# PARIS MÉDICAL

XXXVIII

### PARIS MÉDICAL

PARIS MÉDICAL paraît tous les Samedis (depuis le 1st décembre 1910). Les abonnements partent du 1st de chaque mois.

Prix de l'abonnement : France, 25 francs. - Étranger, 35 francs.

Adresser le montant des abonnements à la Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, 19, rue Haute-feuille, à Paris. On peut s'abonner chez tous les libraires et à tous les bureaux de poste.

Le premier numéro de chaque mois, consacré à une branche de la médecine (Prix : 1 fr. 50). Tous les autres numéros (Prix : 50 cent, le numéro, Franco : 65 cent.).

Le troisième numéro de chaque mois contient une Revue générale sur une question d'actualité.

### ORDRE DE PUBLICATION DES NUMÉROS SPÉCIAUX

Janvier.... - Physiothérapie; - physiodiagnostic. Jullet . . . . - Maladies du cœur, du sang, des vaisseaux Août ..... - Gynécologie, obstétrique; - maladies des Février.... - Maladies des voies respiratoires; - tuberreins et des voies uringires. culose Septembre. - Maladies des oreilles, du nez, du larynx; Mars . . . . . Dermatologie; - syphilis; - maladies des yeux; des dents. vénériennes. Octobre ... - Maladies nerveuses et mentales; - méde-Avril ..... - Maladies de l'appareil digestif et du fole, cine légale. Mal..... - Maladics de ia. nutrition ; - Eaux-miné-Novembre .. - Thérapeutique. rales, climatothérapie; - diététique. Décembre.. - Médecine et Chirurgie infantiles; - Pué-Juln ..... - Maladies infectieuses.

# PARIS MÉDICAL

LA SEMAINE DU CLINICIEN

DIRECTEUR :

### Professeur A. GILBERT

PROPESSEUR DE CLINIQUE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, MÉDECIN DE L'HOTEL-DIEU, MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

COMITÉ DE RÉDACTION :

### Jean CAMUS

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin des hôpitaux,

### R. GRÉGOIRE

Professeur agrégé à la Faculté de Médecinc de Paris, Chirurgien de l'hôpital Tenon.

111.502

### MOUCHET

Chirurgien de l'hôpital Saint-Louis.

Paul CARNOT Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin de l'hôpital Beaujon-

### P. LEREBOULLET

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Médecin de l'hôpital Laënnee.

### C. REGAUD de l'Institut du Radium

Professeur à l'Institut Pasteur, Directeur du Labor stoire de biologie

### Secrétaire G1 de la Rédaction :

Paul CORNET Médecin en chef de la Préfecture de la Seine,



### XXXVIII

Partie Paramédicale

### DOPTER

Professeur au Val-de-Grâce. membre de l'Académie de Médecine.

### G. LINOSSIER MILIAN Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lyon. Médecin de

l'hôpital Saint-Louis.

### A. SCHWARTZ

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien de l'hopital Necker-



J.-B. BAILLIÈRE & FILS. ÉDITEURS ---- 19, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS --

1920

### TABLE ALPHABÉTIOUE

### (Partie Paramédicale, tome XXXVIII)

Juillet 1920 à Décem!re 1920,

ABADIE (d'Oran), 627. Abeès prostatiques, 672. Académie de médecine, 600, — (ecutenaire de l'), 700, — de Belgique, 689. - (Membres honoraires de

1'), 478. — (prix de l'), 546. - royale de médecine de Belgique, 522.

 des sciences, 522, 700, (prix de l'), 490. Accidents de l'arsénobenzol et instabilité thyroïdieune, 613.

- DU TRAVAIL (FRAIS MÉDI-CAUX EN MATIÈRE D'), 515. - et médecin expert, 727. ACHARD, 724.

Action hématopoiétique d'extralts de rate et de sang, 656. Adéno - cellulite médiastinale syphilitique, 687.

Adrénaline (sur l'), 659, Affections oculaires days la syphilis et la tryaponosomiase humaines chez les indigèues de l'Afrique (des),

AGARIC BLANC (L'), 651. Agram (Faculté de médecine d'), 601.

(A.). L'occlusion Ames intestinale au cours de la péritonite tuberculeuse, 598. ALESSANDRI, 507.

Alger (Faculté de médecine d'), 627, 661. Aliénés dans les lois françaises

et allemandes (situation civile), 643 Aliénistes et neurologistes de

France et des pays de langue frauçaise (Congrès de), 641, ALIMENTATION DES BELGES PENDANT LA GUERRE ET SES CONSÉQUENCES, 623.

Allures cliniques de la syphilis et les formes de paralysic générale, 585.

AMBARD. -- Physiologic normale, et pathologique des reins. 634. Ambulance automobile chirur-

gicale (remise au Japon d'une ), 544. American Dietetic association

(the), 546. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 499.

Analgésie chirurgicale par Injection rachidienne; cholx de l'anesthésique, 585.

ANALOGIES ET DIFFÉRENCES D'ACTIONS BIOLOGIQUES DES DIVERSES RADIATIONS DU SPECTRE SOLAIRE, 502.

Anaphylatoxiue et anaphylaxie, 698. Anaphylaxic, 660.

Anastomose artério-veiueuse dans les gangrènes, 598, ANDRÉ (Paul). - Nomination de professeur, 641.

Anémie posthémorragique (renseignements fournis par l'examen du saug dans l'),

Anesthésie locale par le chlorhydrate double de quinine et d'urée, 625. - -- eu ophtalmologie, 703.

 au protoxyde d'azote, 626. Anesthésique (choix de) dans l'analgésie chirurgicale par injection rachidienne, 585. Angine de poitrine (traitement chirurgical de l'), 626. Angiome diffus de la vessie,

672. ANGLADE, 642. Anophélisme en France (l'). 698.

ANSALONI, 442. Anthropologie (Institut international d'), 512. Antigèues tuberculeux dans

l'urine, 672. Antithrontbine et nucléiuate de sonde (congulation du

sang), 657. Antituberculeux (Commission des subventions aux dispen-

saires), 673 Anurie calculeuse prolougée, 672.

ANVERS (LES OLYMPIADES D'). 537. Aortites syphilitiques (traite-

ment des), 407. Apparells radio-actifs, 535, de radiologie, 577. Appendicites (traitement des)

par le sérum antigangreneux de Weinberg, 626. Apert (précis des maladies des enfauts), 591.

Arsénobenzols (à propos des), 434. - (à propos des accidents des), 421.

 et înstabilité thyroïdienne, 613. Art et médecine, 432, 454.

Artère (résection de l') et de la veine fémorales, 627.

Arthropathie vertébrale trau- ¡ matique, 475. ASHHURST, 507.

Asile public d'aliénés de Saint-Ylic, 545. Asphyxle (quelques aspects chirurgicaux de l'), 496.

Assistance publique (don à), - — (médaille d'honueur de

1'), 465 – à Paris (administration générale de l'), 522.

Associatiou française de chirurgie, 445.

 générale des étudiants, 601. - médicale d'enseignement des hôpitaux de Paris, 603.

- des membres du corps enseignant des Facultés de médecine de l'Etat, 662. Assurance sociale contre la maladie, 613.

--- l'invalidité et la vicillesse, 587. Atrophie des uourrissous hé-

rédo-syphilitiques (1'), 685, - de la partie temporale de la papille avec rétrécissemeut du champ visuel et dyschromatopsic dans trois cas de lésions traumatiques par blessure de guerre, 474,

AUBOURG, 421. « Autochir » japonaise Grand Palais, 574. Auto-greffe (tuberculose o steo-

articulaire et), 627, Aviateurs (mal des), ses causes et ses remèdes, 605.

Avortement et la propagande anticouceptionnelle (la provocation à 1'), 726. Azote (anesthésle au proto-

xyde d'), 626, BABINSKI (J.), 475, 489, 493. BABONNEIX (L.), 489, 490. Baetériologie (cours de), 644. Bactériurie à colibacilles, 672, BAGUETTE MAGIQUE (LA), 438. BANU, 657.

BARBARIN, 627. BARBARY, 685. - L'atrophic des nourrissons

hérédo-syphilltiques, 685. BARBELLION, 672, BARON, 409.

BARRÉ, 643. Basedow, lésions du corps thyroide dans la, (maledie de), 641.

BAYET, 407. BEAUSSART, 725. BÉCLÈRE - La radiographie cutanée, 598.

Belges (alimentation des) pendaut la guerre et ses conséquences, 623. Belgique (la question des langues en), ?

BELOT, 672. BENOIT (Cal.), 421. BÉRARD (LÉON), 61. BERNARD (L.), 409.

Besredka (A.). - Anaphylatoxine et anaphylaxie, 698. Bilharzioze intestinale traitée par les injections lutravei-

neuses d'émétique d'antimoine (un cas de), 687. BILLARN, 658. BILLON (I.), 627.

BLÉ (LA DIASTASE DU GRAIN

DE), 480. Blennorragie latente chez 1'homme, 672.

BLOCH (L.), 486. BOLCHEVISME RT SANTÉ PII-

BLIQUE, 692. Bordeaux (Faculté de médecine de), 627.

- (- et de pharmacie), 600 - (hôpitaux), 714. – (prix de la Société de méde-

cine et de chirurgie de), 715. BORDET (Manifestation), 688, - (manifestationeul'henneur de), 673. - Prix Nobel, 712. Bosc, 442.

BOULENGER, 687. BOURGUBT, 687. Bourgin (Pierre), - Cas de galactocèle traumatique. 585.

BOURGUIGNON, 476, 643. Bourses du doctorat, 575. - de pharmacie, 575. BOUTELIER, 420. BOUTTIER (H.), 475.

BRIAND, 642. BRINMANN, 656. Brisseau (monument), 565. BROCA (ANDRÉ), 660. Bronchites chroniques avec sclérose pulmonaire (étude

critique de l'étiologie des), 634. Bucarest (Faculté de médecine), 6or.

BUCQUOY (J.), NÉCROLOGIE, 448. Bureau de bienfaisance de

Toulouse, 498. - d'hygiène, 522. Bureau municipal d'hygiène de Saint-Gervais, 602, BURNAND, 409.

BUSEARLET (de Genève), 627. BUSQUET. - LES RÈGLES DE LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE D'APRÈS CONSTANTIN L'AFRI-

CAIN (XIº SIÈCLE), 693. CABINETS MÉDICAUX (LES CES-SIONS DES), 418. CABRE (Guadeloupe), 688,

Calculs de l'uretère, 672. CALOT (de Berek), 626. CAMUS, 658. CAMUS (JEAN). - LA NOU-

VELLE FONDATION J. DEJE-RINE, 547. Cancer (de la précocité du) de

l'œsophage daus ces quatre dernières années, 531. - (étude du) primitif de l'ovaire, 585.

— (radiothérapie des), 507. - (traitement du), 61 3. Cardio-vasculaire (syphilis de l'appareil), 407.

CARLIER (le professeur V.). --Nécrologie, 724. CATHELIN, 627 CATZARAS, 494

Cautère à air chaud fonctionnant à l'alcool, 725. CAVAZZANI, 660. CAZIN (M.), 626

Cellules à cholestérine et à pigment, 650. CENTENARE DE L'ENTRODUC

TION DE L'IODE EN THÉRA-PEUTIQUE, 665. Céphalo-rachidien dans l'encéphalite éphlémique (le

liquide, 613. Cervean (kystes hydatiques

dn), 569. (territoires) intellectuels du) 642.

Chaire d'hygiène, 536, CHALIER (de I,yon), 627. Chambre des députés tuberculose à la), 450.

Charenton (la disparition de), 417.

CHARTIER, 699. CHASTENET, 627. CHATIN, 444. CHAUFFARD, 408 CHAVANNAZ, 626. CHEVALLIER, 486. CHEVASSU (M.), 671. Chimie pathologique (conférences), 644.

Chirurgicale (analgésie) par lujection rachidienue ; eholx de l'anesthésique, 585. Chirurgical (traitement) de

l'angiue de poitrine, 626. --- des kystesparadentaires de la machoire supérieure. 586.

Chlrurgie (XXXI® Cougrès francals de), 573, 583, 595, 600, ·611, 625

expérimentale (station de),

614 - gastrique. Complications

post-opératoires, 434.

Chirurgie de l'hypophyse, 635. - réparatrice et orthopédique, 605.

Chirurgiens des hôpitaux (concours de), 452, 465. - à l'hospice départemental Paul Brousse (concours pour

une place de), 716. - des hôpitaux civils de France (Congrès des méde-

cins ct), 597. Chlorhydrate (anesthésie lo-cale par le) double de qui-

nine et d'urée, 625. Choréo-athétose avec inversion de la motilité volontaire, 475.

Chorée chronique progressive, 476. - électrique de Hénoch-Ber-

geron, 724. Chronaxie dans les états de dégénérescence et les myo-

patities, 643. - du faisceau auriculo-ventri-

culaire, 657. Chronique des livres, 437, 451, 467, 479.

Circulation artérielle du uourrisson (recherches sur la), 685 Circulation (nonveaux appa-

reils ou méthodes pour l'étude de la), 657. CLAUDE (II.), 488.

Clermont (École de médecine de), 627. Clinicat (concours du), 445, Clinique d'acconchements, 645.

- -- et de gynécologie, 478, - chirurgicale de l'Hôtel-Dieu, 614, 702.

 — infantlle, 613. dermatologique de l'hôpi-

tal Saint-Louis, 424. - des eufauts, 414. - des maladies mentales et de l'eucéphale, 702.

- médicale, 614. - de Phópital Cochin, 478.

- de l'hôpital Saint-An toine, 631, 632, 645. - de l'Hôtel-Dieu, 452,

524, 630, 644, 701. - ophtalmologique, 645. oto - rhino - 1 ryngologique de la Faculté de médecine.

614. - de l'hôpital Lariboisière, 478.

- - du professeur Maure (Paculté de médecine de

Bordeaux), 413. CLINIOUES (LES) ET LA RES-PONSABILITÉ MÉDICALE, 402. CLUJ (Université de), 600, Congulabilité des différents

lalts, 658, Congulation chloroformique

des liquides d'hydrocèle, 672. - du sang. AntIthrombine et

uncléinate de soude, 657. Code de protection de l'enfance, avant, pendant et

après la naissauce 686. Cœur (action de 11 nicotine sur le), 657.

- (chirurgic du), 507 -.droit (altitude et hypertrophic du), 657.

- (exameu méthodique du), 725

COHEN, 420. Collège de France, 497 COLLIN (André) et ROLLET

(Henri), - Traité de mêdecine légale infantile, 605. Colonisation (service médical de), 674.

Сомву (Ј,), 586. Commission de la protection de la santé publique, 435.

Concentrations urinaires, 671. Conçours de chirurgiens des hópitaux, 452, 465.

Concours du élinicat, 445. - de l'Internat, 497. - de professeurs d'uns les écoles-annexes de médecine

navale, 424. - sur titres pour une place de chirurgien à l'hospice

départemental de vieillards Paul Bronsse, 716. Conférences eliniques, 644. — de l'hôpital Tenon, 701.

- internationale contre la tuberculose, 674. - de défeuse contre la

tuberculose, 600. - d'obstetrique, 631. de pathologie interne, 631.

Congénitale (ce que doit être le traitement de la luxation) de la hanche, 626. - (pseudarthrose) bilatérale

de la diaphyse fémorale, 627. Congestion pleurale de dérivation et essence de térében-

thine, 613. - prostatiques et leur trai-

tement électrique, 672. Congo 'belge (sur la malaria au), 688

Congrès des aliénistes et ucurologistes de France et des pays de laugue francaise (XXIVe), 641.

CONGRES ANGLO-BELGE D'HY-GIÈNE, 406. de l'Association française

d'urologie (XXº), 670. - français de chirurgie

(XXIXº), 564, 573, 583, 595, 600, 611, 625. — de médecine (XIV°),

107. --- Communications di-

verses (XIVe), 420. — d'orthopédie (IIe), 511-- d'urologie (XX°), 499-

- de l'histolre de l'art de guérir, 453. de la médeciue à Paris,

- - (Ior) et IIIe centennire du cerele médical

d'Anvers, 510. -interalliè de physiologie 656,

Congrès international de chirurgie (V°), 424. - de médeeine et de pha-

macie mllitaires, 661. - pour la protection de l'enfance (II°), 715. italicus, 614.

- — de radiologie médicale (IIIe), 413, 467. d'urologie, 565.

- jubilaire de la société de médeciue mentale de Belgique, 412. de médecine interne de

Strasbourg, 545. - des médecins et chirurgiens des hôpitaux civils de France, 507.

 aliénistes et neurologistes de France et des pays de laugue française (XXIV\*).

- médical panhellénique (VIe), 715.

DE MONACO (LES), L'EXPO SITION RÉTROSPECTIVE (IIe PARTIE), 461. – de la natalité, 499.

- national de la natalité (IIa), 611.

- de physiothérapie, 512, 587. - professionnel des médecins

et chirurgiens des hôpitaux (Yer), 499. de la Société française

d'orthopédie (IIe), 611. - internationale de chirurgic (Ve), 496.

- - (suite) (Ve), 507. Conseil supérieur de l'instruction publique, 435, 466. Consolidations vicieuses des fractures du cou-de-pieil, 6TT.

CONSTANTIN, 657. Consultations neuro-psychiatriques, 588.

Contracture latente des convalescents du tétanos (la), 643.

Convention sankaire internationale, 632, CORDIER (V.). — Pehinocoecose pulmonaire, 572. CORNÉLIUS, 643.

CORNET. - BOLCHEVISME ET SANTÉ PUBLIQUE, 602. Voir Glibert (A.), 616.

- LES MÉDECINS DE CAMPA-GNE PROPHARMACIENS, 676. - LE PROFESSEUR RENÉ CRU-

енет, 609. - L'HOPITAL ET LES « PETITS PAYANTS 2, 647.

Corps étrauger de la vessie, 672.

- calleux (étude expérimentale du), 66o. — médical des hópltaux

(lettre adressée aux meubres du) et aux membres du conseil de surveillauce, 422. - de santé militaire, 602. des troupes coloniales,

Corps thyroïde (lésion du) dans la maladie de Basedow, 641. COSTA, 687. Coste. - Du symptôme de

la maladie, 729. COULONJOU, 641. COURBON, 643. Cours d'auatomie, 631, de clinique thérapeutique,

630. - de cryologie, 702. - d'embryologie, 631.

- de gastro-entérologie de l'hôpital Beaujon, 530. - d'hygiène et de cliuique de la première enfauce, 614.

- de médecine légale, 631. - de pathologie et thérapeutique générales, 631.

- de pharmacologie et matière médicale, 631.

- de thérapeutique, 630 - et travaux pratiques d'auatomic pathologique, 631. Crâne humaiu (diagnostic du

sexe du), 608. Crespin (professeur). - Nécrologie, 640.

CROCQ, 487. Croissance (la), 691.

CRUCHET et MOULINIER. -Le mal des aviateurs, Ses causes et ses remèdes, 60s. CRUCHET (RENÉ). - NOMI-NATION .: DE PROFESSEUR.

Cubital (fausse restauration après suture du), 476.

Cuisse (fracture de), 496. CULTURE PHYSIQUE ET MÉDE-CINE, 638.

CUMMINS, 508. Cure des fistules vésico-vaginales, 627.

- du prolapsus utériu total par la colopexie ligamentaire avec hysté: opexie, 627.

DALSACE. - Etude critique de l'étiologie des bronchites chroniques avec selérose

pulmouaire. DANIELOPOLU, 637.

DANIS (de Bruxelles), 625. DARNAYE, 687.

DARTIQUES, 434, 725. DAUSSET (II.), 421. Débilité intellectuelle et mo-

rale utilisée par uu professionnel du vol (présentation du malade), 725.

DEBOVE (professeur), - Nécrologle, 711. Déclarations de naissances,

576.

DECRET (UN SAGE), 300. DECROLY, 687.

DELMAS, 641. DE HAAN, 656 DEJERINE (Mme A.), 474. Déjerine (donation), 532. DÉJERINE (J.). - LA NOU-

VELLE FONDATION, 547. DELAGENTÈRE, 545. DELBET (P.), 626, 671.

DELBET (vaccin de), 726. Délire d'Imagluation chez un débile inventeur érotique l (présentation du malade), 725.

DE MARTEL (T.), 476. DE MEYER, 420.

Démence traumatique à forme de presbyophréuie, Préseutation de documents (un eas de), 725.

DEMONS (ALBERT), NÉCRO-LOGIE, 410.

DEMMOR (J.) BT STOSSE (A.). L'ALIMENTATION DES BELGES PENDANT LA GUERRE

ET SES CONSÉQUENCES, 623. Dentaire (hygiène) dans les

écoles, 577. Deutistes (uombre des) du département de la Seine,

575. Déontologie médicale (les règles de la) d'après Constantin l'Africaiu (x1º siècle), 693.

DEPAGE, 496. DÉPORTATIONS (LES CONSÉ-QUENCES DES), 505.

De Rio-Branco (traitement de la syphilis héréditaire chez le nourrisson par les injec-

tions intraveinenses novarsénobeuzol, 685. Dernières nouvelles, 422, 435.

DERSCHRID, 409. Désinfection rationuelle des objets exposés dans les ventes publiques (la), 536. DESNEUX, 408.

Détermination de la résistance globulaire, 656. Déterminisme dans le domaine moral, 643

Diabète, tal è: incipiens mrl perforant buccal, insuffisance aortique, 725.

Diagnostie différentiel de la coxalgie (à propos du), 699, DIAGNOSTIC DU SEXE DE CRANE HUMAIN; 608,

Diarrhées (thérapeutique géuérale des), 513.

DIASTASE (LA) DU GRAIN DE BLE. 180. Diététique (cours complémen-

taire), 644. Différences (analogies et) n'actions biologiques des diverses

radiatious du spectre solaire. 592.

Dilatation des bronches et injectious intratrachèales, 600.

- intravésicale de l'uretère,

Diphtérie fimmunisation active contre la), 586.

- et vitiligo, 531. - (leçons de perfectionnement sur la), 536.

Diplôme (enregistrement da) en cas de changement d'arroudissement, 523.

- de radiologie, 497. Dissociation auriculo-ventriculaire (la), 657.

Diverticules de l'ossophage,

Doctorat (bourses du), 575. Doctoresse pour l'Algérie, 601. Donation Dejering, 532, DONZELOT, 407.

DOPTER. - I,R MÉDECIN-INS-PECTEUR SIMONIN (1864-1920) (NÉCROLOGIE), 442.

DORBOIS, 725. DONATI, 507. Dousset. - Examen des malades en clientèle, 729.

DOYON, 657. DROUIN (H.), 420.

DUFESTEL.-Lacroissauce,691. DUJARDIN, 489.

DUMAREST, 409. DUMONTET. -- I.E PRÉVEN-TORIUM, 651.

DUPUY DE FRENELLE, 625, 725.

DURAND. — CONFÉRENCE NA-TIONALE DE LA LIGUE CONTRE LA MORTALITÉ IN-FANTILE, 442.

CONGRÈS ANGLO - BELGE D'HYGIÈNE, 406. - I,E MÉDECIN MALGRÉ LUI, 440.

DURIEUX, 672. DUVAL (PIERRE), 595. DUVERGER. - L'anesthésie lo-

cale en ophtalmologie, 703, DU VIEUX MONDE AU NOUVEAU MONDE, 594. Dyseytogenèse hypocyto-

poiétique dysentrophique ou caucer, 591. Dystrophie génito-glandulaire,

420. Rehinococcose pulmonaire, 572.

Echos, 417. Reole d'application du service de santé de la marine.

533 - (hygiène deutaire dans les),

577- de médecine d'Amieus, 453, 510.

- - d'Augers, 535. - de Besaucon, 700,

- de Caen, 510.

 de Clermont, 627. de Dijon, 700.

 de Grenoble, 627. -- de Linoges, 700. - de Marseille, 498, 510,

588, 701. - de Nantes, 510.

- de Poltiers, 510, 701. de Renues, 510, 534.

- de Rouen, 534, 701. - nationales vétérinaires de Lyon et de Toulouse, 727.

- principale du service de santé de la marine, 533. - de psychologie, 445.

- du service de santé (candidats admis en 1920), 628. - - de.Lyou, 510. \_ \_ \_ militaire, 499.

- vétérinaire d'Alfort, 523, Education physique, 634. Electrolyse (sur 1), 672, Emmenthal (fabrication de l')

en Suisse, 577.

Emondage (1'), 626. Encéphalite épidémique

(formes mentales de 1º), 642 - (réflexe ocu'o-cardiaque et réflexe oculo-vaso-dilatateur au cours de 1°), 475.

- léthargique (r'), 713, - - déterminations viscérales de 1'), 420.

- observée à la Guvane (un cas d'), 687. - myoclouique (examen ana-

tomique d'un cas d'), 476. Encéphalo-myélite épidémique (traitement physique des manifestations médullaires et radiculaires de), 600. Endothéliome de la rate, 625.

Enfauce (hygiène et eliuique de la première), 424. Enfants anormaux (r'explo-

ration mentale des), 687, - assistés de la Seine, 701, (clinique des), 414.

- européens (tache mongolique chez les), 586. (précis des maladies des), 591.

Engrgement sexennal des médecins militaires, 601. Epidémies (équipe mobile),

- (médaille d'honneur des), 603.

Repilepsie partielle du membre supérieur, 475. Epileptiques (les purgatifs provoquent des erises chez

certains), 421. Epithéliona primitif i'urètre, 672. Equipe mobile des épidémies,

GOT. 13scaldes (valeur climatique des), 466.

ESCAT, 672. Esseuce (la répartition de l'). et les médecius, 423. - de térébenthine et couges-

tion pleurale de dérivation, 613. ESTOMAC ET SES MALADIES

DANS LA MÉDECINE CHI-NOISE, 606. - (uleères de la petite cour-

bure de l'), 595. Etats d'excitation et varia-

tious urluaires, 642. imaginatif onirique et postonirique, 642.

ETIENNE, 407. Etraugers (examen d'équivalence des diplômes pour les

étudiauts), 600. Etude critique de l'étiologie des brouchites chroniques avec sclérose pulmonaire,

634 - médicales (subventions en

faveur des), 545. - sur la peste aviaire, 572.

Etudiants (association générale des), 601. — de la classe 1919 (les), 523.

 démobilisés des classes 1917 et 1018 (pour les), 411.

Etudiants (inscriptions cumulatives des), 576.

- en médecine (inscriptions cumulatives pour les), 523. - non sursitaires de la classe 1918 (instruction modifiant l'instruction du 5 mai 1920 concernant la scolarité des), 466.

Examen d'équivalence des diplômes pour les étudiants étrangers, 600.

Expertise (les indennités pour) en matière judiciaire, 636.

Exploration mentale des eufants anormaux (l'), 687. FARER, 420

Fabrication du gruyère et l'emmeuthal en Suisse, 577. Paculté de médecine d'Agram, 601.

— o'Alger, 627. - - (cours d'hydrologie),

661. - - de Bordeaux, 510, 627. - de Bucarest, 6or.

– de Genève, 726. — — de Liége, 726. - - de Lille, 498

- de Lyon, 498, 509. - de Moutpellier, 435, 498, 510, 700.

 — de Nancy, 498, 510. dc Paris, 424, 497, 688. - - Chirurgicu-dentiste,

564 - - Cours de pathologie expérimentale et comparée,

613. — de Strasbourg, 435, 546, 601.

- de Toulouse, 423. - de Valladolid, 565. - et de pharmacic de

Bordeaux, 600. - de pharmacie, 407. Paisceau auriculo-ventricu-

laire (chrouaxie du), 657. - — (lésions latentes des bionches du), 657.

F MENNE, 687. FANO, 656.

Fémur (l'examen radiologique dans les opérations de vissage au col du) pour pseudarthroses et fractures ré-

centes, 421. - (fracture sus-condylienne du), par pénétration, 627. - (traitement des fractures

simples du) chezl'adulte,497. Fiançailles, 444, 508.

Fibres radiculaires longues des cordons postéricurs (syndrome des), 476. Fil (le) de tendon de renno

dans les ligatures et les sutures perdues, 626. Fistules billaires permanentes,

658. FISTULE DU GRAND ROI, 616. - vésico-vaginales (curc des),

627.

Fole (la fonction adipolytique du), 658.

FOIX (CH.), 475, 476, 488. FONDATION J. DÉJERINE (la nouvelle), 547.

Formations néoplasiques, 626. Fractures du cou-de-pled (consolidations vicieuses des), 611.

 de cuisse, 496. - du nez (traitement des), 626. - simples du fémur chez

l'adulte (traitement des), - sus-condylienne du fémur

par pénétration, 627, Fragmentation spontanée des calculs vésicaux, 672, FRAIPONT(CH.) ET STOCKIS (E).

- SUR LE DIAGNOSTIC DU SEXE DU CRAND HUMAIN, 608. FRAIS MÉDICAUX EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL.

515. FRANÇAIS (II.), 475. FRANÇAIS (Congrès de chirurgie, XXIXe), 573, 595,

600, 625, François, 408. Friedreich fruste (maladie de).

Faux pied creux essentiel, 687 FROLICH (de Nancy), 627. FROMENT (J.), 494-

Galactocèle (cas de) traumatique, 585. GALLOIS (P.), 613.

Gangrènes (anatomose artérioveineusc dans les), 598. des corps érectiles, 672 Garnler (Marcel) ct Reilly (J.). - Bacilles du groupe ty-

phique dans l'étiologie des ictères infectieux, 572. GARRIGUES (A.). - La dias-

tase du grain de blé, 480. GASTON, 408, 687. Gastro-entérologie (cours de) de l'hôpital Beaujon, 536.

Gautier (Armaud). - Nécrologie, 694. GAUTRELET, 658. GAYET, 626, 672, GEERAERD, 400. GRLMA, 642.

GENOUVILLE, 672. GIBSON, 496. GILBERT (A.). - I,E SIRE DE LA FRAMBOISIÈRE, 678.

GILBERT (A.), CORNET (P.). -LA FISTULE DU GRAND ROI. 616.

GINESTOUS (E.). - LA CÉRÉ-MONIE DE L'OFFRANDE, 525. Glandes surrénales (sur les),

658. - thyroide (sur la), 658, GLEY (E.), 659.

- Ouatre lecons sur les sécrétions Internes, 591. Glycémie (glycosurie et), 420. Glycocène dans les leucocytes (lc), 656.

Glycosurie et glycemle, 420, GONNET (A.). - LA RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES, 718.

Gonococcisme latent et vaccination autigouococcique, 672. GOODMANN, 507.

GORTER (E.), 586. GOSSET, 658. GOUBEAU, 421, 613, 687. GOUGEROT, 421, 724.

- Traitement de la syphilis en clientèle, 615. GOVAERTS, 496.

GRAHAM, 496. Graisses (insuffisance pancréatique et digestion des).

420. GREENOUGH, 507. GRÉGOIRE, 672. GRENET, 420.

Grenoble (Ecole de médecine), 627. GRIGAUT, 408. GROS (H.). - HORACE ET LA

MÉDECINE, 415. GROS (H.), - LA NÉVROSE D'HORACE, 578. Groupe médical parlementaire

(le), 434, 512, Gruyère (fabrication du) en Suisse, 577. (alimentation des Guerre

Belges pendant la) et ses couséquences, 623, - Le Val-de-Grâce peudant la grande, 570.

GUIART (J.). - ANCIENNES FIGURES DE MONSTRES SYCÉ-PHALIENS, 446.

GUISEZ (J.), 625. Guislain (Eloge de), 687. GUYON (F.). - Le professeur (nécrologie), 459. GUYOT (G.), 625.

HAGUENBAU, 490. HALLION, 658. HARMET. - Le paludisme à Dakar, 572.

Hanche (ce que doit être le traitement de la luxation congénitale de la), 626, HARTENBERG (P.), 421, 643.

HARTMANN (II.), 635. HÉGER, 657. HEITZ, 420. Hématologie chirurgicale (l').

496. Hématoporphyrluurie, 671. Hémorragles nasales post-opé-

ratoires (des), 698, HENRY (de Cayenne), 687. Herboriste (certificat d'aptitude à la profession d'), 613.

HÉRÉDITÉ PAR CONTRASTE, 704. HERVÉ, 409. HESNARD, 642.

HEY-GROVES (W.). - Surgical opérations, 591. HILLEL - Yofe, 687. Histoire de la médecine (cours

d') à la Faculté de Lyon, 688. - naturelle (les suppléants d') dans les Facultés de médecine, 545.

Houmage au Dr Depage, 452. - à M. Doléris, 411.

Hommage au D' Hippolyte Morestin, 422. HONORAIRES DES MÉDECTNS (LES), 639.

HOPITAL ET SES « PETITS PAYANTS », 647. des Enfants-Malades, 630.

— Tenon, 644, 702. - Tribondeau à Corfou, 436. - du Val-de-Grâce peudant

la graude guerre, 570. Hôpitaux de Bordeaux, 445,

498. - civils de France (Congrès des médecins et chirurgieus

des), 597. — de Lille, 511.

- de Lyon, 522. - militaires, 422.

- de Rouen, 511. de Paris, 445.

 — (Associatiou médicale d'enseignement des), 603.

- de Toulouse, 498. Horace (la névrose d'), 578. HORACE ET LA MÉDECINE, 415. HORN. - ALBERT DEMONS (NÉCROLOGIE), 410.

HORN. - LE PROFESSEUR CARLIER, 724. Hospices civils de Lyon, 522. - et hôpitaux de Bruxelles.

Hôtel-Dieu (clinique médicale

de l'), 630, 644. – d'Orléans, 522. HOVEN, 687.

HOWARD, 656. HUTINEL (LA DERNIÈRE VISITE DU PROFESSEUR), 664.

Hydatiques du (kystes), 598, Hydrologie, climatologie et thérapie physique, 565.

— (musée), 727. Hydronéphroses et néphrecto mics, 627. Hygiène (Comité téchnique de

1'), 466. - (coneours d'Inspecteur départemental d') des Ardennes, 688.

- DANS PYTHAGORE, 492. - dentaire dans les écoles, 577.

- des locaux scolaires, 453, - (inspecteur départemental d') des Ardeunes, 587. — (ministère de l'), 632.

- et sociale (Comité de propagande d') et d'éducation prophylactique, 413. - sociale, 450, 505.

- et la Société des Nations. 576.

Hypertrophie du cœur droit (altitude et), 657.

- de la prostate (résultats éloignés des différentes méthodes opératoires de cure radicale de l'), 670. Hypophyse (chlrurgie de l'), 635

- (sur l'), 658. Ictus des affectious mentales (1'), 687.

Idées d'influeuce au cours de Pexcitation maniaque, 642. Immunisation active contre la diphtérie, 586.

Impotences (contrôle scientifloue du travail musculaire des), 421.

Impôt sur le chiffre d'affaires et les médecins pro-pharmaciens, 689.

Inauguration d'un sanatorium marin, 565. Indemnités des médecins et

chlrurgiens des hôpitaux, 602 INDEMNITÉS POUR EXPERTISE

EN MATIÈRE JUDICIAIRE, 636. INFIRMIÈRES-VISITEUSES AUX SERVICES HOSPITALIERS

D'ENFANTS ET DE NOURRIS-SONS (DE LA NÉCESSITÉ D'ATTACHER DES), 679 INFROIT (CH,), - Nécrologie,

724 Inhibition et volonté, 656. Injection (analgésie chirurgicale par) rachidienue. Choix

de l'anesthésique, 585. - huileuses (sur les), 658 - intratrachéales (dilatation des bronches et), 699.

- iutravelneuses de biase de quinine dans la fièvre hémoglobinurique

- d'émétique d'autimoine (uu cas de bilharzioze iutestinale traité par les), 687.

In mémoriam, 445 Inscriptions cumulatives des

étudiants, 576. - - pour les étudiants à 8 inscriptious, 6or.

Inspecteur départemental d'hygièue, 545.

- - des Ardennes, 587. Inspection du travail, 535. Instituts dépendant de Faculté de médecine de

Paris (création d'), 532. - de France (maison de l'),

523 - international d'anthropo-

· logie, 512, 544.

- (l') médico-légal de Paris - d'optique théorique et

appliquée, 523. Pasteur hellénique, 423...

- de psychologie à l'Université de Paris (fondation d'uu), 544.

Justruments (présentation d'). 627.

Intérêts professionnels, 402, 418, 515,

Internat (concours de l'), 497,

 (préparation du concours), 644. Interpsychologie dans les

affections meutales, 642. Intralaryngées chez l'enfant (sténoses), 626,

Invalides de la guerre (quatrième conférence interalliée

pour l'étude des questions | LAVERGNE, - Etude de ce r intéressant les), 465. Invalidité (assurauces sociales sur l'), 587.

JACOUES (de Nancy), 626. Jaffa et Bethléem (hôpitaux de), 673.

Japonaise (Antochir) au Grand Palais, 574. JARKOVSKI (J.), 475-

JAYLE (DE PARIS), 626. TEANBRAU, 496, 671, 672. JEANBRAU, NOVE, JOSSERAND

ET OMBREDANNE. - Chirurgie réparatrice et orthopé-

dique, 605. TEANSELME (E.), 486. Jonnesco (de Bucarest), 626,

JOUAN (C.) ET STAUB (A.). Etude sur la peste aviaire, 603 JOUFFRAULT (A.), 685.

- Recherches sur la circulatiou artérielle du uourrisson, 685.

JULLIARD, 626. Kuss, 409.

Kystes hydatiques du cerveau, 598, - multiloculaire de l'ovaire

pris pour un cancer de l'iutestin inopérable. Thermoradiothérapie, laparatomie, guérison (énorme), 725. - de l'ovaire (troubles psy-

chiques et), 687. (traitement chirurgical des) paradentaires de la mâchoire

supérieure, 586, LABBÉ (M. ET II.), 420. Laboratoire départemental du

Cher, 535. - d'hygièue de la ville de

Paris, 633. LACOUTURE, 635

LAFAYE. - Méthodes uouvelles de diagnostic biologique et de traitement de la syphilis héréditaire, 685,

LAIGNEL-LAVASTINE L'ŒUVRE PSYCHIATRIQUE RT SOCIALE DE GILBERT-BAL-

LET, 549. LAIGNEL - LAVASTINE. TOT CONCERS D'HISTOIRE DE

LA MÉDECINE ET IIIº CEN-TENAIRE DU CERCLE MÉDI-

CAL D'ANVERS, 517. Laits (coagulabilité des diffé-

rents), 658. LAMARE, 476. LAMBLING, 658.

Laue (maladle de), 687, LANGLE. — Pyćlonéphrites et pyélocystites dues à des

microbes du groupe coli-Eberth, 572. LANGLOIS, 659.

Langues (la question des) en Belgique, 452. LA RIVIÈRE, MÉDECIN DE

HENRI IV, 648. LAROCHE (GUY), 408. LASSERRE (prix de la fonda-

tion), 726. LAVALLÉE (CH.). - LES MÉ-DECINS DES MORTS, 527.

taines réactions méningées de l'enfance : leurs relations fréquentes avee la syphilis héréditaire, 686. LAUBRY, 407.

LE BRETON, 672. LECLERC (II.). - L'AGARIC BLANC, 681.

- LA VIOLETTE, 530. - UNE VIEILLE PANACÉE ALLEMANDE, I, A VÉRONIQUE,

426. Lecous de perfectionnement

sur la diphtérie, 536. - d'ouverture du professeur Hogge à Liège, 422.

LEDENT (R.). - CULTURE PHY-SIQUE ET MÉDECINS, 639.

- LES CONSÉQUENCES DES DÉPORTATIONS, 505. - DU VIEUX MONDE AU NOU-

VEAU MONDE, 544. LE FUR, 434. LEGENDRE (PAUL) (Prix), 000.

Légion d'honneur, 444, 452, 465, 498, 508, 509, 522. LEMANSKI, - A PROPOS DE

LA FORMATION INTELLEC-TUELLE DES MÉDECINS ET DES ÉCRIVAINS, 447. - LE MÉDECIN DANS LE RO-

MAN CONTEMPORAIN A PRO-POS D'UN LIVRE RÉCENT. 447.

LÉOPOLD-LÉVI, 613. LEREBOULLET (P.). - I. BUC-

QUOY (NÉCROLOGIE), 448. - LA DERNIÈRE VISITE DU PROFESSEUR HUTINEL, 664, LEREDDE, 699. - Domaine, traitement, pro-

phylaxie de la syphilis, 615. LÉRI (A.), 408. Lésions latentes des branches

du faisceau auriculo-ventriculaire, 657. LESNÉ, 658

Leucocytes (le glycogène dans les), 656 Leucocytose digestive chez le

nourrissou normal, 657. - (sur la), 406. LEURET, 409.

Levures des saucissous (les) 543 I,HERMITTE (J,), 475-476, 713.

Libre choix du médeciu et du pharmacien, 674.

Libres propos, 399 Ligatures (le fil de tendon de renne dans les) et les sutures

perdues, 626. Limites d'opérabilité chez les prostatiques, 672. LINOSSIER (G.), 400.

- ARMAND GAUTIER, 604. - UN SAGE DÉCRET, 399. Lipoides (considérations biochimiques sur les) et spécialement les phosphatides,

408. - (les) en pathologie; 11poïdes circulants, lipoïdes

fixes, 408. - (le rôle des) dans l'infee-

tion et dans l'immunité, 409 Lipoides en pathologie (les), 408. Liquide céphalo-rachidien

dans les psychoses syphilitiques, 687. Livret universitaire (le), 545.

Locaux scolaires (l'hygiène des), 453. LOCRE, 642.

I, GPER. - Leçons de pathologie digestive, 591. Logement ouvrier, 611.

Lombaire (sacralisation de la ciuquième), 626. LOMBARD (Pierre). - Kystes

hydatiques du cerveau, 598, LOMBROSO, 658. LONG (E.), 489.

LORTAT-JACOB, 434. LOUVRIER (Léon). — Etudes

des rétrodéviations douloureuses de l'utérus, 585. LUMBERE (A.). - Le mythe des

symbiotes, 691. Luxation congénitale de la hanche (ce que doit être le

traitement de la), 626. LUXEMBOURG (LE MOUVEMENT MÉDICAL AIL CRAND-DICHÉ

DE), 529. Lyon (cours d'histoire de la médecine de la Faculté de), 688, MALAIGNE (UNE ÉPIDÉMIE DE) DANS LES PYRÉNÉES EN

1820, 514. MACHERAT, 442.

Maisou du médecin, 576. de régime modèle (une). L'ermitage d'Evian - les -Bains, 425.

Malade atteinte de paralysie générale progressive présentaut après traitement toutes les apparences de la guérisou, 687.

- eu clieutèle (examen des), 729.

Maladie (assurauces sociales). 587. - (du symptôme de la), 729.

 des enfauts (précis de), 591. - (l'estomac et ses) daus la médecine chinoise, 606.

- de Friedreich fruste, faux pied creux essentiel, 687. - de Laue, 687.

- mentales professionnelles des oreilles, du nez et de

la gorge, 603. Malaria au Congo belge (sur la), 688.

MALOREY (R.). - LE VAL-DE-GRACE DE LA MORT D'ANNE D'AUTRICHE A NOS JOURS, 400.

- I,E VAL-DE-GRACE PEN-DANT LA GRANDE GUERRE,

MARÉCHAL (A.), 420. MARFAN (professeur), 443-

Mariages, 435, 452, 465, 477, et santé en Norvège, 635 . MARIE (P.), 474, 475, 476.

Marine (Service d.: santé), 600. | MARINESCO (G.), 495 MAROIS, 443.

MARSAN (F.), 672 MASOIN, 687. MASQUIN, 643 MASSARY (DE), 488. Mastoldites et mal de Pott

sous-occipital, 599. MAUCLAIRE, 626. MAURIAC. - LE CENTENAIRE

DE L'INTRODUTION DE L'IODE EN THÉRAPEUTIQUE. 665. Médaille de la famille frau-

caise, 611. - d'honneur de l'Assistance

publique, 465. des épidémies, 478, 603, 613

- militaire, 509. - de la reconnaissance fran-

caise, 477, 575. - publique, 452.

MÉDECINS (A PROPOS DE LA FORMATION INTELLECTUELLE DES) ET DES ÉCRIVAINS, 447, MÉDECINS DE CAMPAGNE PRO-

PHARMACIENS (LBS), 676. - et chirurgiens des hôpitaux civils de France (Congrès des), 597.

- des hôpitaux (indemnités des), 602.

- colonial (diplôme de), 600 et culture physique, 638,
 démissionnaires (la libé-

ration des), 523, - et dentistes alsaciens-lor-

raius (les), 716. - expert et accident du tra-

vail, 727. - de Henri IV (La Rivière),

648. - (les honoraires des), 639,

 (Maison du), 576. MÉDECIN MALGRÉ LUI (LE), 440

- militaires (engagement sexcunal des), 600

- morts (souscription pour la glorification des), 688, - (LES) DES MORTS, 527.

- pharmaciens, dentistes et sages-femmes du département de la Seine (nombre des), 575.

- propharmaciens(aux), 546, - de la réserve et de l'armée territoriale (Union fédéra-

tive des), 587. MÉDECIN (LE) DANS LE RO-MAN CONTEMTORAIN A PRO-POS D'UN LIVRE RÉCENT, 447

-de la Selne (Syndicat des), 422, 523, 632. - et la taxe d'affaires (les).

716

Médecine chinoise (l'estomac etses maladies dans la), 606. - (Reole de Marseille), 588. - (l'exercice de la) en France

par les médecins étrangers, 453. MÉDECINE (HORACE ET LA),

415.

Médecine légale infantile | (Traité de), 605. - et psychiatrie (Institut

de), 613. - mentale (Société de) de Belgique, 687. - de Paris (Société de), 613,

687.

 et noésic, 527. - pratique, 513.

Médicales (la réforme des études), 718. Médications du pneumothorax, 400

Membre supérieur (épilepsie partielle du), 475. Mémento chronologique, 499,

512, 523, 536, 546. - du médecin, 414, 424, 436, 445, 453, 466, 478, 491.

MERKLEN. - L'HÉRÉDITÉ PAR CONTRASTE, 704. MERLIN, 443.

MÉRY, 444. MESUREUR (retraite de M,),

Métrorragies (traitement des), 626 Microsphygmie chez les épi-

leptiques (la), 854. MIGNOT, 420. MILIAN (G.), 408, 420, 489,

494; 495 MINET, 672. Ministère des Colonies, 522,

- de l'Hygiène, 632, 715. - des Pensions, 620, MIRAMOND DE LARQUETTE.

- ANALOGIES ET DIPPÉ-RENCES D'ACTIONS BIOLO-GIOURS DES DIVERSES . RA-DIATIONS DII SPECTER SO-LAIRE, 592.

MOLINÉRY. - LES CONGRÉS DE MONACO, L'EXPOSITION RÉTROSPECTIVE (III PAR-TIE), 461.

- UNE ÉPIDÉMIE DE « MA-LAIGNE » DANS LES PYRÉ-

NÉES EN 1820, 514. MONACO (LES CONGRÈS DE). L'EXPOSITION RÉTROSPEC-

TIVE (II° PARTIE), 461. Mongolique (tache bleue) chez les enfants curopéens, 586. MONSTRES SYCÉPHALIENS (AN-

CHENNES FIGURES DE), 446. Montdevergues (Vaucluse) (Asile d'aliénés de), 675. Montpellier. Nouveau doven.

M, le professeur Derrien, 700. - (professeur Vedel succède

au professeur Rauzier, décédé), 700.

Monumeut Brisseau, 565, MORTALITÉ INFANTILE (CON-

FÉRENCE NATIONALE DE LA LIQUE CONTRE LA), 442. - - (Inite contre la) dans ses rapports avec le personnel soignant et la loi Roussel, 686.

MORTS (LES MÉDECINS DES), 527. - pour la France (iuscription

au Val-de-Grâce des uoms [ des), 436. MOTT (P.), 486.

MOUCHET, 627. MOULINIER(voir Cruchet), 605. MOURET ET SEIGNEURIN. - I,cs paramastoïdites temporozygomatiques, 599.

Mourer, - Trépauation du golfe de la jugulaire par la voie transjugo-digastrique,

698. Mourier (Dr Louis) nomué directeur de l'Assistance publique, 587.

Mousson-Lanauze, - I,4 BAGUETTE MAGIQUE, 438. - (L'HYGIÈNE DANS PY-

THAGORE, 492. - PARTHONOTHÉRAPIE.

- I,A RIVIÈRE, MÉDECIN DE HENRI IV. 648. MOUVEMENT MÉDICAL, 529.

- (LE) AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, 529. MOUZON. - INFROIT (NÉCRO-LOGIE), 724.

MULON (Mme C,), 443, 659 Manuel élémentaire de puériculture, 605. Musique et. les médecins (la),

726. Myélite nécrotique à marche subaigue, 476.

Mythe des symbiotes (le), 691. NAAMÉ, - La dyscytogenèse hypocytopolétique dyscutrophique ou cancer, 501.

Naissances, 444. (déclarations de), 576. Natalité (II e Congrès national de la), 611.

- et les espérauces de l'Allemagne, 611. Nécrologie, 442, 452, 465, 477,

497, 508, 522, 532. PROFESSEUR MAURICE DE-BOVE, 711. - ALBERT DEMONS, 410.

- LE PROFESSEUR FÉLIX GUYON, 459. - EDMOND VIDAL, 477.

Néoplasiques (sur les formations), 626. Néparectomies et hydro-né-

- (sur les), 626. NETTER (A.), 420 Neurologistes (XXIVe Con-

phrosis, 627.

grès des aliénistes et) de France et des pays de langue française, 641.

Neuro-psychiatriques (consultations), 588. Neuro-syphilis (traitement de

la), 493. Névralgie du trijumeau guérie par la névrotomie rétrogassérienne, 476.

NEVROSE D'HORACE, 578. Névrotomie rétrogassérienne (névralgie du trijumeau guérie par la), 476.

Nez en bec de canard corrigé sans cicatrice, 687.

Nez (traitement des fractures du), 626 NICLOT (V.), - I,ES PARASITES

DE LA LITERIE, DU VÊTE-MENT BY DE L'INDIVIDU. LEUR HISTOIRE ANCIENNE, 500.

Nicotine sur le coeur (actiou de la), 657.

NOBÉCOURT, 443. Nobel (prix). - Dr J, Bordet, 712.

Nœvus verruqueux palmaire chez un hérédo-syphilitique, gueri par le traitement mercuricl, 724;

NORGAARD (A.), 420. Norvège (mariage et santé), 635.

Nosomanie (la), 613. Nourrissons hérédo-syphilitiques (l'atrophie des), 685. Nouvelles, 411, 422, 435, 444, 452, 465, 477, 490, 497, 508, 522, 532, 544.

Nové-Josserand (Voir Jeanbiru), 605. Oblitération artérielle (l'oscil-

lométrie dans l'), 420. Occlusion intestinale an cours de la péritonite tuberculense, 598. Oculaire (thérapeutique), 605.

Oculo-cardiaque (le réflexe), dans la syphilis, 420. (Esophage (les diverticules de), 635

- (de la précocité du cancer de l'), dans ces quatre dernières années, 531.

- (statistique et nathologie de nos corps étrangers des voies aériennes et de), 625. GUVRE PSYCHIATRIQUE ET SOCIALE DE GILBERT BAL-

LET(L'), 549. Office publie d'hygiène de la Seine, 603.

- - sociale, 411. OFFRANDE (LA CÉRÉMONIE DR L'), 525.

OLYMPIADES D'ANVERS (LES), 422, 537, OMBRÉDANNE (VOIR JEAN-BRAU), 605.

Oplitalinologie (anesthésie locale cn), 703. — de Paris (Société d'), 713.

Orthopédie (IIe Congrès français d'), 511, 611. (Société d'), 600. Orthonédique (chirurgie répa-

ratrice), 6os. Oscillométrie (l') dans l'obli-

tération artérielle, 420. Ostéo-articulaire (tuberculose et auto-greffe, 627. Ostréicoles (Commission de

salubrité des industries).

Ovaire (étude du caucer primitif de 1'), 585. Paludisme à Dakar, 572. PANACÉE ALLEMANDE: (UNE

VIEILLE). I,A VÉRONIQUE, 42fi.

Paucréatique (insuffisance pancréatique et digestion des graisses, 420.

Paradentaires (traitement chirurgical des kystes) de la mâchoire supérieure, 586. Paralysie générale (allures cliniques de la syphilis et les

formes de), 585. - (malade atteinte de) présentant toutes les appareuces de la guérison après traitement, 687.

- progressive (la) traitée dans le début peut-elle guérir, 421.

Paralytiques (pieds) et interventions sanglantes, 627. Paramastoidites temporo-

zygomatiques, 599. Paraplégie spasmodique familiale (type pur de la), 475. PARASITES (LES), DE LA LITE-

RIE, DU VÉTEMENT ET DE L'INDIVIDU. LEUR HISTOIRE ANCIENNE, 500. PARISI, 724.

Parkinsonienne (rigidité), 474. PARTHÉNOTHÉRAPIE, 526. PASQUEREAU, 671. PASTEAU, 672.

PASTEAU (O.), - LE PROFES-SEUR F. GUYON (NÉCRO

LOGIE), 459 PATEL, 497. PATEL (de Lvon), 627.

PATERNE, 442, 443. Pathologie digestive (lecons

de), 501; -cxpérimentale et comparée,

613. - externe (Conférences), 644. - (cours de), 644.

- (les lipoides en), 408. - (statistique et) de nos corns étrangers des voies

aériennes de l'œsophage, 625. PAUCHET, 434.

PAUL-JACOUES (DE NANCY). - NOMINATION DE PRO-FESSEUR, 668.

PEIGNIEZ, 106. Pensions (ministère), 629.

PÉRAIRE, 421.

Périnéphrite suraigue suppu-

rée, 672. - tuberculeuses, 671.

Péritonite tuberculeuse (occlusion intestinale au cours de la), 598.

PERRIEU, 672. PERRIN. - LE Dr PAUL JACQUES (DE NANCY), 668.

PEXI, 660. Peste avlaire, 572.

PETIT, 442; PEYTEL (A.), - LES CESSIONS

DES CABINETS MÉDICAUX. 418

- LES CLINIQUES ET LA RES-PONSABILITÉ MÉDICALE, 402. - T.ES HONOPATRIS DES. MÉ-DECINS, 639.

-- UN PROCÈS DE RESPONSA-HILITÉ. MÉDICALE, 708.

Pharmacie (bourses de), 575, - ceutrale des hônitaux et hospices civils de Paris (concours pour la nomination à

la place de chef de laboratoire des produits galéniques de la), 490. Pharmacien des hôpitaux et

hospices civils de Paris (concours pour la nomination à deux places de), 497. - (nombre des) du départe-

ment de la Seine, 575. Phlegmon diffus périvésical, 672

Phosphatides (considérations biochimiques sur les lipoïdes et spécialement les), 408.

Physiologie (Congrès interallié de), 656. normale et pathologique

des reins, 634. du travail, 659. Physiothérapie (Congrès de),

512, 587. Physostigmine (action médicamenteuse de la), 420. Pieds paralytiques et inter-

ventions sauglantes, 627. Pleurésies purulentes (traitement), 583.

Pneumothorax autiseptlque, 627. - artificiel (les complications

du), 400. - (effets et résultats thé-

rapeutlques des) dans la tuberculose pulmonaire, 409. - (valeur thérapeutlque

des), 409 - (médications du), 409 Poitrino (traitement chirurgical de l'augine de), 626,

Pomme-coolie (la), 688. Population (recensement de la), 620.

PORCHER, 658. PORTMANN (G.). - Mastoldite et mal de Pott sous-occipital

500 Postes médicaux en Afrique occidentale française, 673.

Pott. (mal de) sons-occipital et mastoïdite, 599. Pouls alternant (syphilis et), 420

- cérébral dans les états ćmotifs, 660.

PRAUM. - LE MOUVEMENT MÉDICAL AU GRAND, Durente DE LUXEMBOURG, 529. PRÉVENTORIUM (LE). SA CLIEN-TÈLE, 651.

Prix de la Faculté de médeeine et de pharmacie de

Bordeaux, 534. - I,éon Riboud, 522.

- Redard, 589. - Sirus-Pirondi, 412. PROCÈS DE RESPONSABILITÉ

MÉDICALE (UN), 708. Processus de la dissociation mentale dans les états déli-

rants chroniques, 642. Prognathisme exagéré, 626 Prolapsus de l'utérns (étude

du) chez la femme, en particulier chez la petite fille 585. PRON (L.); - L'ESTOMAC ET

SES, MALADIES DANS LA MÉDECINE CHINOISE, 606. Propharmaciens (les médecins

de campagne), 676. Prostatectomie (les

tions de la), 434. Prostatiques (vésiculites chroniques chez les), 531. Protoxyde d'azote (anesthésie

an), 626. Pseudarthrose cougénitale bilatérale de la diaphyse

fémorale, 627. Pseudo-tétanos psychique,642. Psychiatrie et médecine légale

(Institut de), 613. Psychologie et thérapeutique des obsessions, 643.

Psychopathes (troubles eudocrinosympathiques des),587. Psychoses post-oniriques, 641. - post-traumatiques (les),

687. Pnériculture (Manuel élémentaire), 605.

Pugnat (A.). - Des hémorragies nasales post-opératoires. 698.

Purpura idiopathique (traitement des), 420. Pyélonéphrites et pyélocys-

tites dues à des microbes du groupe coll-Eberth, 572. PUTHAGORE (L'HYGIÈNE DANS), 492;

Quinine (anesthésie locale par le chlorhydrate double de) et d'urée, 625. Rachidienue (analgésie chi-

rurgicale par injection); choix de l'auesthésique, 585. Radiations invisibles spectre (action thérapeutique daus), 421.

Radiographie cutanée (la), - dans l'exploration de l'anpareil urinaire, 672.

Radiologie (appareils de), 577. (diplôme de), 497. - médicale (enselguement de la), 546, 614.

- (111º Congrès italieu de), 413, 467. Radiothéranie des cancers.

507. Radiumthérapie à l'Hôtel-Dieu (uu service de), 630

 (un service de) à l'Hôtel-Dieu, 523. RAVIN, 672.

RAPPIN, 420. Rate (endothéliome de la), 625.

RATHERY. - LE PROFESSEUR DEBOVE (NÉCROLOGIE), 711. Ration alimentaire (sur la).

RAVAUT, 486, 488, 494, Recensement de la population, 629. Recherches sur la circulation

artérielle du nourrisson, 685. REDARD (PRIX), 589. Réflexe oculo-cardiaque dans le talės et la paralysie

générale (le), 643. RÉFORME DES ÉTUDES MÉDI-CALES (LA), 718.

- de la loi sanitaire, 701. REGAUD, 507.

Régénération des nerfs, 659. RÈCLES DE LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE D'APRÈS CONS-TANTIN L'AFRICAIN (XIº S.), 693.

REGNARD, 474. REILLY (J.). - Bacilles du groupe typhique dans l'étiologie des letères infectieux,

572. Reins (physiologie normale et pathologique des), 634.

- par sclérose (exclusion presque absolue d'un), 671. RENAULT, 123.

RENÉLE BUR 672 RÉNON, 409, 420. Résection de l'artère et de la

veine fémorales, 627. RESPONSABILITÉ MÉDICALE (LES) CLINIQUES ET LA), 402-Rétentiou lactée chez la femme, 658.

Rétro léviations (étude des) douloureuses de l'utérus, 585-Réunion sanitaire provinciale (VII\*), 535. Revue des Congrès, 406, 407,

420, 442, 461, 486, 493, 507, 519. Revue des revues, 531, 543. Revue des sociétés, 421, 434,

474 REY, 643.

REYS, 643. RICHET (CH.), - Discours d'ouverture, 656. RICHET FILS Ch. ET LANGLE. -

Pyélonéphrites et pyélocystites dues à des microbes du groupe coli-Eberth, 572. Rigidité parkinsonienne, 474. Ritsema d'Ick, La lutte contre la mortalité infantile daus ses rapports avec le personnel soignant et la loi

Roussel, 686. ROBERT (G.) .- Thérapeutique oculaire, 605.

ROCH (Jean). - Contribution à l'étude du prolapsus chez la femme, en particulier chez la petite fille, 585. ROCHÉ (II.). - LE SALON DE

LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS, 432. - LE SALON DE 1920 DE LA

SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS, 454. RODRIGUEZ, 489, 490, 495. REDERER (C.), 687, 699.

Rois de Frauce (Comment moururent les) 729. Rôle de la constante urélque

(le), 671. ROLLET (HENRI). - Volt Collin (André), 605.

Roquemaure (Maurice). Etude du cancer primitif de l'ovaire, 585.

ROSENTHAL, 434, 613. ROSHEM (J.). - MUMIE VRAIE, MUMIE FAUSSE, 469.

- VADE-MECUM D'UNE DAME CHARITABLE AU XVII<sup>6</sup> SIÈCLE Roubaud. - L'anophélisme

en France, 698. ROUQUIER, 642.

ROUBINOVITCH, 643. ROUSSIEL (Marc). - Anastomose artério-veineuse dans

les gangrènes, 598. ROUSSY (G.), 490, 494, Roy (de Montréal), 687. RUFFIER. -Traité d'éducation

physique, 634. Sacralisation de la cinquième lombaire, 626.

Sages-femmes (nombre des) du département de la Seine

SALON DE LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS (LE),

Sanatoria Bouville et Vincent, Sanatorium pour les eufants

de condition movenne, 727. Sang (action hématopoiétique d'extraits de rate et de),

– (renseignements fonrnis par l'examen du) dans l'anémie posthémorragique, 496.

- (la transfusion du), 496 Sanguinetti (Luizi-Romolo),-Allures cliniques de la syphilis et les formes de paralysie

générale, 585. Sanltaire internationale (convention), 632.

Santé et mariage en Norvège.

- militaire (Ecole du service de), Candidatsadmiseu 1920.

623. - (Service de), 589.

- publique et bolchevisme, 692.

SARGNON (de Lyon), 626. SARGUES (A.), 476.

Sancissons (les levures des).

SAUPHAR (G.). - LES OLYM-PIADES D'ANVERS, 537. Scapholdite tarsienne

jounes enfants, 627. SCHŒFFER, 476, 488.

SCHREIBER. - DE LA NÉCES-SITÉ D'ATTACHER DES INFIR-MIÈRES-VISITEUSES AUX SER-VICES HOSPITALIERS D'EN-FANTS ET DE NOURRISSONS.

679. Sécrétine (sur la), 658.

Sécrétions Internes (quatre lecons sur les), 591. Selgueurin (Voir Mouret), 599. Sémiologie clinique libres de), 644.

- psychologique de l'affectivité (la), 687.

SENCERT (L.), 507. Sens de l'accélération angu-

laire, 660. Sérologie (laboratoire de), 604. Sérothéraple antityphique (sur

la), 420. Sérums antimicrobiens et antitoxiqu s chez le cheval, 543. - (traitement des appendi-

cites par le) antigangiencux. 626 Service de santé de la marine,

602, 727. - militaire, 589. - - anx fêtes commémo-

ratives du 11 novembre, des troupes coloniales.

589. SÉZARY, 475, 488.

SICARD (J.-A.), 474, 486, 487, 488, 493 SIEUR, 507.

SIMONIN (LE MÉDECIN-INSPEC-TEUR) (1864-1920), NÉCRO-LOGIE, 442. SINCLAIR, 496.

Sire de la Framboisière (le). 678 SLOSSE (A.). - Voir Demoor,

(J.) 623 Société amicale des élèves et ancieus élèves du Vnl-de-

Grâce, 588. d'orthopédie francaise (IIº Congrès), 611.

- d'hygiène de l'enfance, 444. internationale de chirurgio (Vº Congrès de la), 496.

- de médecine mentale de Belgique, 687. - - (Congrès jubi-

laire de la), 412, 522. — et d'hygiène tropicales, 687.

- de Paris, 42 I, 434, 613, 687, 699. pour 1921 (prix de

la), 702. des Nations et l'hygiène,

576. — ct lutte contre le typhus

715. de neurologie, 474, 486, 493

- d'ophtalmologie de Paris,

- savantes (Congrès des),523. Soins médicaux aux victimes de la guerre, 564.

SOURDILLE (MAURICE), 586. SOUQUES, 140, 493. SOUZA (DE), 420.

Spectre solaire (analogies et différences d'actions biologiques des diverses radiations du spectre solaire, 592, SPITZ, 643.

Sports (les accidents provoqués par les), 531. Stage des étudiants chirur-

gicus-dentistes, 726. Statistique et pathologie de nos corps étrangers des voies aériennes de l'œso-

phage, 625.

STAUB (A.). - Etude sur la | Tarsicane (scaphoidite) des peste aviaire, 572. Stéuoses intralaryngées chez

l'enfant, 626. Stockis (E.). - Voir Fraipont, 608.

Strasbourg (Faculté de médecine de), 6oz.

STRAUSS (P.), 443. Sucres (reclierches sur les), 658.

Surgical opérations, 591. Sursalaire familial, 611. Sntures perdues (le fil de ten-

don de renne dans les ligatures et les), 626. SYCÉPHALIENS (ANCIENNES FI-GURES DE MONSTRES), 446.

Syncinésies provoquées par la parole et par les efforts d'attention, 475. Syndicat des médecins de la

Seiuc, 422, 523, 632. - - (ordre du jour voté par le conseil d'administration du), 715.

 des sages-femmes, 613. Syphilis (allures cliniques de la) et les formes de paralysie générale, 585. - de l'appareil cardio-vascu-

laire, 407. - en clientèle (traitement de

la), 615. - Domaine, traitement, prophylaxie, 615.

 hépatique primaire, 420. - héréditaire (étude de certaines réactions méningées de l'enfance ; leurs relations

fréquentes avec la), 686. — (méthodes nouvelles de diagnostic biologique et de traitement de la), 685.

- nerveuse (dlagnostic humoral de la), 488. (formes cliniques de la).

- (le traitement de la). Méthode normale et mé-

thode de Sicard, 699. - et pouls alternant, 420. - (le réflexe oculo-cardiaque

daus la), 420. ct son traitemeut, 486. - et traumatisme, 613.

 et trypanosomiase humaines chez les indleènes de l'Afrique (des affections

oculaires dans la), 687. (un cas de) et de tuberculose traitée par l'arsénobeuzol et le manganate cal-

cico-potassique, 434. vasculaires, 407. — expérimentale, 407.

- de la vessie, 672. Syphilitique (adéno-cellulitemédiastinale), 687.

- (unité ou pluralité des germes), 486. Système nerveux (clinique des

nialadies du), 644. Tache bleue mongolique chez

les enfants européens, 586. Tanon, 687.

jeunes enfants, 627. Technique de la prostatectomie transvésicale, 672,

TEISSIER, 420. Térébenthine (essence de) et trachéo-fistulisation, 434

Terrain tuberculeux est-il décalcifié (le), 699. Tétanos (le) dans l'armée britannique pendant la guerre

européenne, 508. - (prophylaxie et traitement

du), 507. - psychique (pseudo), 642. Thérapeutique (centenaire de l'introduction de l'iode en),

665. - oculaire, 605. - pratique, 425. Thèses de la Faculté de méde-

cine de Paris, 615, 632, 702. - (Impression des), 444. THÉVENOT, 671.

THIBIERGE (G.), 420. Тпомая (А.), 474. Thrombose post-traumatique de l'artère rénale, 672.

Thyroïdienne (aecidents de l'arsénobenzol et instabilité) 613. TINEL (J.), 474, 494.

Toulouse (donation aux hônitaux), 600. Trachéo-fistulisation (essence

de térébenthine), 434. Trachome (hôpital pour le), 688. Traitement de l'angoisse, 643.

- des appendicites par le sérum antigangreneux de Weinberg, 626. - du cancer, 613.

- chirurgical de l'angine de poitrine, 626. – des kystes paradentaires

de la mâchoire supérieure, 586.

- diathermique des tumeurs vésicales, 672. - des fractures du nez, 626.

 de la Inxation congénitale de la hanche (ce que doit · être le), 626. des métrorragies, 626. - physique des manifesta-

tions médullaires et radiculaires de l'encéphalomyélite épidémique, 699. des pleurésies puruleutes

non tuberculeuses, 583, du prognathisme exagéré,

 de la syphilis héréditaire chez le nourrisson par les injections intraveineuses de uovarsénobenzol, 685. - nerveuse, Méthode nor-

male et méthode de Sicard (Ic), 699. Transports maritimes (Ins-

pection des), 613. Traumatique (cas de galactocèle), 585.

Traumatismes articulaires et de reconstituer les ligaments

articulaires (nécessité de l radiographer les), 725. Traumatismes et syphilis, 613.

Trépanation du golfe de la jugulaire par la voie transfugo-digastique, 698.

TRÉTIAKOFF, 476. Trophodème chronique acquis

et progressif. Présentation du malade, 725. Troubles endocrino-sympathiques des psychopathes,

- psychiques et kystes de l'ovaire, 687,

Troupes coloniales (corps de santé des), 587. -(service desauté des),589.

Tuberculeux (occlusion intestinale au cours de la péritonite), 598.

Tuberculose (la) à la Chambre des députés, 450. (Conférence internationale

contre la), 600, 674. - ostéo-articulaire et autogreffe, 627.

- pulmonaire (effets et résultats thérapeutiques du artificiel pueumothorax dans la), 409.

- - (traitement de la) par les terres rares, 420.

Tuberculose rénale secondaire | à un abcès pottique, 671. (traitement de la), 420.

- (Union internationale contre la), 629. - vésicale (l'étincelage dans

la), 724. TUFFIER, 507. Tumeurs (sur les) qui accom-

pagnent la gravidité, 434. TUROUAN (S.), 443. Typhus (Société des nations

et lutte contre le), 715. Ulcères de la petite courbure

de l'estomac, 595. Union fédérative des médecius

de la réserve et de l'armée territoriale, 587.

Universités allemandes, 523. de Cluj, 600. - de Zurich, 522.

Urée (anesthésie locale par le chlorhydrate double de quinine et d'), 625.

Uretère dans les infections rénales ascendantes (rôle de l'), 671. Urigny. Code de protectiou de

l'enfance avant, peudant et après la naissance, 686, Urologie (XXº Congrès de l'Association française d'),

670.

Urologie (Congrès italien), 565. Utérus (étude du prolapsus de l') chez la femme, en particulier chez la petite fille, 585.

- fétude des rétrodéviations douloureuses de l'). 585. Vaccination antituberculeuse,

420 Vade-mecum d'une dame cha-

ritable au xvire siècle, 566. Vaisseaux (chirurgie des gros), 507.

VAL-DE-GRACE (LE) DE LA MORT D'ANNE D'AUTRICHE

A NOS JOURS, 400. - (iuscription au) des noms des Morts pour la France,

436. - pendant la grande guerre. 570.

- (Société d'élèves et auciens élèves du), 588, VAN GERUCHTEN, 475.

VAN HOOF, 688, VAQUEZ, 407. Variétés, 400, 415, 426, 438,

469, 480, 492, 500, 514, 525 Veine fémorale (résection de

l'artère et de la), 627, VÉRONIQUE (LA), UNE VIEILLE PANACÉE ALLEMANDE, 426.

Vésiculites chrouiques chez les prostatiques, 531.

VIARD. - De l'assistance maternelle et infantile dans le G. M. P. pendaut la guerre, 685.

VIDAL (EDMOND). - NÉCRO-LOGIE, 477.

Vie médicale (la), 444. Vieillesse (Assurances sociales

sur la), 587. VILLEBRUN (J.). - De l'analgésie chirurgicale par injec-

tion rachidienne; choix de l'auesthésique, 585. VINCENT, 420. VINCENT (CL.), 488.

VIOLETTE (LA), 539. Vision (études sur la), 660. Vitamiues (le rôle des), 658, Vitiligo et diplitérie, 531. Volonté (inhibition et), 656, WALLICH, 444.

Weinberg (traitement des appendicites par le sérum autigaugreneux de), 626. WERTHEIMER, 657.

Witkowski, - Comment moururent les rois de France, 720. WYBAUW, 408.

ZUNZ (E.), 408.

# Bibliothèque de Thérapeutique

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

### A. GILBERT

Professeur de clinique à la Faculté de médecine de Paris

I TO Série. - LES AGENTS THERAPEUTIQUES

L'Art de Formuler, par le professeur Gillerr, i vol. 12 fr. Technique thérapeutique médicale, par le D'Millan, i vol. 12 fr

Technique thérapeutique chirurgicale, par les Drs PAU-CHET et DUCROQUET, I vol. 17 fr.

Physiothéraple.

\* Électrothéraple, par le D' NOGIER. 2º édit., 1 vol. 14 fr.

\* Radjothéraple, Radjumthéraple, Roentgenthéraple, Photothérapie, par les Dre Oudin et Zimmern, 2º cd. (sous

presso.

\*\*Minesillerapie: Massage, Gymnastique, par les D\*\*P. Carron, Dagron, Ducroquer, Nagrotte, Cautru, Bourgart, vol. 14 fr. \*\*Mécavolhérapie, Jeux et Sports, Hydrothérapie, par les D\*\*Frajikin pe Cardenan, Constens

DELACENIÈRE, PARISET, I VOI. 9 fr.

\*Crénothérapie (Lénux minérales), Thalassochtérapie, Cilmatothérapie, par les professours LANDOUZY, GAUTIFR,
MOUREU, DE LAUNAY, IES D'a HEITZ, LAMARQUE,
LALESQUE, P. CARNOT, I VOI. 16 fr.

Médicaments chimiques et végétaux, par le Pr Prc et le D' IMBERT, 2 vol

le D'IMBERT. 2 VOI.

Opothéraple, 'par le 'D' P, CARNOT, 1 vol. 14 fr.

\*Médicaments microblens (Bactériolhérapie, Vaccinations, Sérothérapie), par METCHNIKOFF, SACQUÉVÉR, REMLINGER, LOUIS MARTIN, VALILARD, DOPTER, BES-REDKA, SALIMBENI, DUJARDIN-BEAUMETZ, CALMETTE.

2º édition, I vol. 14 fr. \* Régimes allmentaires, par le Dr M. LABBÉ, 2º édition.

\* Psychothéraple, par le Dr André Thomas, 1 vol. 14 fr. 2º Série. - LES MÉDICATIONS \* Médications générales, par les Dre POUCHARD, H. ROGER, SABOURAUD, SABRAZES, LANGLOIS, BERGGNIÉ, PINARD, APERT, MAUREL, RAUZIER, P. CARNOT, P. MARIE, CLUNET, LÉPINE, POUCHET, BALTHAZARD, A. ROBIN P. CARNOT

Professeur de thérapeutique à la Faculté de médecine de Paris.

et COYON, CHAUFFARD, WIDAL et LEMIERRE. 1 vol. 16 fr. Médications symptomatiques (Méd. circulatoires, héma-tiques et nerveuses), par les Dr. MAYOR, P. CARNOT, GRASSET, RIMBAUD et GUILLAIN. 1 vol. 14 fr. Médications symptomatiques (Méd. nerveuses et mentales,

cutanées, respiratoires et génitales), par M. de FLEURY, J. LEPINE, JACQUET, FERRAND, MENETRIER, STEVENIN, SIREDEY, LEMAIRE et P. CAMUS, I vol. 14 fr,

Médications symptomatiques (Mal. digest., hépat., rénales), per GILBERT, CASTAIGNE, I vol.

3º Série. - LES TRAITEMENTS

\* Thérapeutique des Maladies infectieuses, par les D<sup>16</sup> Mar-cel Garnier, Nobicourt, Noc, 1 vol. 14 fr. Thérapeutique des Maladies de la Nutrition et Intoxications, par les D's LERRBOULLET, LŒPER, 1 vol

Thérapeutique des Malad'es nerveus es, par les Dr. CTAUDE,

Therapeutique des Aniana es nerveus espar les D<sup>A</sup>CTACDE, LIMONNE, DE MARTEL, I Vol.

\* Thérapeutique des Aniadies respiratoires et Tubercuiose, par les D<sup>A</sup> HIRYE, RIST, RIBADIAU-DUMAS,
KUSS, TUPPIER, MARTIN, I Vol. 16 fr.
Thérapeutique des Mindieles circulatoires (Cauri, Vaisseaux, Sang), par les D<sup>A</sup> JOSUE, VAQUEZ, et AUBER-

scatta, Nang), par les D<sup>1</sup> JOSUS, VAQUEZ, et AUBER-TIN, WIABT. I vol. Ihérapeutique des Maindies digestives. Fole. Pancréas, par les D<sup>2</sup> P. CARNOT, COMBE, LECENE. I vol. \*Thérapeutique des Maidies urinaires, par les D<sup>2</sup> ACHARD, MARION, PAISSEAU. I vol. 14 ff.

\* Thérapeutique obstétricale et gynécologique, par les Dr. Jeannin et Guénior. 2º édit. (sous presse).

Thérapeutique des Maladies cutanées et vénériennes, par les Dra AUDRY, DURAND, NICOLAS, I vol. 14 fr. Thérapeutique osseuse et articulaire, par les Dra MAR-

Therapentique ossense et articulaire, par les D<sup>10</sup> 31AR-FAN, Platot, Movelint, I vol.

Therapeutique des Maladies des Yeux, des Orellies, du Nex, du Lerynx, de la Bouche, des Dents, par le-D<sup>10</sup> DUPGUY-DUTEMPS, ÉTHENNE LOMBARD, M. ROY

# Bibliothèque du Doctorat en Médecine

PUBLIÉE SOUS LA .DIRECTION DE A. GILBERT

L. FOURNIER Médecin des Ilòpitaux de Paris-

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecin de l'Hôtel-Dieu, Membre de l'Académie de médecine

Le Premier livre de Médecine. Éléments de Pathologie générale, par le D. Achard, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 2\* édition, 1920, 1 vol...... 20 fr.

Précis de Physique médicale, par A. Broca, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 3º édition...... 16 fr. Précis d'Anatomie topographique, par le D' Soulis, professeur adjoint à la Faculté de médecine de Toulouse.

Précis de Pathologie externe, par los Des Faure, Alglave,

Desmarest, Ockinczic, Ombrépanne, Schwartz, professeurs agrègés à la Faculté de médecine de Paris, et Mathieu. 1909-1920. 5 vol. in-8 de d'acun 500 pages, avec figures colo-80 fr. I. Pathologie chirurgicale générale, par les Dra J.-L. FAURE, ALGLAVE et DESMAREST. 4 vol. (Sous presse.)

II. Tête, Cou, Rachis, par le Dr Orinazvo. 1 vol. 12 fr. III. Pottrine st. Abdomen, parle Dr Orinazvo. 1 vol. 12 fr. IV. Organes génito-urinaires, par les Dra Schwartz et Mathieu. V. Membres, par le D' MATRIEF, 1 vol.....

Prácis de Médecine opératoire, par le Dr Legène, pro-fesseur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hopitaux de Paris. 2º édition. A vol. ........... 18:fr.

Précis d'Obstétrique, par le D' Farre, professeur à la Faculté de médecine de Lyon, accoucheur des Hôpitaux de Lyon. 30 édition. '1 vol...... (Sous presse.)

Précis de Parasitologie, par le D' GULART, professeur à la Faculté de médeelne de Lyon. 2 édit. 4 vol. (Sous presse).

Précis de Bactériologie, par les Die Ch. Doeter et Sac-quérée, professeur et professeur agrégé au Val-de-Grâce. 50 fr. 50 fr.

Précis de Pathologie interne, par les Dra Gilbert, Widal, professeurs à la Faculté de médevine de Paris; Castalexe, CLAUDE, LORPER, RATHERY, DOPTER, JOSUE, RIBIERRE, JOMIER, Paisseau, Garnier, agrégés et médecins des hôpitaux de Paris, 4 vol.

I. Maladies infectieuses et diathésiques. Intoxications.
Maladies du Sang, par les Dre Dopter, Rathery et Ribberg. 4 vol. 46 fr. II. Maladies de l'Appareil respiratoire et de l'Appareil cir-culatoire, par les D<sup>22</sup> LORFER, JOSUÉ, PAISSEAU et PAILLARN.

Maladies du Système nerveux et des glandes à sécrétion interne. 1 vol. (Sous presse.)

. Maladies de l'Appareil digestlí et de l'Appareil urinaire. 1 vol. (Sous presse.)

Precis d'Anatomie pathologique, par Ch. ACHARD, pro-Précis de Thérapeutique, par le Prof. P. Cansor et le Dr RATHERY, 4 vol...... (Sous presse.) Précis d'hygiène, par le l' Macaigne, professeur agrègé à la Faculté de médecine de l'aris. 2º édition. 4 vol... 20 fr.

Précis de Médecine légale, par V. Balthazan, professour à la Raculté de médecine de Paris. 3º édition.

1 vol. 32 fr.

Précis d'Ophtalmologie, par le D' Tennen, professeur
agrège à la Faculté de médeeine de Paris. 2\* éd.4 vol. 16 fr. Précis des Maladies des Enfants, par le D' E. Afert, médecin des hépitaux de Paris. Introduction par le D' MARPAN, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 3º édition.

Ajouter 10 p. 100 pour frais d'envoi-

1 vol. . . .

### NOUVEAU

# TRAITE de MÉDECINE

# et de Thérapeutique

Publié en fascicules sous la direction de MM,

### A. GILBERT

Les fascicules XXXII, XXXVI parsitront très prochainement.

P. CARNOT

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE MEDECIN DE L'HOPITAL BEAUJON Avec la collaboration de MM.

Achard, Ambard, Auberlin, Auché, Airiagant, Babonneit, Baizer, Barbler, Barth, L. Bernerd,
Bezançon, Boinat, Boulioche, P. Carnot, Castar, Cheuffard, P. Claisee, Claude, Courmont,
Cruber, Courmont, Castar, Castar, Cheuffard, P. Claisee, Claude, Courmont,
Caucher, Gilbert, Cauget, Gularf, Karvier, Kayem, Harscher, Huddio, Hutlinai, Jeanselme, de Jong,
Kilippel, M. Labbé, Laederich, Leignei-Lavastine, Lennois, Laveran, Le Fur, Le Noir, Lereboulist, Léri,
Latuile, L. Levi, Lion, Marfan, Marie, Marienson, Menostrier, Méry, Millan, Mosan, Netter,
Parmentier, Pitres, Richardière, Rochaix, Roger, Roque, Sacquépès, Sainton, Sérieux, Sicard, A. Siradey,
Surmont, J. Telssler, A. Thomas, Triboulct, Valliert, Vaquez, Villaret, Le Weil, Widas, Waissembech,

### TOUJOURS MIS AU COURANT -- TOUJOURS EN EVOLUTION.

Le fascicule VII, Maiadies vénériannes, par le D' BALZER, a reparu en 1930 avec un nombre de pages double et de nom-30 fr. Le fascicule XXI, Maladies des reins, par les Do Jeanselme, Chauffard, Ambard et Lædericu, a reparu, complètemen t renals & Jour.
Le faccicula XIII. Maiades du couur, par le P. Vaorez, est paru
Le faccicula XIII. Maiades de la pibere, par le D. M. Land, dallalas, Balzza el Mentines, parallea en mel.
Le faccicula XX, Melades de la pibere, par les D. M. Land, dallalas, Balzza el Mentines, parallea en mel.
Les faccicules III, VIII. S. XS, XX, XXX el XXX, and en course de reimpression.

C'est le Traité de médecine perpétuel que l'on peut toujours tenir à jour dans sa Bibliothèque.

|     | O cas to Traise de incuestine per pesuer que i un    | hour contonis roun a loni nano sa pinnomodao.        |    |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| ı.  | Maladies microbiennes en général, ce tirage (272 pa  | ges, 75 figures noires et coloriées)                 | n  |
| 2.  | Fièvres éruptives, 8e tirage (258 pages, 8 figures)  |                                                      |    |
| 3.  | Fieure typhoide, 8e tirage (312 pages, 32 figures)   |                                                      | ,  |
| 4.  | Maladies parasitaires communes à l'Homme et          | aux Animaux (Tuberculose, morve, charbon,            |    |
|     | rage, etc.). 5° tirage (566 pages, 81 figures) .     |                                                      | ,  |
| 5.  | Paludisme et Trypanosomiase, 8º tirage (150 pages    | i. 20 figures)                                       |    |
| 6.  | Maladies exotiques, 6º tirage (440 pages, 20 figure  | s)                                                   | ,  |
| 7.  | Maladies veneriennes, 10° tirage revu et augmei      | 1te (330 pages, 20 figures)                          | 1  |
| 8.  | Rhumatismes et Pseudo-Rhumatismes, 8º tirage (1      | 64 pages, 18 figures) 4                              | ,  |
| Q.  | Grippe, Coqueluche, Oreillons, Dibhlérie, 7º tirage  | (172 pages, 6 figures)                               | 3  |
| IO. | Streptococcie, Staphylococcie, Pneumococcie, Mét     | ingococcie, Gonococcie, Aérobioses, Colibacil-       |    |
|     | lose, etc. (* firage                                 |                                                      | 1  |
| II. | Intoxications, 3º tirage (352 pages, 6 figures)      |                                                      | ,  |
| 12. | Maladies de la nutrition (diabète, goutte, obésité), | 46 tirage (378 pages, 15 figures)                    | ,  |
|     | Cancer (662 pages, 114 figures) 14 >                 | 26. Maladies du Sane.                                |    |
| 14. | Maladies de la Peau, 3º tir. (560 p., 200 fig.) 16 1 | 27. Maladies du Nez et du Larynx, 3º tirag           | ζŧ |
| 75  | Maladies de la Bouche, du Pharynz, etc., 1º tirage   | (277 pages, 65 figures)                              | ,  |
| -5. | (284 pages, avec figures) 6 :                        | 28. Sémiologie de l'Appareil respiratoire, 3º tiras  | gε |
| 16. | Maladies del'Estomac (688 p. avec 91 fig.), 14 1     | (180 pages, 109 figures) 6                           | 'n |
| 70  | Maladies de l'Intestin, 5º tirage (525 pages,        | 29. Maladies des Poumons et des Bronches.            |    |
| -/- | 96 figures) 10 »                                     | Nouveau tirage (860 pages, 50 fig.).                 |    |
| -0  | Maladies du Péritoine (324 pages, fig.). 6           | 30. Maladies des Plèvres et du Médiastin.            |    |
| -0. | Maladies du Foie et de la Rate.                      | 31. Sémiologie nerveuse. (629 pages, 129 fig.)       |    |
|     | Maladies des Glandes salivaires et du Pancréas       | 20 tirage 25                                         | 1  |
| 20. |                                                      | 32. Maladies de l'Encéphale,                         |    |
|     | 2º tirage (352 pages, avec 60 figures).              | 33. Maladies mentales.                               |    |
| 21. | Maladies des Reins. 2º tirage 40 »                   | 34. Maladies de la Moelle épinière (839 page         | S  |
| 22. | Maladies des Organes génito-urinaires, 6º tirage     | 420 figures)                                         | 1  |
|     | (464 pages, 67 figures) 9 »                          | 35. Maladies des Méninges. (382 pag., 49 fig.). 9    | ,  |
|     | Maladies du Cœur.                                    | 36. Maladies des Nerfs périphériques.                |    |
| 24. | Maladies des Artères et de l'Aorte, 3º tirage        | 37. Néuroses.                                        |    |
|     | (480 pages, 63 figures) 9 »                          | 38. Maladies des Muscles (170 pages, 76 fig.) 6      | ,  |
| 25. | Maladies des Veines et des Lymphatiques              | 39. Maladies des Os (755 pages, 164 fig.) 17         | ,  |
| •   | (169 p., 32 fig.)                                    | 40. Mal. du Corps thyroïde et des Capsules surrénale |    |
|     |                                                      |                                                      |    |

(199 p. 3 et al. and the second process are second process and the second process are second process and the second process and the second process and the second process and the secon

CHAQUE FASCICULE SE VEND SÉPARÉMENT Chaque fascicule se vend également ourtonné avec une augmentation de 7 francs par fascicule.

J.-B. BAILLIERE et Fils, Editeurs, 19, rue Hautefeuille, à Paris

### LIBRES PROPOS

### UN SAGE DÉCRET

Une vague de chaleur s'est répandue sur la Frauce. Un soleil ardent a réchaufié de ses chauds rayons les logements, où le charbon rare et hors de prix n'avait entretenu cet hiver qu'une médiocre tiédeur. Pendant quelques mois, persoune ne connaîtra les morsures du froid, et, au point de vue domestique du moins, la crise du combustible est devenue momentauément moins angoissante.

Comment utiliser au mienx les disponibilités aiusi reées? Le gouvernement allait-il, sage fourmi, mettre en réserve quelques provisions pour le jour of la bise sera venue? Si non, parmi les nombreuses industries qui chôment, fante de la pierre noire on s'est concentrée aux âges préhistoriques l'énergie cumagasainée par des siécles d'exubérant e végétation, laquelle choisirait-il, pour lui rendre mue vie précieuse à la nation?

Le conseil des ministres a délibéré, et, sans hésitation, il a présenté à la siguature du président de la République un décret autorisant les préfets à retarder jusqu'à une heure du matin la fermeture des établissements publics.

Ainsi, faute de charbon, uos industriels ue peuvent satisfaire aux exigences de la consommation francise, et le coût de la vie monte; ils ne peuvent exporter, et notre change s'effondre, élevant jusqu'à les rendre presque prohibitifs les prix d'objets indispensables, et, dès qu'il y a possibilité de se procurer uu peu du précieux combustible, à qui l'attribuet-on? aux bistros !

Les industries qui fabriquent les produits les plus essentiels à la vie nationale devront de plus, de par la désastrense loi de la journée de luit heures, ne travailler que pendant le tiers du jour: les cabarets do se fabriquent cirrhoses et psychoses, oñ se préparentetse réalisenten partie, hélas l'rábrutissement et la dégénérescence de notre race, pourront rester ouverts de quatre heures à une leure: vingt et une heures sur vingt-quatre!

Et l'arrêté du préfet de police, qui accorde cette autorisation, a suivi de vingt-quatre heures le décret présidentiel, qui la rendait possible l' Qui donc a parté des lenteurs de l'administration française? Elle sait être expéditive, quand il s'agit de plaire à messieurs les bistros.

Vous pensez peut-être que ceux-ci sout triouplants? Quelle erreur ! Ils sont tellement habitinés à voir sacrifier à leurs exigences les intérêts les plus sacres du pays, as santé matérielle et uorde, qu'ils acceptent de fort mauvaise grâce la faveur qui leur est attribuée. Ils la trouvent tout à fait insuffisante, et le décret présidentiel a du prévoir des autorisations exceptionnelles, des dérogations, que les prééts pourront accorder pour des motifs déterminés.

Parmi ces motifs figurent les « réunions de corps, fêtes de bienfaisance, et fêtes communales annuelles», et c'est assez compréhensible. Ce qui l'est moins, c'est que des dérogations pourront être également accordées en Javeur (!) des stations thermales.

Depuis que la crise financiere, qui a suivi la guerre, a incité les Français à mieux utiliser leurs richesses naturelles, le gouvernement n'a cessé de promettre aux villes d'eaux son plus actif concours pour leur pernettre de lutter contre la concurrence étrangère. Il a tenu parole, et elles seraient mal venues de se plaindre: on y pourra manager, boide et danser une partie de la muit.

Est-ce folie? Est-ce iniutelligence? Est-ce flacher criminelle vis-à-vis d'électeurs influents? Je l'ignave. A coup stir, ce n'est pas témoigner d'une logique remarquable, que trouver, dans la présence, autoli d'une source, d'une agoiron-dration exceptionnelle de malades, un motif pour y encourager les plaisirs nocturnes.

A l'étranger, on s'efforce de faire des villes thermales des lienx de repos, où l'on s'ennuie parfois, mais où rien ne trouble la tranquillité des baigneurs. Dès que tombe la nuit, le silence règne sur la cité cudornie; tous établissements se ferment, les théâtres même terminent leurs spectacles entre neuf heures et dix heures. Certaines municipalités vont jusqu'à interdire le trot des chevaux et le claquement des fouets des cochers. Le sommeil des malades est sacré : rieu ne le doit compromettre. Très fiers de cette réglementation, parfois draconienne, mais en somme logique, les Allemands ont coutume de proclamer que, dans les stations françaises, tout est sacrifié au plaisir, et dans les leurs à la santé ; on va dans les premières pour s'amuser, dans les autres pour se guérir. Le gouvernement ne va-t-il pas donner à ces insinuations une apparence de raison, en autorisant, dans les villes thermales, l'ouverture tardive des lieux de plaisir? Il semble que, s'il y eût eu une dérogation à édicter en faveur des stations de cure — pour prendre les termes mêmes du décret - c'eût été dans le sens d'une limitation, et non d'une plus large tolérance des distractions nocturnes.

Heureusement, le décret présidentiel n'aura pas les conséquences fâcheuses que l'on eût pu en redouter. Les médecins des stations thermales françaises sont fermement résolus à repousser les présents que lenr offre un Artaxerxès mal avisé. Dès le lendemain de la publication du décret, des sociétés médicales ont fait entendre des protestations énergiques, et instamment supplié les préfets de ne pas user des prérogatives qui viennent de leur être attribuées. Sans doute ils se heurteront à des démarches en sens contraire des principaux intéressés, et il ne faut pas se dissimuler que ceux-ci sont tout-puissants auprès des pouvoirs publics, qu'ils occupent dans les conseils municipaux des villes thermales une place souvent prépondérante, que beaucoup de négociants des stations, mal éclairés sur leurs intérêts réels, out aussi quelque tendance à préférer aux malades, dont le souci unique est le traitement, les oisifs bien portants, qui recherchent les distractions

### LIBRES PROPOS (Suite)

coûtenses, «consomment» davantage, et laisseut plus d'argent entre leurs mains. Mais le bon seus finira par l'emporter. On comprendra — sinon an conseil des ministres, du moins dans les villes thermales — que, si on vent y créer une prospérité durable, c'est aux malades qu'il fant plaire, et non aux felards. Le jour oi les premiers déserteont une station, parce qu'ils n'y tronveronit pas le bien-être qu'ils sont en droit d'y exiger, ceux qu'il poursuivent le seul plaisir, n'anront aucune raison de le chercher amprès d'une source alcaline ou sulfureuses. Ni le bicarbonate de sonde, ni l'hydrogène sulfuré n'aug-mentar l'attrait du bacearat. Ils iront plus volon-

tiers dans les plages et les stations d'altitude où tont concourt à la distraction des visiteurs.

Nos confrères, en défendant l'intérêt de leurs malades, se trouvent donc les meilleurs défensenrs de l'intérêt bien compris de leurs stations.

Les entrepreteurs de plaisirs en sont inconscienment les plus dangereux ennenis. Pour un bénéfice immédiat, ils risquent de compromettre ma avenir plein de promesses. Qu'ils se rappellent et que nos gouvernants, qui les encouragent, se rappellent avec enx la fable du bon Jafontaine: il ne faut pas s'exposer, fût-ce par imprudence, à tuer la poule aux œufs d'or.

### VARIÉTÉS

# LE VAL-DE-GRACE DE LA MORT D'ANNE D'AUTRICHE A NOS JOURS

A sa mort, lareine Anne d'Autriche laissait par testament à son fils Louis XIV un don important que ce jeune roi devait utiliser pour l'achèvement du Val-de-Grâce; revenu, vers ses derniers moments, à des sentiments meilleurs vis-àvis de sa mère, le fils exécuta point par point son testament et on peut dire que c'est au début du règne de Louis XIV que fut terniné le Val-de-Grâce.

A cette époque, trois rues le circonscrivaient sur sa plus grande partie : la rue du Faubourg-Saint-Tacques aujourd'hui rue Saint-Tacques, sur le côté sud la rue de l'Ièsgout partant de la ruc du Faubourg-Saint-Jacques pour se diriger obliquement dans le sens du boulevard Port-Royal actuel. et sur le côté nord celle des Marionnettes allant en ligne droite à la rue du Faubourg-Saint-Jacques perpendiculairement à elle, jusqu'à un point correspondant à l'extrémité nord-est du jardin potager d'aujourd'hui. Au delà du jardin, vers son angle nord-est se trouvait un petit groupe de maisons qu'on appelait la cour Saint-Benoist. Comme de nos jours, la partie extrême du jardin était fermée par un mur, et au delà de ce mur s'étendait une longue file de terrains vagues. En dehors, c'était la campagne avec sa verdure souriante, ses grands ormes au feuillage crépu, ses peupliers jetés çà et là, le long des routes, et piquant droit au ciel comme les flèches d'une église gothique; parfois, sur les coteaux, de grandes roues à échelons indiquaient aux voyageurs que la diligence emmenait vers d'autres contrées un emplacement de carrière ou quelque autre entreprise industrielle analogue.

Tout autour du monastère s'étalaient de vastes

jardins, et encore de nos jours, sur le côté sud à ganche de la façade, se dresse un petit potager sur l'emplacement même du cimetière des religieuses dont il ne reste plus que le souvenir. Vous rechercherez en vain les dalles où étaient inscrits les noms des défuntes : en 1885, on les utilisa pour le pavage des galcries du cloître, et depuis lors elles ont disparu, faisant place à une matière plus moderne, le ciment.

L'église et l'ancien monastère sont exactement aujourd'hui ce qu'ils étaient autrefois, à part quelques modifications dans leur distribution intérieure.

La façade extérieure de l'église a été toutefois éprouvée par le vandalisme révolutionnaire; de belles et jolies statues, œuvres de Régnauldin, de Buyster, de Sarrazin, d'Angnier, out été brisées à coups de marteau par cette bande de scélérats qui, non contents de mettre le feu aux portiques sacrés des églises, arracherent à sa pierre fondamentale la médaille d'or donnée à Dieu par Anne d'Autriche et Louis XIV.

Sur l'emplacement du cadran de l'horloge actuelle, on pouvait distinguer un écusson aux armes écartelées de France et d'Autriche, et les jolis anges qui le soutenaient sont aujourd'hui condamnés à supporter un objet d'un intérêt médiocre: ils sont dus au ciseau de Thomas Réguauldin. Les bas-reliefs et les médaillons de la sainte Vierge, de saint Joseph, de sainte Anne, de saint Joachim, de sainte Élisabeth, de saint Zacharie ainsi que les archivoltes représentant les Vertus sont de François Angnier, et la composition du maître-autel de Gabriel-le-Duc. En confiant à Mansard l'exécution de ce monument, la reine Anne voulut que sa décoration intérieure eût une analogie avec la naissance de l'enfant Jésus par allusion à celle de Louis XIV, et ce fut



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES

FURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

Le traitement rationnel de l'ar-

ropisie.

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le reméde le égales dans l'artérioscélerose, la publication de l'artérioscélerose, l'albuminurie, l'hydropisie. cardiaque.

Le médicament de cnosx des cardiopathies, fait disparaitre les œdèmes et la dyspnée, ren-force la systole, régularise le cours du sang. Ces cachets sont en forme de cœur et

thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

rue du Roi-de-Sicile PARIS =

1.110000 VIII MIGRAINES **NEVRALGIES** • CIATIOUES · DOULEURS NERVEUSES RÈGLES DOULOUREUSES chantillon et Litterature: E.LANCOSME, 971, Avenue Victor Emmanuel III., PARIS



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

# FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSÉ - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ! DES JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Prochure et échantillors ut demande, mr. JAMMET, 47, Fue de Mirromenti, PARI



### SANATORIUM D'ENVAL

A cing kilomètres de Riom (Puy-de-Dôme)
PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON
(UN DES PLUS BEAUX SITES D'AUVERGNE)

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDÉAL & INSTALLATION TRÈS MODERNE GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE

SOLARIUM



### VARIÉTÉS (Sutte)

la raison pour laquelle on y représenta une étable, très richement ornée pour relever sans doute la pauvreté de celle où le Christ était né; François Angnier conçut alors son chef-d'œuvre en marière de la Nativité du Christ et ce groupe absent du Val-de-Grâce pendant la tempête révolutionnaire, fut conservé par le curé de Saint-Roch qui, soutenu par la fabrique et sa paroisse, ne voulut point le rendre. Pour combler le trou fait par cette disparition, on fit faire une belie copié du chef-d'œuvre qu'on peut voir à l'heure actuelle sous les voîtes de l'édise.

La statue de la Vierge est de Lesquien, celle de saint Joseph de Desprezet eelle de l'enfant J'ésus de Clément Denis; les bas-reliefs du Dôme, les quatre évangélistes de la chapelle du Saint-Sacrement, les anges portant des eartels, les figures qui se détachent sur les areades des neuf chapelles sont dus au eiseau de Michel Anguier. Pendant treize mois, Mignard travailla à l'exécution de l'église, et Jean-Baptiste et Philippe de Champaigne décorèrent pendant ce laps de temps la chapelle du Saint-Sacrement.

Les bâtiments de l'aile ouest, où l'on voit de nos ours se dresser le musée, et eeux de l'aile nord où est aujourd'hui la euisine de l'hôpital, rappellent par leurs fenêtres en forme de laneettes ogivales le earaetère de l'arehitecture du xvie siècle et les contreforts celui de la dernière époque gothique. La cour d'honueur avait autrefois, avee sa longue grille qui la fermait du côté de la rue et ses deux murs perpendiculaires aux bâtiments, le même aspect qu'aujourd'hui; seulement, vers 1843, ou dressa sur le côté nord la statue du célèbre chiurgien militaire Jean-Dominique Larrey, une de nos gloires militaires et chirurgieales, sur la vie duquel ie me charre de revenit très prochainement.

Cettestatue est l'œuvre de David d'Angers, et les bas-reliefs out été exécutés par lui d'après les dessins d'Achille Leclere en 1850. La disposition des cours n'a point vurié; le parloir des nomes réatit autre que le bâtiment oceupé par le concierge et le bureau des entrées; la euisine du couvent était la salle d'eserime actuelle; à écté d'elle se trouvait la dépense et le musée actuel était le réfectoire.

Dans la cour Broussais se trouve un grand réservoir d'eau servant à l'alimentation du couvent, sa base semble rappeler les constructions du xvrº siècle; sur l'eudroit même de ce réservoir se dresse aujourd'hui la statue de Broussais. Dans l'aile du midi, à l'endroit oceupé par la pharmacie actuelle, il y avait l'infirmerie des religieuses et une saile de bains. Le rez-de-chaussée faisait façade sur les jardins et son deuxième étage se composait des cellules des religieuses.

Dans le bâtiment qui relie l'église au monastère était le ehœur et l'ayant-ehœur des religieuses.

Le petit monument à eolonne servant de salon à Anne d'Autriche daterait de la même époque que le monastère; ee pauvre salon royal servait à tous les usages, quand la maréehale Randon le fit restaurer en 1865.

Le monastère du Val-de-Grâce se trouve supprimé en 1790 et le décret du 31 uillet 1793 autorise le ministre de la Guerre à se servir du Val-de-Grâce comme hôpital militaire pour la légion de police. Enfin, le 7 brunaire an IV (29 octobre 1793), le ministre fit trente nominations au Val-de-Grâce, désigna trente officiers de santé, vingt médeeins et chirurgiens, dix pharmaciens

En 1826, l'église du Val-de-Grâce, qui servait de dépôt d'habillement, est rendue au culte, et en 1855 ee fut le tour de la chapelle du Saint-Saerement

Sous l'Empire, le Val-de-Grâce devint un des hôpitaux militaires de la place de Paris et pendant le siège de Paris (1870-71) hôpital d'instruction.

Pendant la Commune, rien de bien saillant à noter sur l'histoire du Val-de-Grâce; quelques boulets mal pointés par les artilleurs tirant sur les révolutionnaires massés au Panthéon vimrent incendier un ou deux bâtiments; depuis, les violences humaines ne sont plus venues troubler les douleurs qui sommeillent; les gothas eux-mêmes, soit par hasard, soit volontairement, ont épargné le Val-de-Grâce, et les chefs-d'œuvre que nous ont laissés les temps passés n'ont pas en à souffrir davantace.

De nos jours il faut reconnaître, soit dit en terminant, le noble effort fait par la direction de l'école et du musée, à la tête de laquelle se trouve M. le médecin inspecteur Jacob, pour conserver les souvenirs du passé au milieu de toutes les modifications intérieures apportées au Val-de-Grae; secondé par l'éminent archiviste qu'est M. le médecin-unajor de 1<sup>re</sup> classe, médecin-ché du musée, M. le Dr A. Monnery, il a su faire respecter les chefs-d'œuvre d'autrefois et obtenir pour ces précieuses reliques l'indulgence des architectes et des entrepreneurs, les bons soins du personnel et le bon accueil des blessés et

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

### LES CLINIQUES ET LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Les tribunaux jugent, en matière de responsabilité médicale, que l'inobservation générale des régles de prudence et de bon sens auxquelles est soumis l'exercice de cette profession, que la négligence accentuée, l'inattention grave, l'impéritie incondilable avec l'obtention du diplôme de médecin, engagent la responsabilité pénale du médecin, alors même qu'il n'y a aucune intention coupable.

Dans toutes ces matières, c'est le droit commun qui s'applique, puisque ni la loi de Ventôse an XI, ni celle de 1892 n'ont établi de règles spéciales pour les médecins.

Le tribunal correctionnel de la Seine vient de faire une application des plus intéressantes de ces principes dans un jugement du 10 janvier 1920 (Gazetle du Palais, 21 mars 1920), où il examine particulièrement la responsabilité des médecius qui ont établi des cliniques spéciales pour la syphilis, et où il décrit les dangers de certains de ces établissements, qui sont créés et exploités plutôt dans un but commercial que dans la pensée de concourir à l'amélioration de la santé publique. Il s'agissait d'un employé de chemins de fer, M. D. qui s'était rendu le 10 mil 2022 ches lo

M. D..., qui s'était rendu le 19 mai 1917 chez le Dr Latour, rue de Clichy, pour se faire examiner. Il ne fut pas recu par le Dr Latour, mais par

Il ne fut pas reçu par le Dr Latour, mais ; le Dr Cros, qui lui-même était poursuivi.

Celui-ci, du premier coup, diagnostiqua la syphilis et pratiqua une injection intraveineuse d'arsénobenzol. Après trois semaines de ce traitement M. D... fut transporté à l'hôpital Beaujon où il mourut dans la journée.

C'est en raison de ces faits que les deux médecins étaient poursuivis pour homicide par imprudence, Le jugement, qu'il faut analyser en détail, éta-

blit l'historique de l'affaire de façon très précise: Lorsque D... arriva le 19 mai à la clinique, il fut mis en rapport avec le D'Cros, qui est un ancien militaire, âgé, sans connaissances spéciales, et qui l'examina sommairement, lui preservirt une pommade, toucha 5 francs pour la clinique, et aurait fait immédiatement la première piqure d'arsénobenzol si D... avait eu de quoi la payer.

- La veuve de la victime déposa à l'audience le rapport suivant, qui jette une singulière lumière sur l'affaire :
- « Mon mari est allé chez le Dr Latour, le samedi 19 mai, qui voulut lui faire une piqûre, mais comme mon mari n'avait pas sur lui l'argent uccessaire, il revint à la maison en chercher. Il était environ midi. J'ai vite déjeuné et j'ai voulu

l'accompagner aussi pour me faire visiter également, car, comme lui, j'avais quelques petits boutons me donnant des démangraisons.

- Le docteur me visita, m'ordonna la même pommade que mon mari et des injections à prendre avec la formule dont j'ai ici l'ordonnance.
- « Lorsque le docteur m'eut visitée, il fit la piqûre à mon mari. Voulant partir, il me retint en me disant que je pouvais v assister.

« Mes boutons disparurent au bout de quelques jours ; quant à mon mari, ce fut un peu plus long; vu la grande inflammation produite par l'iode. »

Quelques jours après, M<sup>me</sup> D..., se rendait à la consultation de Saint-Louis. Elle expliqua son cas et fit connaître que son mari avait été soigné par le D' Latour. Quelqu'un dans la salle poussa un cri d'indignation suivi d'une épithète peu flatteuse à l'égard du D' Latour.

Les divers examens auxquels M<sup>me</sup> D... se préta démontrèrent qu'elle n'était pas syphilitique, contrairement à ce que le D<sup>r</sup> Cros prétendait et maintenait. Elle s'était conformée aux ordres domiet au système de traitement qui, étant automatique, est plus facile à appliquer parce qu'une clientèle nombreuse attendait, ce qui ne laissait pas le temps au médecin de procéder à un examen approfondi.

Le livre de traitement porte d'ailleurs cette mention :

«1917 : Mai 1919 : chancre syphilitique ; pommade, 7 piqûres, consultations à déduire sur piqûres ;

« 5 mai 1919 : première piqûre 606 (0,30) ; soldé : 30 francs :

- « Mai 27 : deuxième piqure (0,45) : 30 ;
- « Juin 3 : troisième piqure (0,60) : 30 ;
- « Juin 9 : quatrième piqure (0,75) : 30.

Le livre dit , de traitement » est ainsi apprécié par le jugement : Il confirme les termes du rapport de l'expert et prouve que, quel que soit le malade et quelle que soit la forme de la maladie, les méditaments, sont toujours administrés aux mêmes doses, suivant un rite semblable, sans d'ailleurs que des examens quelconques soient pratiqués pour s'assurer de l'efficacité ou de la nécessité du traitement, ni de la nécessité de sa continuation. C'était un véritable traitement automatique.

D'autre part, la clinique ne possédait pas les instruments nécessaires pour procéder aux cen-mens indispensables qui devaient être la base de l'institution du traitement, de sorte que, dans le nombre des malades piqués, il devait s'en trouver qui n'étainet pas atteints de syphilis et l'expert estime qu'il est très vraisemblable que M. D... n'avait pas plusla syphilis que safemme, qui pour tant recevait le même traitement que so mari,

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

L'expert constate encore que le D' Latour rintervient en général que dans l'exploitation commerciale de la clinique, mais que parfois cependant, étant l'auteur d'une brochure-réclame, il éprouve le besoin d'émetre des théories apprises par cœur qui dénotent une ignorance certaine en la matière et le manque absolu de conviction. Il le fait dans le but de se couvrir en cas d'accident.

L'expert en conclut que le Dr Latour est donc conscient que ce qu'il fait exécuter est dangereux, que son préposé peut être poursuivi, mais il n'en cesse pas pour cela son exploitation, qu'il n'a pas l'intention de modifier, se croyant à l'abri de tout.

C'est ainsi qu'il n'attache aucune importance à l'état du foie, afin d'expliquer pourquoi il n'examine jamais cet organe dans son officine.

Les autres examens sont parfois pratiqués moyennant finance, mais le traitement reste automatiquement le même.

En ce qui concerne D..., en tout cas, les examens préliminaires n'ont pas été réalisés, et D... a succombé à des phénomènes méningés consécutifs aux injections intraveineuses d'arsénobenzol.

Si le D' Cros n'a pas observé des phénomènes d'intoxication chez la victime au cours du traitement, c'est parce qu'il s'est contenté de le piquer à la hâte, comme c'était l'usage à la clinique, sans s'occupier d'autre chose, alors que tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître que les phénomènes d'intoxication se manifestent ordinairement dès la deuxième injection et au plus tard après la troisième.

Almsi, de quelque côté qu'on examine ce procès, on est arrivé au même résultat, c'est-à-dire à la constatation d'un traitement institué, toujours le même pour tous les clients, quels qu'ils soient, chacun d'eux ne comptaut que comme une unité commerciale et le nombre croissant des clients empéchant le subordonné du D' Latour de faite attention aux soins nécessaires qu'un médecin, faisant réellement de la médecine, pratiquerait avant toute autre chose.

Le D' Latour faisait plaider qu'il n'y avait eu qu'un seul décès dans sa clinique: celui de D..., mais son affirmation n'était fondée sur aucune base sérieuse car, avec le système du livre de traitement sur lequel les clients sont indiqués par un numéro, sans nom ni adresse, sans observations médicales, eil est impossible de savoir si ceux qui ont payé pour être soignée sont vivants ou morts ».

Les juges ont même trouvé dans l'examen du livre une présomption contraire, en constatant que des traitements à forfait, payés d'avance, s'arrêtent après un nombre restreint de piqûres, inférieur à quatre, alors qu'il était convenu pour six ou sept. Après cet examen approfondi du cas D..., le tribunal a sévèrement exposé le fonctionnement des établissements fondés et dirigés par le D' Latour.

M. Latour, docteur en médecine du 25 mars 1905 (Faculté de Toulouse), s'était installé à Paris, 71, boulevard de Clichy. Agé seulement de trentequatre ans au moment de la déclaration de guerre, il restait à Paris, ouvrait en décembre 1914 une clinique pour le traitement des voies urinaires, puis en 1917, les recettes l'engageant, il créait une seconde clinique rue Jouffroy pour le traitement de la tuberculose, à l'enseigne : « Institut antibacillaire ».

Le jugement constate que le Dr Latour, qui ne concevait qu'une chose, l'opération commerciale, se consacra uniquement à cette branche de son industrie, embauchant des médecins pour les consultations. Ceux-ci, payés comme de simples employés, avaient cet avantage de mettre à couvert sa responsabilité, tout en coûtant bon marché.

On se rend compte de ce que pouvaient être ces médecins, dit le jugement, alors que ceux qui étaient assez jeunes étaient partis aux armées et que les autres, conscients de leur devoir, s'étaient consacrés à l'intérieur à la même tâche et faisaient preuve d'un dévouement sur lequel on peut compter chez ceux qui méritent véritablement le titre de médecins.

Les juges, sur ces prémisses, ont qualifié ce genre de cliniques : « On peut affirmer que ces cliniques, qui font une réclame éhontée, comme celle du Dr Latour, où l'on pratique aussi la dichotomie, qui n'est en somme qu'une commission donnée aux médecins rabatteurs, sont un danger pour la société; que notamment au cours de la guerre, où le fléau vénérien avait augmenté dans des proportions considérables, elles ont été préjudiciables aux efforts des médecins des hôpitaux civils et militaires qui-s'étaient consacrés à cette thérapeutique. qu'elles ont amené chez les Latour et autres les ignorants venant surtout de province qui, au premier bobo, ont cru qu'ils étaient atteints de la syphilis et qui, à peine entrés dans la clinique. une fois les conditions de paiement arrêtées, ont été piqués, qu'ils aient été ou non syphilitiques, ou encore les honteux n'osant pas confier à leur médecin, leur ami, ce qu'ils avaient et qui ont eu le même sort que les premiers. »

On ne saurait trop répéter que ces officines sont un danger pour la société, car elles ne sont soumises à aucuu contrôle, et il est avéré en outre que la plupart de ceux qui y suivent un traitement sont renvoyés après six et sept piqûres. On leur dit ; «Vous voyez, tout a disparu »; ils se croient guéris, sans l'être en réalité; ils peuveut ainsi pronager la

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

syphilis sans s'en douter, jusqu'au jour où, les accidents de la maladie se produisant, ils vont consulter le médecin honnête qui leur dit la vérité, trop tard pour la santé publique et souvent aussi bien tard pour eux-mêmes.

Le Dr Latour renvoyait en effet ses clients après six ou sept piqures. Il se préoccupait surtout de la recette et il s'était adjoint un homme de lettres qui avait trouvé sa voie dans la corresponlance commerçiale et dans les livres de comptalilité.

C'est ainsi qu'on constatait qu'en 1917 il y avait en à la clinique du boulevard de Clichy, 8 880 consultations et 912 piqures effectuées. Le livre de traitement démontre qu'il n'y est pas question de traitement mais seulement d'encaissement, et le médecin dit traitant, sachant qu'il peut être congédié du jour au lendemain, n'avait aucun intérét è consigner son diagnostic parce qu'il n'avait même pas l'obligation de mettre son successeur au courant de l'état de chaque individu traité, le traitement étant le même pour tout le monde.

Tenant compte de tous ces éléments d'appréviation, le tribunal a conclu en établissant un principe pour le traitement de la syphilis. Il déclare que, lorsque le médecin se trouve en présence d'un mal, qui souvent se reconnaît sans difficulté, il ne doit pas se contenter d'un examen superficiel, mais qu'au moindre doute le diagnostic doit être contrôlé, soit par l'examen ultramicrosopique, soit par la réaction de Wassermann. S'il se fie à un diagnostic qui est susceptible d'erreur, surtout quand on sait que le traitement est dangereux, cette attitude c'onstitue une imprudence ou pour le moins une négligence.

Une fois le mal recomnu, le malade doit être soigné avec des doses variables suivant son état général. Par des analyses et des exameus constants on doit vérifier comment se comportent les piqures d'arsénobenzol, qui comportent des risques de mort, sans prendreles précautions nécessaires on en continuant ces piqures automatiquement sans les doser, sans surveille les réactions et assa s'inquêter de leurs conséquences immédiates.

Le tribunal a donc reconnu que D... avait succombé à des phénomènes méringés consécutifs aux injections d'arsénobenzol et il a établi le délit d'homicide par imprudence en résumant les faitsqui avaient été établis au cours de l'audience.



# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE LIPOÍDES SPLÉNIQUES ET BILLAIRES CHOLESTRIP PURB ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAREPHRE AMPOULES - PILULES LIBERTON & ÉCALORITION LUBORTON & ÉCALORITIC & ÉCALORITION LUBORTON & ÉCALORITIC & ÉCALORITIC & ÉCALORITION LUBORTON & ÉCALORITIC & ÉCALORITI

### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

Le médecin qui, loin d'être un spécialiste, clèbordé par le nombre des clients qu'on lui donne à examiner et à piquer et qui n'a pas dès le début pris les précautions nécessaires pour s'assurer de l'état général du malade ni pour contrôler s'il était réellement atteint de syphilis ou s'il était susceptible de supporter le traitement daugreux de l'arsénobenzol, se rend coupable du délit d'homicide par imprudence, alors surtout qu'il a consent à remplir cet office sans avoir les instruments nécessaires aux investigations, comme la prudence la plus élémentaire le recommandait et comme l'art médical l'impose, alors enfin qu'au cours de ce qu'on appelle un traitement à cette clinique il n'a mi examine in interrogé son malade qu'i a suc-

combé à une intoxication causée par l'arsénobenzol. Le délit était donc établi et le tribunal admettait que le DF Latour était co-auteur de l'homicide par imprudence, puisque c'est lui qui obligeait son subordonné à rincliner devantsa méthode toujours la même, sans examen ni analyse gratuits; mais la loi d'annistie du 24 octobre 1979 était intervenue et l'action publique était étenite, c'est pourquoi le tribunal a renvoyé les Dra Latour et Cros des fins de la poursuite, mais il les a condamnés soli-dairement à payer 25 000 francs à Mes veuve D..., et 25 000 francs au nom de l'enfant mineur de la vietime.

ADRIEN PEYTEL,

Docteur en droit, avocat à la Cour d'appel,

### ÉCHOS

### L'Institut médiço-légal de Paris

Les travaux de construction qui avaient été interroupus du fait de la guerre vont être repris. En effet, à une question posée à l'Administration préfectorale par le conseiller municipal du quartier Notre-Dame, il a été répondu ee qui suit :

« Fin décembre dernier, l'Administration avait envisagé la reprise des trayaux. Mais les entrepreneurs avec lesquels on avait traité sont revenus sur leurs propositions et nous avons di entamer de nouvelles négociations qui ont retardé jusqu'à présent l'ouverture de ces travaux. A l'heure actuelle les tractations avec les entrepreneurs sont terminées; tous les ordres de service sont donnés, et l'entrepreneur principal est en train de fatre la clôture qui doit fermer le chamtier, ce qui permettra l'approvisionnement en matériaux. On peut donc dire que l'affaire va entrer dans la période d'exécution et les travaux seront ponssés avec la plus grande hâte possible. »

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHEMOL"

### RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cullicrée à soupe de "PANHEMOL" 50 gr. de sang total concentré dans le vide et à troid-

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cullierées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graces.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (XVIII-). 761, Wagram 61-42

### REVUE DES CONGRÈS

### CONGRÈS ANGLO-BELGE D'HYGIÈNE

Paris mídical a dejà donne, le 5 juin, quelques renseigaements sur l'inauguration de ce congrès qui eut lieu à Bruxelles, le 2a mai dernier, sur l'initiative du Royal Institute of Public Health, de Londres. Revenons un peu, d'après le Scatple, sur les travaux proprement dits.

Les travaux du congrès étaient divisés en sopt sections qui s'occupèrent respectivement de : l'hygiène sociale; l'hygiène militaire, navale et coloniale; l'hygiène municipale; l'hygiène industrielle; du travail féminin et de la protection de l'enfance; de bactériologie; de chimée

En hygième sociale, les discussions ont porté principalemente sur la prophylarie de la tuberculose et celle des maladies vénériemes, en insistent sur l'importance de l'éducation populaire, et, en ce qui concerne les muladies vénériemes, sur l'instruction et l'éducation sexuelle de la jeunesse, sur la diffusion des myens de prophylaxie individuelle, sur la création de cliniques spéciales, ouvertes à tous, et au besoin (c'est l'opinion de quelquesunes) en rendant obligatoires, non seulement la déclaration, mais le traitement des maladies vénérieumes. Cette double obligatoires maladies vénérieumes. Cette double obligatoires maladies vénérieumes. Cette double obligatoires maladies vénérieumes. Cette réque.

La section de l'Hygiène numicipale s'est surtout occupée du problème des logements, lequel problème se pose gravement, aussi bien en Angleterre qu'en Belgique. Mais la première de ces deux nations a pris de l'avance sur la solution du problème chez elle, en développant le uombre des cités-jardins (elle en a une quarantaine), en adant les municipalités à construire des maisons ouvrières, en accordant à quiconque bâtit des maisons populaires « un subside, à fonds perdus, de 11 francs par mêtre cube ». En Belgique, l' « Union des villes » poursuit un programme analogue.

L'hygiène industrielle a fait l'objet d'intéressants rapports sur les inconvénients et les dangers de l'anutflance d'étalrage, et sur le rôle de l'étalrage dans la pathoghaie du nystagmus. Le D' Srassans a pais part à cette dernière discussion en confirmant l'exposé du D' LYSTER LLEWILLYN. Le D' René LRDINT a exposé l'état sanitaire des ouvriers liégeois déportée en Alic-

Au sujet du travail féminin et de la protection de l'enfance, le vœu a été unanimement exprime d'éloigner de l'usine les femmes encenites et les jeunes mères, mais en empruntant les moyens de cet éloignement aux mutualités maternelles, à l'assurance maternelle, aux assurances sociales.

Enfin, dans les sections de bactériologie et de chimie, curent lieu des communications portant principalement sur la technique. Signalons trois conférences du professeur NICOLLE, de l'Institut Pasteur, sur les antigènes et les anticorps, ainsi que les communications des De John GOLDING et ZUNZ sur les vitamines.

Ajoutons que le jour de la elôture du Congrès, la Commission Rochefelter pour la préservation de la tuberculose en France a donné une séance-publique dans laquelle elle exposa ses méthodes de propagande et ses résultats.



### PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus. Gastralgie, Hypersécrétion permanente, Colites muco-membraneuses, Fermentations anormales

DOSES: 20 à 5e grs. par jour dans Esu. Lait ou Tisane. Chaque Flacon porte une messure dont le contessu correspond à 10 grs. de Carbonate de Bismuth. Ph. LANCOSME, 7s. As Victor-Eunzaud III, Paris et tostes Ph. 101

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

606 -- ARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NEOARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C', 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

### XIVº CONGRÉS FRANÇAIS DE MÉDECINE

Brux(lks, 19-23 mai 1920

170 Question. — Syphilis de l'appareil

Syphilis vasculaire expérimentale. — M. BAVER, di Biuxuleis. — On est actuellement per renseigné sur la pathogénie des lésions vas-culaires syphilitiques. Il n'y a guère que Vanuetti (1911) qui ait résolu certaina pointu du problème. C'est que les difficultés d'expérimentation sont multiples et grandes, quelle que soit la vole expérimentale : générale, endogène, exogéne.

On peut retenir trois hypothèses de pathogénie :

1º Colonisation du tréponème dans les tissus du cœur et des vaisseaux. Mais il est très rare de trouver le spirochète dans les lésions vasculaires;

rochéte dans les lésions vasculaires; 2º Action, non plus du tréponème lui-même, mais de ses toxines. Mais jusqu'ici, pas de confirmation expéri-

3º Pas d'intervention directe, ni des tréponèmes, ni de leurs toxines, mais processus de sensibilisation de l'organisme à des irritations de cause étrangère à la syphilis.

mentole .

nisme à des irritations de cause étrangère à la syphilis.

Traitement des aortites syphilitiques. — MM. Vaquez,
Laubry et Donzelot, de Paris, recommandent :

1º Un traitement rapide et énergique par une cars ars.nico-mercurielle (injections intraveineuses en séries) et par une cure iodée (préparations hullenses en injections intramusculaires): 2º Traitement répété fréquemment, tous les trois ou quatre mois dans les débuts et ensuite plus rarement;

3º Les indications et contre-indications doivent être basées: sur la résistance générale du sujet, sur l'état de ses reins et surtout sur l'état de son myocarde. Il faut envisager, à ce dernier point de vue, deux grandes éventualités;

I.es aortites sans signes d'insuffisance cardiaque;
 I.es aortites compliquées d'insuffisance cardiaque.

Dans le premier cas, le traitement doit être à la fois arsenical et mercuriel; il pent être conduit energiquement. Les résultats sont souvent remarquables au double point de vue fonctionnel et objectif.

Dans les formes compliquées d'insuffisance cardiaque, il convient d'être prudent dans le choix et la conduite du traitement. En général, il vant mieux s'abstenit des préparations arsenicales et n'utiliser que le mercure et l'iode. On combinera leur administration avec des curso opportunes de toni-cardiaques. Pour être moins nets et moins heuraux que dans l'éventualité précédeute, les résultats n'en sont pas usoins parfois, dans ces conditions, très appréclables et très utiles.

Syphilis vasculaire, —M. ETRENNE, de Neucy. — Lee aortites simples sont, dans 8o a 8 p. p. too des cas, d'oxigine syphilitique. L'aortite syphilitique a comme point d'élection la zone sus-sigmoidienne aortique, et gazosouvent les sygmoidies aortiques. La sygmoidite pent intéresser la valvule mitrale et déterminer une lésiou mitro-aortique.

# TRAITEMENT DES MALADIES A STAPHYLOCOQUES

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

Par le

# "STANNOXYL'

\_\_\_\_ (DÉPOSÉ) ====

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 14 mai 1917.

Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, 12 novembre 1918.

Société médicale des Hôpitaux, 25 mai 1917.

Société de Chirurgie, 27 juin 1917.

The Lancet 19 et 26 janvier 1918.

Thèse de Marcel PÉROL, Paris 1917.

Thèse André BRIENS. Paris 1919.

MODE D'EMPLOI : 8 à 10 comprimés par jour.

Laboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Il peut y avoir insuffisance aortique fonctionnelle, par dilatation de l'aorte lésée, sans lésion des valvules. Il peut y avoir une coronarite par extension de l'aortite sus-sigmoïdienne syphilitique. D'autre part, l'artérite syphilitique constitue la base anatomique des anévrysmes qui se greffent sur elle.

Le traitement des artérites doit être avant tout mercuriel, en se méfiant de l'arsénobenzol, qui peut provoquer de l'œdème pulmonaire, et même des iodures lorsque la fonction rénale laisse à désirer.

La syphilis des veines n'est pas si rare qu'il semble. On connaît les phlébites syphilitiques des veines superficielles et profondes, les phiébites viscérales, les gommes des veines, les ulcères variqueux.

M. André Léri, de Paris. - Les auvotrophies du type Aran-Duchenne provienuent d'une méningo-myélite diffuse vasculaire, laquelle est presque toujours syphilitique.

M. G. MILIAN, de Paris, signale l'existence fréquente d'une tachycardie arythmique à la période secondaire de la syphilis: 120, 140 pulsations; pas de souffle, mais arythmie et hypertension ; pas d'asystolie ni d'œdème ; l'albuminurie est rare.

L'évolution est habituellement favorable mais peut aboutir, dans certains cas, à la myocardite chronique.

Le traitement peut provoquer la tachycardie par réactivation. Puis les accidents disparaissent. Il s'agit sans doute d'une myocardite élective sur le faisceau de

MM. WYBAUW et DESNEUX, de Bruxelles, ne traitent que rarement les aortites syphilitiques par l'iode et le mercure. Ils n'ont recours qu'à l'arsenic, avec prudence et persévérance, sans règle fixe quant à la posologie, mais en individualisant.

M. FRANÇOIS, de Bruxelles, estime que le traitement mercuriel mérite plus de faveur qu'il n'en a.

M. Gastou, de Paris, parle des lésions médiastinales syphilitiques révélées par la radiographie : tumeur globale, anévrysme, adéno-cellulite diffuse,

### 2º Question. - Les lipoïdes en pathologie

Considérations bio-chimiques sur les lipoïdes et spécialement les phosphatides. - M. E. Zunz, rapporteur, rejette la définition physique d'Overton et les définitions chimiques de Bang et de Bloor, Pour lui, ce sont les considérations physico-chimiques qui doivent servir de base à la définition des lipoïdes. Au point de vue ehimique, il distingue les lipoïdes en : phosphatides, cérébrosides, sulfatides. Trois phosphatides seulement sout actuellement définissables : la céphaline, la lécithine, la sphingomyéline, ainsi que deux cérébrosides, la cérasine et la phrénosine.

Quant à la cholestérine, elle ne paraît pas se comporter comme un vrai colloïde. C'est plutôt un semi-colloïde présentant, dans certaines conditions, une dispersion colloïdale amphophile dépendant de sa concentration dans le solvant.

Lipoïdes et semi-lipoïdes font partie intégrante du protoplasma cellulaire et v jouent un rôle important.

La teneur du sang en phosphatides est accrue dans diverses maladies : éclampsie, syphilis, aménorrhée, tabes, paralysie générale, diabète et néphrites graves, leucémie. Elle est au contraire diminuée dans certaines autres : hémophilie, tuberculose, ctc.

La lécithine et d'autres lipoïdes ne trouveront leur emploi utile en thérapeutique que lorsqu'on connaîtra mieux leur constitution chimique et leurs propriétés physiologiques.

Les lipoides en pathologie : lipoïdes circulants, lipoïdes fixes. - MM, CHAUFFARD, GUY LAROCHE et GRIGAUT

### Établissement Thermai toute l'année

9, rue de la Perie, Paris, 1

Climat cédatif doux tempéré en toutes salsons

SOURCES DU BAYAA, - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE.

Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative. TUBERCULOSE --- EMPHYSEME --- BRONCHITE CHRONIQUE --- ASTHME --- MIGRAINE --- ECZEMA --- PALUDISME Soulo Préparation permettant la Thérapoutique Arsenicale Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE GOUTTES 10 à 20 par jour dosées à 2 millig (en deux fois) AMPOULES 1 à 2 par jour a 50 millio COMPRIMÉS CHIMIQUEMENT PUR - à 25 millig GRANIII FS - à 1 centio et abortif de la

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

examinent en particulier les lipoïdémies ou les variations normales et pathologiques des lipoïdes circulants et des lipoïdes fixes. Ils étudient les lipoïdes circulants et les lipoïdes fixes à l'état physiologique.

Pathologiquement, les lipoïdes circulants donnent à l'infection une courbe cholestérinique jusqu'à un certain point proportionnée à la courbe thermique dont elle suit l'évolution; mais les deux courbes se dessinent en sens inverse et s'entre-croisent au moment de la

Pathologiquement, les lipoïdes fixes sont rares dans les infections aiguës et abondants dans les états inflammatoires chroniques, en particulier dans les néphrites.

défervescence.

Mais la question concernant les dépôts cholestériniques locaux est plus importante. Deux variétés d'hypercholestérinémie: l'une active, d'origine endocrinieme, surrénale ou ovarieme; l'autre passive, d'origine hépatique. L'hypercholestérinémie permet d'oréplique des lésions rétituiemes qui peuvent surveuir aussi bien dans le brightisme que dans le diabète et la gestation.

Le rôle des lipoïdes dans l'infection et dans l'immunité.

— M. G. Linossirre, de Vichy, rapporteur, a cherché à détermiuer s'il existe des lipoïdes spéciaux dans l'infection et dans l'immunité.

Dans l'infection, la proportion des lipofdes dans le aug peut varier, et les audyses démontreu qu'il y a indépendance entre les variations des phosphatides et le la cholestérinc. La lipoïdémie ne semble pas due à une production de lipoïdes dans le sang, mais est plutôt attribuable à la délipoïdiation d'un ou de pluséurs roganes. On est peu fixé sur les variations des lipoïdes des organes an cours des infections. On peut admettré cependant que ces variations ne sout pas parallèles dans tous les organes et que certains peuvent s'enrichir aux dépens des autres.

On ne peut déterminer si les variations quantitatives des lipoldes normanx des organes sont un phénomène de défense ou ns signe de défaite de l'organisme. Mais il est incontestable que des variations quantitatives des lipoldes normanx de nos tissus deivent avoir pour conséquence une modification de leurs propriétés.

Les lipoïdes font partie de la substance vivante : il est probablement peu de manifestations de la vie dans l'esquelles ils n'interviennent, mais il en est non moins probablement pen dans lesquelles ils interviennent souls.

### 3 · Question. — Valeur thérapeutique du pneumothorax artificiel

Effets et résultats thérapeutiques du pneumothorax antituleil dans la tuberculose pulmonaire. — M. Nier. Namp, de Leysin, rapporteur, étudie d'abord les effets cliuiques du pneumothorax sur la toux et l'expectoration, sur l'hémophysie, la jiève. Il y a des modifications importantes, ainsi que sur l'état général, lequel se relève en

même temps que s'effacent les signes d'intoxication tuber-

Finalement le rapporteur admet que la méthode du pueumothorax a ses imperfections, mais qu'elle a transformé les unyens physiothérapiques et qu'elle procure des guérisons réelles et durables.

Les complications du pneumothorax artificiel. —

MM. DERRCHEID et GEBRALERI, de Bruxelles, rapporteurs,
s'occupent d'une seule complication; l'exestadel pleural,
bacillaire, fréquent, se résorbaut graduellement, passaut
parfois à la transformation purulente insidieuse ou franchement seotiéchique.

Les auteurs ont renoneé, comme étant sams effets, à la ponetion répétée des casudats. Ils out recours, dans les formes purulentes, à la technique suivante : ponetion au trocart fiu, injection dans la cavité d'une solution rindiche d'augrejo (on commence par 1 ceutinetire cube à 1/4 p. 100, et l'on augmente, dans la suite, la couteuration jusque p 1, 100 et dose jusque qo certimètres embes) : insuffiation d'azote ou d'air après barbotage dans une solution d'influie goménolée.

Médications du pneumothorax. — M. DUMAREST, d'Interville, passe en reure les indications géuérales et spéciales, suivant la forme anatomo-clinique, le degré, l'unitatératité des lésions. Le pneumothorax aggrave souvent une localisation intestinale. Il faut tenir compte de l'âce du suiçt, de ses antécédents uévropathiques, etc.

M. Réxox, de Paris, dit avoir pratiqué \$2 pueumohorax sur 9 300 tuberculeux. D'après lui, cette méthode ne fait que gagner du teups, cu retardant l'évolution de la tuberculose. Elle convient, soit à la caverne isoide qui ne cesse de s'étendre, soit, et surfout, à la tuberculose uuilatérale évolutive qui n'a pas cédé à une cure prolongée de renos et d'air.

M. Kuss, d'Angicourt, a'est pas pour l'emplei d'aiguilles dans la teclunique du pneumethorax, mais pour celui d'un tropart assez gros qu'il fait pénétrer très lentement. D'autre part, le pneumothorax a ses dangers et il faut des indications péremptoires, avec nécessité de mesurer la pression et de la suivre pendant l'évolution du pneumothorax.

M. HERVÉ, de Lamotte-Beuvron, attribue à l'héliothérapie une action adjuvante capitale.

M. LEUREY, de Bordeaux, a obteuu, par le pneumothorax artificiel, des résultats excellents chez des non-tuberculeux, bous égalcinent au début mais uou durables chez des tuberculeux.

MM. Icon Bernard et Baron exposent qu'il faut d'abord obteuir la mise au repos parfaite du poumon malade, en introduisant dans la plèvre la quantité de gaz uccessaire à obteuir une pression suffisante pour empécher le poumon de fonctiouner, sans rechercher systématiquement de hantes pressions intrapleurales qui peuvent n'étre pas sans inconvénients.

Il ne faut pas que le poumon reprenne partiellement ses fonctions et pour cela il convient de rapprocher les insufflations.

### NÉCROLOGIE

### **ALBERT DEMONS (1842-1920)**

Depuis le 7 juin, la Faeulté de médecine de Bordeaux se trouve en deuil du professeur Demons, dont la earrière fut belle et dont la notoriété fut grande. Il vient de s'étéindre, à l'âge de soixante-dix-luit ans.

Il était officier de la Légion d'honneur, professeur honoraire depuis 1912, après avoir occupé brillamment la chaire de clinique chirurgicale, après s'être particulièrement distingué comme chirurgien des hôpitaux de Bordeaux, après avoir présidé le Congrès français de chirurgie dont il avait été l'un des initiateurs. Cet habile opérateur, à la technique toute personnelle, était membre eorrespondant de l'Académie de médecine et de la Société de chirurgie. Il avait contribué à la fondation de la maison de santé protestante de Bordeaux, dans laquelle il opéra pendant un demi-siècle et dont il fit le siège d'une école d'infirmières. Il fouda l'hôpital chirurgical Tastet-Girard, hôpital considéré comme un modèle du genre. Ce maître apprécié et dévoué, dont un des nombreux élèves est devenu professeur à la Paculté de Paris, laisse des écrits seientifiques qui portent notamment sur l'ostéotomie, sur l'hystéreetomie vaginale, sur la trépanation, etc.

Le professeur Demons avait pris -part aux deux guerres : à celle de 1870 et à celle de 2014. A la première, ce fut comme chirargien d'une ambulance girondine; il y mérita la crobx de chevalier de la Légion d'honneur. A la demière guerre, ce fut pour se donner corps et âmuà des œuvres diverses et à des services lospitaliers; ce fut aussi le commencement de sa fus.

Cet homme de belle allure, à la figure sereine et accuelllante, au verbe finement ironique et contant à merveille, était un ami ferveut des Arts et des Belles-Lettres.

Pour tous les médecins, ce maître était au surpius mu confrère, dans tout l'acception et avec toutes les exigences du mot. Il était membre de l'Association des médecins de la Gironde et membre du Syndicat médieal. Dans les deux milleux il ne eraignait pas, lui auquel la fortune n'avait eessé de sourire, de se faire le précieux défenseur des intérêts corporatifs et de recheroler, en collaboration avec ses confrères les plus lumbles, jes meilleurs uvogens de parer aux éboires professionuels.

Le corps médical tout entier perd dans la personne du professeur Demons, un ami particulièrement dévoné.

HORN.

# "MANNITINE"

WIALUNI IN E. POUR BÉBÉS
Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX

LAXATIF ET DÉPURATIF POUR SECONDE ENFANCE LABORATOIRE MOYAL

Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge'
Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge,

SIROP PURGATIF

. -- VERNON (EURE)



# DIAL Tiba.

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE essentiel

Rapidement réserbé, vite éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désa-

Il precure un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

ECHANTILLONS:

LABORATOIRES CIBA ROLLAND, Phies, Place Morand, à LYON.

VAL = MONT=

LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES
DIABÈTE et NÉPHRITES (A Val-Mont spécialement): Affections

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomae, Fole, etc.); ENTERITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la OIRGULATION (hypoglension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D'WIDMER Médecin-Directeur

### NOUVELLES

Pour les étudiants démobilisés des classes 1917 et 19 8.

— Une délégation de l'Union des comités de défense des intérêts des étudiants français a été reçue la semaine dernièr par le ministre de l'Instruction publique.

Collui-d a annoncé la création de séries spéciales d'exameus pour les étudiants des classes 1917 et plus jeunes, les «séries des démoliblés »; ces derniers seront desormais examinés en dehors des sessions ordinaires; crétte dis odition s'ajonte aux avantages précédemment accordés aux mêmes étudiants (réduction du délai de «colarité et des programmés d'exameus).

La délégation a demandé à M. Honnorat :

1º D'étendre aux étudiants de la classe 19 8, restés cu territoires cuvalis darant les hostillités, des avantages analogues à ceux qui on: été concédés à leurs camarades de la classe 1917, avantages qui comportent une réduction importante de la scolarité. Ces deux classes ont en, en effet, à subir les mêmes inconvénients pendant l'occupation.

2º D'accorder également ces avantages aux étudiants des classes 1917 et 1918 qui étaient mobilisés.

Hommage & M. Doléris. — Les collègues, les élèves et les amis de M. Doléris avaient ouvert en 1914 une souscription en vue de lui offrir une plaquette-souvenir. La guerre est venue l'interrompre. Pendant ces aunces de deuil, M. Doléris, cruellement frappé dans ses affections, a quitté son service de l'hôpital Saint-Antoine, atteint par la limite d'âge. Le comité d'initirité a neusé que le moment était venu de reprendre la souscription et il vient de la rouvrir chez MM. Vigot, frères, 23, rue de l'Ecole-de-Médeeine.

Le chiffre de la cotisation n'est pas limité et toute souscription d'au moins 30 francs donnera droit à une reproduction en bronze de la médaille exécutée par le graveur Ch. Pillet, ancieu prix de Rome.

Office public d'hygiène sociale. — Un concours pour la nomination de médecins attachés à l'Office public d'hygiène sociale du département de la Seine-Inférieure (section tuberculose) aura lieu à Paris, au début du mois d'août 1920.

Ce concours se terminera par l'établissement d'une liste de présentation de cinq candidats dont le premier cutrera en fonctions le 12º octobre 1920; les autres pourront être appéles au fur et à mesure des besoins et le seront d'appés l'ordre de classement. L'Ofice s'interdit l'organisation de tout nouveau concours avant épuisement de la liste ainsi établie.

Les médecins nommés seront, entre autres, chargés de la direction des centres d'examen médical créés ou agréés par l'Cffice. Ils devront prendre l'engagement de renoncer à toute clientèle.

Après un stage maximum d'un an, ils pourront être titularisés. Pendant la durée du stage, ils receveront une indemnité calculée au taux de 12 000 francs par an, aiusi qu'une indemnité exceptionnelle de logement de 100 francs par mois.





GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

# ANTIDIARRHÉIQUE

# GÉLOTANIN

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Téléph, FLEURUS 13-07

Adultes Cacher de Giocogia . Une bolle Par lour de 1 8 contret de 10 gr. 10 a presidra Mourrisone et Maint. Paquet de Giocomie à Mourrisone et Maint. Paquet de 10 gr. 10 Une totte — Per jour de 1 à queglis de 0 gr. 10 e diviser dans le inte ou l'altenet labilitat. PAS D'INTOLÉRANOS

# APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Prix: 750 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE

FOURNISSEUR de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

# SUPPOSITOIRE PÉPET.

CONSTIPATION COMMIL. 146, B. Barbette, Paris HEMORROÏDES

# TROFORMINE GOBEY

-----

ANTISEPTIQUE IDÉAL

# des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES MÉDICALES : Bary, Ch. des il. Paris, Barbier, M. des il. l'aris,

Barbher, J., des H. Tearls, Chaput, Ch. des H. Paris, Ertzbluchoff, Ex-Int, H. Paris, Effection of the Child. H. Paris, Gallois, Ex-Int. H. de Lillo, Gallois, Ex-Int. H. de Lillois, Prof. Legrous, Paris, Potocki, M. des H. Paris, Prof. Pousson, de Bordeaux, Richelot, Ch. des H. Paris, Throbotox, M. des H. Paris, Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

8 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

Après titularisation, le traitement est ainsi fixé: 3º classe, 14 000 francs; 2º classe, 16 000 francs (après deux ans de 3º classe); 11º classe, 18 000 francs (après trois ans de 2º classe).

L'Office envisage dès maintenant la création ultérieure d'une classe execptionnelle et d'une hors-classe. Pour tous renseignements, s'adresser à la Préfecture

(inspection des services d'hygiène), à Roucn.

Le registre d'inscription sera clos le 14 juillet 1920. XXIVº Congrès des médechs allénistes et neurologistes de France et des pays de largue françales (STRAS-BOURG, 2-6 AOUT 1920). — Président: D' E. Dupré, professeur de la clinique de pathologie mentale et des maladies de l'enorbale à la Faculté de médecine de Paris.

dies de l'encéphale à la Faculté de médecine de Paris.

Vice-président : Dr Pfersdorff, professeur de psychi\_
trie à la Faculté de médecine de Strasbourg.

Secrétaire général : D. P. Courbon, médecin en elsef de l'asile d'aliénés de Stephansfeld (Basse-Alsacc).

de l'asile d'aliénés de Stephansfeld (Basse-Alsacc).

Secrétaire général adjoint: D' R. Lalanne, médecin

en chef de l'asile d'aliénés de Maréville, près Naney.

Le XXIV° Congrès des médeeins aliénistes et neurolegistes de France et des pays de langue française se tien-

dra à Strasbourg du 2 au 6 août 1920.

I. Rapports et discussions sur les questions à l'ordre du

jour: 1º Dr Delmas, I.es psychoses post-oniriques; 2º Dr Coulonjou, I.es maladies mentales profession-

3º Dr Roussy, Les lésions du corps thyroïde dans la

maladie de Basedow.

II. Communications originales sur des sujets de neu-

rologie et de psychiatrie.

La cotisation des membres adhérents est de 30 francs :

eelle des membres associés, 5 francs. Les membres inscrits pour le congrès de Luxembourg de 1914 n'auront à acquitter que le surplus de cotisation.

Envoyer d'urgence les adhérences à M. le Dr Lalanne, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Marseille, près Nancy.

Congrès Jubilaire de la Société de médecine mentale de Belgique. — Ce congrès, correspondant au 50° anniversaire de la fondation de la société, se tiendra à GandBruxelles les 25 et 26 septembre, sous la présidence
d'homeur de MM. Destrée, ministre des Sciences et des
d'homeur de MM. Destrée, ministre de l'Intérien; Vander-velde, ministre
de la Justice, et la viee-présidence d'homeur de : MM. H.
Dom, directeur général au ministère de la Justice et le
D' Glorieux, inspecteur général des asiles et colonies
d'aliders du royaume.

1º Rapports :

a. Les psychoses traumatiques, par M. le D' Hoven, médecin à la colonie de Lierneux.

b. Séméiologie psychologique de l'affectivité, par MM, le D<sup>r</sup> Decroly, professeur à l'Université de Bruxelles, et le D<sup>r</sup> Vermeyleu, médecin à la colonie de Gheel;

2º Eloge de Guislain, par M. le Dr P. Masoin, médecin en chef de l'asile de Dave, membre de l'Académie de médecine;

3º Communications originales sur des sujets de neuropsychiatrie. Démonstration de pièces anatomiques ou de préparations microscopiques.

Prière d'envoyer les adhésions au D' H. Hoven, secrétaire général, médecin-adjoint de la colonie d'aliénés de Lierneux.

Prix Sirus Pirondi. — Ce prix, qui n'a pas été décerné



# HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX SERBEROLL COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

des ARTHRITIQUES Régime Régime

CONSTIPATION - CONGESTION DU FOIE des **HÉPATIQUES** 

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Duspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# INÉRALOGÈNE

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rouss

Netwasthón **Onemies** 

APPORT STIMULANT INTÉGRAL à toute diététique Ses Catalanes

l'Observatoire PARIS

CARDIOHEPATOMUSCULAIRES

Convalescence *Tuberculose* 

> ACTION TONINUTRITIVE

Son Complexus SA RICHESSE EN BASES HEXONIOUES

> USINES CENTILIY (Seine)

### BON-PRIME

tement à nos lecteurs les ouvrages ciaprés :

La magn'fique série des Chants patriotiques de France et des Pays délivrés (piano et chant), valeur 20 fr.

 I.e célèbre Hymne du Triomphe, put lié en l'honneur ce la Victoire finale, puis l'Étolle du matin, chant d'Alsace, etc... (piano et chant), valeur 20 fr. III. Une merveilleuse suite de morceaux

de tous genres, réunissant les plus grands succés (chant, piano) valeur 20 ir.

Demander cette prime de notre part à M. le Directeur des Editions Nationales, 13-15, boulevard Soult, à Paris, en joi gnant pour les frais de manutertion, envoi, etc., 5 fr. 95 pour les trois ouvrages.

(La superbe gravure : Rouget de l'Isie chantant pour la première fois la « Marsellinise », sera comprise dans l'envoi.)

# Traitement Biologique

COMPOSITION :

1" Ferments lactiques:

2" Agar-Agar: 3° Extrait Biliaire;

4º Extrait total des Glandes de l'Intestin

à 6 Comprimés au repas du soir

AVALER SANS CROQUER

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Av. de Wagram, PARIS

### NOUVELLES (Suite)

pendant la guerre, le sera en 1921. Il sera par exception de 600 francs, mais pourra être dédoublé. Tous les docteurs en médecine français peuvent conconrir.

Les mémoires, inédits, sur un sujet médieal an choix du candidat devorut être adressés au secrétaire goûrfal du Comité médieal des Bouches-du-Rhône, marché des Capucins, 3, à Marseille, avant le 31 décembre 1920. Ils ne devront pas être signés, mais porter en tête une légende reproduite sur nue enveloppe cachetée, renfermant le nom de l'anteur, noi sera jointe an mémoire.

IIIº Congrès Italien de radiologie médienie (ROMZ, 8-30 octoribus 1920).— Le président est M. le profesent Prancesco Ghilardincei ; les secrétaires sont : MM. Eugenio Milani et Sordello Attilj, assistants de la clinique d'électrothérapie et radiologie. Programume : discours de M. le P' Ghilarducci ; conférence sur la radio-activité en biologie et en clinique par M. Bertolotti (de Tarin) ; rapports de M. le P' Perussia (de Milan) sur l'exploration radiologique du corne et des vaisseanx ; de M. le P' Ponzio (de Turin) sur la radiothérapie du cancer.

La cotisation est de 10 lire.

S'inscrire avant le 15 septembre, dernier délai.

Comité de propagande d'hygiène sociale et d'éducation prophylactique. — L'Assemblée générale constitutive a en lieu le 24 juin au grand amphithéâtre de la Pacnité de médecine sous la présidence du ministre d'hvetène. Me Breton. En voici les statuts :

ARTICLE PREMIER. — L'Association dite « Comité de propagande d'hygène sociale et d'éducation prophylactique », fondée en 1920, a pour but de :

- 1º Créer un mouvement permauent de propagande pour l'hygiène sociale ;
- 2º Latter contre les maladies sociales par l'éducation populaire;
- 3º Créer nn Office de documentation et d'information pour toutes les questions d'hygiène sociale.

Son action s'étend à Paris, aux départements et aux colonies

- ART. 2. Les moyens d'action de l'Association consistent uotamment :
  - 1º A faire des conrs et conférences ;
- 2º A faire imprimer des couférences-types, des affiches, des brochnres, etc.;
- 3º A faire fonctionner un Office de renseignements destiné à mettre à la disposition du public la documentation la plus complète sur tontes les questions pouvant favoriser le développement de l'hygiène sociale.

Conseil, D'Daministration, — Président : M. le professeur A. Pinard, membre de l'Académie de médecine.

Vice-présidents: M. Ferdinand Bnisson; M. Jules Siggiried; M. Léon Bernard, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine.

Directeur général: M. le D: Sicard de Planzoles.

Secrétaire général: M. Emile Weisweiller, secrétaire général adjoint, administrateur de l'Ecole de pnérienlture de la Faculté de médecine de Paris.

Conseiller juridique: Mº A. Chenevier, docteur en droit. Cilinique d'och-nho-laryngologie du professeur Monre (Faculté de médecine de Bordeaux); cours de perfectionnement du lundi 1: juillet au dimanche 25 juillet 1920. —Cc cours anna lein tous les matines et toutes les aprés-midi et comprendra: séances opératofres à l'hôpital; consultations externes; médecine opératofre; la boratoire.

L'anesthésic locale et régionale, le traitement électrothérapique, le traitement hydro-minéral et la syphilis en oto-mino-laryngologie seront étudiés en détail.

Le professeur Moure fera sa leçon d'ouverture le lnudi 12 jnillet à huit heures et demis du matin à l'hôpital du Tondu.

Prière de bien vouloir se faire inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine de Bordeaux, Droit d'inscription : 100 francs.

AMPOULES (0.00)

## Iodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xs. =0,01) ( TOUX

GOUTTES (Xg. =0,81) TOUX
SIROP (0.04) EMPHYSEME
PILULES (0.01) ASTHME

48, 8989 and de Port-Royal, PARIS.

### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

TOUX nervenes

0

68, Beulevard de Pert-Royal, PRRIS.

and the second of the second o

Laboratoires DUMOUTHIERS, 11, Rue de Bourgogne, PARIS

CHLOROFORME ANESTHESIQUE DUMOUTHIERS

en ampoules de 60 gr., 80 gr. et 15 gr.

ETHER ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS

pour injections intravelneuses et intramusculaires, en ampoules de 2 cc.

□ BROMURE DE RADIUM DUMOUTHIERS 
 □ n ampoules de 2, 5 et 10 microgrammes

en ampoulee pour anesthésie locale et rachianeethésie

### NOUVELLES (Suite)

Cliniques des enfants (hôpital des Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres). - Des cours complémentaires auront lieu pendant les mois de juillet, août et septembre 1920, dans l'ordre suivant :

Clinique chirurgicale intantile. - Le cours complémentaire de clinique chirurgicale infantile et orthopédie aura lieu sous la direction de M. le professeur Broca, avec le concours de MM. Madier et J. Le Grand, chefs de clinique, sur les affections ostéo-articulaires de l'enfant et l'examen clinique des régions articulaires. Il comprendra 24 leçons et des examens de malades. Il commencera le lundi 28 juin 1920, et sera terminé le 24 juillet.

Hygiène et clinique de la première enfance. - Le cours complémentaire d'hygiène et de clinique de la première enfance aura lieu sous la direction de M. le professeur Marfan, avec le concours de MM. Weill-Hallé et Henri Lemaire, médecins des hôpitaux : Le Play, ancien chef de clinique : Blechmann, chcf de clinique : Dorlencourt chef de laboratoire, et Hallez. Il comprendra 36 lecons. des examens de malados et des travaux pratiques. Il commencera le lundi 26 juillet 1920 et sera terminé le 14 août.

Clinique des maladies des enfants. - Le cours complémentaire de clinique et de médecine des enfants aura lieu sous la direction de M. le professeur Hutinel et de M. Nobécourt, agrégé.

### MEMENTO DU MEDECIN

3 JUILLET. - Paris. Hôpital des Enfants-Malades, à 17 heures. M. le prof. BROCA: Traitement de la tuberculose ostéo-articulaire.

3 JUILLET. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. 10 heures. M. le Pr ACHARD : Leçon clinique. 10 JUILLET. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-

Dieu, ouverture du cours de perfectionnement : les notions récentes sur les maladies du tube digestif. 12 JUILLET. - Bordeaux. Cours de perfectionnement

- d'oto-rhino-laryngologie de M. le Px Moure : Hôpital du Tondu, 8 h. 30.
- 14 JUILLET. Paris. Cloture du registre d'inscription pour le concours de médecin attaché à l'Office public d'hygiène sociale de la Scine-Inférieure.
- 15 JUILET. Epinal. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène.
- 19 JUILLET, Berc't-sur-Mer, Ouverture du cours de vacances en 12 leçons sur la tuberculose ostéo-articulaire.
- 26 JUILLET. Paris. Hôpital des Enfants-Malades : Ouverture du cours de vacances d'hygiène et clinique des maladies de la première enfance.
- 2 Aout. Strasbourg. Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.
- 2 AOUT. Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le prochain concours de l'externat des hôpitaux, 2 AOUT. - Berck-sur-Mer. Ouverture du cours pra-
- 31 Aoux. Paris. Fermeture des registres d'inscription pour le concours de l'externat des hôpitaux de Paris.

tique d'orthopédic de M. CALOT.

TUBERCULOSE . LYMPHATISME

TUBERCULOSE

RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIQUE

### QUE PAR LA TRICA A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE PULMONAIRE - OSSEUSE -

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE DYSPEPSIÉS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

TRICALCINE PURE TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

TRICALCIN

CARIE DENTAIRE . DIABETE

### VARIÉTÉS

### HORACE ET LA MÉDECINE

(24 août 1918) les conseils hygiéniques et gulinaires dans Horace. Je ne reviendrai pas sur ces saleson maître : « Si par hasard tu n'es invité nulle préceptes « culinaires » ? assurément ; hygiéniques? L'apart tu prônes ton paisible repas de légumes. Mais c'est une tout autre affaire. Le poète latin de a exposés surtout dans trois satires. L'une a ins piré à Boileau le Repas ridicule (1). Des deux duile parfumée et tu te sauves en courant. » Dans autres, la satire rv du livre II est la réplique de la satire 11 du même livre. Aux conseils de tempérance du paysan philosophe Ofellus, est opposé le cours de gastronomie de l'épicurien Catius. Les antithèses plaisent au génie d'Horace. Horace estime que la santé est un bien très précieux, le plus précieux des biens peut-être, mais il n'a garde d'indiquer les moyens de la conserver. S'il parle de la médecine et des médecins, des maladies ou de sa santé, de l'hygiène ou de la thérapeutique, c'est tout à fait incidemment.

Au surplus, intempérant pour le vin et les femmes (2), Horace semble avoir été pour la table, au moins chez lui, d'une frugalité exemplaire. Le régime végétarien a toutes ses préférences. Il mange des herbes que les moins fortunés dédaigneraient aujourd'hui : la mauve et l'ortie. L'olive. la chicorée et les mauves légères sont ses aliments (3). Las du séjour de Rome, il regrette les fèves et les légumes bien assaisonnés d'un lard onctueux de sa campagne (4). Il invite Torquatus (5) à souper chez lui, si toutefois un repas composé uniquement de légumes servis dans de modestes plats ne l'effraye pas.

Fait-il le tableau de ses occupations journalières à Rome, il nous montre trois esclaves présidant à son souper composé de poireaux, de pois chiches et de lazagnes (6). Il avoue à Auguste que le poète vit de légumes secs et de pain bis (7).

Dans son intérieur, c'est un fort petit appétit. Après un léger déjeuner juste suffisant pour lui permettre d'attendre la fin du jour, il se repose à la maison (8). Cæna brevis juvat, dit-il ailleurs (0). Antipathie rare, chez un méridional, il exècre l'ail. Il a écrit une épode contre cette plante (10).

Sobre chez lui, il met beaucoup d'empressement

- (1) Satire 8, livre II.
- (2) Ad res Venerlas, intemperantior traditur : nam speculato cubiculo scorta dicitur habuisse disposita ut quocumque respiciat ibi, ei imago coitus referetur Suctoni Tranquilli deperditorum librorum reliquia Editlon Teubner, Leipzig, 1871, t. II, p. 298.
  - (3) Ode 21, livre 1.
  - (4) Satire 6, livre II. (5) Epitre 5, livre I, ad Torquatum.
  - (6) Satire 6, livre I. (7) Épître I, livre II.
- (8) Satire 6, livre I.
- (9) Épitre 14, livre I
- (10) Épître 10, livre I

à répondre aux iuvitations à dîner, et celles-ci devaient être fréquentes pendant ses séjours à Pron (d'Alger) a déjà étudié dans ce journal "Rome. Si par hasard, fait-il dire à Dave, son espave, quandil luipermet de critiquer les travers

que/Mécène te prie de venir souper chez lui à la hbée de la nuit, tu réclames à grands cris ton

ses villégiatures, il négligeait volontiers aussi ses principes de frugalité. Obligé, sur les conseils de son médeciu, de renoncer aux eaux de Baïes, il hésite, dans le choix d'une station hivernale, entre Vélies et Salerne. Avant de se décider, il demande à Numonius Vala (11) laquelle des deux localités est la mieux pourvue en lièvres ou en sangliers, en poissons ou en oursins, parce qu'il veut rentrer gras comme un Phéacien (12).

Le chantre du vin savait à l'occasiou apprécier l'eau. Au cours du voyage à Brindisi, la petite troupe s'arrête au Forum Appii où l'eau est infecte. Et à cause de cela, de fort mauvaise humeur, Horace regardera manger ses compaguons sans participer à leur repas (13). Il s'enquiert à Numonius Vala (14) de la qualité des eaux de Vélies et dè Salerne. Y boit-on de l'eau de citerne ou de l'eau de puits intarissables, parce qu'il n'apprécie pas les vius de ces contrées. Chez lui il boit tout. A la mer il lui faut un vin géuéreux et doux.

En dépit de sa tempérance, Horace était obèse. Il était aussi de très petite taille. Habitu corporis fuit brevis atque obesus, dit Suétone. Auguste raillait la conformation physique de sou poète: Sed tibi statura deest, corpusculum non deest. Itaque licebit in sextariolo scribas ut circuitus voluminis tui sit ογγωστατος, sicut est ventriculi tui (15).

Horace fait une allusion brutale à son embonpoint dans une épître à Tibulle (16) ;

Me pinguem et nitidum bene curata crete vides Quum ridere voles, Epicuri de grege porcum.

Il plaisante dans une satire sa taille ridicule. Ab imo

Ad summum totus modali bipedalis (17). «Toi qui n'as pas deux pieds des talons au

vertex. Il était obèse ; il était petit. Il fut atteint de canitie précoce, pracanum (18). Il était enclin à la

- (11) Satire 7, livre II. (12) Epitre 15, livre I
- (13) Ce nom désigne les indigènes de Corfou,
- (14) Satire 5, livre I.
- (15) Épitre 15, llvre I. (16) Suétone, loc. cit.
- (17) Épître 4, livre I. (18) Satire 3, llvre II et Épître 20, livre I.

paresse (1) et au sommeil (2). Tous ces signes ne permettent-ils pas de présumer un certain degré d'insuffisance thyroïdienne?

Même dans ses Épîtres, Horace n'entretient guère ses correspondants de sa santé. Il accuse une affection chronique des veux : blépharite ou conionctivite, peut-être bien trachôme. Pendant le voyage à Brindisi, à Anxur (Terracine), il baigne ses yeux chassieux dans uu noir collyre, et à Capoue il n'accompagne pas Mécène au jeu de paume parce que cet exercice est contraire aux maladies des veux et de l'estomac. La maladie d'estomac ne lui appartiendrait pas. Elle devrait être revendiquée par Virgile, qui était aussi de la mission (3). C'est certainement lui-même que le poète met en cause dans ces vers :

Non possis oculo quantum contendere Lyncœus Non tamen idcirco contemnas lippus inungi (4).

Son infirmité ne l'empêche pas du reste de reprocher la même à un autre écrivain de ses contemporains qu'il poursuit de sa rancune et de ses sarcasmes, le chassieux Crispinus (5). Il est plus douteux que les allusions aux maladies d'estomac, à la fâcheuse pituite qui tourmente jusqu'au sage (6), puissent s'appliquer à lui. Que veut-il dire aussi quand il prie Mécène de lui rendre sa

robuste poitrine (7)? Le poète redoutait encore la goutte qu'il nomme, sans doute pour les besoins de la versification, chiragra nodosa (8). Cette maladie, si fréquente alors, était confondue avec le rhumatisme noueux, vraisemblablement non moins commun. Si l'on admet l'origine bacillaire de cette affection, à une époque où la tuberculose sévissait avec une intensité égale à celle qu'elle a conservée de nos jours, le rhumatisme déformant devait être très répandu. On rencontrait la tuberculose dans les plus grandes familles. Un siècle plus tard, Pline le Jeune, dans ses Lettres, en cite des cas indéniables. La fille de Fundanus meurt à quatorze ans d'une maladie chronique qui ue peut être que la tuberculose (q). Dans l'entourage immédiat de Pline, la phtisie règue. Son affranchi Zosime crache le sang. Il l'envoie se rétablir en Egypte (10). Déjà la climatothérapie! Encolpe, son lecteur, est aussi atteint d'hémopytsie (II). Il déplore la fin prématurée de quelques-uns

(1) Satire 3, livre II. (2) Épitre 2, livre II.

(7) Épître 1, livre I. (8) Épître 1, livre I.

(9) PLINE LE JEUNE, Lettres, lettre 16, livre I. (10) ID., ibid., lettre 19, livre V. (11) ID. ibid., lettre 1, livre VIII.

de ses gens (12) qui, cela est fort vraisemblable, succombent à la terrible maladie. La bacillose n'épargne même pas les Vestales, et déjà uous voyons formuler l'idée de contagion de la maladie (13).

Que l'on me passe cette digression, ie reviens à Horace. Il ne fait que nommer la phtisie : macies (14). L'origine qu'il lui assigne est à citer, mais nou à retenir. C'est de la fiction, de la poésie peut-être, mais pas autre chose. Ce fléau s'abattit sur l'humanité, en même temps que de nouvelles espèces de pyrexies, après que Prométhée eut dérobé le feu du ciel. Le mal campanien, caractérisé par l'horrible cicatrice qui défigure Messius, est peut-être la lèpre, mais plutôt une tuberculose cutanée, un lupus (15).

A deux reprises, Horace mentionne l'hydropisie (16). On rencontre souvent ce syndrome dans les auteurs latins. On doit le rapporter soit à la cirrhose alcoolique du foie, soit à la cirrhose palustre. Le poète nous laisse entrevoir que, dès cette époque, on avait recours, dans son traitement, au régime sec.

> Crescit indulgens sibi dirus hvdrobs Nec sitim pellit.

La fièvre quarte, en un tempsoù, ne connaissant pas la quinine, les médecins devaient être impuissants contre le paludisme, devait être très commune. Horace la signale et note la récidive des accès sous l'influence du refroidissement et à ce propos fait montre d'un certain scepticisme à l'égard des médecins.

Casus medicusve livarit Ægrum ex præcipite (17)?

« Que le hasard ou le médecin ait tiré le malade de l'ahîme »

Horace ue la nomme pas ; mais c'est encore la malaria qui en septembre fait trembler les parents pour leurs enfants. C'est elle, et non, comme le croit l'ami de Mécène, l'obligeance excessive et les menues occupations du forum, qui «ouvre les testaments» (18). Septembre est le mois de prédilection des accès pernicieux. Le paludisme seul est capable d'expliquer une aussi effrayante recrudescence de mortalité en cette saison.

Exception faite d'une affection nerveuse. Horace nous documente bien peu sur sa santé. La

<sup>(2)</sup> Epitte 2, livre 1. (3) Satire 2, livre 1. (4) Épitre 1, livre 1. (5) Satire 1, livre 1; Épitre 16, livre 1, ad Quiuctim ; Satire 7, (6) Épitre 1, livre 1; Épitre 16, livre 1, ad Quiuctim ; Satire 7,

<sup>(12)</sup> Ip. ibid., lettre 16, livre VIII. (13) Angit me Fanniæ valetudo, Contraxit hancdum assidet Junie virgini... Quo munere Fannia dum sedulo fungitur, hoc discrimine implicita est. Insident febres, tussis increscit, summa macies, summa defectio (Lettre 19, livre VIII).

<sup>(14)</sup> Ode 3, livre I. (15) Satire 5, livre I. (16) Satire 3, livre II, et Épitre 2, livre I. (17) Satire 3, livre II.

<sup>(18)</sup> Épitre 7, livre I.

SÉDATIF **ANALGÉSIQUE** HYPNOTIQUE HYPOCRINIOUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Étabiissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sèpres. - PARIS



# Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

CAFÉINÉE PHOSPHATÉE

PURE

LETHINEE

LITHINEE

LETHINEE

LITHINEE

LETHINEE

LITHINEE

LETHINEE

LITHINEE

LETHINEE

LITHINEE

LITHIN

LITHINÉE DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix: 5 fr.

**PRODUIT** 

PRODUIT FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS =

ANTIPHI = AVTI Q (Deux cuillerces à soupe par jour)

LE PLUS RAPIDE RECONSTITUANT

ASSOCIATION NOUVELLE: Sensibilisateurs extraits des Semences fraîches de Cola Acuminata et Reconstituants de choix, P. et As. sous leur forme la plus assimilable.

L'ANTIPHI est indiqué: Chez le tuberculeux apyrétique et le prétuberculeux: relèvement des forces et retour rapide de l'appétit; augmentation progressive du poids. — Chez le neurasthénique : disparition rapide des signes de lassitude. — Chez le aurmené, le convalescent, l'anémié : dès les premières doses, le malade accuse un mieux et ressent l'influence de relèvement caractéristique de l'ANTIPHI. - Chez l'enfant rachitique, ou anémique, ou simplement chétif.

DOSES : Deux cuillerées à soupe par jour, au milieu des repas, pur ou dans un peu d'eau sucrèe. — Chez l'enfant, réduire proportionnellement à l'âge.

Échantillons et Littérature : LABORATOIRES de L'ANTIPHI, à ROQUEFORT (Landes)

Dépôt général : SIMON et MERVEAU. à PARIS

Établissement Thermal ouvert toute l'année.

Climat sédatif doux et tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. - Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes. INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE - ANÉMIE - MÉTRITES - ANNEXITES - FIBROMES - STÉRILITÉ - AMÉNORRHÉE Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative DYSMÉNORRHÉE.



RAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIFILLARDS

CÉRÉ! "ES JAMI. ET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. sur demande, M" JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

Téléphone : Élysées 36-45

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et Cie, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



SE SUCENT COMME, UN BONBON!

S'AVALENT COMME UNE PILULE

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atonhan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Echantillons

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES



# DRAPIER ET

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

## ORTHOPEDIE - PROTHÈSE

Les premiers constructeurs français de la lambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS Envei du Catalogue sur demande

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

discussion de cette maladie nécessite de trop longs développements pour être examinée maintenant. Le poète nous a légué le nom de son médecin, Antonius Musa (1), qui fut également le médecin d'Auguste. Il a laissé aussi le nom d'un autre praticien célèbre, Cratère (2), qui devait être réputé pour la sûreté de son diagnostic.

La lecture d'Horace fournit ainsi un bien maigre appoint à l'histoire de la médecine. Il faut plutôt déduire que traduire. Nous trouvons chez lui l'hydrothérapie, la psychothérapie, la climatothérapie, peut-être aussi l'héliothérapie. Mais ce

(1) Épître 15, livre I.

(2) Satire 3, livre II

### rapporter les criminelles pratiques de Canidie (3). Toutefois, c'est bien une idée opothérapique qui les lui suggère. Canidie prépare son sujet avec une barbarie savante et raffinée. Elle le condaume à mourir d'inamition devant des mets trois fois renouvelés. Pour ramener à elle son vieil amant infidèle, elle lui fera absorber un breuvage composé de la moelle des os et du foie desséché de la victime. Canidie situe dans ces organes le siège de la passion et du désir, comme de nos jours, dans certains milieux, on subordonne le courage à la couleur «des foies ». H. Gros.

serait faire injure à l'opothérapie que de lui

(3) Satire 8, livre I.

### ÉCHOS

### La disparition de Charenton

L'asile d'aliénés de Charenton va être transformé en maturaité. Le nombre des fons diminue et celui des naissances augmente. On ne peut que se félière de ce double résultat. Mais l'administration de l'Assistance publique a procédé, semble-cil, avec peu de précoyance, bien que le ministère dont elle dépend s'appelle maintenant « le mi nistère de la prévoyance, de l'hygiène et de l'assistance sociales ». On a simplement fait savoir aux familles des hospitalisés qu'elles avalent à retirer leurs malades dans leplus ceut déal. En présence de l'emoi produit par cette mise en demeure dénuée de diplomatie, on explique autoril'mi qu'il y a 11 ooi lits vacants dans les asiles de

province et que rieu n'est plus aisé que d'y évacuer les soo pensionnaires de Charenton. Pourquoi n'avoir pas proposé aux familles le choix entre les destinations possibles, en ne leur laissant d'autre soin matériel que celui de solder les frais de transfert 18 a'gui tuatrellement des familles payantes, car pour les autres c'est l'affaire de l'administration de preudre les 'mesures nécessaires, et elle n'a pas manqué d'y songer. Mais il n'y a pas de raison pour que les malades nou gratuits soient moins intéressants et moins beu traifés que les autres.

A la suite de démarches des médecins aliénistes, le ministre a décidé que les aliénés actuellement en traitement, resteront à Chareuton dans un pavillon. Le reste de l'établissement deviendra une maternité de mille places.



### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

### LES CESSIONS DE CABINETS MÉDICAUX

Cette question intéresse les lecteurs du *Paris* médical, qui ont demandé dans quelles conditions et suivant quelle procédure ces cessions étaient possibles.

Nous avons déjà publié, en 1913, des jugements qui déclarent nulle la cession or l'achat de clientèle, car cette clientèle n'est pas «dans le commerce»; elle ne peut donc être ni vendue ni achetée. Le médein n'est pas un commercaut, son cabinet n'est pas un « sons el le lien qui unit le médecin à ses malades soit un lien personnel. En dehors de la science et de la réputation de chacun, le coefficient personnel de confiance joue un role important en cette matière et il paraît impossible qu'on vende un cabinet médical sérieux comme un fonds d'énicerie.

Néanmoins les cessions sont nombreuses et les jeunes médecins sont heureux de trouver une situation déjà faite en pouvant se dire les successears d'un confrère estimé.

Pour parvenir à ce résultat, la loi peut être burnée agréablement : certes, on ne vend pas la clientèle, qui est hors du commerce, mais on vend l'installation, le droit au bail, les instruments, les voitures, et en majorant chacun de ces objets on en arrive à céder le cabinet tout entier sans le dire, en se défendant de le faire! Le médecin qui se retire peut au surplus s'interdire d'exercer l'art médical dans un certain rayon et il assure ainsi à son successeur l'exclusivité qu'il reelierche et qu'il paie.

Il peut faire mieux : il peut s'engager à présenter son successeur soit par une lettre circulaire, soit par des visites à domicile, et ce droit de présentation est encore un élément intéressant du prix de cession, à la condition, bien entendu, que le marché « immoral » soit masqué par quelque vente licite.

Je vous vends mon automobile » voudra dire :
je vous présenterai, et la bibliothèque de huit cents
livres signifiera que le cédant s'interdit d'exercer
dans un rayon de huit kilomètres.

L'acte de cession doit être établi sur papier timbré, en triple exemplaire dont un est remis à l'administration de l'enregistrement. Cet enregistrement est obligatoire depuis la loi du 29 juin 1016, sous peine d'amende.

L'augmentation du prix de la vie a sévi chez les médecius comme dans les autres professions et les cessions de cubinets ont atteint, depuis la guerre et surtout depuis! Carmistice, desprix qui, on peut le dire, sont souvent excessifs. On calculatt souvent autrefois le prix de la cession sur six mois ou huit mois d'exercice; il n'est pas rare aujourd'hui de voir le prix des cabinets médicaux dépasser le revenu d'une année.

La proportion de ces ventes a subi l'influence des cessions de droit au bail qui ont fourni à cer-





# Anémies ROUSSEL Hémorragies

1-SÉRUM

a) par développement de propriétés hémopoïétiques particulières (Carnot): <u>Anémies conval</u>es cences, tuber culos e

DOUBLE SPÉGIFICITÉ

b) par exaltation du pouvoir. hémostatique de tout sérum de cheval (Weill, Carnot). Hémorragies

2°TOUS LES AUTRES EMPLOIS DU Leucocytose générale: <u>maladies</u> infecticase

SÉRUM DE CHEVAL

Lêucocytose locale: plaies infectées,

atones

# SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-Ampoules · Comprimés

Echantillons, Littérature

### INTÉRETS PROFESSIONNELS (Suite)

tains commerçants la source de bénéfices scanda-

Pour répondre entièrement au désir des lecteurs, il nous faut donner un type d'acte de cession : il est bien évident que cette formule est générale et qu'elle doit être appliquée à tous les cas particuliers avec la plus grande prudence et sans oublier que tout ce qui semblerait être la vente d'une clientèle serait nul et risquerait d'entraîner la nullité du contrat tout entier :

Entre les soussignés :

M. Durand, docteur en médecine, demeurant à Paris, 500, rue d'Amsterdam. d'une part;

Et M. Leblond, docteur en médecine, demeurant à Pontoise, rue du Pont, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

M. Durand vend à M. Leblond, qui accepte, les objets mobiliers ci-après désignés :

(Si le nombre des objets est important, il est préférable d'écrire : « les objets mobiliers désignés dans l'inventaire qui est annexé au présent contrat ». La désignation des objets de l'inventaire peut comprendre les meubles meublants, le bureau, et les instruments de chirurgie ou autres).

Il est expressément convenu que M. Leblond aura, à partir du 15 juillet prochain, le droit de se présenter comme le seul successeur de M. Durand, qui s'interdit de céder ce droit à nu autre que lui.

M. Durand s'engage en conséquence à fournir avant la dite date à M. Leblond la liste de sa clientèle, telle qu'elle se compose, de tous les malades visités par lui depuis moins de trois ans et de prévenir les familles de ceux-ci de sa retraite par lettre circulaire contenant la carte de M. Leblond (ou : de le présenter comme son successeur aux familles dont la liste suit). Afin d'assurer l'efficacité du titre de successeur. M. Durand s'interdit, à partir de la même date, d'exercer l'art médical, de participer à aucune consultation, de donner aucuns soins même gratuits dans le 4e arrondissement de la ville de Paris.

(On peut limiter l'interdiction à un quartier, à un arrondissement, à un département ou à un périmètre d'un nombre déterminé de kilomètres : en tout cas, cette clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps ou dans l'espace).

De son côté, M. Leblond s'engage à saisir à M. Durand la somme de 20 000 francs payable par moitié pour le premier paiement avoir lieu à la signature du présent acte et le reliquat trois mois áprès le 1er septembre 1920.

ADRIEN PEYTEL,

Docteur en droit avocat à la Cour d'abbel.

### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

Lac de Genève ( Haute - Sabole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire

Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

### Tonique du cœur

à 0.05 cent, de Pondre de Digitale tetrée physiologique neut associée anthine sodique et à la scitle débu rassée de ses principes émétocathartiques

ACTION RAPIDE ET DE LONGUE DURÉE - PAS DE FATIGUE DE L'ESTOMAC - TOLÉRANCE PARFAITE INDICATIONS : Hyposystolie, Asystolie, Tachycardie, Endocardites, Péricardites, Dyspnée life à un rétrécissement mitral, Néphrites chroniques, Albuminurie avec ou sans œdème, Pneumonie

ABORATOIRE L. BOIZE & G. ALLIOT Pharmacians de 1 re classe. Membres de la Société de Châmile biologique de Pari

fl. de Capsules S hepatique le marrons d'Inde áh

xtraits vegetaux

# positoires -

RURITANA FISTULES

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS .

### REVUE DES CONGRÈS

### XIV. CONGRÉS FRANÇAIS DE MÉDECINE Communications diverses.

Sur la sérothéraple antityphique. — M. VINCINIT, de Paris, dit avoir préparé, d'après une technique spéciale, un sérum antityphique, avec lequel il a pu déterminer l'infection typhique chez le cobaye, infection rendue très grave et mortele si l'on associe à l'uigettion intraperitonicale de culture typhique, une injection souscettance de a centimetre cube de sérum hypertonique, cutante de l'entimetre cube de sérum hypertonique, cutatività de l'entimetre de la contra l'entimetre horizacutività de l'entimetre de la contra l'entimetre horizacutività de l'entimetre de la contra l'entimetre horizacutività de l'entimetre de la contra l'entimetre horiza-

antityphique injecté dans les quatorze premières heures. Dystrophie génito-glandulaire. — Ille est la cause, d'après M. DE SOUZA (de Rio de Jaueiro), de l'infantilisme, du gigantisme, de l'hermaphrodisme, etc. Cette dystrophie des glandes génitales endocrines est justiciable du traitement opothérapique qui agit en activant ce qui peut

encore rester de sécrétion glandulaire.

Insuffisance pancréatique et digestion des graises. —
D'après MM. Marcel et Heuri LABBE, de Paris, l'étude
de la digestion des graisses peut faciliter le diagnostic
de l'usuffisance hépatique si l'ou use d'une téchnique
couvenable. L'absorption des graisses totales est de
95 p. 100 chez les sujets asins. Elle peut descendre jusqu'à 70 p. 100 chez les sujets asins. Elle peut descendre juscelfores, lithiace.

Syphils hégaique primaire. — M. G. Millan, de Paris, relate deux observations d'ictère contemporain du chaucre et de cause nettement syphilitique; chez l'uu des deux malades il s'agit d'une réinfection chez un sujet guéri depuis plusieurs années.

Action médicamenteuse de la physostigmine. — M. DE MEYER, de Bruxelles, attire l'attention sur l'acti-

M. DE MEYER, de Bruxelles, attire l'attention sur l'activité très grande de ce médicament cardiaque. L'injection d'un demi-milligramme abaisse de 30 à 40 p. 100 le nombre des pulsations.

ie nomore des puisations.

Syphilis et pouls alternant. — M. Herrz, de Royat, dit
qu'on décèle fréquemment la syphilis chez les malades
atteints d'alternance cardiaque. L'auteur a trouvé
19 cas avérés de syphilis sur 52 cas d'alternance car-

Déterminations visoérales de l'encéphalite létharqique.

—M. Arnold NETURS, de Paris, a pu voir des unidudes présentant les symptomes d'un iléus, on de crises gastiques du table son de collèque appendiculaire, et chez qui il ne s'agissair en réalité que de déterminations visécrales de l'encéphalite. Le diagnostie peut dévier, mais il est possible quand on y songe et quand on recherche es signes (troubles oculaires, secousses unyocloniques, ponction lombaire avec augmentation de la proportion de ethorses).

M. Netter fait remarquer que la présence du glucose dans le liquide céphalo-rachidieu de ces malades s'explique très bien, puisque la lésion est mésocéphalique. Il attire également l'attenti u sur la tuméfaction éphémère de glaudes salivaires (le virus, comme dans la rage, se fixe sur les éléments nerveux, si nombreux daus ces glandes). M. Taussiers, de Paris, signale 2 cas d'infections secondaires au cours de la méningite cérébro-spinale épidénique.

M. Teissier, d'autre part, attribue l'aggravation des infections actuelles à une transformation de la virulence

microbienne pendant la guerre.
Vaceination antituberculeuse. — M. RAPPIN, de Nautes, poursuit des recherches expérimentales, et îl pense pouvoir recommander la vaccination chez les enfants chez lesquels il se produirait une adénite vaccinale éla-

De plus, l'tauteur a extrait un diplocoque différent du diplocoque de la suppuration des tissus cancéreux. Traltement de la tuberculose pulmonaire par les terres rares. — MM. H. GRENET et H. DROUIN, de Paris, out obtenu de bons résultats en traitant des tuberculeux

pulmonaires chroniques par les sulfates des terres cériques. Aucun résultat dans les cas aigus.

borant des principes immunisants.

M. Rénox, de Paris, a posé en 1915 le problème de la chimiothérapie de la tuberculose, à la suite de travaux français importants, parmi lesquels ceux de MM. Auguste Lumière, Chevrotter et Frouin sout à rappeler.

Lui-même a utilisé le chlorure d'yttrium, le sulfate de lauthane, le chlorure et le sulfate de didyme, et il poursuit des applications avec le sulfate de néodyme. Le réflexe oculo-cardiaque dans la syphilis.—

MM. G. THIBIERGE et BOUTELIER, de Paris, signalent la fréquence de l'abolition du réflexe oculo-cardiaque dans la syphilis.

Glycourie et glycémie. — MM. Kaud FARIER et A. NOR-GARD, de Copenhague, établisseut les rapports entre rela glycosarie et la glycémie, en considérant, en ce qui a faculté pour les réins de retenir une quantité variable de sucre. Il existe un seuit de la glycosurie que les auteurs redéterminent en ayant recours à la micro-méthode de 1947 Bang. La valeur du seuil est indépendante du sexe et de l'âge. Moins cette valeur est élevée, plus il faut faire dinimure la glycémie pour réduir le algyosaurie, les lafre dinimure la glycémie pour réduir le algyosaurie.

Traitement de la tuberculose, — M. A. MARÉCHAL, de Bruxelles, préconise un traitement méthodique par l'emploi simultané d'une tuberculine injectée à doses minimes et du phosphate de créosote ou phosote en

injectious intraunsculaires

Traltement du purpura idiopathique. — M. COHEN, de Bruxelles, préconise le traitement par l'autoséram et le sérum de cheval dont le seul inconvénient a consisté en une maladle sérique figace.

L'oscillométrie dans l'oblitération artérielle.

M. Kénox et Micsor, de Paris, ont pu établir par cette
unéthode le diagnostie et le pronostie fatail dans 2 cas
d'oblitération de l'humérale et de la fémorale chez des
tuberculeux pulmonaires.

DURAND.



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

# TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

# Appareils et Sels

do -

# RADIUM "SATCH"

SOCIÉTÉ ANONYME DE TRAITEMENTS CHIMIQUES

Ouai du Châtelier au capital de 1.000.000 de Francs.

ILE-SAINT-DENIS (Seine)

The Company of the Company of the Section of the Company of the Co

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR
DOER MOYENNE: 2 à 3 Comprimés,

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Lactogène par excellence pur ou étendu d'eau MALT D'AVOINE BARCLAY
Marque: D' JOHNSON

En vente dans les bonnes Pharmacies

Bière de santé tonique, digestive et reconstituante

DÉPOT GÉNÉRAL: MICHEL FAUVARQUE et C10, 28, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. Tél.: 609

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG
RÉGLES DIFICILISE, Excossives, Insuffisentes
- MÉNOPAUSE - VARICES - HÉMORROIDES - PULÉBITES - VARICES LES

MÉNOPAUSE — VARICES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARICE

## HEMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur/par jour.

DOCTEUR: Voulus-couss lutter contre la réclame vulgaire? CONSEILLEZ: l'HÉMOPAUSINE
Laboratoire du D'BARRIER, Les Abrest (lière).—ECHANTILLON SUR DEMANDE.

# LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

### REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 11 juin 1920.

M. Přákatří prácente un kyste de l'ovaire opéré à tajé molés et leuin d'une granesses et un Birome niérin extirpé an quatrième mois de la grossesse. Dans les deux cas, les grossesses ont évolué normalement. Donc, notre tumeur annexielle on utérine diagnostiqué au cours d'une grossesse, à condition qu'elle ne dépasse pas le volume d'une noix, commande l'intervention à cause : 1º de la torsion ou de la rupture de la tumeur; 2º des accidents à craidure de dystocie grave ou d'avortement.

La paralysie générale progrossive traitée dés le début peut-elle guérit ? ... M. GOURRAU a rapporté, en déroit 101 j. deux observations de paralysie générale a drébut traitées par le traitement mixte triple (arsénoheuro.) puis mercure, puis iodure de potassium) de façon intense et pénérante, chez lesquelles une guérison apparente avait été obtenue. Cette guérison s'est maintenue depuis sept et luit aus chez cse deux malades.

Action thérapeutique des radiations invisibles du popters.—30. Lin Ekzour montre que les radiations sitraviolettes out une action double, suivant la distance de la surface à traiter à la source lumineuse : 1° action abiotique : foyer très près, courtes longueurs d'onde, action révulsive ; 2° action eublotique : foyer à 1 m3, or 2 mètres, intervention des rayons à grande longueur d'onde, à pénétration très faible, action sur les capillaires superficiels et modifications profondes du sang qui y circule, d'où répercussion heureuse sur les organes profonds et l'état général. Les rayons infra-rouges ont une action sutront locale, ayant une graude facilité de pénétration; ils provoquent une vive hyperémie, modifiant en la vitalisant la structure des cellules. Ils sont aussi analgésiants et fibrolytiques.

Contrôle scientifique du travail musculaire et des impotences (présentation d'appareil enregistreur).

impotences (presentation d'appareit curegistreur).

M. II DAVSSET, montrant combien la mécanothéraige manque d'appareils de mesure, a pu, par les tracés du gouiomètre enregistreur de Gallot, inscrire le nombre des mouvements efectués, leur amplitude en degrés et le travail produit en kilogrammètres.

L'examen radiologique dans les opérations de visage du cod du femu pour pseudarthroses et fractures réentes. — M. AVBOURG présente une série de clichés montrant les avantages du contrôle, au cours de l'opération, sons bounettes, des repérages radiosopiques ou radiographiques faits avant l'intervention, car les repères peuvent se déplacer après l'incision de la peau.

Les purgatifs provoquent des crises chez certains épileptiques. . . . M. P. Harthender, sur 50 comitianx, en a observé 12 chez lesquels des purgatifs divers, même à faibles doses, déterminent une recrudescence d'accidents.

A propos des accidents des arsénobenzois (suite), ...

M. GOUCROT, d'après de nombreux cas recueillis depuis 1910, conclut que les accidents post-arsenicaux n'ont pas le plus souvent une pathogénie unique; ils seraíent durs à un melange de l'esious toxiques, de réactions d'Herxheihier et de reprise de la syphilis,

H. DUCLAUX.



# L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIOUAND

Professeur et agrègé a la Faculté de médecine de Lyon. Un volume in-16 de 119 pages. Broshé.

3 fr.

### NOUVELLES

Dernières nouvelles. — Pendant les mois d'été, et à partir du prochain numéro, nous ne publierons pas notre feuille des dernières nouvelles. Toutes les nouvelles se trouveront réunies iel. La publication en sera reprise dans le courant de sentembre.

Syndicat des médecins de la Seine. - L'Assemblée générale du Syndicat des médecins de la Seine a eu lieu le 13 juin, sous la présidence du Dr Gascuel. Le secrétaire général, le De Le Pur, donna connaissance des travaux accomplis par le Syndicat, puis l'Assemblée discuta successivement la question de l'adhésion du Syndicat à la Confédération des travailleurs jutelleetuels (ajournée à six mois), celle des soins aux réformés de la guerre, la loi des pensions (nécessité d'une entente du Syndicat avec le préfet de la Seine pour l'établissement d'un tarif, droit absolu pour le blessé de choisir son médeein, chirurgien ou spécialiste, ainsi que l'établissement où il désire être soigné) L'examen du nouveau tarif Dubief encore en discussion, la question des Mutualités et de l'Assurance-invalidité, feront l'objet d'une prochaine Assemblée générale.

Aux Olympiades d'Anvers. — La semaine de la gymmatique, qui intriesse les médecins spécialisés en éducation physique, est fixée du 22 au 29 août. Le 22, démonstration de gymmastique suédoise. Les 23, 24, 25, épreuves de gymmastique soloises, Jesses Jain et Amoros le 26, épreuves selon le système Ján et Amoros le 26, épreuves selon le système Ján et Amoros le 26, Danois et des Norvégiens; le 28, équipes étrangères,

Hommage au D' Hippolyte Morestin. — Vingt conscillers municipaux ont signé une propositiou tendant à actifibuer à une rue de Parls le noun d'Hippolyte Morestin, en raison des services qu'il a rendus anx blessés pendant la guerre: beancoup lui doivent la restauration de leur visage.

Lepon d'ouverture du professeur Hogge à Llége.

M. le professeur Hogge, à Llége, a fait le 29 juin sa leçon inaugurale devant les autorités, les conifères et les amis qui, par leurs dons, ont permis la création de la clinique.

Le Dr Desnos, a félicité Alb. Hogge au nom des un-lugistes français et lui a remis la croix de cheyaller de la

Lettre adressée aux membres du corps médical des hôpitaux et aux membres du Consell de surveillance, Mousicur.

Légion d'honneur.

Les internes provisoires en exercice se sont réunis au nombre de 68, le mardi 22 juin 1920, à l'Iñôtel-Dieu, pour envisager les réformes apportées par le Conseil de surveillance de l'Assistance au concours de l'Internat.

Vivement énuus par les profondes modifications que le nouveau règlement apporte au concours, n'en connaissant d'aillieurs par a turb els mod ilité, les internes provisoires sont unanimes à demander qu'à une époque ansai rapprochée des premières épreuves, il ne soit apporté anteune modification à celles-ci.

La forme actuelle de ce eoncours nécessite, vons le savez, une préparation d'un caractère spécial.

Sans préjuger aucunement des améliorations que le Conseil de surveillance croit devoir y apporter, nous pensons que ces modifications sont trop tardives pour être appliquées au prochain concours.

Nous sommes donc unanimes à vous demander votre appui pour que le denxième concours de 1920 ait lieu dans la même forme que le premier, car ce dernier sauvegardatt à la fois les légitimes intérêts des candidats militaires et les titres que s'étaient acquis les internes provisoires.

Les délégués des internes provisoires.

Hôpitaux militaires. — Le décret suivant vient d'être inséré au Journal officiel :

ARTICLE FREMER. — Il est institué un concours pour l'obtention du titre de médeén des hôpitaux militaires, chirurgien des hôpitaux militaires, spécialiste des hôpitaux militaires. Ce concours est annuel.

Peuvent y prendre part les médecins-majors de 2° classe du cadre actif, ayant au moins deux ans de grade au rer janvier de l'année du concours, et les médecins-majors de 1° classe du cadre actif.

Le nombre des emplois à mettre au concours est fixé chaque année par le ministre.

Les conditions et le programme du concours feront l'objet d'une instruction ministérielle.

Le titre obtenu au concours est définitivement acquis. Les médecins, chirurgieus et spécialistes des hopitaux militaires sont tenus d'accomplir deux ans de service médical de corps de troupes dans chaeum des grades de médicia-major de 2º classe et de médecin-major de 1º classe, cia-major de 2º classe et de médecin-major de 1º classe, la pourtout, en outre, étre rappelés on maintenus dans tout autre service que le service hospitalier, lorsque les nécessités militaires l'exigeront

ART. 2. — Les professeurs agrégés du Val-de-Grâce, libres ou en exercice, et les répétiteurs de l'Ecole du Service de santé militaire, libres ou en exercice, sont de droit médécius ou chirurgieus des hôpitaux militaires.

Les médecius ayant passé avoc succès l'examen d'aptitude pour l'avancement au choix (A), ceux qui, admissibles au concours d'agrégation du Val-de-Grâce ou de répétitorat de l'École du Service de santé militaire, ont obtenu la mention C ou M, conserveront la situation et tous droits qu'ils ont acquis.

Art. 3. — Le titre de « spécialiste des hôpitaux militaires » ne pourra être obtenu que par les médecins ayant déjà été reçus au concours de « médecin » ou de « chirurgien » des hôpitaux militaires.

Des épreuves supplémentaires dont les conditions et le programme seront fixés par une instruction ministérielle suivront immédiatement le concours annuel pour l'obtentention du titre de « médecin » on de « chirurgien » des hôpitaux militaires.

ART. 4. — Donnent lieu aux épreuves supplémentaires fixées par l'article 3 les spécialités suivantes :

A. Epreuves complémentaires du concours pour le titre de mélecin des hôpituux militaires. — 1º Médecine légale et neuro-psychiatrie; 2º Bactériologie et anatomo-patho logie; 3º Dermatò-vénéréologie.

B. Epreuves complémentaires du concours pour le titre de chirurgien des hôpitaux militaires. - 1º Ophtalmologie et oto-rhino-tryngologie; 2º Urologie; 3º Orthopédie et appareillage; 4º Stomatologie, odontologie et prothèse deutaire.

 C. Epreuves complémentaires du concours pour le titre de médecin et celui de chirurgien des hôpitaux militaires.
 Electrologie, radiologie et physiothérapie.

ART. 5. — Pour chaque catégorie, un jury spécial sera nommé par le ministre de la Guerre.

### NOUVELLES (Suite)

Chaque jury sera présidé par un médecin inspecteur général ou uu médecin inspecteur appartenant, de par ses titres et travaux, à la section professionnelle pour laquelle le concours est ouvert.

Les autres membres, au nombre de quatre, compreudront un membre civil, médecin ou chirurgien des hôpitaux civils de Paris, un professeur du Val-de-Grâce et deux médecins ou chirurgiens des hôpitaux militaires.

Pour les épreuves supplémentaires de spécialités, le uembre civil pourra être, suivant les cas, un professeur ou agrégé des Facultés de médecine ou un spécialiste (ophtalmologiste, oto-rhino-laryngoglogiste, dentiste, radiologue, et.) des hôpitant civils de Parls.

Le professeur ou agrégé des Facultés de médecine sera désigné par le ministre de l'Instruction publique sur la demande du ministre de la Guerre.

Le médecin, le chirurgien ou le spécialiste des hépitaux civils de Paris sera désigné par voie de triage au sort, tirage effectué par le directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, en présence d'un représentant du Service de santé militaire et d'un délégué du corps médical des hépitaux de Paris.

Chaque jury aura un membre suppléant pris parmi les médecins, chirurgiens ou spécialistes des hôpitaux militaires.

ART, 6. — Il est institué un concours pour l'obtention du titre de « pharmacien chimiste du Service de santé militaire ». Ce concours est annuel.

Peuvent y prendre part les pharmaciens-majors de 2º classe du cadre actif ayant au moins deux ans de grade au 1ºº janvier de l'anuée du concours, et les phar-

Le nombre des emplois à mettre au concours est fixé chaque année par le ministre.

maciens-majors de 1 re classe.

Les conditions et le programme du concours feront l'objet d'une instruction ministérielle.

Le titre obtenu au concours est définitivement acquis. Les pharmaciens ayant obtenu ce titre sont spécialiement chargés : En temps de pais: De l'étude hydrologique et chimique des caux destinées à l'armée : De la vérification des médicaments destinés aux hospitalisés ; Des cessis de denrées pour l'allmentation des troupes ;

Des expertises de toute nature qu'il y aurait fieu de faire dans l'intérêt des malades, de l'hygiène des troupes ou pour les services divers de l'armée.

Hu temps de guerre: Des laboratoires de chimie d'armée et des principaux laboratoires toxicologiques. Les pharmaciens chimistes du Sevrice de santé militaire pourront être chargés, en outre de leurs fonctions spéciales, et chaque fois que les nécessités l'exigeront, d'un autre service.

ART. 7. — Les professeurs agrégés de chimie du Valde-Grâce sont de droit pharmaciens chimistes du Service de santé militaire. ART. 8. — Un jury spécial sera nommé par le ministre de la Guerre pour chaque concours.

Il sera présidé par le pharmacien inspecteur ou à défaut par un pharmacien principal de 17° classe et comprendra en outre :

Le professeur de chimie de l'Ecole d'application du Service de santé militaire.

Un professeur de chimie des Facultés de pharmacie désigné par le ministre de l'Instruction publique, sur la demande du ministre de la Guerre.

Un représentant du service technique de la répression des fraudes, désigné par le ministre de l'Agriculture, sur la demaude du ministre de la Guerre.

Un pharmacien chimiste du Service de santé militaire. Ce jury aura un membre suppléant pris parmi les pharmaciens chimistes du Service de santé militaire.

Dispositions transitoires. — ART. 9. — Les médecins et pharmaciens principaux de 2º classe pourront se présenter au concours de 1920.

Pour ce concours, les membres du jury siègeant comme médecin ou chirurgien spécialiste des hôpitaux militaires seront pris parmi les professeurs agrégés du Val-de-Grâce ou répétiteurs de l'IRcole du Service de santé militaire, libres ou en exercice.

La répartition de l'essence et les médecins. — Par dérogation au décret du 24 décembre 1918 réglementant la vente, la circulation et l'emploi du pétrole et de l'essence, des prorités de distributions pourront être accordées, dans la limite autorisée par le ministre des Wravaux publics, pour les usages agricoles et en faveur des médecins et des rétérinaires. Ces distributions seront faites par des commerçauts désignés par les préfets sous leur contrôle. (Décret, J. O. 4, 2 juin 1920.)

(Décret, J. O., 24 juin 1920.)
Institut Pasteur hellénique. — La Grèce médicale
annonce que, par décret, le Conseil dirigeant de l'Institut

Pasteur hellénique est constitué des membres suivants : Président : M. J. Athanassakis, ex-sous-secrétaire d'Etat du Service de santé au ministère de la Guerre :

Scerétaire : M. G. Mylonas, chef de section au ministère de l'Itonomie nationale :

Membres : MM. le D' Abt, directeur de l'Institut Paseur hélléuique ; le médecin inspecteur O. Arnaud, de l'armée française, inspecteur du Service de santé de l'armée helleulque ; l'écard, directeur de l'Récole française; V. Bensis, professeur à l'Université d'Athènes; Zi Bilaskos, directeur de la banque d'Athènes ; J. Konntourlotis et G. Averoff, membres de la Chambre des décubres

Faculté de médecine de Toulouse. — A la suite de la réorganisation de la l'aculté de médecine de Toulousej sont nommés professeurs des chaires et-après désignées les anciens professeurs titulaires et les chargés de cours dont les noms suiveut :

MM. Soulié, anatomie; Tourneux, histologie normale; Abelous, physiologie; Taple, anatomie pathologique

# Iodéine MONTAGU

GOUTTES (Xg.=0,81

TOUX EMPHYSEME

49, BOFFF 1 de Port-Royal, PARIS.

## **Broméine** MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES (A == 0,6 SIROP (0.03) PILULES (0.04) AMPOULES (0.05)

TOUX PERFORMAN INSOMNIES SCIATIOUS

🖴, Boulsvard de Port-Royal, PARIS.

# VITTEL

# GRANDE SOURCE

SOURCE SALÉE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

Régime des HÉPATIQUES

# HYGIÈNE DES EAUX D'ALIMENTATION STERILHYDRINE

RICHARD POMARÈDE LA CURE DE DIURÈSE

1920, 1 volume in-16

BESSON

# TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE — et SÉROTHÉRAPIQUE —

e édition

3 volumes in-8 avec figures noires et coloriées.

Tome I. — Technique générale. .

18 Ir.

### Les Maladies gastro-intestinales des Nourrissons

Par le Docteur A. COMBE

1913, 1 vol. in-8 de 763 pages avec 53 fig. noires et colorièes. 16 fr.

DAUPHINÉ: "Le Coteau"

Joo m. à Saint-Martin-le-Vinoux, à 10 minutes de Grenoble ETATS ASTHÉNIQUES ET NEUR ASTHÉNIQUES TROUBLES DIGESTIFS, ANÈMIE, CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, DE REPOS, RÉGIMES, HYDROTHÉRAPIE. Renseignements à la gérante

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble.

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.)

# Danstousies case û vous ordonniez l'Uno traopine, prescrivez l Uroformine

Jrotropine Française Gobey Liseptique Interne Parfait Gobey Comprimée dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour)

Echantillone gratuite : 12, Boulevard Saint-Martin.

# SPLENDOS TUBERCULOSE POR SOUR LA PRINCIPAL DE LA PRINCIPAL DE

# Arthritians OVARO-THYROIDINE Stachitisms

INSUFFISANCES THYROIDIENNE ET OVARIENNE OBÉSITÉ - Troubles de la Henopeuse et de la Paberté - MYXO PLACENTA - MAMMAIRE Misance lecte - Fiscoldité des seins et de l'utérus tetrorrhègies - Métrites - Fibremes - Tumsure.

LEURODOSE HENRINE HERRINE

ÉFUISEMENT DETTENE DOUS teutes DOS FORDOS ASTHÉRIE - IMPUISSANCE - SENILITÉ - REURASTHÉRIE, etc.

### NOUVELLES (Suite)

Hermann, pathologie et thérapeutique générales; Barder, pathologie expérimentale; Rispal, bactériologie; Saint-Ange, thérapeutique; Mord, hygène; Guilhen, médecine légale et décontologie; Mossé et Rémond, eli uique médleale; Desforges-Mérid, clinique chirungleale; Audebert, clinique obstétricale; Bézy, clinique médleale infantile et puérienture; Audry, chinque des maladire entanées et syphilitiques; R. Cestan, clinique obsemble object et préchistrie; Frenkel, clinique opitalmologique; Marie, physique biologique et médicale; Ribaut, plurmacie; Caubet, clinique chirungicale; Aloy, chimle et toxicologie; Dambrin, médecine opératoire; Baylac, pathologie interne; Cerbert, botanique.

Concours de professeurs dans les écoles-annexes de médécine navale. — Les concours pour les emplois de professeurs dans les écoles-annexes de médecine navale, auront lieu dans les ports et aux dates ci-après:

A Brest, le 2 septembre 1920. — Pour les emplois de professeur de physique et de chimie biologiques aux écoles-annexes de Brest et Rochefort.

Jux. — Président: M. le pharmacien-chimiste genéral de 2º classe Henry, délégué de l'inspecteur général du service de santé; membres: MM. Saint-Scrnin, pharmacien-chimiste principal; Foerster, pharmacien-chimiste principal.

A Brest, le 7 septembre 1920. — Pour les emplois de professeur d'auatomie aux écoles-annexes de Brest et Rochefort.

JURY. — Président: M. l'inspecteur général du service de santé; membres: MM. Avérous, médeciu eu chef de 2º classe; Oudart, médecin principal.

A Rochefort, le 15 septembre 1920. — Pour l'emploi de professeur de séméiologie et de petite chirurgie à l'écoleannexe de Toulon.

JURY. — Président : M. l'inspecteur général du service de santé ; membres : MM. Brochet, médeciu en chef de 2° classe ; Dargein, médecin principal.

Les noms des officiers du corps de santé, candidats aux divers concours ci-dessus désignés devront être télégraphiés au ministre cinq jours au moins avant la date d'ouverture des épreuves.

Vº Congrès International de chirurgie (Paris, 19 au 23 juillet 1920). — PROGRAMME DU CONGRÈS. — Dimanche 18 juillet. — A 15 heures: Réception du Comiré international. A 21 heures: Réception des membres du Congrès à la Sorbonue par M. Appel, recteur de l'Université à Paris.

Lindai 19 juillet. — A 9 heures: Séances opératoires (voir détails au Secrétariat du Congrès). A 14 heures: Ouverture solemnelle du Congrès sous la présidence d'honneur de M. Millerand. A 15 heures: Exposé d'idensussion des rapports de MM. Depage et Goovaerts (Bruxelles) et de M. Evarts Craham (Seint-Louis) sur les analyses du sauq et les raéctions biologiques dans les affections chirurgicales. A 17 heures: Réception des membres du Consell municipal de Paris à l'Hôtel de Ville.

Mardi 20 juillet. — A 10 heures : Réunion des Comités nationaux. A 14 heures : Exposé et discussion des rapports de MM. Tuifier (Paris), Semecrt (Strasbourg), Goodman (New-York), Alessandri (Rome), Jeanbra (Montpellier), sur la chirurgie cardio-yasculaire. A

21 heures : Réception des membres du Congrès par M. le professeur Keen, président du Congrès.

Mercredi 21 juillet. — A 9 heures : Séances opératoires (voir détails au Secrétariat du Congrés). A 14 heures : Exposé et discussion des rapports de MM. Sinclair (Netley), Patel (Lyon) et Kellogg Speed (Chicago).

Jeudi 22 juillet. — A 10 heures: Assemblée genérale. A 14 heures: Exposé et discussion des rapports de MM. Mioni (Rome), Greenough (Boston), Regaud (Paris) et Finzi (Londres) sur le trutienent de tumeurs par les rayons X et le radium. A 20 heures : Banquet par

souscription au Palais du Quai d'Orsay.

Vendredi 23 juillet. — A 9 heures : Séances opératoires (voir détails au secrétariat du Congrès). A 14 heures : Exposé et discussion des rapports de MM Cummins (Loudres), Sicur (Paris), Donati (Modène) et Ashhurst (Philadelphie) sur la prophylaxie et le traitement du tétauos.

Nota. — Les Congressistes sont instamment priés, dès leur arrivée à Paris, de retirer au bureau de postes du Congrès, à l'Ecole de médecine, leurs iuvitations, correspondances, carnet de cougressiste, rapports, etc.

Faculté de pharmacie de Paris, — M. Gauticr, directeur de l'ancienne Ecole de pharmacie, est nommé doyen de la Faculté de pharmacie.

M. Leroux est nommé chef des travaux pratiques de physique.

Hygiène et clinique de la première entance (HOFFAL).

DES ENFANYS MALADES). — Un cours de perfectionnement et de revision sera fait à l'Hôpital des Enfants malades, sous la direction de M. le professeur MARFAN, Vat a 6 juille let au 14 août 1920, par MM. MARFAN, WEILH-HALLE, POULABD, HENRE ILEMARIE, LE PLAY, BLECHMANN, DOR-LENCOURF, HALLEY.

Les cours auront lieu le matiu à 8 h. 30 et l'après-midi à 16 heures. Ils seront suivis de visites et d'exercices pratiques.

M. Marfan fera la leçon d'ouverture le 26 juillet à 8 h. 30.

Clinique dermatologique de l'hôpital Saint-Louis. — M. GOUGEROT, agrégé, fera à l'amphithéâtre de la Clinique quatre conférences sur les Actualités dermatovénérologiques de l'année, les dimanches 11, 18, 25 juillet et 1<sup>ez</sup> août à 10 heures.

11 juillet. — Données nouvelles sur l'évolution de la syphilis.

18 juillet. — Données nouvelles sur les infections strepto-staphylococciques.

25 juillet. — Réaction de défense cutanée, dermatoses et phénomènes de choc.

ror août. — Etat actuel de la lutte antivénérienne en France, services aunexes.

### MÉMENTO DU MÉDECIN

10 JUILIER. — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, ouverture du cours de perfectionmement : les notions récentes sur les maladies du tube digestif. 10 JUILIER. — Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'Hçole du service de sauté militaire de Lyon. 12 JUILIER. — Bordeaus. Cours de perfectionmement d'oto-rhino-laryagologie de M. le P MOURE: Hôpital

du Tondu, S. h. 30.

14 JUILLET. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin attaché à l'Office public d'hygiène sociale de la Seine-Inférieure.

15 JUILLET. — Epinal. Clôture du registre d'inscrip-

### NOUVELLES (Suite)

tion pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène.

15 JUILLET. — Dernier délai d'inscription pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène des Vosges. 16 JUILLET. — Paris. Congrès de physiologie.

18 JULLET. — Paris. Congrès international de chirurgic.
19 JULLET. — Berck-sur-Mer. Ouverture du cours de vacances en 12 leçons sur la tuberculose ostéo-arti-

culaire.

26 JUILLEY. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades:
Ouverture du cours de vacances d'hygiène et clinique

des maladies de la première enfauce.

26 JUILLET. — Marseille. Concours de chirurgieu adjoint de la materuité des hôpitaux de Marseille.

adjoint de la materiute des hopitaux de Marseine.

26 JUILET. — Paris. Hôpital des Enfants malades:
ouverture par M. le professeur Marfan du cours de perfec-

ntal tionuement d'hygiène et clinique de la première cufance,

8 h. 3o.

2 Aour. — Strasbourg. Congrès des médecins alléistes et neurologistes de France et des pays de langue

2 Aour. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le prochaiu concours de l'externat des hôpitaux. 2 Aour. — Berok-sur-Mer. Ouverture du cours pratique d'orthopédie de M. CALOT.

2 AOUT. — Concours pour l'admission à l'Ecole du Service de santé de la marine.

2 AOUT. — Strasbourg. Congrès des médecins aliénistes et neurologistes.

et neurologistes. .

4 AOUT. — Concours pour l'admission à l'Ecole du Service de santé inilitaire de Lyon.

31 AOUT. — Paris. Fermeture des registres d'inscription pour le concours de l'externat des hôpitaux de Paris.

### THÉRAPEUTIQUE PRATIQUE

### UNE MAISON DE RÉGIME MODÈLE

### L'ERMITAGE D'ÉVIAN-LES-BAINS

Dans maints états pathologiques, le régime fait partie intégrante du traitement. Il peut même en étre la base. Mais c'est un procéié thérapeutique qui peut être en même temps, très facile et très difficile à appliquer. Très facile, si on se contente d'un à peu près ; tout âfait insuffisant, très difficile, si on vise à son emploi méthodique et rationnel. Et cela, par suite de deux ordres de causes, contre lesquelles le médeon vient se heurter : les unes inhérentes au caractère général du malade, les autres tenant à la difficité de réaliser une bonne orga-

Les premières relèvent d'une volonté souvent défaillante du malade qui, malgré son désir et la conscience nette qu'il a de la nécessité du régime, ne peut résister aux entraînements auxquels le portent et ses goûts, et l'exemple contagieux d'un entourage non astreint aux mêmes régles que lui.

nisation matérielle, capable de douner satisfaction à tous

Quant aux secondes, lui 'est pas nécessaire d'une longue réflexion pour qu'elles apparaissent dans tout le uri évidence. Sans parler du chekt des matières premières, qui, même pour les plus infimes, doit être naturellement très surveillé, l'élaboration et la confection d'un régime nécessitent un matériel spécial et aurtont, un personnel parittement dressé, surveillé et diri, é. De plus, l'in e s'agit pas là, d'avoir une cuisine médiocre Déjà le patient, alors même qu'il est plein de bonne volonté, n'a que trop de tendances à évolner rapidement vers la sattété et le dégoût. Il ne faut done pas qu'une cuisine iusuffisante vienne favoriser cette évolution. Tout au contraire, il est absolument nécessaire qu'une préparation cuifinaire parfaite lui apporte son aide, tout en observant scrupuleusement les directives médicales.

Toutes ces raisons font que :

1º Un régime ayant quelque efficacité est en quelque sorte absolument impossible à suivre en famille. Les praticiens savent bien, au sujet de ceux qu'il: prescrivent en clientèle, que non seulement la plupart du temps, pour ue pas dire toujours, l'entourage du malade se contente de lui donner uu à peu près insuffisant, mais qu'aussi, le malade lui-même, mai surveillé, se laisse aller à y commettre de nombreuses infractions.

2º Un régime ne peut être méthodiquement appliqué que dans un établissement ad hoc, où une surveillance médicale constaute s'exerce non seulement sur la façon dont le malade éxecute les prescriptions alimentaires de

son médecin traitaut, mais sur la manière dont le régime

C'est pourquoi, depnis lougtemps, les médecins réclamaient la création d'établissements spéciaux où leurs prescriptions avaient chance d'être scrupuleusement suivies.

Sur ce terrain, il faut bien le dire, nous avions été devancés par les médecins étrangers. Il existait chez eux, depuis longtemps, des établissements spéciaux et on sait tout le succès qu'avaient certains d'entre eux auprèsde la clientélé française.

Il semble bien qu'on ait vouln, en France, rattraper temps perdu, et dans cettains centres, dans maintes stations hydrominérales, des essais plus ou moins heureux out été teatiés dans cette voie. Mais, étant domnées la complexité très réclie de la question et les difficultés d'exècution et d'application auxquelles on se hearte, if faut bien recomaitre que l'hôté ordinaire, aussi excellent soit-il, se prête, avec sa clientèle disparate, difficilement à un parell but. L'expérieuce aprouvé que, pour faire œuvre utile, il faut recourir à un établissement nettement spécialisé.

A ce point de vue, Eviau mérite d'être mis au premier rang. Son établissement de l'Ermitage, déjà universeilement comu, quoique de date relativement récente, offre au corps médical toutes les garanties de l'établissement modèle du geure, tout en présentant aux malades des conditions de séjour éminement agréables.

Merveilleusement situé en face du Léman, à une altitude judicleusement choise (523 métres), dans un cadre parfaitement approprié et avec un confort de bou aloi, l'Ermitage offre du 1<sup>se</sup> mai à novembre, aux médecins consultants d'Évian, toute la gamme des régimes que réclame l'état de leurs malades.

C'est dire que tous les rénaux, les cardio-rénaux, les arthritiques, qu'ils soient goutteux ou rhumatisants, les diabétiques, les intoxiqués, les dyspeptiques, les hypo ou hypersthéniques, sont tributaires de l'Ermitage.

De plus, l'installation de l'Ermitage, très bien comprise en vuc des cures de repos, permet aux nerveux, déprimés et surmenés, de jouir de l'effet salutaire que présente pour eux le séjour dans un climat toui-sédatif, joint aux ures d'air, aux cures de soleil et aux pratiques hydrothérapiques.

Un médecin est spécialement attaché à l'établissement, avec la charge de surveiller l'exacte exécution des prescriptions des médecins traitants.

Il va sans dire que la phrase traditionnelle : « Les contagicux et les mentaux ne sont pas admis », a naturellement force de loi à l'Ermitage.

### VARIÉTÉS

### UNE VIEILLE PANAÇÉE ALLEMANDE, LA VÉRONIQUE

### Par le D' Henri LECLERC.

Ceux de mes lecteurs qui ont comméncé leurs études sous l'ancien régime doivent avoir conservé un souvenir un peu pénible du premier examen de doctorat et surtout de l'heure généralement redoutée où le vénérable M. Baillon soumettait à leur diagnostic des herbages variés. Beaucoup de candidats n'étaient guère plus instruits en botanique que les apothicaires auxquels Matthiole reprochait de ne connaître que la laitue et l'ortie, l'une pour l'avoir mangée en salade, l'autre pour s'en être piqué les doigts : il arrivait souvent qu'on entendît des réponses dont l'imprévu comique soulevait un rire digne des héros d'Homère et déridait le front des juges les plus austères. C'est ainsi qu'un étudiant à qui l'indulgent M. Lutz présentait une feuille de tabac, en lui disant charitablement, pour l'aider : « Voici une plante dont vous devez user fréqueniment », s'écria : « J'y suis! C'est de l'absinthe ». Un autre avait à identifier du plantain : se souvenant, sans doute, d'en avoir vu une branche dans la cage du serin maternel entre la mangeoire pleine de millet et le gâteau léger qu'on appelle colifichet, il répondit, par suite d'une confusion fort excusable : « Monsieur, c'est du colifichet ». Il était, heureusement, pour éviter ces erreurs, quelques accommodements avec le ciel ou plutôt avec le garçon chargé de cueillir les herbes et de les déposer sur le tapis vert : movement une modeste rétribution, cet homme de bien, qui répondait, si j'ai honne mémoire, au prénom de Gustave, fournissait aux candidats, avant qu'eût sonné l'heure fatale, la nomenclature officielle et complète des espèces sur lesquelles devait s'exercer leur sagacité. Un de mes condisciples, devenu depuis un de nos chirurgiens les plus distingués, sut ainsi qu'une petite fleur bleue qui faisait partie de la collection s'appelait la véronique : lorsque M. Baillon la lui présenta, en souriant narquoisement suivant son habitude, c'est avec une parfaite désinvolture qu'il répondit : « C'est de la véronique ». « Mais laquelle? » interrogea l'illustre botaniste : « Vous devez savoir, Monsieur, qu'il y en a au moins trente espèces ». Le pauvre candidat, qui ignorait totalement ce détail, resta bouche close, n'avant d'autre ressource que d'envelopper dans la même malédiction le négligent Gustave qui avait omis de lui indiquer le qualificatif du végétal en question et la nature marâtre qui avait si mal à propos multiplié sous la calotte des cieux les variétés de véroniques. Parmi ces variétés, il en est une qui a joué dans la vieille médecine le rôle d'une véritable panacée: c'est la Véronique officinale ou Thé d'Europe (Veronica officinalis).

Cette jolië plante vivace foisome dans les bois, dans les pâturages, le long des chenins ombragés : ses tiges longues d'environ 3 décimètres, rampantes à la base, redressées au sommet, sont garies de feuilles velues, opposées, ovales et finement dentées et de petites fleurs d'un bleu célest disposées en grappes peu serrées : l'odeur de la petite et nulle, sa saveur amère, un peu chaute et styptique.

Toutes les recherches auxquelles se sont livres les érudits pour retrouver la véronique dans les œuvres des anciens ont été vaines et n'out abouti qu'à des hypothèses plus ou moins invraisemblables : rien n'autorise à l'identifier, comme l'ont fait certains auteurs, avec l'Alysson de Dioscoride et la betonica de Paul d'Egine. Il ne règne pas moins d'ineertitude sur l'origine de son non, les uns le faisant dériver du grec φέρω νίκην (plante qui porte la victoire), les autres du latin vere unica (plante vraiment unique) : ces deux étymologies, quelque fantaisistes qu'elles soient, s'accordent du moins assez bien avec la réputation dont jouit longtemps la véronique. Il en est fait mention pour la première fois dans un recueil de recettes datant du xIVe siècle, le Réceptaire de Jules Camus, où elle est désignée sous le nom de Véronne et figure comme anaphrodisiaque: « Pour refroidir famme si elle est traveilliée d'aueune amour, cuisez veronne en viez (vieux) vin, si la donez à boire par iij jours, si ce restraindra tost ». Si la postérité ne ratifia pas cette vertu sédative, elle en découvrit ou, pour mieux dire, en imagina bientôt d'autres qui suffirent à faire de la véronique un remède à tous les maux : c'est dans les pays de langue allemande qu'elle trouva ses partisans les plus convaincus. D'après Léonard Fuchs, c'est un vulnéraire merveilleux qui cicatrise toutes les blessures, tous les ulcères récents ou ehroniques : grâce à cette herbe, un roi de France atteint de la lèpre fut guéri de son mal (I), sur

(1) Jean de Renou, toût en reconnaissant les mérites de la véronique, proteste énergiquement courte cette huvention du rol lépreux: « La véronique est fort souvenine pour la guerison de toute sorte de guale, du mai Salant Maine de pour la consolidation de toute sorte de playes et utôres. Spédalement che est singuliere pour dompret et d'erient et mont de che est de la comment de la commentation de la commentation de Parisant de la commentation de la commentation de la commentation de Parisant en de la commentation de la commentation de la commentation de Parisant en de la commentation de la

le conseil d'uu chasseur qui avait remarqué que les cerfs, lorsqu'ils ont été mordus par un loup, mangent de la véronique et se roulent sur les endroits où elle pousse. Elle se montre aussi d'une puissante efficacité contre les tumeurs, dans les fièvres pestilentielles, les obstructions du foie et de la rate et surtout dans les ulcérations du poumon (1). R. Dodoens considère également la véronique comme un vulnéraire et un dépuratif de premier ordre : «La décoction de véronique beüe rejoinet toutes playes tant vieilles que nouvelles et nettoie le sang de toutes maulvaises corruptions et humeurs pourries et adustes : pour ceste mesme cause si on la boit elle est fort bonne aux rogneux, à ceux qui ont quelque maulvaise gratelle, la petite verolle ou picotte et rougeoles. L'eau de véronique distillée avec vin et réitérée tant de foys jusques à ce qu'elle devienne rougeâtre est fort prisée contre la toux envieillie et sécheresse et blessures des poulmons : car on dit qu'elle peut guérir tous ulcères, inflammation et blessures des poulmons (2). » J. Crato, médeein allemand de la fin du xvie siècle, emploie surtout la véronique contre les crises néphrétiques. Consulté par un noble personuage sur les movens propres à prévenir la colique (de precautione colici doloris pro quodam nobili viro), il lui indique la prescription suivante: «Je recommande avant tout le décocté de véronique dont l'effet est de remédier aux coliques : on la fait cuire dans du bouillou de poulet à une livre duquel on ajoute une demi-livre de vin de Malvoisie, une demidrachme de myrrhe et on administre le tout en clystère. Dans les cas urgents, au début d'une crise, ou peut aussi absorber par en haut la véronique cuite dans le vin avec un demi-scrupule de myrrhe (3). » Gageons que les clients de Crato préféraient le second procédé comme leur permettant de mieux apprécier la saveur du vin cher au due de Clarence. Un autre malade que Crato nous présente comme un généreux seigneur (pro quodam generoso domino), se plaignait de douleurs imputables à des flatuosités, de gêne de la respiration, de constipation, de maux de tête et d'ar-

de prendre deux ou trois poignées de véronique et de les faire cuire dans un bon consommé de poulet médioerement salé : après une ébullition convenable, on exprime et on ajoute au liquide trois ·euillerées de suere rouge : à prendre en clystère » (4). Un médecin qui poussait la sollicitude jusqu'à sucrer les lavements de ses patients méritait bien d'être recherché par l'élite des malades : aussi est-ce encore un seigneur généreux qui vient recourir à lui contre la eolique (in colico pro quodam generoso domino): à celui-là Crato prescrit un lavement composé de trois poignées de véronique, d'une poignée de fleurs de sureau d'une demipincée d'absintlies bouillies dans du lait ou, de préférence, dans du bouillon de chapon ; il termine son ordonnance par un post-scriptum plein d'aménité : « Je prie du fond du cœur que Dieu bénisse ce remède de toute sa bienveillance : dès que je recevrai d'autres nouvelles, je donnerai mon avis plus amplement, désireux de tout faire pour le très généreux Baron ; et puis, qu'il boive de la véronique dans du vin : je ne saurais assez le lui conseiller (5). » Un troisième généreux seigneur souffrant du flanc droit par suite d'une inflammation du rein (in dolore dextri lateris ex inflammatione renis dextri pro quodam generoso domino), Crato lui affirme qu'un simple clystère de décoction de véronique convenablement sucrée vaut mieux que toutes les drogues prises par la bouche (6). Ailleurs, voulant sans doute qu'on ne le prenne pas pour un vulgaire distributeur de lavements, Crato préconise à un noble personnage (nobili viro), atteint de crises néphrétiques, le sirop de suc de véronique édulcoré de réglisse; à une personne également noble et calculeuse (in calculo pro quadam generosa persona), une décoction de racine de guimauve, de persil et de véronique avec du miel, du sucre et du beurre frais : enfin à un évêque en proie à un rhumatisme noueux, à une mélancolie hypocondriaque et à une affection des reins, le sirop de suc de véronique; toutefois, à ce dernier il conseille, en outre, un lavement de vérouique et de pariétaire (7): il était juste que le clergé bénéficiât comme la noblesse des vertus du clystère de véronique.

thralgie: il lui conseille « contre la constipation

que c'est chose très asseurée et remarquable que jamais aucun de nos roys de France n'a esté frappé ny de lèpre, ny de peste jusques à présente (Les œuvres pharmaceutiques du sieur JEAN DE RENOU, 1626).

(4) Ibidem, Lib. IV. cons. XIV.

<sup>(1)</sup> L. FUCHSIUS, De historia stirpium commentarii. Cap. LIX,

<sup>(2)</sup> R. DODOENS, Histoire des plantes, traduite par CHARLES DE L'HSCLUSE, 1557.

<sup>(3)</sup> J. CRATO, Consiliorum et epistolarum medicinalium, 1614.

I,ib, I, cons. X.

<sup>(5)</sup> Ibiden, Lib. VI, cons. XCIX.
(6) Ibiden, Lib. I, cons. VIII.
(7) Ibiden, Lib. III, cons. XI, Lib. V, cons. XVII, Lib. VII,

cons. XXXIV.

REMINÉRALISATION RECALCIFICATION BIOLOGIQUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ



CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIOUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sècres. - PARIS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE PURE Le medicament régulateur par le L'adjuvant le plus sûr des eures excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le reméde le égale dans l'actérioscières. La plus héroïque pour le brightique préselérose, l'albuminurie, l'hysique de la digitale pour lé

cardiaque.

Le traitement rationnel de l'ar-cardiopathies, fait disparaitre les ocdemes el la dyspner, cren-torce la systole, régularise le cours du sang. cours du sang.

LITHINÉE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boltes de 24. - Prix : 5 fr

**FRANCAIS** 

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS -

**PRODUIT** 

# AIX-LES-BAIN

(SAVOIE) à 8 heures de PARIS Sur la ligne directe PARIS-ROME Au bord du Lac du BOURGET

Traitement par le massage sous la douche. Eaux sulfureuses chaudes (47°) radio-actives. Établissement ouvert toute l'année.

GOUTTE - RHUMATISMES

Sciatiques - Syphilis Suite de Blessures de guerre

Deux-Reines. Eaux diurétiques. ... Saint-Simon. \* Institut ZANDER

Sources de Marlioz:

Physiothérapie. - Station d'altitude : Eaux sulfureuses fortes pour les affections Mont Revard, 1600 metres. de la gorge et des bronches. Pour tous renseignements s'adresser au COMITÉ D'INITIATIVE, place de l'Hôtel-de-Ville

ORGANIQUE CRISTAL RHUMATISME DÉFORMANT TUBERCULOSE SEPTICÉMIES DANS TOUS LES

Echantillons

### d'ÉVIAN - les - BAINS L'ERMITAGE

Lac de Genève (Haute - Savole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Rellé à l'Etablissement Thermal par un Puniculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS



SE SUCENT COMME UN BONBON

## Un Grain assure effet l'axatif CHATELGUYON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux : Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc.

LIQUIDE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. CAPSULES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule. DRAGES 0,125 de bromovalérianate de gaïacol par dragée

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Payée, PARIS Détail: toutes Pharmacles



OPOTHÉRAPIE **S** TOTAUX ENTAUXORGANES FRAIS NI CHALFUR DANS LE VIDE NI AIR GASTRIOUE.ENTERIOUE. HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE CACHETS ORCHITIQUE, OVARIEN, COMPRIMÉS RÉNAL, SURRÉNAL 2 à 8 par jour

DEPOT: Pharmacle DEBRUERES.

# ALGOL Granulé D

Quino-Salicylate de Puramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

Robanillions: DALLOX & G., 13, Boult de la Chapelle, PARIS



Simon Paulli, après avoir vanté les vertus vulnéraires de la véronique grâce à laquelle il guérit d'ulcères eacoëthes un vénérable vicillard, Frédérie Gunther, secrétaire du roi, et d'une gale squameuse le fils de J. Batschers, évêque de Viborg, dédie aux honnêtes matrones, en guise de bouquet, coronidis loco, une aneedote destinée à leur montrer que la plante est un remède éprouvé de la stérilité. Il avait été invité, raconte-t-il, avec son épouse regrettée l'abricia par une très noble dame : on venait de se mettre à table, le repas était convenablement arrosé et la conversation roulait sur toutes sortes de sujets sérieux ou badins; parmi les convives se trouvait, accompagnée de son époux, une autre noble dame qui semblait née pour les fêtes et les joyeux propos, jocis jestivis nata : elle se mit à interpeller Paulli, l'assurant qu'elle bénissait l'heureuse occasion qui lui permettait de lui demander quelques conseils: c'est un refrain que connaissent les confrères qui fréquentent le monde. Paulli, en médecin pratique et en galant homme, lui répondit que sa science et son dévouement lui étaient acquis : « Mais, poursuivit la dame, j'ai déjà fait l'épreuve de votre mérite : sans vous, mon mari n'aurait pas été le père du joli petit garçon que vous voyez

auprès de lui.»L'heureux mari, que de nombreuses libations rendaient facétieux, s'écria: «De grâce, ma chère, prenez garde que je suis là et surveillez vos discours. » A quoi sa folâtre compagne répondit : « Mon cher époux, laissez-nous, le docteur et moi : nul danger ne vous menace : vous êtes tous les deux le père de notre fils, vous par la nature, lui par sa seience. » Paulli l'ayant priée d'expliquer cette énigme, lui déclarant qu'il n'était pas un Œdipe, elle lui demanda : « N'êtes-vous pas l'auteur de la Flore danoise? » Le savant simpliste répondit que cet ouvrage était, en effet, tout ce qu'il y a de plus son œuvre à lui seul (et ego imo ipsissimum me et unicum me jateri); alors la dame lui apprit qu'après la naissance d'une fille elle était restée huit ans sans avoir d'enfant, mais qu'ayant lu dans la Flore danoise que l'usage de la véronique faisait maigrir les femmes et pouvait rendre aptes à concevoir celles qui étaient stériles, elle en prit plusieurs jours de suite : le jeune garçon, qui écarquillait les yeux en écoutant ces mémorables propos, était le fruit de cette thérapeutique. Simon Paulli la pria de eroire qu'il ne s'en félicitait pas moins que son mari, puis, toujours pratique, lui réclama avec un aimable enjouement les honoraires auxquels



# à 5 kil. de Lvon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, mai adles du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHERAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande



LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

MPOULES - PILLUES

LABORATOIRE DE THÈRAPIE BIO-CHIMIQUE

159, Avenue de Wagram

il avait droit: il paraît que la dame satisfit généreusement à cette juste requête, quam cliam munifice liberavit (1): on comprend que Paulli ait voué à l'herbe qui lui valait cette aubaine inattendue une estime toute particulière.

D'autres médecins, tels que Ruling et Paullini, employaient la véronique en gargarismes dans les angines et sa poudre contre la phtisie. Ruling rapporte qu'il fut appelé à Lauingen auprès d'une petite fille de deux ans qui présentait des aphtes et des ulcérations de la bouche, de la langue et de la gorge : il la guérit parfaitement et rapidement, optime et cito, en la faisant se gargariser avec une décoction chaude de véronique additionnée de miel (2): on se demande ce que l'on doit le plus admirer des effets du médicament ou de cette fillette de deux ans qui savait se gargariser. Quant à Paullini, il vit une honnête matrone administrer avec beaucoup de succès à des phtisiques, trois fois par jour, dans de l'eau de véronique d'une drachme à quatre scrupules de feuilles de véronique et de sauge desséchées à l'ombre et pulvérisées (3). Peut-être le bruit de telles cures

 SIMON PAULLI, Quadripartitum botanicum. Classis III, 1667.

(2) M. RULAND, Curationum empyricarum. Cent. V. Curat., XXV, 1593.
(3) C.-F. PAULLINI, Sacra herba seu nobilis salvia, 1688.

raconte dans ses mémoires que Louis XIV prenait à son lever, au lieu d'un peu de pain, de vin et d'eau, deux tasses de sauge et de véronique. On voit que la véronique avait en Allemagne ce qu'on pourrait appeler nne bonne presse : mais ce n'était encore rien à côté des éloges que lui prodiguèrent F. Hoffmann et J. Francke. Hoffmann s'étonne, assez judicieusement il faut le reconnaître, de voir ses contemporains fouler aux pieds des herbes de grandes vertus et d'agréable saveur auxquelles ils en préfèrent d'autres qu'ils ne connaissent pas et qui viennent de loin, comme c'est le cas pour la véronique qui possède des propriétés semblables et même supérieures à celles du thé. Son infusion mérite qu'on apporte à la préparer les soins les plus minutieux : « On doit la faire dans un vasé convenable et bien couvert pour conserver les particules spiritueuses volatiles : l'eau prend bientôt une élégante couleur blonde et une saveur agréable légèrement auière. » Ces précautions sont largement compensées par les merveilleux effets qu'exerce l'infusion sur l'appareil digestif, eflet que Hoffmann décrit en un langage qui eût fait la joie de M. Purgon : « J'ai remarqué à la suite d'une patiente et studieuse observation que l'usage modéré de la

parvint-il jusqu'au Louvre, car Saint-Simon



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépût Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

plante aide la digestion et favorise la dissolution des aliments en faisant fondre et en expulsant la substance visqueuse et épaisse qui remplit les glandules de l'œsophage, de l'estomac et des intestins, de telle façon que ces glandules peuvent laisser mieux sourdre la liqueur menstruelle qui est la cause la plus puissante de la dissolution des aliments; quant à la lymphe qui engendre la salive et la menstrue de l'estomac, lorsqu'elle est trop dense et trop épaisse, l'infusé de véronique la dilue, l'atténue et, ainsi, rend les aliments fluides et aide à leur digestion. » Viennent ensuite quatre observations : celle d'un homme qui, après s'être abreuvé de bière froide étant couvert de sueur, fut pris de douleurs gastriques, de vomissements et présenta un état cachectique tel qu'on le croyait à toute extrémité : l'usage d'une infusion de véronique additionnée de teinture de pâquerette lui rendit la santé ; celle d'un enfant de dix ans que le même remède délivra d'un asthme rebelle à tous les traitements ; celle d'un quadragénaire qui présentait tous les signes de la phtisie et qui, avant pris de la véronique, cessa de tousser, rendit des crachats louables et recouvra les forces et l'appétit ; celle d'une femme chez qui la plante s'avéra douée d'une puissance anticalculeuse stupéfiante, stupendæ virtutis contra calculosam concretionem hac herba: cette femme, veuve d'un savetier, entretenait depuis seize ans un calcul dans le rein gauche; elle souffrait atrocement et ressemblait à un squelette vivant ; elle but enfin, pendant plusieurs jours, une forte décoction de véronique. Le calcul opéra sa migration vers l'uretère, puis vers la vessie au milieu de douleurs pareilles à celles de l'enfantement, et la malade put extraire elle-même l'hôte vagabond. hospitem peregrinum, par le col de la vessie (1), On n'est pas étonné qu'en présence de tels résultats, Hoffmann préfère de beaucoup la véronique au thé qu'il accuse des plus noirs forfaits, surtout chez ceux qui souffrent de sécheresse des nerfs et sont sujets aux contractions.

Plus enthousiaste et plus compendieux encore que celui de Hoffmann, le mémoire de J. Francke est un spécimen parfait de la science teutone : on y trouve de tout : de l'allemand, du latin, du grec, de l'hébreu, de l'arabe, ce que n'est pas la véronique, ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être ; ajoutez à cela une gravité qui ne se déride jamais

(1) F. HOFFMANN, De infusi veronicæ efficacia præferenda herbæ theæ, 1694. et avec laquelle l'auteur affirme comme des dogmes les conceptions de son inépuisable crédulité. C'est à propos de cette œuvre indigeste qu'Haller disait qu'il ne faut pas moins se méfier des panégyriques des médicaments que de ceux des héros. Mes lecteurs ne me pardonneraient pas. de leur imposer la lecture des quarante observations dans lesquelles J. Francke nous initie aux effets merveilleux de la véronique qui guérit l'asthme, l'hydropisie, les douleurs de rein, les morsures de chiens enragés, la cécité, l'empyème, les fièvres, la dysurie, l'hématurie, la phtisie, la gonorrhée, la migraine, le scorbut, la gale, les dartres, le coryza, les métrorragies, la teigne, la jaunisse, la sciatique, les ulcères variqueux, les pustules vénériennes, cicatrise les plaies, facilite l'accouchement: il en est deux, cependant, qui méritent d'être citées. L'une concerne la propre femme de l'auteur qui portait le nom prédestiné de Véronique : son mari nous apprend qu'elle était attaquée d'une toux violente qui lui causait de grands vomissements et une cruelle insomnie; en époux attentionné qu'il était, il lui composa une tisane avec de la réglisse, des figues, de l'iris et de l'aunée; la bonne dame ne pouvant s'accommoder de ce breuvage, il le remplaça par une infusion de véronique, de raisins sees et de caunelle qui conjura le mal en quatre jours, fort à propos, car Mmo Francke, qui devait être une personne difficile à contenter, commençait à pester contre le bienfaisant apozème. En ce tempslà une mendiante que tourmentait une horrible toux vint demander à Francke du pain et un remède: très généreusement il lui fit don de la tisane dont sa femme ne voulait plus entendre parler; grâce à cette largesse, elle fut guérie si parfaitement qu'elle vint bientôt remercier son sauveur avec des transports de joie. Dans l'autre observation, c'est un bambin qui tomba sur des degrés et se blessa rudement : une tasse de tisane de véronique suffit à le-rétablir (2) ; cela rappelle le jeune enfant du Médecin malgré lui qui tomba du haut du clocher en bas, se brisa sur le pavé la tête, les bras et les jambes et fut si bien guéri par Sganarelle qu'il se leva aussitôt sur ses pieds et courut jouer à la fossette.

Le mémoire de Francke obtint un immense succès.: un médecin français, Andry, publia une traduction des quarante observations qu'il ren-

<sup>(2)</sup> JOANNIS FRANCI, Veronica theezans id est collatio veronicae europa acum thee chinilico, 1700.

ferme, la faisant précéder d'un éloge de la plante non moins dithyrambique que celui du médecin allemand: on y lit que les têtes vaporenses qui ressemblent à des bombes prêtes à éclater se tranquillisent comme par enchantement par l'infusion de la véronique... elle tient les sens dans une vigueur admirable, réjouit le cerveau et dissipe cette lymphe épaissie qui empéche les esprits de briller... c'est un spécifique de la toux, un puissant sudorifique... ses usages extérieurs ne sont pas moins avantageux : elle est astringente et résolutive : par les mêmes principes qu'elle emporte les obstructions, elle ouvre les pores de la peau et incise les matières qui y étaient ratenues, etc. (1).

Loin de moi la pensée de médire de la véronique dont l'infusion peut être utile aux nombreux

(1) ANDRY, Le thé de l'Europe ou les propriétés de la véronique tirées des observations des meilleurs auteurs et surtout de celles ce M. Francus médecin allemand, 1707. malades qui exigent un médieament, alors qu'ils n'en out nul besoin, et les faire bénéficier des vertus de l'eau chaude : mais ne pourrions-nous pas conclure de cette étude historique que le génie français eut toujours une tendance fâcheuse à se laisser méduser par les productions d'outre-Rhin? Lorsqu'il s'agissait, comme le fit Andry, d'accorder droit de cité à une drogue aussi inoffensive que la véronique, il y avait plus de ridieuleque de mal. On n'en peut malheureusement dire autant de tous les produits boehes, plus ou moins extraits des cambouis, du fumier, des ordures ménagères et autres détritus peu ragoûtants, qui, avant la guerre, avajent envalii nos formulaires pour le plus grand bénéfice de leurs inventeurs, mais au détriment de la santé de nos trop accueillants compatriotes : puissent-ils, dès maintenant, tomber dans un juste oubli ou ne plus nous laisser d'antre souvenir que celui d'une erreur momentanée!



### ART ET MÉDECINE

### LE SALON

### DE LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

Pour pouvoir rendre compte des œuvres intéressantes, qui se trouvent dans ce Salon, il aurait fallu, comme jadis, y avoir ses libres entrées. 4474 numéros sollicitent en effet nos regards, et ce n'est pas avec les cinq entrées accordées à la presse par cette administration avec une parchanoie surtout préjudiciable aux artistes, qu'il est possible de dépister les œuvres d'intérêt médical. C'est certainement pour aider à cette besogne de révision que la Société a sorti son colossal M. le Dr Parmentier, médeciu des hôpitaux, par Jonas.

Portrait du Dr Ignacio Allende, par Richard

Dr Blind, buste plâtre par Somme.

Dr Langlet, ancien maire de Reims, buste marbre par Chavalliand.

Portrait du Dr H.-A. Gibbons, buste marbre par Cayacas.

Buste du D'rGeorges Dumas, bronze, par Seysses.
D'r Albert Calmette, membre de l'Académie
de médecine, bas-relief plâtre, par Soubricas.

Buste du Dr Filderman, cire perdue, par Pernot.



SUAU. - Repérage par les rayons X d'u : projectile sur un blessé de guerre.

catalogue de 400 pages où plus de 260 sont consacrées à des reproductions. Bien entendu, son poids et son volume ne donnent à personne l'idée de 8' criches, auxqueles son prix de 6 francs le réserve, telse, auxqueles son prix de 6 francs le réserve, le feuilletteront néamnoins plus agréablement que la cote des beurres et fromages.

Ce Salon intéresse d'abord tous ceux qui y ont leur effigie, et puis leurs amis ; plaisir innocent et après tout discret, car dans cette cohue on passe inaperçu. Car en vérité, au point de vue artistique, il ne nous importe que très relativement de mettre un nom sur un portrait; mieux vaut au beau portrait que de savoir qui cela est. C'est pourquoi il semble plus convenable de les énumérer sans insister davantage.

Portrait du Dr P. P\*\*\*, par Laurent.

M. Georges Clemenceau, buste plâtre, par Pallez.

Buste de Pasteur, pierre, par Melin. Buste du professeur Paul Segond, marbre, par

Lombart.

Statuette du Dr Mousaingeon, terre cuite patinée, par Hamar.

Portrait du D<sup>r</sup> Rivet, bronze, par Girault.

Dr Caudron, plaquette, par Carlus.

Portrait de M. le médecin-major Denéchau, médaillon plâtre, par Delbaune.

Portrait de M. le médecin-major Gobillot, médaillon plâtre, par Delbaune. Le Docteur Moinson, plaquette plâtre, par

Mile Granger.

Portrait de M. leprofesseur Le Dentu, plaquette

en bronze patiné, par Persin.

### ART ET MÉDECINE (Suite)

Portrait de M. le Dr Doléris, de l'Académie de médecine, médaillon bronze, par Pillet.

Portrait de M. le Dr N. G\*\*\*, miniature, par

M. Hirschfeld-Lazard.

Portrait du Dr T..., dessin, par Roger. Portrait de M. le professeur Sebileau, membre

de l'Académie de médecine, par Weissmann. Portrait de M. le professeur Gérard, correspondant de l'Académie de médecine, par Winter,

Portrait de M. le professeur Lemoine, de la

Faculté de médecine, par Winter Portrait du Dr J. Vidal, par Courselles-Dumont.

M. le Dr M\*\*\*, buste bronze, par Grégoire.

Cette liste, qui ne prétend pas être complète, montre quelle clientèle formidable représente pour les artistes le monde médical. Et souhaitons que la réciproque soit vraie aussi.

Les tableaux de scènes médicales, qui dans tous les autres Salons se font si rares, continuent ici leur carrière. On peut dire que le meilleur échantillon est le Repérage par les rayons X d'un projectile sur un blessé de guerre, par Suau,

Toutesles scènes opératoires tombent malheureusement dans le même cadre ou la même formule: ou bien elles sacrifient à l'exactitude, et sont dans l'obligation de repérer non plus le principal mais les sujets secondaires, de même qu'autrefois dans les tableaux et les vitraux d'église le Christ était sacrifié aux donateurs, ou bien le peintre s'affranchit de la clientèle et s'élève au-dessus de ces précisions, que Doven avait résolues supérieurement avec son cinéma opératoire.

Quantité d'autres œuvres plus ou moins intéressantes pour la médecine étaient à voir au milieu de cette cohue de peinture, mais en vérité ce mélange, au petit bonheur, de qualités si différentcs, de tendances souvent indéfinissables ne permettent pas une critique utile.

C'est en résumé une exposition attardée, où les talents qui s'y trouvent dépassent le sommet de la carrière et que la guerre n'a pas touchés, car ils avaient dépassé l'âge. Quant aux jeunes qui s'y trouvent plus rares et capables de briller. c'est ailleurs que, dans les années qui viennent. nous allons les retrouver, dans ces autres Salons où sans doute la modération n'est pas la vertu maîtresse, mais où la vie et l'art sont maîtres.

Rien ne fait mieux juger de l'anachronisme de la position artistique de la Société des artistes français que son institution désuète d'accorder des prix et des médailles. Et cela donne à l'ensemble un aspect bien archaique. Cette exposition est une survivance d'avant-guerre.

HENRI ROCHÉ

# SANATORIUM

A cing kilomètres de Riom (Puv-de-Dôme) PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON (UN DES PLUS BEAUX SITES D'AUVERGNE)

# DE LA TUBERCULOSE

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDÉAL & INSTALLATION TRÈS MODERNE GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE

SOLARIUM



chaleur durable

coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antiphlogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Phien de fre classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°). Ad. Telég. ANTIPHLO-PARIS.

### REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 26 juin 1920.

Sur les tumeurs qui accompagnent la gravidité. — M. Dar-TIGUES présente le cas d'un kyste dermoide de l'oyaire gros comme une tête d'enfant, opéré chez une femme enceinte de deux mois, sous anesthésie rachidienne. Les vomissements quotidieus cessèreut après l'intervention et la grossesse continue normale. M. Dartigues pense que la plupart des tumeurs compliquant la grossesse doivent être opérées, les complications pouvant survenir étant plus graves que l'opération faite en temps opportun.

Chirurgie gastrique. Compileations tardives post-opéra-toires (avec projections). — M. PAUCHET montre que les uleus gastriques ou duodénaux sont très fréquents : en dehors des symptômes classiques, ils présentent surtout de la dyspepsie hyperacide, des crises douloureuses inter-mittentes, influencées par les repas. Ils entraînent avec eux, outre les dangers classiques, le cancer et la dini-nution vitale du sujet. Les traitements sont multiples et appropriés à chaque cas. L'hyperacidité amène l'ulcus appropries a chaque cas. In hyperacidite amene i uicus diuodeno-jejimal un ou deux ans apres l'opération; il fant donc la combattre à tout prix et, contre l'ulcus, faire une gastrectonie large avec résection jéjunale. Il faut encore, pour éviter l'ulcus, ne jamais employer de fil, mais du catgut pour les sutures et ne pas traumatiser l'intestin a vec les doigts ou les instruments.

M. LEREDDE pense qu'il faut systématiquement re-chercher la syphilis chez les malades atteints d'ulcus, et

faire le traitement d'épreuve.

Essence de térébenthine et trachée-fistulisation. — M.G. ROSENTHAL a pu, chez le chien, déterminer la tolé-rance expérimentale de l'injection intra-trachéale transcutanée de l'essence de térébenthine, diluée au dixième cutance de l'essence de telescrimativement de l'ecutione l'adose à utiliser est approximativement de l'ecutione les celèmes mètre cube. Cette injection est à tenter contre les celèmes metre cube. Cette injection est à tenter contre les celèmes me requirer son pour localiser.

diffus et congestions massives des poumons pour localiser en dernier ressort le processus morbide.

Les indications de la prostatectomie. — D'après M. Le

Fux, la prostatectomie en deux temps a considérablement augmenté les indications de cette intervention. Bien peu de cas, en effet, ne relèvent pas de la prostatectomie transvésicale, infiniment supérieure aux sondages. Elle doit être pratiquée des que la rétention dépasse 250 à 300 grammes de résidn. Il faut savoir attendre, longtemps parfois, que la fonction rénale soit devenue bonne et que l'infection ait disparu, pour pratiquer le deuxième

Un cas de syphilis et de tuberculose traité par l'arséno-

benzol et le manganate caicico-potassique. -- Le Dr Mé-LAMET rapporte une observation d'un malade atteint de tuberculose pulmonaire grave. Deux séries d'injections tuberculose pulmonaire grave. Deux series d'injections de manganate calcico-potassique qu'il emploie dans le trattement de la tuberculose, ayant donné un résultat intéressant, mais moins net que dans la plupart des cas qu'il traite, le D' Mélanet fit faire un Wassermann qui se montra faiblement positif. Il suspendit le traitement par la solution manganatée et, après un repos de quinze jours, fit vingt injections intramusculaires de beuzoate de Hg. Aucune amélioration. L'index microbien, qui avant tout traitement était à 15, restait à 15. Le D<sup>r</sup> Mélamet reprit alors sa solution de manganate calcico-potassique qu'il administra à son malade sous forme de suspension liuileuse en injections intra-trachéales et, simultanément, il employa le néosalvarsau. Il y eut une amélioration brutale de tous les symptômes: l'index microbien tomba à 3,5 puis à 0,001; les bacilles étaient complétement désagrégés. Les lésions pulmonaires s'étaient asséchées et la radiographie montra que la cayerne observée avant tout traitement était combiée. Une inoculation an cobaye faite avec les erachats de ce malade alors qu'il avait un index de 3,5 permit, au trente-troisième jour, de percevoir deux petits ganglions et une légère tuméfaction de la cuisse. petits ganglions et une légère tumétaction de la cuisse. Le cobaye avait augmenté de 60 grammes. Il fut trouvé mort le trente-cinquième jour. Le cœur de ce cobaye avait été ponctionné quelque temps avant l'inoculation pour Wassermann.)

pour viassermant ricuva un magna nécrotique autour du point d'infoculation, magna qui au microscope contenut des bacilles désagrégés. Aucune lésion tuberculcuse des organes n'était perceptible macroscopiquement. L'exa-men histologique des poumons, foie, reins, rate, fut né-gatif quant à la tuberculose.

Cette observation a la valeur d'une expérience : elle Cette observation a la valeur d'une expérience : ette prouve que l'auteur a transforme, avec as solution de manganate calcico-potassique, un cas de tuberculose la Le Di Milamet projette des photographies de lames microscopiques de crachats provenant de malades tuttides par su methode; on peut y vori la façon dont la solution manganatée s'attaquie aux bacillost; ils s'agur-lost de la companya de la companya de la A monos de sa ratisophenaciós. — M. Lovator-laccion

A propos des arsénobenzois. — M. Lorata-Jacon établit par des faits la part que prement les glandes à sécrétion interne dans l'intolérance des arsénobenzois il montre l'importance du syndrome dysthyroïdien et le no donne les signes. L'auteur fait remarquer aussi l'importance des signes de l'auteur fait remarquer aussi l'importance de l'internet de l' tance de la rupture de l'équilibre dans le jeu des glandes à sécrétion interne. Il pose les contre-iudications du traitement introveineny

H. Duclaux.

### DIUROCARDINE Tonique du cœur — Diurétique puissant Chaque eachet dosé à 0.05 cent, ce Pondre de Digitale titrée physiologique vent associée à la Dimethylphosphoxumhine sodique et à la seille déb crassée de ses principes émétorathartiques

ACTION RAPIDE ET DE LONGUE DURÉE - PAS DE FATIGUE DE L'ESTOMAC - TOLÉRANCE PARFAITE INDICATIONS : Hyposystolie, Asystolie, Tachycardie, Endocardites, Péricardites, Dyspnée liée

à un rétrécissement mitral, Néphrites chroniques, Albuminurie avec ou sans œdème, Pneumonie ABORATOIRE L. BOIZE & G. ALLIOT Pharmaciene de 1 Trolesse, Membres de la Secrité de C. imite biologique de Paris.

### A. GILBERT et P. CARNOT -- TRAITÉ DE MÉDECINE

# MALADIES VÉNÉRIENNES

Médecin de l'Hôpital Saint-Louis

Nouvelle édition (9° tirage) entièrement refondue

### NOUVELLES

Dernières nouvelles. — A partir de ce numéro et pendant les mois de vacances, toutes les nouvelles seront réunies à cette place; nous reprendrons en septembre la publication de notre feuille de Dernières nouvelles.

Nécrologie. — Le D' Victor Crépel, chevalier de la Légion d'houneur, médecin-directeur de l'hôpital Saint-Jacques, décèd à l'âge de cinquante-quatre ans. — Le D' Lombard, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux de Paris. — Le D' Charles Legrand, médecin de l'hôpital de Versailles.

Mariages. — M<sup>10</sup>- Germaine Desnos, fille de M. le Dr Desnos, et M. Bitemue Perilhou. — M. le Dr Michel, Léou-Kindberg, ancien interne lauréat des hôpitaux de Paris, et M<sup>10</sup>- Annie Weil. — M<sup>10</sup>- Germaine Ruotte, fille du médecin-inspecteur Ruotte, directeur du Service de santé du Maro, et Jl. le Dr Kouthier, médecin à Rabat.

Faculté de médecine de Strasbourg. — MM. André et dédoural Michelin viennent de faire don à la Paculté de Strasbourg d'un titre de rente sur l'Hat de 50 noo francs. Ce titre sera affecté à la création d'un prix en faveur d'un avant français ou appartenant à une nation alliée qui aura le premier trouvé un remède préventif on caratif de la tuberculose chez un mammifère choisi parmi les espèces cobave on bovidé.

Dès maintenant les arrérages du prix seront effectés à un laboratoire de recherches placé sous la direction du professeur d'hygiène et de bactériologie de la Faculté de Strasbouro.

Faculté de médecine de Montpellier. — Le doycu de la Paculté de médecine de Montpellier est autorisé à accepter an nour de cet établissement la donation faite à la dite Faculté par M. Prosper Astrue, domicilié à Montpellier, agissant an nom et comme mandataire verbal de la fabrique internationale d'objets de pansements dont le siège social est à Menhausen-Schaffousen (Suisse), de la somme de 200 francs de rente sur l'Estat français.

Les arrérages de ladite rente seront affectés à la créa tion d'un' prix annuel, qui portera le nom de « Prix de pharmacie industrielle. Pondation de la Pabrique internationale d'objets de pansements de Montpellier, sous la direction du professeur Astrue ».

Consell supériour de l'Instruction publique. — M. Guiguard, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de pharmacie de Paris, est noumé, pour l'aumé 1920, viceprésident du conseil supérieur de l'instruction publique, en remplacement de M. Appell, nommé recteur de l'Académie de Paris.

Commission de la protection de la santé publique. —
M.A.-J. Marth, inspecteur général honoraire des services
d'hygiène de l'aris, est nomme membre de la Commission
instituée par l'arrété du 17 avril 1920, en vue d'étudier
les modifications qu'il conviendanti d'apporter à la loi
du 15 février 1902, relative à la protection de la santé
publique.

Le groupe médical pariementaire, présidé par la sénateur Chauveau, s'est occupé, dans sa séauce du 18 juiu, de la situation des médecins alsaciens-iorrains, docteurs de la Faculté allemande de Strasbourg, en denandant, pour le cas spécial de l'Alsacc-Lorraine et aprês quelques explications complémentaires fournies parMM. Burnet et Pflegge, l'équivalence des diplômes.

Il a été question, d'autre part, des équivalences de baccalanréat qui scraient, d'après l'Association coopérative des étudiants, accordées trop facilement à des étudiants et médecins étrangers. Le groupe médical demandera au ministre plus de sévérité.

La tuberculose pulmonaire a fait l'objet d'un rapport de M. Merlin. Il est insisté sur le rôle éducatif du médecin, sur la nécessité de le pourvoir de laboratoire et d'ins-

MÉDICATION ANTINIARRHÉINIII

# GÉLOTANIN

Avantages réunisér Taninein délatine TANNATE DE GÉLATINE PAS D'INTOLDER.
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS. — Jéligh FLEURUS 13-07

Adultes Cachets of Oliologies; Une botte
ele Just de 4.6 Geneties on pristo president
ele Just de 4.6 Genetie on pristo president
es deluit, su milies et a la On des rapes.
Mourrissones Endantes engel en des considerates
from the considerates de la Cacheta
el d

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE. 159, Av de Wagram, PARIS

Établissement Thermal ouvert toute l'année.

# SALIES DE BEARN

Climat aédatif doux et tempéré

SOURCES DU BAYAA, - Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes, INDICATIONS : LYMPHATISME -- RACHITISME -- ADÉNOPATHIES -- OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES - PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE -- ANÉMIE -- MÉTRITES -- ANNEXITES -- FIBROMES -- STÉRILITÉ -- AMENORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative

### PRODUITS PHYSIOLOGIOUES

TÉLÉPHONE 114

### DE MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114 Autres préparations

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques

Lithlase ictère par rétention

Toutes ces préparations ent été expérimentées

En sphérulines dosées à 10 ctor. De 2 à 6 sphérulines par jour

Extrait minut MONCOUR insuffisance rénale Aibuminurie

Néphrites, Urémie En sphérulines dosées à 15 ctar De 4 à 16 sphérolines par tour.

Corps thyroïde Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes

En bonbons

dosés d 5 ciar. En sphérulines dosées à 35 ejgr. De i à 4 boubons par jour. De i à 6 subérulines —

Poudre ovarienne MONCOUR Aménorrbée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine

De 1 h 3 sphérulines

dosées à 20 ejgr.

En sphérulines

dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliprent que eur prescription médicale

Extrait Muscle lisse Extrait de Muscle strié Maelle osseuse Myocardine oudre surrénale Thymus, etc., etc.

MONCOUR

SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX

ET DEPURATIF Dose purgative : 1 cuillerce à dessert ou à soupe, suivant l'age-

LAXATIF Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge. POUR SECONDE ENFANCE LABORATOIRE MOYAL VERNON (EURE)



# **Prescrivez**



# 

Produit Synthétique - sans HUILE - sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

Lymphatisme

dans les

Convalescence d'Opérations de Maladies infectieuses cas de dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5<sup>tr</sup>

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS



TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES Difficiles, Excessives, Insuffisantes
MÉNOPAUSE — VARICES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARICOCÈLES

### HEMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER urnum, Hydrastis, Seneçon, etc

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour. ENFANTS : 2 à 3 cuillcrées à dessert par jour. DOCTEUR : Voulez-cous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : L'HÉMOPAUSINE Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (Isère). - ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

# **DOCTEURS**

Catalogue et Renseignements sur demande

aui voulez vous installer

# La Maison DRAPIER et Fils

7. Boulevard de Sébastopol, PARIS (Ist)

Fabricants d'Instruments de Chirurgie et de Mobilier chirurgical Dans le but d'être utile au Corns Médical consent des

Conditions de paiement à TRÈS LONG TERME

Artério-Sclérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Scierose, Goutte Saturnisme

**NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS** 

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

Extraits Hépatique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIA8E BILIAIRE Coliques hépatiques, \* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPATIE ANGIOCHOLECTITIES, RYPOREPAIL

BEPATISME A ARTHRITISME

DIABÈTE DYSHEPATIQUE

OHOLEMIE FAMILIALE

SCROFULE et TUBERCULOSE

juticiable de l'Huile de FOIE de Morus

DYSPESIES & ENTENTES » HYPERCHORNYDRE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE
CONSTIPATION + HÉMORROIDES + PITUITE
MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE
NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES dans toutes les Pharmacies

NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHEPATIQUES DEFINATIONES AUTO ET HÉTÉRETOTOXIQUES INTOXICATIONS AI INFECTIONS TOXENIE GRAVIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE \*\* HÉPATIES A CIRRHOSES

Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50

MÉD, D'OR GAND 1913 PALMA 1914

Cette médication essentiellement clinique, institute par le D'Finnite; est is stole qui, agistiute par le D'Finnite; est is stole qui, agistiute, par le D'Finnite; est is stole qui, agistiune, combine l'opportune est en combine de la combin Le traitement, qui combine la substance de plusieurs spécialités excellentes, constitue une dépanse de 6 fr. 25 pro dis à la doss habituelle d'une cullerée à dessert quotidiennement ou de 2 PILULES équivalentes.

Littérature et Échantillon ; LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

### NOUVELLES (Suite)

truments de recherches, et de ne l'obliger à déclarer la tuberculose que lorsque la déclaration aboutira sârement à la prophylaxie et à la désinfection.

Höpital Tribondeau à Corfon. — Quand l'ile de Corfou fut choisée par les alliés pour recueillir et abriter l'armée serbe, après sa retraite à travers l'Albanie, la création d'un hôpital s'imposa. Il fint organisé dans l'Achilléion, ancien palais de villégiature du Kaiser. Le 16 décembre 1017, Il passa sous l'autorité de la Marine.

Le 23 octobre 1918, afin d'honorer la mémoire du médecin principal Louis Tribondeau, médecin traitant et chef de laboratoire de bactériologie, décédé au cours de l'épidémie de grippe, le vice-amiral commandant en chef la 1\*armée navale décidait, par l'ordre ici reproduit, que l'hépital porterait désormals son nom.

Ordez : Pour perpétuer la mémoire de M. le médecin principal Triboucleau, mort en service le 19 esptembre 1/18 à l'hôpital maritime de Corfou, d'une maladie contractée eu prodiguant des soins aux malades de l'armée navele, et pour rappeler les inuncieses services rendus à tons par ce savant modeste qui n'a cessé, durant tout son sépoir, de se dépenser sans compter pour organiser un service modèle de bactériologie et apporter des améliorations de touttes sortes dans les moyers de cet hôpital à l'organisation duquel il avait donné tout son dévoucuent, le vice-amiral, commandant en chef la 1º armée armée navale, écédet 2: l'hôpital maritime de Corfou cessera de porter le nom de l'hôpital de l'Achilléion et recevra le nou d'Hôpital Tribondeau. »

Inscription au Val-de-Grâce des noms des morts pour la France. — La Société des élèves et anciens élèves du Val-de-Grâce ouvre une sonscription en vue de l'inscription, sur des tables de marbre, des noms des officiers du corps et du service de santé de l'armée active morts pour la France, pendant la dernière guerre. Ces tables s-rout la praces dans le clottre du Val-de-Grâce, à la suite de celles qui glorifient déjà les victimes des guerres précédentes. M. le ministre de la Guerre à bien voultu autoriser tous les militaires à prendre part à cette souscription. Prière

d'adresser les cotisations à M. le Dr Fasquelle, 8, rue Ballu, Paris, 9°.

Clinique médicale des enfants (hôpital des Enfants-Nalades, 149, rue de Sèvres). — Cours de clinique et de médicine des enfants, sous la direction de M. le professeur Hutiuel et de M. Nobécourt, agrégé (19 août-11 septembre 1202).

Le droit est de 100 francs. Les bulletius de versement sont délivrés à la Faculté de médecine, guichet nº 3, jeudi et samedi de 12 à 18 heures.

### MÉMENTO DII MÉDECIN

10 JUILLET. — Paris. Congrès international de chirurgie.

19 JUILLET. — Berck-sur-Mer. Ouverture du cours de vacances en 12 leçous sur la tuberculose ostéo-articulaire.

26 JULLET. — Marseille. Concours de chirurgieu adjoint de la maternité des hôpitaux de Marseille.
26 JULLET. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades :

20 JULIART. — Paris. Rophai des Frinants-Aglades : ouverture par M. le professeur Marfau du cours de perfectionnement d'hygiène et clinique de la première cufance, à 8 h. 30.

31 JUII.IET. — Lille. Clôture du prix Féron-Vrau.

2 Aour. — Strasbourg. Congrès des médecius aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue frauçaise.

2 Aoux. — Paris. Onverture du registre d'inscription pour le prochain concours de l'externat des hôpitaux. 2 Aoux. — Berk-sur-Mer. Ouverture du cours pratique d'orthopédie de M. Cafor.

2 Aout. — Concours pour l'admission à l'Ecole du Service de santé de la mariue.

4 AOUT. - Concours pour l'admission à l'Ecole du Service de santé militaire de Lyon.

19 Aour. — Paris. A l'hôpital des Enfauts-Malades, début du cours complémentaire de clinique et de médecine des cufants.

31 AOUT. — Paris. Fermeture des registres d'iuscription pour le concours de l'externat des hôpitaux de Paris.
20 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux.

## Dragées Mecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 per jour) | NERVOSISME

(4 à 6 per jour) { NERVOSISME MONTAGE, 49, Boul. de Perl-Reyal, PARIS

## Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES ( $X_E = 0.0$ SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.08)

TOUX nerves

49, Beulsvard de Port-Royal, PARIS.



# PARACHLORINE

CAUNO-LITHINES, E DU D'. MIRAD

Assainit les Eaux devellisées & donne une excellente Eau Minéesle. Active la digestion stomacale. Libère l'Intestin.

Elimine ecide úpique 4 Toxines.

Office Entral d'hygiène,4,RueBoulle
PARIS um -4- Roq. 89-30

### CHRONIQUE DES LIVRES

Déontologie et jurisprudence médicale, par LIGENEDRE et H. RIBADRAU-DUMAS. Tome premier du Traité de pathologie médicale et de thérapeutique appliquée, par E. SERGENY, L. RIBADRAU-DUMAS et L. BABON-KIX. Uu vol. in-8 de 705 pages. Prix:

30 francs (Maloine et fils, à Paris).

Il fandrait la liberté de l'espace pour pouvoir s'étendre comme il conviendrait sur cet important ouvrage, dû à la plume de M. Paul Legendre pour la partie déontologique, et à celle de M. Henri Ribadeau-Dumas, pour ce qui vise la jurisprudence médicale.

C'est la déontologie uni tient la première et la plus grande place (455 pages). Ce morceau principal est présenté simplement, franchement, sous un style abondant clair et de haute marque, s'écoulant sons la plume d'un maître particulièrement autorisé en la matière. L'aucien médecin de l'hôpital Lariboisière, qu'ont suivi dans l'honorariat le respect et la considération manimes, écrit sur des choses qu'il connaît bien, puisqu'il en a fait l'objet d'un enseignement spécial; il est, au sur dus, un bou maître. On lit donc avec intérêt et avec sympathie tout ce que vient d'écrire sa plume facile et hardie, laquelle ne se contente pas de parcourir les grandes voies, mais farfonille aussi dans les sentiers étroits et caillouteux de la vie médicale. Ce Mentor, parfois sévère mais sans méchanceté, aborde courageusement, avec une cordiale franchise, tous les problèmes, grands et petits.

Le plan qu'a suivi M. Legendre est simple et conforme à la nature des choses. C'est d'abord l'apprentissage, puis la pratique de la médecine qui sont envisagés dans de nombreux chapitres visant toutes les étapes on situations respectives (l'enseignement des facultés, l'hôpital, l'externat, l'internat, le recrutement du corps enseignant, les débouchés du doctorat, l'installation du médecin, la psychologie des malades, le médecin confident et conseiller, les honoraires, la consultation les incidents de la vie professionnelle, etc., etc.). Dans une troisième partie. M. Legendre passe en revue, avec la même conscience, ce qui concerne le médecin et les collectivités (l'État, l'Assistance publique, les collectivités privées) et finalement les principales œuvres ayant pour but la protection du médecin (associations de bienfaisance, de prévoyance, de défense professionnelle).

 On a sous les yeux les documents législatifs (lois sur l'exercice illégal, sur la santé publique, sur le service des enfants assistés, sur l'assistance médicale gratuite. sur les aliénés, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, etc.). Des commentaires précieux sur la législation médicale suivent. On est renseigné avec précision sur les conditions d'exercice de la médecine et de la chirurgie, sur les droits et obligations des médecins, sur la responsabilité civile et pénale, sur le secret professionnel, sur les médecins légistes, sur les conseils d'hygiène, etc. On trouve des considérations juridiques importantes sur les lois relatives à la protection des enfants et à l'organisation du régime des aliénés, ainsi que sur les lois concernant l'assistance à donner à l'individu pendant qu'il travaille. Toute cette jurisprudence médicale doit être connue du médecin, et le commentateur facilite beaucoup l'étude à ce dernier.

Est-ce à dire que l'ouvrage de MM. P. Legendre et I. Ribadeau-Dumas soit logiquement à as place, en tête et comme préface d'un traité de pathologie médicale et de thérapeudque appliquée? Oui, pour la part qui est consacrée aux études et à l'apprentissage de la médiceine. Non, quant à l'argence de s'initier aux difficieltés de la pratique médicale et en ce qui concerne la jurisprudence. Mais peu importe, puisque la question du classement a étulève rien à la valeur intrinsèque d'un ouvrage qui sera todipars utile a médich. CONNY.

L'aérophagie, par le Dr Leven, un vol. iu-8 (G. Doin, édit. à Paris).

Le petit livre que vient de publier Leven est relatif à l'aérophagie, question que l'auteur a beaucoup contribné à éclaireir, cliuiquement et radioscopiquement.

Il étudie successivement le grand et le petit estonne des acrophages, l'étape intestinale, les causes (s'alo-plugie, aérophagie des dyspeptiques, etc.), les petits signes flangue rouge hundie, saitre conlant sur l'orellier; con largement découvert, décubitus latéral droit, tet d'avalement, hauses érutations, etc.); efind il passe en revue les grands syndromes aérophagiques, à prédominante gastrique (dyspepsis faultenle, tension gastrique douloureuse aigui vontissements, etc.), intestinale douloureuse aigui vontissements, etc.), intestinale (réactions colleques, irrelatorire (dyspaée, applitations, augine de poitrine, asystolie aigui, etc.), respiratoire (insuffisance diapragmatique), etc.

Il étudic enfin les diverses méthodes de traitement qui donnent parfois, dans le tableau si polymorphe et si trompent de l'aérophagie, des résultats extrêmement brillants.
P. C.



(Extrait de Gardinia composé)

NON TOXIQUE
Accepté par le Service de Santé
DOSE: 3 à 4 cuillerées à café d'extrait pendant 4 à 5 jours
suivant l'intensité des symptòmes.
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

A la disposition de MM. les Médecias et des formations sanitaires LABORATOIRE DE L'AMIBIASINE, 29, rus Miromesnil, PARIS

# MARTIN-MAZADE IODURE DE CAFÉINE

chunt. ) aparatoire MARTIN-MAZARE ASISTALIVISME

### PARAFFINOLÉOL HAMEL

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes :

Indications : Colitas Entérocolitas Appendicitas 1° Aromatisė: 2° Sens arome, 3° Crėme au cacao.

ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

### VARIÉTÉS.

### LA BAGUETTE MAGIQUE

La baguette magique, par ses merveilleuses propriétés, mérite de retenir l'attention du médecin. Sous la forme de caducée, elle figure comme emblème du service de santé militaire. Par ailleurs, elle se place au premier rang dans la sigillographie médicale. Les légendes religieuses la montrent douée de pouvoirs extraordinaires : elle guérit les épidémies, change les hommes en bêtes, transforme des enfants en vicillards, ou réciproquement ; elle parcourt le monde entier, domine les âges, traverse toutes les civilisations ; et nous la voyons, de nos jours, garder le même symbolisme mystique, sous les appellations les plus variées.

i Elle est née avec la première société humaine. L'homme, en effet, adore le merveilleux et se complaît dans les rêves. Aux phénomènes dont la raison lui échappe ou que son imagination embellit, il cherche un facteur supranaturel, une volonté placée très haut au-dessus de la sieme, une puissance qu'il redoute, mais dont il est ravi de voir les manifestations aimables ou terribles. La baguette magique satisfait son désir. Elle le comble même, étant d'origine divine. Les dieux, à leur tour, dans leur bonté et leur magnificence, l'a legende nous a transmis leurs noms; et d'aucuns pèsent d'un poids énorme sur ce que nous aimons appeler noire civilisation.

Sur son passage, Mercure rencontra une tortue qui broutait : il en prit la carapace écailleuse, sur laquelle il tendit quatre cordes en boyaux de brebis, soutenues par un chevalet. Ainsi fut inventée la lyre. Mercure donna l'instrument à Apollon, Le dieu du Soleil, de la musique et de la médecine, reconnaissant, lui fit présent d'une baguette de coudrier, possédant la vertu de concilier les êtres dévorés par la haine. Pour éprouver le pouvoir de cc talisman, Mercure glissa la baguette entre deux serpents ennemis. Les reptiles s'enroulèrent autour et y demeurèrent étroitement enlacés. Tel fut le caducée de Mercure, emblême d'amour et de concorde, symbole médical. Ce caducée jouissait d'autres prérogatives : il changeait en or tout ce qu'il touchait, ce qui défrise un peu son aspect, à notre sujet. Ainsi considéré, Mercure portait le nom de Chrysorrhapis, Mercure à la baguette d'or. Le caducée de Mercure pouvait, en outre, assoupir et même pétrifier ceux à qui Mercure le présentait. Nous revenons ainsi à la saine tradition médicale. Nous nous y plongeons tout à fait, si nous remarquons que Mercure, sous le nom de psychopompe, avait le privilège de conduire aux enfers les âmes de ceux que la mort avait touchés. Sous la percussion légère de sa baguette magique, le guichet de l'éternel et noir séjour s'ouvre sans bruit, laissant les ombres des morts marcher sans rébellion dans la voie sinistre qui les éloigne du monde et les jette au milieu de la foule des fantômes.

Minerve, déesse de la Sagesse, toute armée sortie du puissant cerveau de Zeus, Minerve utilisait, semblablement, une baguette magique. Pendant de nombreuses années, Ulysse avait parcouru toute la Méditerranéc, à la recherche de son petit royaume, Ithaque. Il avait connu les plus grands dangers, sa prudence s'en était accrue. Il touchait à la fin de ses malheurs, il venait d'aborder le sol de la chère patric, enfin retrouvée. Il n'osait se précipiter vers son palais, craignant d'y trouver des spectacles douloureux et la preuve d'une dernière infortune. Il n'ignorait pas que, quand un mari part en voyage, il s'expose à de multiples ennuis, si son retour sc fait intempestif. Il voulut se rendre compte, voir sans être vu, écouter sans être reconnu. Minerve, sa protectrice, le console. Elle le frappe de sa baguette : elle ride la peau délicate d'Ulysse sur ses membres agiles, dépouille la tête du héros de ses blonds cheveux, et lui donne tout l'extérieur d'un vieillard cassé par l'âge ; elle obscurcit les yeux d'Ulysse, ses yeux autrefois si beaux ; elle le revêt ensuite d'un méchant manteau, d'un mauvaise tunique déchirée et noircie par une fumée épaisse : elle recouvre eneore le corps du héros de la dépouille usée d'un cerf agile; enfin, elle lui donne un bâton, avec une pauvre besace toute trouée; à cette besace pendait une corde qui servait de bandoulière. On sait qu'Ulysse, ainsi camouflé grâce à la baguette magique, acquit la certitude de la fidélité de Pénélope.

Bacchus ne se séparait jamais de sa baguette magique. Dans sa main, elle prend le nom de thyrse. Constituée par une pique, entourée de pampre, de raisin, de lierre, et terminée par une pomme de pin, elle lui servait de soutien quand il chancelait, écrasé par la vapeur de la liqueur qui lui était chère, et dont, par lui, le monde fut gratifié. Il dut à la puissance de son thyrse de vaincre les géants, aux cheveux scrpentiformes, Ayant, dans une situation dangereuse, touché de cette baguette les eaux de l'Oronte et de l'Hydaspe, il vit ces fleuves écarter leurs ondes et lui permettre un passage à pied sec. C'est de la même façon, et toujours par le concours d'une baguette magique, que Moïse se fraya, à lui ct aux sicus, un passage au milieu des flots refoulés de la mer Rouge. Comme Moïse, également, qui, dans le désert, d'un coup de baguette magique, fit sourdre;

d'un rocher brûlé du soleil, une cau pure et limpide, Bacchus, à Cyparisse, en frappant de son thyrse la pierre nue, donna naissance à une fontaine d'où s'échappèrent des flots de vin.

Le bâton noueux d'Esculape est une baguette magique. Il a tenait d'Apollon. Ayant voulu, comme Mercure, séparer deux serpents, il les vit s'enrouler autour de ce support; ils y restèrent fixés. Dans le temple d'Epidaure, les prêtres touchaient de leur baguette les malades prosternés. Beaucoup en recevaient la guéris-ouen.

Il s'est trouvé de simples mortels jouissant, par la faveur divine, du pouvoir d'utiliser une baguette magique. Tirésias, devin de Thèbes, cut le malheur de contempler Minerve au bain. Il mit quelque complaisance à regardre I chaste déesse, rafrai-ehissant avec délices son incomparable nutific. Minerve aperçut l'indiscret, et le punit par où il avait péché; elle le rendit aveugle, en le frappant de sa baguette. Pour le consoler, elle hii fit don de cette baguette, où il puisa l'art de la divination. Cette baguette devint le bâton augural et l'accessoire indispensable de tous ses successcurs en ornithomancie.

Apollon avait remarqué un de ses prêtres, Abaris, brûlant pour lui d'une incomparable dévotion. En récompense, il lui donna une baguette magique, empennée comme une flèche. Monté sur cette baguette, Abaris se mit à parcourir le monde. Elle obéissait à sa volonté, lui permettait de planer dans l'espace et de traverser l'immensité. Vicaire du dieu, il sema partout ses bienfaits, touchant de sa flèche merveilleuse les lieux où il se posait. Il délivrait les peuples de la famine, de la peste ; rendait aux terres la fécondité, chassait les orages. Il instituait des rites, des mystères, apprenait des hymnes, des formules d'invocations. eréait une théogonie, dévoilait l'avenir. La baguette magique lui donnait la sagesse, lui dictait les prescriptions salutaires, la prescience,

En ce temps-là, vivait un grand philosophe, pythagore, dont la réputation avait franchi les frontières de la Grèce. Abaris l'alla voir, et resta en extase devant tant de savoir mélé à tant de sagesse. Il lui donna sa fléche. Par ce moyen, et dès ce moment, on vit Pythagore franchir les plus graudes rivières, escalader les montagues les plus inaccessibles, calmer les tempêtes, étcindre les épidémies, apaiser tous les fléaux. Sa vitesse de translation était si grande, que, le même jour, on pouvait rencontrer Pythagore à Métaponte, en Italie, et à Tauremenium en Sicile.

Laissant de côté la verge de Moïse et d'Aaron, ainsi que le bâton de Jacob, nous resterons dans les limites purement mythologiques et retrouverons la baguette magique entre les mains des deux plus célèbres magiciennes de la plus haute antiquité.  $^{4}$ 

Le Soleil cut deux fils, Aëtès et Persée, dont 'l'un régna sur la Colchide, l'autre sur la Tauride. Tous deux se signalèrent par leur cruauté. De Persée naquit Hécate, qui surpassa son père et férocité et barbarie. Habile dans l'art d'apprêter les poisons, elle trouva l'usage de la ciguë, dont on fit, plus tard, l'agent des exécutions judiciaires en crèce. Elle enupoisonna son père et épousa son oncle Aëtès. Elle en eut deux filles, Circé et Médée, auxquelles elle donna une éducation en rapport avec elle-même.

Circé, dont nous nous occuperons tout d'abord, porta l'art de la magie à sa perfection. Mariée à un roi des Sarmates, elle tint à faire sur lui l'expérience première d'un toxique, par elle nouvellement découvert. Cette expérience fut couronnée de suecès : elle devint veuve. Ses sujets, enfin révoltés, la chassèrent ; elle s'enfuit près du cap Circéum, non loin de la côte d'Etrurie, en une île qui prit le nom d'île de Circé. Elle avait emporté sa baguette magique. Amoureuse d'un dieu marin, Glaucus, qui lui préférait une jeune fille appelée Seylla, d'un coup de baguette elle en fit un monstre aboyant et tricéphale, toujours redouté des navigateurs traversant le détroit de Sicile. Elle voulut arracher Picus, roi d'Italie, à son foyer conjugal; elle essuya un refus; un autre coup de baguette le métamorphosa en pic vert.

Ballottes par les flots, en péri de mort, Ulysse et ses compagnons vinrent échouer dans son île, Sourds aux conseils de leur chef, prévenu de la perfidie de la magicienne, ils écoutèrent les paroles micilicuses de Circé. Elle les toucha de sa baguette, et l'on sait qu'incontinent ils se trouvèrent mués en pourceaux, eruelle matérialisation de leurs désirs. Ulysse, ayant bu un contrepoison magique, fourni par Mercurc, échappa, malgré la baguette, aux enchantements de la magicienne, obtint la délivrance de ses camarades, fit quatre enfants à la tortionnaire, et parvint enfin à fuir ces lieux redoutables.

Médéc, sœur de Circé, était son véritable antagoniste. Autant l'une se montrait soumoise et cruelle, autant l'autre s'affirmait franche et bonne. Elle égalait sa sœur en magie et, comme elle, avait une baguette, D'une ravissante beauté, elle conquit le cœur de Jason, vainqueur de la Toison d'or, et se présenta vierge au mariage, chose rare dans son milien et à son époque. Nous lui devons la découverte du colchique, de la stramoine, de la jusquiame. Ses drogues, exaltées par la baguette magique, guérirent Hercule en proie à des accès épileptiques, rajeunirent le vieil Eson, tout décrépit, et en firent un fringant cavalier, conso-

-lidèrentavec rapidité les blessures des Argonautes, éclopés dans un combat, permirent à son fiancé de supporter de terribles épreuves et d'achever de multiples et durs travaux. Médée est regardée comme la première fée.

De tout temps, on a cru aux fées, fées bienveillantes, fées malfaisantes. Les fées représentent L'illusion, elles sont l'énergie, dispensant, suivant leur fanttaisie, l'heur et le malheur, soutenant les faibles, punissant les méchants. Cette mission a, surtout, été dévolue aux femmes, tantôt à causse de leur extrême beauté, tantôt à cause de leur extrême laideur, tantôt à cause de leur extrême laideur, tantôt à cause de vertes unuies d'une baguette magique, qui devient le manche à balai des sorcières. C'est avec une baguette magique que les fées des contes de Perrault accomplissent leurs troublants exploits. Et Perrault traduisait de vieux contes dont l'origine se perd dans la muit des siècles.

Dans notre vie quotidienne, la baguette magique a laissé des survivances parfaitement visibles. Le scrptre des rois est une déformation de la baguette magique; il en est de même de la houlette des bergers et de la crosse des évêques, Nos prestidigitatents ne sauraient opérer sans le secours d'une baguette magique; le chef d'orchestre projette son bâton au-dessus du palais de la Belle au bois dornant. Le bâton du maréchal, la canne du tambour-major sont également des réminiscences de la bacuette magique des finement des réminiscences de la bacuette magique des réminiscences de la bacuette magique.

Nous vivons sur de très vieux fonds.

Dr Mousson-Lanauze.

### LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

Sous ce titre, le Journal des débuts s'est fait l'écho d'une histoire bien bonne, qui rappelle à distance de temps l'audace du fameux « capitaine » Köepenick, en démontrant une fois de plus que les Allemands savent se faire « routlers avec esprit, l'esprit étant du côté des « rouleurs », bien entendu.

Voici, en quelques mots, la farce dout il s'agit cette fois: Un étudiant des lettres de l'Université de S... avait été, dès le début de la guerre, ainsi que tous les Alsaciens en état de porter les armes, éloigné des frontières de Belgique et de Prance et mobilisé, Ini, à Berlin. I.A, sachant que les étudiants en médecine étaient particulièrement considérés et jouissaient de faveurs spéciales, notre étudiant ès lettres se fait passer, aux yeux d'un sergent poméranien replet, comme un parfait carabin comptant déjà à son actif maintes cures merveilleuses. Du coup, le voilà coudiut à l'infirmerie et chargé d'examiuer et de soiguer par le massage un entrant qui se plaignait de douleux dans la région du « nusculus cleido-mastoïdeus » A ces derniers mots, notre étudiant éponvanté déclare qu'il fera son possible. Le major de l'infirmerie se montre satisfait et s'en va, fredomnaut un air joyeux.



Mais où diable siégeait le « museulus cleidomastoïdeus » 7. Le malade se plaignait de partout! Le médecin màlgré lui s'inquiète auprès d'un infirmier : où est le mu-eulus...? « Au plafond, espèce d'imbécile », lui répond ce dernier en décampant.

Tont en sueur, l'étudiant ès lettres quitte le couloir et bouscule une infirmière en lui demandant gentiment : « Counaissez-vous, mademoiselle, le « musculus cleido-mastoideus » ?. · · · Non, « réplique l'infirmière qui croit avoir affaire à un fou. Dernière tentative auprès d'un caporal en train de s'alcooliser et qui daigne répondre : « Ca doit être du latin! »

En désespoir de cause, l'étudiant retourne auprès du malad-, lui masse le pièd droit d'une main ext-émement vigoureuse, si bien que le lendemain, le patient répond à la visite du major qu'il es sent très bien et il demande instamment à quitter l'infrunerie au plus tôt.

Îmmense succès pour le pseudo-étudiant en médecine! Il a désormais la confiance du major, qui se réserve de recourir désormais à son aide pour tous les eas difficiles.

« Grâce à la bienveillance de mon chef — raeonte l'étudiant ès lettres X... à son ami U... — je pus continuer un service médical aussi brillamment inauguré,

et même me faire envoyer dans un hôpital militaire de Strasbourg, Là, je me trouvai sous les ordres d'un major véritable, qui était un de mes meilleurs amis. Un jour qu'il voulait s'absenter, il me pria de le remplacer au téléphone en adoptant pour la eireonstance son nom et son grade. Te m'assis done à sa place, et i'étais absorbé dans les Méditations de Lamartine, quand la sonnerie retentit. Je me précipitai sur l'appareil et j'entendis une voix qui faillit me faire tomber en faiblesse : c'était le chef de l'état-major général en personne qui me demandait combien j'avais de malades et m'ordonnait de faire préparer l'hôpital, ear il viendrait le visiter dans une heure. Ma situation était tragique. Un instant après le médecin-major général du XVe corps m'appelait à son tour au téléphone pour savoir quelle était la maladie la plus répandue dans l'hôpital. « La grippe, mon général, répondis-je sans hésiter. - Quel remède employez-vous? » Je parlai à tout hasard de transpiration et de eataplasmes. « Ce sont des remèdes de sage-femme ! reprit la voix. Oui êtes-vous? »

De peur de compromettre son ami, l'étudiant bredouilla quelques syllables inintelligibles. Le grand chef grogna qu'il ne comprenait pas. Le médecin malgré lui répondit qu'il ne saisissait rien. Ainsi finit la comédie. Durand.



SE SUCENT COMME. UN BONBON

GRAINS MIRATON

\*\*Control of the control of the con

S'AVALENT COMME UNE PILULE

# FERMENTS LACTIQUES 60 fois plus actif Gue les ferments lactiques seuls DÉSINFECTION INTESTINALE CONTRACTOR DE SUSSAIRE SOCIENTALE SOCIENTALE CONTRACTOR SOCIENTALE SOCIENTA

#### NÉCROLOGIE

#### LE MÉDECIN-INSPECTEUR SIMONIN (1864-1920)

Directeur de l'École du Service de santé militaire de Lyon.

C'est avec une sensation de stupeur douloureuse que la nouvelle de la mort prémature de un édecim inspecteur Simorin a été aceucillis. Il était de passage à Paris quelques jours auparavant pour assister à la première séance du Comité technique de rauté, oà nous l'avéons vu avec l'activité physique et intellectuelle qu'on lui connaissait de tont temps. Disparafire ainsi, à ciaquante-six ans, dans la plántitude de ses facultés et de sou rendement.

I. Simonin était né à Toulon le 20 janvier 1864. Il avait fait à Lyon d'excellentes études médicales ; stagiaire au Val-de-Grâce en 1887, il en sortait à la tête de sa promotion. Un concours brillant lui ouvrit, en 1898, les portes si couvoitées de l'agrégation du Val-de-Grâce . pendant les cinq aunées de ses nouvelles fonctions, il se consacra presone entièrement à l'enseignement de l'épidémiologie et des maladies coutagieuses, réservaut ses loisirs à des recherches de laboratoire qui aboutireut à des travaux importants sur les augines, la rougeole, la scarlatine, la diphtérie, les oreillons dont il décrivit magistralement la localisation pancréatique, etc. En 1896, après un séjour au bureau d'hygiène de la 7º Direction au ministère de la Guerre, il fut appelé, à l'unauimité des voix, à occuper la chaire de médecine lévale et d'administration. Il s'adonua plus spécialement à l'enseignement de la psychiatrie et des expertises médico-légales dans l'armée; cette spécialité l'attira et le passionua ; elle inspira chez lei des travaux de premier ordre qu'il communiqua à la Société de médecine légale, où il avait acquis, par la sûreté et la finesse de ingement, aiusi que par son affabilité coutumière, l'estime de tous,

La guerre vint Intercompre ses travaux, qu'il se propsait de réunir dans un véritable traité. Médecin divisionnaire dans une division qui fut engagée aux premiers jours, il fat blessé au genou par une balle et fait prisoniner. Simonin comunt alors des heures tragiques an cours desquelles la mort le fréla déjà, puisqu'il figurait sur la liste des prisonniers que le sauvage enueni devait fusiller. Il n'y échappa qu'en faisant valoit sou tiftre de professeur au Val-de-Grâce, qui lui valut le respect et la clémence de ses bourreaux.

Hospitalisé en Allemagne et traité avec certains égards tant son attitude de courage et de dignité en avalent imposé, il ne tarda pas, après sa guérison, à être rapatrié en France, où la 7º Direction l'appela bientôt, comptant sur les services éminents qu'on attendait de lui, et qu'il ne manqua pas de rendre dans la direction des services techniques qui lui fut confiée. Eu 1917, il devint chef supérieur du Service de santé de l'armée d'Italie, puis la suivit en France, au mouieut de la grande tourmeute de 1918, Là. il se doune tout entier à ses fonctions, s'v dépense saus compter, travaille jonr et unit, sans trêve ni repos, puis, fatigué, surmené par uu effort énorme, premier symptôme sans doute de l'état pathologique qui devait l'emporter, il rentre à l'intérieur. L'armistice arrive : complètement remis à la suite d'un repos obligé qu'il ne supporta qu'avec peiue, le ministre l'appela aux fouctious hautes et délicates de directeur de l'Ecole du Service de santé militaire de Lvon.

Il s'adonna à sa nouvelle tâche avec l'esprit de conscince, d'équité et de taet dont il avait fait preuve perdant toute sa carrière. Cette tâche était peu aśśe vis-à-vis de jeunes gens dont les caractères avaient été mûris par la guerre, et qui avaient pris dès labitudes de liberté et de largeur de vie peu compatibles avec la nouvelle existence de «sautards sa qu'ils étaient appelés à ment. Le nouvean directeur s'en acquitta avec la ferneté et la honté qui le caractérissient; il n'a d'ailleurs acquis dans le grand rôle qu'il a ainsi rempil pendaint deux aus que de la sympathie et de l'estime de la part de ses chéfs, des professeurs de la Paculté et de ses élèves.

La mort du médecin-inspecteur Sinoniu est nue perte irréparable pour le Service de santé. Tous ecux qui l'out approché, de prés ou de loin, évils comme militaires, out toujours rendu uu juste hommage aux hautes vertus morales qu'on le tarlait pas à reconnaître chez. Ini ; houme de devoir, de la plus haute consiceure, d'un dévouement sans bornes, qualités auxquelles s'ajontaient une belle éradition médicale, une bienvelllance et une affabilité de tous les instants. On s'houorait d'être son ami. Puisse sa famille si frappé, trouver une consolation dans le concert des regrets de tous ceux qui le pléureut auburd'hui.

DOPTER.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### CONFÉRENCE NATIONALE DE LA LIGUE CONTRE LA MORTALITÉ INFANTILE

Ou sait que cette Ligue a pris l'initiative d'organiser une « conférence nationale », pour discutter spécialement sur deux questions préablablement déterminées. Cette sorte de congrès s'est réuni le dimanche et le lundi de la Peutechée, à la Facnité de médecine de Paris, sous la présidence de M. le sénateur Paul Strauss. Les deux questions à l'ordre du jour étaient : 1º l'renceurgement à l'allaitemant, maternet; 2º le placement des nourrissons que tes mères ne beuvent garder.

It's meres ne peacen gouer.

L'allatiement dans les maternités. — M. Bosc, médecin en chef de l'hôpital de Tours, a montré que pour réduire extrémement le taux de la mortalité infantile jusqu'à la supprimer, pour ainsi dire, il suffit de prendre la mère à sa sortie de la Maternité et de lui procurer les move às

d'allaiter son enfant, en la plaçant à l'abri des soucis et des besoins.

r ues nesonns.

Plasicurs cuurres ont déjà été organisées et fouctionneut dans ce but. C'est l'.1/ori materné de Nanterre, le premier en date et nu modéle du geure. C'est la Grèche de l'hápital de Teurs, dans laquelle est admise tonte accouchée de la capitale on du département d'indreet-Loire, à vondition que la mère allaite son enfant. Dans ce cas, elle reçoit, outre le logement et la nourriture, nue allocation journalière de 1 fr. 25, aussi longtemps que peut durer l'allaitement. C'est le nouerl Asite de Blois daus lequel, d'après MM. PATRIERE et ANSALOSEN, l'allaitement maternel, bien organisés, asupprimé l'énorme mortalité constatée autrefois dans la capitale du Loric-Chère. Ce sont les Maderinis déparlementales de la Corrèce et de Niort, qui, suivant MM. MACHERAY et Pra-Tri, directeurs respectifs, rendent les plus grands ser-

vices, C'est la Maison maternelle de Saint-Etienne, laquelle, au dire de M. Mirkilm, scinateur de la Loire, a reçu, depuis 1914, près de 8000 mères dans les uneilleures conditions de coufort et d'hygène, démontrées par la faible mortalité. C'est anssi l'Asité de l'Institut de Putériellure de Strasbourg, vanté par M. POREST.

M. Nomécourst, professour agrégé, médecin de la Maternité de Paris, s'est efforcé de prouver par des chiffreal-linsaffisance des moyens/dont dispose l'Assistance che publique. Il y a 520 places actuellement pour recneillir les méres à leur sortie des diverses Maternités des hôpitaux. Mais nu dies seulement de ces mères sont admises pour huit ou dix mois ; les autres ue le sont que pour deux ou quatre semaites. Or, il fandaria prouvoir disposer de deux mille lits pour répondre aux besoins actuels. Ce qui entraherait à une dépense d'euviron 7 millions, sans parter de l'inconvénient principal qui réside, présentement, dans la difficulté de trouver des locs returnement. Auss la difficulté de trouver des locs returnement.

Le Iº MAREAN insiste sur la grande mortalité (50 p. 100 au minimum) des enfants non allatés au sein, et sur l'incistence du choléra infantile chez les enfants qui sont exclusivement nomris au sein. Le matire a développé sa conception d'un gronpement d'œuvres pour le nourrissons, crossitution de nourrissons, créche-garderle, cantine maternelle, créche-bápital, cuisine de lait avec étable, assile de plein air.

D'autres orateurs ont parlé sur les groupements d'œuvres; M. Georges Schrinder, sur l'union des œuvres d'arrondissement; M. Lassace, sur les groupements d'œuvres de l'enjance; M. Chatix, sur le groupement des œuvres lyonnaises, fondé avec l'aide des Américains.

Les discussions sur la première question à la conférence nationale on try fis fin par l'adoption de veux d'vers, notamment par celui de la Ligue contre la mortalité infantile, lequel demande « que l'allatieuem maternel soît encouragé par tous les moyens; soît que la mère ceurrout à fille-mère) soit hospitalisée, nourrie et payée pendant plusieurs mois, ce qui supprime on suspend les abandons; soit, pour ne pas détruir le foyer famillal, que la mère nourriec travaille chezelle, aidée et secourre à condition qu'elle fréquente une consultation de nourrissons et qu'elle soit surveillée par la visitense attachée à cette consultation ».

Consultation de nourrissons. - M. MAROIS, directeur

de l'Assistance et de l'Itygiene publiques de là selar, sautien directeur de l'Assistance dans l'Youne, a montré, par ses propres résultats, tont ce que peut donner la collaboration étroite des médecines et des bons administrateurs qui savent aller au-devant de cette collaboration. Il a exposé son programme complet et a sounis à la conférence nationale : les denx veux suivants : 1º Que le l'articular de la la la conférence nationale : les denx veux suivants : 1º Que le l'articular vote une loi portant obligation, pour les nourrices et les léafficiaires d'assistance, de présenter leurs enfants aux consultations de nourrissons.

2º Que les ponvoirs publies mettent à la disposition des départements les crédits pour rétribuer le personnel de ces consultations et assurer des récompenses aux mères et aux nourrices.

M. le sénateur Miratix a demandé l'obligation légale, pour les nourrices et les hoficilieries de l'assistance, de présenter leurs bébés aux consultations. Il demande également que les départements puissent disposer de, ressources suffissantes pour indemniser, comme il convient, le personnel attaché aux consultations. A ce propos, conseil géneral de Seine-et-Diés a décide, sur la proposition du Préfet, que désornatis, les médecins chargés de la consultation des nourrissons seraient rémunérés de la façon snivante : un franc par enfant, avec maximum de 3 of frances par séance.

Primes d'allaitement. — M. S. TURQUAN, directeur honoraire au ministère de l'Intérieur, a demandé le relêvement de ces primes.

M. PATERNE a fait ressortir que, dans le Loir-et-Cher, la mère qui allaite son enfant ne reçoit qu'nn secours de 12 fr. 50 centimes par mois, alors qu'une nourrice mercenaire est payée 45 francs.

Chambres d'allaitement. — M<sup>me</sup> C. Mulon a réclamé l'apparition du règlement d'administration publique lequel est prévn par la loi de 1917 et doit permettre l'application de cette loi.

M. le sénateur Paul STRAUS a fait ressortir la nécessité d'un carnet d'élevage, lequel, s'il était obligatoire et confié à la mére ou à la nourrice, assurerait, mienz que dans l'état actuel des choses, la surveillance des nourris-

Placement chez les nourrices isolées. — M. Jules RENAULT a rappelé d'abord que les nourrices au sein étaient devennes presque introuvables. Il a cusuite



exprimé le regret de voir les enfants placés à la campague soums parfois à la fatigue de longs voyages et dans des conditions les plus fâcheuses.

Il faudrait éteudre les bénéfices de la loi Roussel à un plus grand nombre d'enfants et vulgariser les moyens de stériliser le lait en procurant au besoin, aux mères, aux nourrices, les appareils nécessaires.

La question des pouponalères a été traitée magistralement par M. WALLICH, qui a démontré par des chiffres la nécessité de mieux faire comaûtre ces institutions dont les services à rendre peuvent être grands, à condition de n'appliquer le type e pouponnière « qu'aux bébés sains, âgés au moins de six mois.

Centres d'élevage. — Préconisés par M. Méry, parce qu'ils permettent d'améliorer le placement familial à la campagne. Mais les centres d'élevage ne devraient pas comprendre plus de cinquante enfants groupés autour d'une localité où se trouveraient, notamment, une consultation de nourrissons et une fuffumerie.

Groupement des consultations. — M. Chatin, professeur agrégé, médicch des hópitiaux de Lyon, a nissité en faveur du groupement des consultations de nourrissons autour d'un centre, de façon à éviter, par une action commune, bien des abus.

Collaboration avec les associations professionnelles

médicales. — La nécessité de cette collaboration n'est plus à démonter et d'. Marois en a produit plus haut, à propos de la consultation des nourrissons, les heureux éfets. Cependant M. Paull Bourbus, de Paria, à helm fait d'insister sur cette question, et il convient de reproduire te le veux qu'il a réussi à faire adopter à l'unandmité : « La Conférence nationale de la Ligue contre la mortalité infantile.

« Prenant acte de la nécessité d'une collaboration étroite avec le corps médical tout entier,

« l'uvite les organisations professionnelles médicales, représeutées par l'Uuion des syndicats médicaux de l'France, à travailler officiellement avec elle, pour la lutte contre la mortalité infamille et pour la propagation des notions de puériculture.

« Invite en outre les associations professionnelles médicales locales, représentées par les syntiétast médicaux locaux, à travailler officiellement avec les administrations locales, pour l'organisation locale de la Intre coutre la moratule infantile, pour l'application pratique et absolue de la loi Roussel sur la protection du premier gee, pour l'éducation des populations en puréculture et pour la création de toutes œuvres locales utiles pour l'élevage des nourrissons. 9

DURAND.

#### NOUVELLES

Flançailles. — Nous apprenous les fiançailles de Mile Suzanne Lucas-Championuière, fille du Dr Just Lucas-Championuière, membre de l'Institut, décédé, avec M. Gaston Chassin de Kergommeaux, chef d'escadron.

Naissances. — Le Dr et Mme Audré Moulonguet sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils Henri. Léglon d'honneur. — Cammandeur : le médecin inspec-

teur des troupes coloniales Dumas.

Chenatier: CIANTEMISSE (Robert), médecin aidenajor (réserve), aviateur à l'escadrille A. R. 464 (aéronautique de C. R. P.) du 2º groupe d'aviation: officire
de haute saluer. Médecin, a quitté oolnaitement le service
de sant pour entrer dans le personnel navigant de l'aéro
autique. Comme observateur, a participé à de nombreuse
expériences de nuit particulièrement périlleures au cours
desguelles il a fait preuve d'éurgie et de bracoure. Le 29 janvier 1918, effectant une ronde de nuit, son aépareil ayant

pris feu, a été très grièvement blessé à l'atterrissage.

La VIe médicale. — Tel est le titre d'un nouveau périodique dont nous avons reçu le premier numéro, périodique

qui sc propose d'être hebdomadaire, et dont le rédacteur en chef est notre ami le D<sup>r</sup> Lucien Nass. Le prix d'abonnement pour un an est de 25 francs.

Nos compliments au nouveau confrère.

L'Impression des thèses. — En vertu de la circulaire ministérielle du 5 mai dernier, le nombre des exemplaires que l'étudiant doit déposer au secrétariat de la Faculté de médecine est désormais limité à 65 (au lieu de 200), ainsi répartis :

Jury et professeurs, 8 : collections de la Faculté, 4 ; direction de l'enseignement supérieur, 1 ; bibliothèques universitaires, 20 ; échanges universitaires, 32.

D'autre part, il est possible, lit-on dans les Annales de la Jeunesse médicale de juin, qu'à l'avenir les 3 e xenplaires destinés aux échanges universitaires soient imprimés aux frais du ministère de l'Instruction publique. Mais il faudrait pour cela que des crédits spéciaux soient votés par le Parlement.

Telle qu'elle se présente, la circulaire uinistérielle du 8 nu 1920 paraît s'être înspirée des suggestions qui out été emises ici à maîntes reprises depuis un an. La récente décision ministérielle ne donne peut-être pas entière satisfaction à tous. »

Ajoutons qu'en ce qui concerne les frais d'impression, la mesure ministérielle ne paraît pas devoir les diminuer beaucoup.

D'autre part, le Conseil de la Faculté de médeciue de Paris est d'avis que la restriction du nombre des exemplaires pour échanges avec les universités étrangères constitue un grave péril pour l'expansion de la science frangaise et pour la documentation de nos facultés.

Société d'hygiène de l'enfance. — La Société d'hygiène de l'enfance qui avait dû, pendant la guerre, interrompre ses travaux, a repris son fonctionnement et ses séances

# **Iodéine** montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

SIROP (0.04)
PILULES (0.04)

ASTHME

49, 49HE and de Port-Royal, PARIS.

# Bromeine Montagu

(BI-Bromure de Codéin GOUTTES ( SIROP (0.03)

GOUTTES (Ag ==0,84) SIROP (0.03) PILULES (0.04) AMPOULES (0.03)

FOUX PRIVES
NEOMNIES

#### NOUVELLES (Suite)

sous la présidence d'honneur de M. J.-L. Breton, ministre de l'Hygiène, et la présidence du D' Poyeau de Courmelles. Celui-ci a exposé les résultats de la Conférence nationale coutre la mortalité infantile de 1919 et la Société s'est réorganisée pour reprendre la lutte contre la mortalité iufantile et la dépopulation.

In memoriam. -- Le Conseil des hospices de Bruxelles a inauguré un mémorial en l'honneur des médecins et iuternes des hôpitaux morts à la guerre.

A l'hôpital militaire de Bruxelles a été inauguré le mémorial qui porte le nom des médecins militaires belges morts an front: Dr. de Bougnies, Bastiu, de Roo, de Beer, Nouille, Foucart, Joncker, Lerat, Beaudoux, Dubois, Thieren, Delange, Six, Vauderschelden, Renneboog, Viugternier, Adant, Van Mark, Dupuis, Van Roy, de Veirmann, Lefevre, Tellier, Renard, Dolhen, Potvin, Evrard, Lomba, Poulon, de Cuyper, Comans, Wauters, de Faux.

La Pédération médicale belge et la Nationale pharmaceutique feront inaugurer le mémorial de leurs membres eu septembre ; la souscription est ouverte Maison des médecins, Grand'Place, 17, à Bruxelles.

Hôpitaux de Paris. --- DEUXIEME CONCOURS DE CHIRUR-GIE DES HOPITAUX. - Epreuve clinique. - Séance du 9 juillet. - MM. Leveuf, 14 ; Deniker et Guimbellot, 19; Gouverneur, 15.

Concours du clinicat. — Sout nommés :

Chef de clinique de médecine infantile : M. Maillet.

Chef de clinique médicale de la première enfance : M. Blechmann : adjoint : M. Hallez.

Chef de clinique des maladies contagieuses: M. Gastinel. Chefs de clinique chirurgicale infantile : MM. Madier et Massart.

Chef de clinique gynécologique : M. Haller; adjoint M. Mossé.

Chef de clinique oto-rhino-laryngologique : M. Dufourmentel : adjoint : M. Miégeville.

Chef de clinique médicale : M. Brodin; adjoints : MM. Coury et Thiers.

Chef de clinique thérapeutique : M. Bith.

Bordeaux. - Le concours pour deux places de chirurgien des hôpitaux s'est terminé par la nomination de

MM. Papin et Loubat. Il est créé une chaire de toxicologie à la Faculté de médecine de Bordeaux.

Ecole de psychologie, 49, rue Saint-André-des-Arts. -Le jeudi 22, à 4 heures et demie, réunion en l'honneur des étudiants des nations amies et alliées. Le D' Bérillon fera uue conférence sur « Le rôle de l'hypnotisme dans la psychothérapie frauçaise ».

Association française de chirurgie. - 29° Congrès francais de chirurgie, 4-9 octobre 1920. - Le 29º Congrès de l'Association française de chirurgie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de médecine, le lundi 4 octobre 1920, sous la présidence de M. le professeur A. Depage (de Bruxelles). Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour du Congrès:

re Traitement des pleurésies purulentes à l'exclusion des tuberculeuses (rapporteurs : MM. Janssen de Mot, de Bruxelles, et Tuffier, de Paris).

2º Ulcères de la petite courbure de l'estomac (rapporteurs : MM. Delagenière, du Mans, et Pierre Duval, de

3º Fractures vicieusement consolidées du cou-de-pied (rapporteurs : MM. Léon Bérard, de Lyon, et P. Wiart, de Paris).

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer. avant le 31 juillet. le titre et les conclusions de leurs communications à M. J.-L. Paure, secrétaire général, 10, rue de Seine, à Paris (6º).

Pour tous renseignements concernant le Congrès, s'adresser au secrétaire général.

#### MÉMENTO DU MÉDECIN

26 JUILLET. - Marseille, Concours de chirurgien adjoint à la maternité des hôpitaux de Marseille.

- Paris. Hôpital des Enfants-Malades : Ouverture du cours de vacances d'hygiène et clinique des maladies de la première enfance.

2 AOUT. - Strasbourg. Congrès des niédecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.

- Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le prochain concours de l'externat des hôpitaux.

- Berk-sur-Mer. - Ouverture du cours pratique d'orthopédic de M. Calot.

7 Aout. -- Anvers. Du 7 au 12, premier Congrès inter national de l'Histoire de l'art de guérir, et troisième centenaire du Cercle médical d'Anvers.

31 AOUT. - Paris. Fermeture des registres d'inscription pour le coucours de l'externat des hôpitaux de Paris.

#### Lac de Genève L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS

( Haute - Savole) PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes Rellé à l'Établissement Thermal par un Funiculaire

Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

# PRÉCIS D'AUSCULTATION

Par le D' COIFFIER (du Puy)

#### VARIÉTÉS

#### ANCIENNES FIGURES DE MONSTRES SYCÉPHALIENS

Ie Pr J. GUIART.

J'ai eu l'occasion de rencontrer en ces derniers temps deux figures, qui paraissent avoir échappé aux auteurs ou du moins qui ne sont pas signalées dans les ouvrages classiques, ni dans les travaux parvenus à ma connaissance.

Dans ces deux figures il s'agit de monstres doubles autositaires, c'est-à-dire dont les deux sujets composants sont égaux en développement : ils sont lambdoïdes, les deux sujets, fusionnés en avant de l'ombilie, étant séparés en arrière (d'où une forme en x) ; enfin ils sont sycéphaliens, parce



Pore sveéphalien : ravé par Dürer (fig. 1).

qu'ils présentent une tête offrant des traces de dualité.

La plus ancienme (fig. 1) est une gravure sur cuivre, de forme carrée, mesurant 12 centimètres de côté, qui fut composé par Diirer vers 1406 (1); c'est donc une œuvre de jeunesse, Dürer ayant alors vingt-teinq ans. Elle porte son mionogramme et représente un poré sycéphalien synots. La monstruosité est parfaitement représentée et il n'y a aucum doute à avoir sur le diagnostic. Comme détails intéressants, je signale la deuxième paire d'oreilles et les deux langues qui sortent de la bouche et qui ont été souvent signalées par les auteurs. Toutefois l'animal est représenté en vie, et une note aunexée à l'édition des œuvres complètes de Dürer en donne l'explication suivante: « D'après une chronique manuscrite de Nitremberg, il naquit

effectivement à Landsée un porc qui vécut dans des conditions aussi anormales que celles-là. « Or il y a certainement là une erreur, car on sait que les monstres sycéphaliens ne vivent pas au delà de quelques heures.

Ce cas est à rapprocher de celui rapporté par Aubroise Paré (a) représentant « la figure d'un cochon monstrueux nay à Mets en Lorraine» (fig. 2) et qu'il accompagne de la description suivante : « L'an 1572. Le lendemain de Pasques, à Mets en Lorraine, dans l'hostellerie du Sainet-Psòprit, vue truye cochoma va nochon ayant huiet jambes,



C chon monstrueux de Mets, d'après Ambroise Parè (fig. 2).

quatre oreilles, la teste d'un uray chien, les derrières des corps séparés jusques à l'estomac, et depuis ionits en un, ayant deux langues situées au trauers de la gueule et auoit quatre grandes dents, sçauoir est autant dessus que dessous, de chacun costé: leurs sexes estoient mal distingués, de façon qu'on ne pouvait connoistre s'ils estoient masles on ne pouvait connoistre s'ils estoient masles on eneulles: lis n'auoient chacun qu'un conduit sous la quene: la figure duque! Vest démontrée par ce portrait, lequel puis n'a gueres m'a esté euuoyé par monsieur Bourgeois, docteur en médecine, homme de bon sçavoir et bien expérimenté en icelle, demenrant en ladiet ville de Mets. Cette en icelle, demenrant en ladiet ville de Mets. Cette

(2) A. Paré, Œuvies complètes, Paris, Baillière, 1841, t. 111.

D. 13.

A. DURER, L'Œuvre du Maître, Paris, Hachette, 1908,
 p. 102 et 395.

#### VARIÉTÉS (Suite)

rinaire de Lvon.

figure d'Ambroise Paré est du reste connue et a été reproduite par Guinard (1). En septembre 1894



Squelette d'un monstre sycéphalien trouvé par Del'a Chiaje (fig.3).

(1) GUINARD, Précis de tératologie, Paris, J.-B. Baillière, 1893, p. 437, fig. 227.

La deuxième (fig. 3) intéresse la tératologie humaine. Elle représente le squelette d'un monstre double sycéphalien trouvé par Della Chiaje dans le musée anatomo-pathologique de l'Université de Naples. Il le publia et le décrivit en 1847 (2) comme étant un moustre iniope, la face postérieure incom-

M. le professeur Lesbre a publié un cas analogue

de porc synote dans le Journal de l'Ecole vété-

plète (figurée en bas et à gauche) montrant un rudiment d'orbite en plus des deux tympans, qui indiquent l'emplacement des oreilles.

Cette figure me paraît très intéressante parce que l'iniope est une monstruosité toujours rare et parce que c'est, à ma connaissance, la seule représentation de squelette de monstre sycéphalien qu'on possède, les auteurs se bornant le plus souvent à figurer l'intérieur ou tout au plus quelques détails du squelette ou de l'organisation interne. le publie donc une réduction de cette figure. espérant qu'elle pourra être utile aux auteurs s'intéressant à la tératologie.

(2) DELLA CHIAJE, Miscellane aanatomico-pathologica, Napoli, 1847, t. I, p. 68, pl. 38.

#### A PROPOS DE LA "FORMATION INTELLECTUELLE" DES MÉDECINS ET DES ÉCRIVAINS

Ceci n'est qu'uue simple notation pour inciter quelques confrères curieux de «lettres» ou de «psychologie» à compléter, par leurs propres recherches, une indication sommaire.

Le professeur Gosset, dans sa leçon d'ouverture, a dit, en termes élevés et très émus, combien il devait à l'influence salutaire de sou père, médecin de province, élève du Dr Flaubert. L'auteur de Salammbô et de Mme Bovary ne dut-il pas beaucoup, pour la précision de ses « obervations », au sens clinique de son père, le praticieu normand? Et Pierre Lanet, l'auteur de l'Automatisme psychologique, quel hommage ne rend-il pas aux Drs Gibert et Powilewicz, dont le réputé philosoplie fréquenta les services, au Hayre? Et ees jours-ei, un important quotidien, eonsacrant uniquement son supplément littéraire à Stendhal, montre de quelle façon le grand écrivain dauphinois sut profiter des leçons de son grand-père le Dr Gagnon, Paul Bourget et M. Strvenski attribuent à ce physiologiste, élève et admirateur de Cabanis, le goût marqué et durable de Stendhal pour les études relatives à la connaissance du cœur humain et sa prédilection pour le réalisme le plus sévère.

Il n'est pas inutile de signaler, simplement, le rôle de ces éducateurs dont les fils, ou disciples, furent éminents, ehacun dans un domaine particulier de l'esprit. Oue ces éducateurs aient été médecins, ceci est notable pour le bon renom de la profession et surtout pour le caractère et la culture littéraire de ces praticiens. Il n'est pas superflu de faire entendre, à notre époque de controverses universitaires, que ees remarquables devanciers étaient des « humoristes » : le Dr Gagnon lisait les Rapports du physique et du moral, mais aussi, dans le texte, Horace, Sophocle et Euripide, comme l'écrit eneore Paul Bourget.

Je ne veux pas, de nouveau, répéter l'aneedote de Dieulafoy, fils de médecin, à ses débuts dans le service de Trousseau, mais il serait possible de citer nombre de médecins ou écrivains dont la « formation intellectuelle » dut beaucoup à leurs pères ou à leurs initiateurs, médecins de province, excellents lettrés ou philosophes érudits.

Dr Lemanski.

#### LE MÉDECIN DANS LE ROMAN CONTEMPORAIN A PROPOS D'UN LIVRE RÉCENT

J'ai eu l'oceasion d'entendre deux écrivains, Sarcey et Cherbuliez, bieu différents d'esprit et de tendanees, dire que jamais le médecin n'avait

#### VARIÉTÉS (Suite)

été littérairement traité de façon convenable par les écrivains modernes. Ils n'en exceptaient ni Balzac, ni Zola dont les médecins sont généralement faux et mal posés, dans leur attitude, leur mentalité ou leur développement professionnel. Depuis, le théâtre et le livre ont tenté bien des fois de nous présenter des médecins, des psychiâtres ou des neurologistes, des chirurgiens ou des physiologistes. Qui pourrait dire, paruni nous, que ces personnages ont une vie réelle, conforme à l'espirit véritable de nos maîtres ou du plus huuble de nos comfères?

Sarcey et Cherbuliez ont encore raison : le roman sur le médecin reste à faire.

Ce que je vais dire n'a donc rien de désobligeant pour M. André Corthis qui vient de donner une œuvre très remarquée, couronnée par l'Académie française, pleine de pagesémouvantes, où il met en scène un médecin de petite ville. M. André Corthis, je le conçois aisément, a tracé avec vigueur les traits et le caractère d'un médecin qu'il pense étre, je l'espère, très exceptionnel. Mais, malgré le charme du style, la recherche très poussée du document, le 1º Fabien Gourdon, le personnage antipathique de Pour moi seule, montre une basse ambition, une envie malsaine, une conception de la profession qui causent un malaise prolongé et angiossant.

C'est l'être exceptionnel, cloué au pilori de la critique et du roman par M. André Corthis, je le veux bien encore, et je n'ai pas la naïveté de « réclamer » au nom de la profession. Molière a été plus dur... mais c'était de la comédie, née d'un génie inconparable.

Il m'est permis de dire encore, avec Sarcey et Cherbuliez, que le roman sur le médecin est encore à écrire.

Dr Lemanski.

#### NÉCROLOGIE

#### J. BUCQUOY

Le brusque accident de rue qui a causé la mort soudaine du vénér D's Bucquoy, o provoqué, dans le monde médical, une unanime tristesse. Tous nous aimions et respections le dopen du corps médical hospitalier, qui, malgré ses quar're-vingt ouxe ans, gardait une étomante verdeux. Nous admirions en lui le représentant des plus vicilies qualités françaises d'urbanité, de dignifé professionnelle et morale, de bonte et de dévouement. Fils d'un médeciu de Péroune, où il naquit le 14, août 1829, interne des hôpitaux de Paris en 1851, docteur en 1855, M. Buequoy était devenu n'édecin des hôpitaux en 1862, agrégé de la Paculté en 1869, at 1868, supplé le professeur Grisolle en 1869, et 1868, et avait été éln membre de l'Académie de médecine en 1882. Il y avait donc près de quarante ans qu'il siégeait dans la section de pathologie interne où étaient venus le rejoindre son genuire, le professeur Chauffard, et tout récemment (ce fits at demière joie) son pet-l'is lis téorges 61 illain.



en ampoules de 5 cc

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux
USINES CHIMIQUES DU PECQ.39, Rue Cambon, PARIS

3

Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS. Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

ANTIDIARRHÉIQUE

GELOTANIN

Ube tolie - Per jour : de la 6 paquite de 0.

de les de les de la diment labitus;

PAS D'INTOLÉRAN (

- Librah FIFURUS 13-07

LITTÉRATORE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS. - Toure 13-07

#### NÉCROLOGIE (Suite)

Clinicien de haute valeur, il a laissé de nombreux travaux dont plusieurs sont restés classiques. Sa thèse de doctorat, en 1855, étudiait le purpura hamorragica idiopathique ou maladie tachetée de Werlhoff. Peu après, il publiait d'intéressantes recherches sur les invaginations morbides de l'intestin grêle (1857). Ses I eçons cliniques sur les maladies du cœur (1868) ont cu un succès justifié et c'est à lui que nous devons l'emploi, si fréquent et si utile, du strophantus en thérapeutique cardiaque. Nombre d'observations cliniques témoignent de ses qualités d'observateur, telles son étude sur la syphilis transmise par le catéthérisme de la trompe d'Eustache (1865), celle qu'il consacre au scorbut pendant le siège de Paris (1871), surtout les pages où il étudie la pleurésie dans la gangrène pulmonaire et son Etude clinique sur l'ulcère du duodénum dout il prévoit toute l'importance en pathologie. L'une de ses deruières publications fut l'Etude sémiologique du deuxième bruit du cœur qu'il publia en 1888 avec M. Marfon.

Mais ce sont moins ses travaux de médecine clinique, si importants qu'ils soient, que son rôle professionnel qui en ont fait un médecin entre tous estimé et aimé. Pendant de longues années, il présida la Société contrale de l'Association générale des médecins de France. Dans ces fonctions, de nombreux confères ont pu apprécier sont affabilité et son dévouement à tous. La bicuveillance sonrainte, aveu laquelle il dirigate les discussions, les rendait plus faciles et il excellait à trouver les moyens de soulage les misères médicales, hélas I nombreuses. Bien d'autres ocuvres bénéficialent de son active direction au premier rang desquelles I<sup>\*</sup>Uzuere des sanulorismes marius: tous ecux qui, comme moi, l'ont vu se dévouer iinsi, savent avec quelle indulgente bonté et qual cœur largement ouvert'il remplissait as tâche.

Sa vic active et bienfaisante fut heureuse et justifiait son optimisme naturel. A peine sorti de l'Internat, il avait, en 1856, épousé Mie Danyau, fille du célèbre acoucheur, petific-fille du professeur Roux et alliée au baron Boyer, chirurgieu de Napoléon 1+. De ses filles, l'une varit épousé M. Deligand, l'avocat bien comm, qui, souvent, fut le diénescur des droits médicaux; l'autre est la femme du P' Chauffard, dont la fille a épousé le D' Guillain. De telles familles médicales sont rarés et M. Bucquoy en était justement fier. Entouré de l'affection de tous, M. Bucquoy semblait ne pas vieillit, gardant la même intelligence lucide, la même activité physique, et îl a failu m hasard stupide pour achever brusquement cette belle vie mé: icale. Elle restera un exemple et le nom de Buc-quoy sera toujours synonyme de blenfaisance et de bouté.

P. Lereboullet.



# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pu

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier

Pour leurs malades

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

\_\_\_

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dópôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

#### HYGIÈNE SOCIALE

#### LA TUBERCULOSE A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Dans sa séance du 1.4 juin dernier, la Chambre des députés a eu à examiner, entre autres chapitres du budget concernant le ministère de l'Hygiène, le chapitre 44 comprenant, nolamment, les ressources des dispensaires d'hygiène sociale et de rotservation antituberculeur.

Le rapporteur, M. MOURIER, demandait un crédit de 300 000 francs. Un député, M. Maurice de ROTHSCHILD, a défendu un amendement tendant à augmenter le crédit de 2 700 000 en le portant en conséquence à 3 millions.

Il est intéressant de connaître, ne fût-ce que partiellement, ce qu'a dit, d'après l'Officiel, M. Maurice de ROTHSCHILD, dont voici, en bonne partie, le discours. H.

Supprimant les ressources inscrites à ce chapitre, en 1919, le projet de budget de 1920 pourvoit à leur remplacement par un prélèvement sur le produit des jeux.

Lors du vote de la loi du 30 décembre 1919, relative aux crédits provisoires de l'exercice 1920, sur une proposition du 26 décembre 1919 de M. Homorat, rapporteur du budget du ministère de l'Intérieur, la même proedure financière avait déjà été adoptée par le Parlement qui décida que le produit des jeux pourvolrait aux subventions des laboratoires bactériologiques et des dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.

En fait, le Parlement avait ainsi annulé, par cette loi de crédits votée sans discussion, le principe financier quiest à la base de la loi du 4 avril 1916, comme sons le nom de loi Léon Bourgeois et qui institue les dispensaires d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.

Aux termes de cette loi, la participation obligatoire de l'Etat aux dépenses extraordinaires de création de ces établissements est assurée par un prélèvement sur le produit des jeux (art. 6, § 4), au contraire celle qui incombe à l'Etat pour les dépenses ordinaires de fonctionnement est couverte par les crédits du budget (art. 7, § 4).

Notre amendement a pour objet le retour au principe financier de la loi Léon Bourgeois votée par le Parlement en 1016.

Je suis absolument opposé an principe illogique que nous propose le Couvernemeut et je considère que le produit des jeux ne doit assurer que la participation de l'Enta taux dépenses de premier établissement des dispensaires, puisqu'il s'agit, en l'espèce, de dépenses exceptiounelles. Nous savons d'ailleurs combien ces ressources sont limitées et aléctoire.

La somme ainsi mise, au début de l'année 1920, à la disposition de ce chapitre était seulement de 750 000 francs et était prélevée sur le produit des jeux d'avant-guerre.

Nous croyons pouvoir assurer que le crédit est actuellement épuisé. Nous ignorons, d'autre part, le montant des sommes prélevées sur les jeux depuis août dennier, date de leur rétablissement. En tout cas, une partie de ces prélèvements devrait étre réservée, cennue contribution obligatoire, aux dépenses extraordinaires de promier établissement et de création d'œuvre d'assistance antituberculeuse.

Il me semble que nous répondrions mal à notre mandat,

en ne prévoyant pas pour l'entretien annuel des œuvres déjà existantes, des ressources, fixes, proportionnées aux sacrifices consentis tant par l'Eltat lui-même, les départements et les communes, que par l'initiative privée lors de leur crástion. (1745 bien 1 1765 bin 1) jai

ions de leur craution. (1748 beni 1768 teni 1768)
Quel organisme doit, si ce n'ext le ministère de l'Hygiène, disposer des crédits nécessaires à l'assistance dis
malades? Sinon, à quel bon avoir créé ce ministère noureuner à vec le système finaucier que nous propose le Gorvernement, le ministère de l'Hygiène est contrait de présenter à la commission de répartition du produit des jeux
les demandes des subvention d'entretien de chaque dispensaire. Cette commission dégrad du ministère de l'Intérieur. En vertu du décret qui l'Institue, elle peut rejeter on réduire toutes les demandes qui lui sont présertées et il s'agit pourtant, dans l'espèce qui nous intéresser;
les dépenses obligatoires de l'Etat. (Tris bien / très bien /)

Le moment est venu de jeter un coup d'œil sur ce qu'i a été fait à l'étranger.

Les Etats-Unis, depuis 1913, ont dépensé plus de 20 millions de dollars par au, ou 260 millions au cours actuel du change, pour com battre la tuberculose, mais ont ainsi, en vingt-huit ans, réduit la mortalité par tuberculose de plus de moitié, en fait de 62 p. 100.

L'Angleterre a consacré plus de 3 milliards en quinze ans à ce budget de l'hygiène et elle a ainsi sauvé 900 000 vies. Le ministre de l'Ilygiène nous disait, il y a un instant, que, lors d'un récent voyage en Angleterre, il avait constaté, chez nos amis d'outre-Manche comme chez nous, une insuffisance de bureaux au ministère de la Santé publique qu'ils ont nouvellement créé. Il aurait pu ajouter cependant que les saerifices de nos alliés dans le domaine de l'hygiène, en particulier dans la lutte authent tuberculeuse, peuvent étre pour nous du plus bet exmple.

Nos services de statistiques, dont l'installation et le fonctionnement laisent du reste beancoup à désirer, ont constaté par coutre en Prance une recrudescence de la mortalité par tubereulose et nous avous le regret d'enregistrer une combe asceudante, surtout depuis la guerre, où 45 p. 100 des décès entre vingt et quarante ans sont imputables à cette maladic.

A Lille et à Lyon où, déjà avant 1914, les professeurs Calmette et Jules Comment avaient admirablement organisé la lutte antituberculcuse, la mortalité a été abaissée de facon sensible.

La Chambre me permettra maintenant de lui parler brièvement de l'œuvre entreprise en France pour la création des dispensaires, sous l'impulsion et l'aide financière de la commission Rockefeller, par le comité national de défense contre la tuberculose (ec mité Léon Bourgeois) et par les comités départementaux. Je tiens, à cette occasion, à reudre un légitime hommage, auquel la Chambre ne peut que s'associer, au grand philanthrope Rockefeller (Applaudissements), qui a sans doute été le véritable promoteur de la ligue des nations, en consecrant ses efforts, à travers l'Océan, à la graude œuvre de notre relèvement national. La fondation Rockefeller, qui dispose des revenus d'un capital initial de 120 millions de dollars, est en contact avec vingt-neuf pays et vous serez particulièrement sensibles à la pensée du fondateur qui, jusqu'à ce jour, a exclu l'Allemagne de ses libéralités (Applaudis\_

#### HYGIÈNE SOCIALE (Suite)

sementa) et qui a choisi la France comme son premier champ d'action en Europe. (Nouveaux applaudissements.) Ajontons qu'il efit été impossible d'être utieux secondé que ue l'a été ce grand homme de bien dans les persounes des Dr Williams et Bruno, si dévonés et si compéteuts et qui sont à la tête de cette fondation en France. (Applaudissemuts.)

En fait, le Comité Rockefeller a dépensé, en France, depais 1917, une moyenne de luit millions para n. Il a mials sitherentionner une propagande nécessaire et poursuivre une campagne d'éducation populaire; il a pur fournir des facilités de préparation et d'enséguement aux visiteuses professionnelles d'hygiène, en donnant un grand nombre de bourses d'étude aux dames désireuses d'entrer dans cette profession, en distribuant ciaq millions de brochures et en faisant des multitudes de conférences auxquelles plus d'un million de spectateurs ont assisté; enfin il a pu, par une démoustration médicale et social des méthodes milisées en Amérique, stimuler la création de laboratoires et de dispensaires autituberculeux dans la plupart des départements de France.

La Commission Rockefeller fait l'étude des besoins sanitaires d'un département dans le donaime de la prophylaxie, facilite la formation de comités locaux et départementaux, enfin élabore le programme et le budget nécessaires pour l'installation des laboratoires et des dispensaires. Elle a pris pour terrain d'expérience le départeuent de l'Eure-et-Loir, où elle a dépensé 4 milious. L'organisation de ce département peut actuellement servir de modèle à tous les autres, mais il n'était pas possible à la Commission Rockefeller de fournir le même effort sur tout le territoire.

Dans le Finistère, elle a aidé à la création de vingt-trois dispensaires ; quatorze fonctionnent et les autres sout sur le point d'ouvrir. M. de Guébriant, président du Comité départemental du l'inistère, vice-président du Couseil général, s'est assuré la reconnaissance de tous eu menant à bien le développement de ces institutions et en faisant voter par le Conseil général des crédits considérables pour l'installation et le fonctionnement de ces dispensaires. Il a été ainsi dépensé 400 000 francs en deux aus, en dehors des frais d'établissement d'un sanatorium. Les élus du Pinistère ne me démentiront pas si j'affirme que les dépenses d'entretieu des dispensaires se trouvent être aujourd'hui si élevées que l'œuvre est menacée de faillite si l'Etat ne vient pas immédiatement à son secours. Le cas du Finistère est celui de tous les départements de France qui ont déjà consenti des sacrifices analogues. Les dispensaires, nous ne devons pas l'oublier, sont les postesvigies ou les postes d'écoute dans la lutte antitubereuleuse. Grâce à eux, la tuberculose est dépistée, les malades sont visités à domicile et surveillés...

#### CHRONIQUE

Guide pratique aux eaux minérales, baius de mer, établissements hydrothérapiques, par le Dr F. DR LA HARPE, professeur à l'Université de Lausanne. 1 vol. in-18 d. 312 pages, 5 fr. (Librairie J.-B. Baillière et fits).

En rédigeant ce Guide, le D' de La Harpe, professeur de balhéologie à l'Université de Lausanne, s'est placé à nu point de vue exclusivement pratique. Il u'a unentionné soit dans la partie consacrée à la balnéothérapie, soit au sujet des stations balnéaires, que les faits et les renseignements directement utiles au praticien, en laissant de côté les données scientifiques purse s'e les luypothèses, les théories de l'action des caux qui remplisseur trop sonvent les monographies des caux minérales.

La première partie de cet ouvrage contieut un résumé sommaire de balnéothérapie générale, dout il faut con-

#### DES LIVRES

naître les principes pour prescrite rationnellement les cures hydrouinérales; deux chapitres ont trait, l'uu au baiu de mer, l'autre à l'hydrothérapie; emfin, uu dernier chapitre est consacré à l'étude des diverses classes d'eaux uinérales et de leurs indications en cénéral.

La deuxième partie se compose d'une série de mongraphies des stations hydrominérales les plus commes, rédigées d'après un schéma uniforme. M. de La Harpe a cherché à faire ressortir parmi les indications des principales stations celles qui constituent leur spécialisation, tantôt ancienne et traditionnelle, tantôt plus moderne et scientifique.

La troisième partie enfin énumère les applications des eaux minérales dans les maladies les plus importantes.

Une liste des médecins pratiquant dans les diverses stations termine le volume.

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN = les = BAINS (Haute . Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Habilissement Thermai par un Funiculaire Salson 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - I.F.S - RAINS

#### DIUROCARDINE Tonique du cœur — Diurétique puissant

Chaque cachet d'sé à 0.05 cent, de Pontre de Digitale titrée physiologiquement associée à la Dimethylphosphoxanthine sodique et à la seille déberrassée de ses principes émétocathartiques

ACTION RAPIDE ET DE LONGUE DURÉE - PAS DE FATIGUE DE L'ESTOMAC - TOLÉRANCE PARFAITE INDICATIONS : Hyposystolle, Asystolle, Tachycardie, Endocardites, Péricardites, Dyspnée liée à un réfrécissement mitral, Néphatris chroniques, Albuminurie avec ou sans ocdème, Parmonie

ABORATOIRE L. BOIZE & G. ALLIOT Phermatical of 1 1 classe, Membres de la Société de Chinis bibliogique de Paris

#### NOUVELLES

Nécrologie. - Le professeur Guyon, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, commandeur de la Légion d'honueur. - Dr Morel, conseiller général de la Marne, - Mile le Dr Reine Maugeret, ancienne interne des hopitaux de Paris.- Mile Lassablière, âgée de 13 aus, tille du che, de Laboratoire à la faculté de médecine de Paris.

Mariages. - Le Dr Costantini, professeur agrégé à la Faculté de médecine d'Alger, avec Mile G. Dupuy. -M. Jacques Renard, interne des hôpitaux de Paris, avec M110 Marguerite Mignaton. - Le Dr Alphonse Morellet. décoré de la Croix de guerre, avec Mue Yvonne Girardet.

Légion d'honneur. - Officier. - MM. Marotte, medecin principal de 1re elasse; Savornin, médecin principal de 2º classe; Auguisi, Gamard, médecins-majors de rre cl.; Talbot, Brau, Guillemet, Mias, médecins principaux de 2º classe des troupes coloniales ; Gravot, Faucherand, médecins-majors de 17e classe des troupes coloniales; Hernandez, médecin principal de la marine : Goullet, médecia principal de réserve de la marine ; Lévy, médecia inspecteur principal de 17º classe; Drouincau, Boursiac, Grall, Elzac, médecins principaux de 2º classe; Fradet, Lemask, Ray, Chevron, Bian, Séguin, médecins-majors de 1re classe.

Chevalier. - MM. Céard, Blanc, Guichard, Gras, Royer, Trucy, Pernin, Fontan, Etienue, Pélissier, Pouchet, Chau. vin, Théron, Villard, Bornecque, Laurent, Roux, Arène, Lambert, Longuet, Larnandre, médecius-majors de 2º cl.; Cazeneuvc, Bonduel, Malsuvier, Laporte, Guérin, Agostini, Laquièze, médeeins-majors de 2º classe des troupes coloniales; Dore, Belley, Viéron, Brugeas, médecins de re classe de la marine ; Baix, Dautheville, médecins de 2º classe de la marine

Hommage au Dr Depage. - Les nombreux amis du professeur Depage, l'organisateur de l'hôpital de l'Océan. le créateur de ces services chirurgieaux qui ont fait l'admiration de tous les médecins des armées alliées, ont décidé de manifester leurs sentiments de respectueuse reconnaissance envers ect homme de science et de dévoucment en lui offrant son buste dû au talentueux ciscau du s culptcur Franz Huvgelen.

Nous nous associons de tout cœur au légitime housmage rendu à ce patriote dout l'ardeut amour de la patric et le remarquable talent chirurgical ont rendu d'inappréciables services aux blessés de la guerre et conservé, sur la mince parcelle de Belgique non envahie, un foyer inteuse de travail dont le rayonnement s'est étendu au restant du

Médailles de la reconnaissance publique. - Nous avons été heureux d'apprendre que la médaille d'argent a été décernée au Dr STAUFFER, de Neuchâtel (Suisse), ainsi qu'au Dr PRAUM, directeur du laboratoire de bactériologie et président de la Société des sciences médicales du grand-duché du Luxembourg.

La médaille de bronze a été accordée aux Dr. BRICHER et CODRONS, du grand-duché du Luxembourg, ainsi qu'aux Drs Perlet, de Berne, et Anéma, de Hollande.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (Professeur : A. GIL-BERT). - KNSEIGNEMENT CLINIQUE DE VACANCES. -M. Maurice VILLARET, agrégé, fera, pendant les mois d'août et septembre, un enseignement clinique de vacances. Tous les matius, à 10 heures, visite et examen des malades.

Le mercredi, à 10 h. 35, à l'amphithéâtre Trousseau, leçon cliuique et présentation de malades (première lecon le mercredi 4 aout 1920).

Deux séries d'Enseignement de perfectionnement et de revision auront lieupendant les grandes vacances à la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu : le premier, à partir du 10 juillet 1920 : Cours sur les notions récentes concernant les maladies du tube digestif; le deuxième, à partir du 11 octobre 1920 : Cours de clinique pratique et d'application des méthodes de laboratoire au diagnostic. Concours de chirurgien des hôpitaux. - Consultation

ECRITE. - Séance du 16 juillet. - MM. Bergeret, 15; Lorin, 13; Broeq, 19; Rouhier, 15. Séance du 17 juillet. - MM. Gouverneur, 16; Méti-

vet, 20; Houdard, 20; Kendirdjy, 16. Séance du 19 juillet. - MM. Monod, 18 ; Guimbellot, 20;

Sont déclarés admissibles à la suite de cette épreuve . MM. Guimbellot, 67; Deniker, 65; Houdard, 64; Métivet, 63; Brocq, 62; Girode, 60; Kendirdjy et Gouver-

La question des langues en Belgique. - La question des langues continue à agiter la Belgique, Sous l'occupation

# Dragées DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Bont, de Port-Reval, PARIS

#### omen

(Bi-Bromure de Codéine)

AMPOULES (4.0)

d de Port-Royal, PARIS.

Deniker, 19; Desplas, 18; Girode, 18.

#### SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS

lanne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX ET DÉPURATIF

Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge-SECONDE ENFANCE Dose laxative: 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge. LABORATOIRE MOYAL.

**VERNON (EURE)** 

#### NOUVELLES (Suite)

allemande, une université flamande avait été ouverte à Gandaveele concours d'activistes qui furent depuis condamnés pour trahison. Aujourd'hui on revieut à la charge. Aussi l'élite intellectuelle proteste et depuis l'Académie de Belgique, les Universités jusqu'aux sociétés scientifiques, chaque organisme à son tour prend nettement position pour empêcher le Gouveruement de substituer au fover d'intellectualité française de Gaud un organisme flamand que l'ou pourrait d'ailleurs créer dans une autre ville pour ceux qui en croient la nécessité ou l'heure venue. Notre confrère Delchef, du Scalpel, termine un article sur ce sujet par de justes paroles :

« Si M. Van Camvelaert veut créer une école d'euseignement flamand pour servir son pays, qu'il prenne le compas et les crayous de l'architecte, mais qu'il ne s'avance pas armé de la pioche du démolisseur, de la bêche du fosseveur ou de la torche incendiaire des Allemands. Tous les Belges lui barreront la route. »

L'hygiène des locaux scolaires. - Le Couscil d'hygiène de la Scinc vient d'adopter le vœu suivant :

Considérant que les bâtiments scolaires sont destinés à l'école ;

Qu'ils sont affectés à un service public, en vertu même de la loi qui en permet l'accès aux seules personnes dâment qualifiées et énumérées par les textes législatifs ; Oue l'école teud à devenir de plus eu plus un lieu de réunions publiques, et un abri pour des services de toute

nature étrangers au service scolaire : Que dans un grand nombre de cas, les locaux scolaires

sout occupés de 8 heures du matin à 10 heures du soir ; Que la présence presque permaneute d'un public uousbreux et l'occupation continue des locaux ne permettent ni la désinfection ui le nettoyage et constitueut en quelque sorte des agents de propagation de maladies épidémiques et un dauger permanent pour la santé des enfants :

Emet le vœu que toutes mesures nécessaires soient prises pour rendre l'école à sa destination légale et pour la soustraire dans la plus large mesure à toute occupation étrangère au service de l'enseignement scolaire.

Ecole de mèdecine d'Amiens. --- Le Dr Poulain a été nommé, après coucours, ehef de clinique chirurgicale.

L'exercice de la mèdecine en France par les mèdecins ètrangers. - M. Gaudin de Villaine, sénateur, avant demandé à M. le miuistre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales quelles sout les conditions requises pour qu'un médecin étrauger puisse exercer sa profession en France, a recu la réponse suivante :

« L'exercice de la médecine eu France est subordonné à la possession d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le Gouvernement français à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat (loi du 30 novembre 1802), »

Congrès de l'histoire de l'art de guèrir. - Le premier Congrès se tiendra à Anvers du 8 au 12 août sous la présidence du Dr Tricot-Royer. Le Comité français, présidé par le professeur Jeanselme, comprend notamment les nous de Cabauès, Dorveaux, Fiaux, Le Dentu, Laignel-Lavastine, Moure, Nass, Richet, Roger, Tuffier, etc.

Une infirmière voudrait trouver pour les mois d'août, septembre et oetobre, une place dans une elinique, soit à Paris, soit dans une ville d'eaux. S'adresser à Paris médical.

#### MEMENTO DII MEDECIN

2 AOUT, - Strasbourg, Cougrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue fraucaise.

2 AOUT. - Paris. Ouverture du registre d'inscriptiou pour le prochain concours de l'externat des hôpitaux.

2 AOUT. - Berck-sur-Mer. Onverture du cours pratique d'orthopédie de M. Calor.

2 AOUT. - Concours pour l'admission à l'Ecole du Service de santé de la marine.

4 AOUT. - Concours pour l'admission à l'Ecole du Service de santé militaire de Lvon.

19 Aour. - Paris. A l'hôpital des Enfants-Malades. début du cours complémentaire de elinique et de médecine des enfants.

31 AOUT. - Paris. Fermeture des registres d'inscription pour le concours de l'externat des hôpitaux de Paris. 20 SEPTEMBRE. - Paris. Ouverture du conçours de l'externat des hôpitaux.

Dérivé synthétique de la Strychnine iles à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc1

P. LONGUET 50, rue des Lo

PRODUITS DE RÉGIME

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes cuits et de céréales Légumes décortiqués

LITTÉRATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

phate Caïacolé calcifiant odificateur des Sécrétions

ntée en cachets. Bolles pour 15 jours de troitement. Bronchite chroniq. Emphysème pulmonaire. I pulmonaire et osseuse. Dilatation des bronches Bronchite aigué. Trachéo-bronchite. Anémie, naire. Tul

antillons gratuits à MM. les Docteurs. n gros : Laboratoires Laiour, 17, Place des Vosges, Par DÉTAIL TOUTES PHARMACIES

#### ART ET MÉDECINE

#### LE SALON DE 1920

#### DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS

On raconte que, dans un Salon voisin, un grand sculpteur s'est révélé qui débuta dans la vie par quelque infime métier champêtre; mais il aimait tout jeune pétrir la terre et fixer de la sorte sa vision des choses vivantes.

La guerre, après avoir été brutale dans sa taille, fait fleurir maintenant une théorie sacrée des œuvres utiles; semerle blé, élever des troupeaux et repeupler. Au seuil de cet âge d'airain, quelle figure font donc eeux qui prétendent manger le pain dont ils n'auront point cutitivé le grain; dans cette société positive, encadrée par ses nécessités alimentaires, quelle pent être la situation de ceux qui négligent l'effort immédiat de la production de la nouritture?

Dans l'échelle des positions sociales, quelle est la place du peintre, quelle est celle du seulpteur? On nous a taut mis sous les yeux que nos sociétés humaines ne sont, comme les sociétés animales, que des milieux de concurrence sans merei pour la vie et la subsistance, qu'il y a lieu pour nous de nous étonner que l'art de ne rien faire de prariquement utile puisse permettre à ces artistes de se faire leur place, et souvent des meilleures.

N'est-il pas surprenant qu'au milleu de cette ruée d'appétits et d'efforts qui caractérise la société actuelle, l'art de la peinture puisse nourrir son homme? Quand on songe aux besognes parfois pénibles, et souvent d'un agrément propre purement négatif dont se paye la rançon du pain, du vêtement, du logement, du foyer, on se prend à envier le sort éthéré de l'artiste qui de son pinceau tire avec le pain cet idéal plaisir qui est de suivre sa chimère.

Quant à la foule dont nous sommes, nous la voyons fréquenter les expositions, mue par des impulsions inexplicables au milieu du positivisme de la vie moderne. Cette foule aime les images, et pour les voir quitte ses occupations, ou bien lui saerifie ses loisirs; bien plus, elle échange son gain, en réalité son travail, parfois pour possèder aussi ces œuvres dont l'utilité est en fait impossible à démontrer.

Les plus graves parlent d'art et des satisfactions que donnent ces visions. Nous pensons plutôt que tant de désintéressement ne saurait eréer une clientèle artistique, qu'il doit y avoir quelque autre raison ou mieux quelque autre motif qui amène des gens par ailleurs fort positifs sur le terrain de l'art, au point d'y mettre une part des sommes âprement gagnées dans le tournoi de la compétition alimentaire.

C'est une curieuse chose que l'animal humain et comme lui aussi d'autres animaux ne se contentent pas d'accomplir les actes essentiels, inéluctables que comporte la matérialisation dans une enveloppe, dans un corps à deux ou quatre pattes; au delà de la nécessité des besoins nous voyons des humains et aussi des bêtes se payer le luxe d'efforts inutiles au jeu de la vic, agrémentant le terre-à-terre de l'existence et du jeu des organes, de notes pour rien et purement sans effet, du moins visible.

Une visite à un Salon de peinture est du nombre et ne répond à rien, semble-t-il. Voir un paysage, me direz-vous, cela compte ; et aussi un portrait - ah! que vos paysages de peintre sont peu de chose, non plus que leurs portraits quand un seul arbre verdoyant, un seul visage vivant, et même le plus disgracié, dépasse de cent coudées sa copie, sa représentation. Mais, me direz-vous encore, ces paysages, ces portraits vous rappellent, évoquent des sujets que vous ne pouvez prétendre avoir sans cesse présents à votre souvenir, à votre mémoire. Ils fixent en outre un moment, où l'éclairage, l'harmonie des choses, l'état d'âme du peintre, les ont faites telles qu'elles ne se retrouveront plus ainsi. - Soit, je l'admets, mais alors à quoi bon de grands mots : ce sont des images, de belles images; nous sommes de grands enfants, et de même que eeux-ei aiment courir, sauter, employer leurs muscles sans but, nous aussi nous aimons recueillir des impressions, des sensations lumineuses sans but, Des tableaux? Non! laissez-moi rire! Ou'est-ee qu'un tableau sinon une certaine prétention de nous faire voir une image comme nous ne l'aurions pas vue nous-même? Un tableau. c'est un mirage. Impressionnistes, faunes, cubistes et toutes les écoles de peinture ont trouvé tour à tour une formule propre à produire le mirage, l'illusion.

Le tableau, c'est ce que l'artiste ajoute de luimême à l'image des choses, c'est la matérialisation de sa propre impression, c'est l'expression de sa vision et de sa compréhension. Voilà pourquoi c'est un plaisir passionnant, et aussi très intéressé que de voir les choses à travers ces tableaux, e'est-à-dire les voir comme l'artiste les a vues ; c'est comme si, pour un moment, nous abandonnions nos propres yeux pour voir le monde avec les yeux de l'artiste ; l'art n'est plus ainsi cette vague et religiouse prétention ou aspiration dont certains parlent tantôt avec onction, tantôt avec emphase, c'est une école de perfectionnement de notre appareil sensoriel; par lui nous arrivons à prendre conscience du plus ou moins de justesse de nos appréciations du monde extérieur, à connaître les tares inhérentes à nos organes sensitifs par l'étude comparative des représentations faites par les artistes.

llieu plus, nous arrivous non sculement à avoir meilleure conscience de notre propre outillage sensoriel, mais aussi à faire la discrimination des appareillages de nos voisins, et particulièrement des artistes qui s'étalent complaisamment sous nos yeux dans les expositions.

Nous comprenons par là pourquoi l'art, qui peut a priori faire l'effet d'une fantaisie non classable dans l'échelle des valeurs matérielles, est en réalité un procédé de valorisation et de perfectionnement de l'animal lumain. Dans la concurrence vitale, tout compte qui doit aniciorer, vigoriser, affiner les muscles, les seus du combattant. Parallèlement sports et art y concourent.

A cette demande les artistes, c'est-à-dire ceux qui aurout la meilleure vision, ou la plus originale, satisferont; leur œuvre est si utile qu'elle paye, que la foule trouve leurs essais si précieux qu'elle leur permet de vivre cette vie qui est la plus belle, la poursuite, la recherche de tentatives artistiques, en produisant pour eux terre à terre les produits indispensables à la vic.

Nous non plus, les médecins, ne saurions nous tenir à l'écart de ces travaux en apparence si étrangers à notre profession; car notre art ne vaut que par la finesse de nos sens, la justesse de nos appréciations, fonction de l'exactitude de nos examens; aussi a-t-on toujours dit l'art de la médecine, pour donner à l'intervention de notre sensibilité à la participation plus ou moins précise ou réglée de nos organes toute sa valeur d'influence.

Nous avois pour cela le plus grand intérêtà fréquenter ces expositions, pour y voir les choses à travers un autre organisme litunain; nous prenons ainsi une meilleure conscience de la qualité de notre propre vision; chemin faisant, nous constaterons en outre les tares de nombre d'artistes, dont les œuvres traduisent quelque défaut organique ou quelque déformation d'ordre central. Bien entendu, nous ne devons pas non plus être dupes de ceux qui, en nous montrant leurs œuvres d'apparence anormale, cherchent à nous faire croire qu'ils les voient ainsi, et ainsi parce que telles sont-elles

Mais quelle haute satisfaction, quelle sensation d'une vue plus haute sur ce monde extérieur, si difficile à percevoir dans sa plénitude, quand nous avons sous les yeux des œuvres d'artistes supérieurs; que se rencoutrent en effet chez le même homme les qualités les plus brillantes de la vision colorée, de l'intelligence, de la science et nous avons un Léonard de Vincil :

De même la production de nos peintres modernes est facteur de la qualité de leur vision, de leur intellectualité et de leurs différents acquis. Ainsi à cette exposition les œuvres de René Mesnard reflètent précisément cette conjonction de la belle vision et d'une haute préparation intellectuelle.

Mais même dans un ordre moins élevé feronsnous un profit utile si nous nous exerçons dans l'examen de tableaux traités avec sincérité; quand un peintre dit : voilà ce que je vois, voilà comme je le vois, c'est un document précieux et infiniment utile; pour lors rien ne vaut dans la qualité de la peinture, et on peut le dire pour toute question d'art, rien ne vaut que par la sincérité; exprimer ce que l'on voit, ce que l'on ressent, et non chercher à plaire, à étomer; la sincérité qui seule paye le temps que nous passons à ces visites et qui fait l'euvre la plus durable.

C'est ainsi que Lucien Simon dans deux toiles de dimension importante nous retient dans l'une et nous inquiète dans l'autre. Les Appréts du dimanche se font dans une ferme bretonne : la scène est certes apprêtée mais bien couleur locale ; le nettoyage des deux enfants dans la même cuvette, le peignage d'un autre au-dessus des bols de lait sont d'observation. Par contre la Décoration pour l'église Notre-Dame-du-Travail à Paris, c'est de la peinture à but. Le but, c'est le mur de cette église. Il fallait le couvrir ; l'artiste l'a creusé d'une tranchée. C'est la guerre. Des poilus honorables, qui feraient bien sur ces grands panneaux de musée, comme vous en avez vus à la Foire au pain d'épices, tiennent leur place dans ladite tranchée. L'un d'cux semble mortellement atteint ; je ne le dis pas en raison des lésions visibles, mais parce que le malheureux est tout retourné par une apparition dont le peintre a couvert le fond de sa toile : un Christ qui porte sa croix avec des figurants en robe violette. En vérité, la grandeur du Poilu n'a pas besoin de cet artifice pour être exaltée : qu'on nous le rende tel qu'il était à son poste : la littérature ne supplée pas à la vision directe.

On s'arrête avec intérêt devant le Bébé de GUMENY; cet objet du culte familial et national est très réussi. Un autre enfant du même dans la toile dite Été possée un mollet d'une forme ct d'un coloris anomaux; si cette reproduction est véridique, le cas serait à soumettre à notre très compétent ami Apert.

La Pergola de QUESNEL est une décoration dans l'esprit du jour; l'homme travaille et la femme s'occupe des enfants. La Toilette de BURNSIDE est une fantaisie inspirée d'autrefois; c'est la plage, mais avec une mer plus haute que l'horizon; il y a un petit enfant, qui sert de repoussoir; il fait vert, vert de peau, vertes les ombres de

ses cuisses, vert le coussin où il est posé; mais il fait bien valoir la femme accroupie qui offre des fruits; la coquetterie féminine excuse tout.

Le nº 471 est une œuvre linbile: M. Demœurisse a fait le portrait d'un bistro dans l'exercice de sa fonction meutrière; derrière le rempart de son zinc, il remplitun canon; mais tout y est, toute l'installation, des siphons captivants par l'azur de leur verrerie, et le petit bassin dont l'ean palpitante échappe à l'indifférence des buveurs. Charmaut tableau, et dont l'inspiration ne saurait être sèche.

Le Bon Samaritain de Chadel est une sépia de composition classique, mais dont le détail n'apporte pas de contribution médicale.

Le Chemin des Centaures d'Alb. BESNARD existe certainement; les centaures aussi sans doute; tout de même un centaure avec un corps de cheval alezan, cela va bien; mais l'autre a un corps de cheval bleu, cette fois toutes nos counaissances; sont détruites; je doute en vérité de la véracité de cette peinture.

Voici maintenant, dans l'exposition rétrospective, l'Accouchée de SERVENS, un peu troppâle, avec son enfant couché dans son lit à côté d'elle; set de Carpextuer la plaquette de Potain s' remarquable, avec Podain ausculdant sur l'avers; Charles Monod opérant à Saint-Antoine; l'aud Segond, très bien venu et en cours d'opération; enfin Besnier avec une vue de l'hôpital Saint-Louis.

La Petite Infirmière de DELANCE agite une petite fiole; elle est très plaisante, cette petite infir-



Delucrmoz. - Cheval blesse

mière; mais voyons, la guerre est finie, qu'elle quitte son voile et sa petite fiole.

M® Renée PENTECOTE expose des centaures; elle leur fait bander leur arc dans toutes les positions et ils tirent en l'air; ces grosses bêtes ne sont pas à encourager.

Le Cheval blessé (grande guerre) de Deluermoz a la crinière rasée comme les condamnés à mort;



# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILIONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE . 139 AT de Wagner, PARIS

# DILIROCARDINE

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT

Docteur de l'Université, Licencié ès-Sciences Chimiques, Ex-Chef de Laboratoire de la Charité à Paris, Ancien Elève de l'Institut Pasteur 285, Avenue Jean-Jaurés — LYON

il est triste; sa blessure est à l'épaule gauche et saigne indécemment; ce cheval viserait un refuge à la Société protectrice des animaux que je n'en serais pas surpris: c'est un vrai tableau d'abattoir.

L'Ambilance de la gare de Poitiers, de Gervex, rappelle les débuts de la guerre: rien que des pantalons rouges; sur quatre blessés, trois le sont aux mains; ce tableau a tout l'intérêt que comporte la chose.

Rétrospectivement le champ de bataille de Carolus Duran nous montre des morts assez vagues, les arbres, les maisons sont intacts, ce n'est pas d'hier.

La Douleur, de Roll, est précisément une de ces visions que nous n'aurions pas eues ; une femme nue dans un raccourci bizarre sur un gros matelas à carreaux bleus; pourquoi l'intituler 4 la Douleur ? elle est sur le dos et rien dans ses cuisses ou sur son ventre ne laisse apparaître de signes convenionnels de la douleur; peut-être cependant est-ce un document sincère; nous aimerions à savoir quelle douleur touche cette femme nue sur son gros matelas à carreaux bleus.

Le Baiser, de Buk, montre un cadavre vert jaune en culotte bleue et botté; une femmenuage le baise sur la bouche, et voilà ce que certains imaginent sur nos admirables plages de l'Océan l c'est pourtant déjà assez qu'il y ait les horribles crabes.

Miss How, définitivement vouée à la peinture d'enfants, nous en montre deux fort gentils; son habileté est grande dans les oppositions de blanc.

L'Enjant blessé de PERRIN ne se recommande que par son écharpe et sa pâleur. Quant à Douleur au pays à le mer, de COTTET, c'est éla peinture, car Cottet est un très bon artiste; mais il a tiré de son sujet tout et plus. Je regrette que son cadavre, qui est d'un pêcheur, ne soit pas macéré; en vérité, il n'est pas répugnant, il est seulement vert et bien présenté sur un drap rouge. Que d'hablicté dans l'opposition des costumes noirs des femmes, leurs visages pâles, et le contraste à l'artière-plan des voiles rouges des barques! En vérité, trop de premiers plans, au premier, au deuxième et au troisième. Un bon cadavre, bien mort et bien abimé, eût bien mieux fait notre affaire. Cela ne pue pas, mais c'est luisant.

Les *Trois Enfants* de ZINGG sont charmants; c'est un peu style d'Épinal, mais plein de candeur et de crudité.

De Sureda, les Funérailles d'un rabbin nous

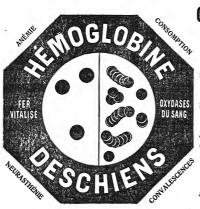

# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier.
Pour leurs malades

Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas-

Dépôt Général : Laboratoires Deschlens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris,

retiennent par les têtes très étudiées et où l'artiste a cherché à exprimer tantôt la tristesse, tantôt la douleur. Cela a de la grandeur et retient par le détail.

Le Bain maure de MIGONNEY nous montre dans une gravure sur bois une négresse en pose de pédieure sur une femme blanche nue couchée sur le dos et la jambe en l'air. Voilà bien une attitude orientale.

La Mère, de Johnson, est une fantaisie expressive. Une mégère empoigne contre elle son nourrisson; sa main lui bouche la bouche, et l'autre bras serré autour de la taille fait bomber en hernie tout le ventre.

Je signale d'une façon partieultère le Portrait de M. le Dr L..., par Mew Renée DAVIDS. C'est un crayon rehaussé dé faible dimension et discrètement traité : c'est une œuvre saus prétention qui ne connaîtra pas les vicissitudes de ces grandes machines dont le sexe laid est invraisemblablement friand ; de la même artiste une série de portraits d'enfants faite avec brio, grâce et amour.

L'Hôpital d'armée nº 30, de Norah Nellson-Gray, retient par sa salle voûtée, mais il y a trop de monde.

Nous trouvons maintenant une des meilleures maternités: Blanche et sa maman, par RUNSER; la mise en place en est excellente, le coloris est exact et nullement forcé, en un mot une œuvre pleine d'intérêt.

Signalons de M<sup>me</sup> RABACHE un *Torse de femme*, plein d'effet, d'un joli modelé et d'une belle cou-

L'Hôpital de guerre de Habrecht n'est qu'une esquisse-souvenir,

Èn têt de Kamir est un portrait de femune ct d'enfant fortement étudié et traité au pastel d'une manière partieulière, comme par efficurement, de sorte qu'il ne reste que des oppositions de partieules colorés diverses et lumineuses. C'est un coloris très atténué et très harmonisé avec les intérieurs modernes restreints.

Les mêmes salles nous montrent côte à côte les aimables paysages de M<sup>mo</sup> Limozin-Biala, portraits au pastel de M<sup>ito</sup> Landau, de M<sup>ito</sup> d'Ippinay, de M<sup>ito</sup> Breslau, les miniatures de M<sup>mo</sup> Contral, les peintures sur parchemin de M<sup>ito</sup> Clarinval, si curieuses, mais l'inspiration n'est malheusement pas directe, étant tirée documentairement de l'Orient ou de l'Antique.

Quant au Kanguroo de ROBERT, e'est le bronze le plus curieux; nous voyons eet animal avec sa poche que fréquente un de ses petits articulés.

Signalons, pour êtreeomplet, le plan de Clinique chirurgicale près de Rouen, de I, Egros, dont l'aspect extérieur, façade et terrasse tectoriale sont particulièrement mis en lumière; malheureusement

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Satois)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

ert à tous les Médecius oppositants — Spécialement aménagé pour les convalencenc

Cures d'Air à de Soleil à de Régimes

Relic à l'Etabliasement Thermal par un Faniculaire Saison 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉFIAN - LES - BAINS

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIQUES
ET BILIAIRES
CHOLESTÉRINE PURE
ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES – PILULES

ABORATOIRE DE THÉRAPIE 810-CHIMIQUE 150, Avenue de Wagram

les dimensions du plan ne permettent pas de se rendre compte sur place des dispositions et distributions intérieures qui, pour nous médécins, sont la chose essentielle: l'emploi d'abord, la décoration extérieure ensuite, après le dispositif intérieur

Signalons de MONTENARD une Mêre de Dieu qui, chez cet artiste si lumineux et si harmonieux, nous montre une étude bien eampée d'une femme et de son noutrisson. Et pour terminer il faut parler du Sarcé Caur des pétits cufauts de Disscorps où beaucoup de petits enfants sont rendus avec beaucoup de finesse et d'expression, mais l'artiste exagère avec son Sacré Ceur, car il est un peu

hypertrophié. Dans cette section d'art religieux se trouve enfin de Boulet un triptyque: « Reconnaissance au Sacré Cœur », dont le motif de gauche est Nuil de gaz. Celas e passe, je crois, dans un abri des hommes, casqués et masqués semblent lire, et un infirmier masqué les domine; le tout surmonté d'un Christ protecteur jaune vert qui s'auréole. d'or, de rouge et qui en verse autour de lui. Nous retiendrons cette représentation masquée, car elle est la seule dont nous aient gratifiés jusqu'à présent les printres. C'est, au point de vue artistique et démoniaque, d'un effet sûr et redoutable.

Dr Henri Roché.

#### NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR FÉLIX GUYON

Un des grands mattres de la chirurgie française, le prosescur Pélis Ayon, vient de s'éteindre doncement. Beaucoup parul ceux qui l'ont comm et admiré dans son magnifique service de l'hópital Necker, n'entendant plus parler de hui depuis le debut de la grandig guerre, ponvalent corire qu'il avait dispara au cours de la tourmente. A la vérité, ha les quittait pen à peu, et c'est au seuil de ses quatre-vingit-dix aus qu'il est finalement enlevé à l'affection de sa famille et de ses élèves. J'aurai bientôt l'occasion de parler comme il convient de ce créateur de l'Urologie moderne, mai j'ai voulu dès maintenant rappeler le souvenir de celui auprès de qui il m'a été donné de travailler de longues années.

La carrière de M. Guyon fut brillante et sa vie blen remplie : né à la Réunien en 1831, il comuneuça ses études de médecine à Nantes, dont il aimaît toujours à rappeler le souvenir; il y est interne en 1850 et lauréat de l'Ecole. Puis il vient à Paris : externe des hôpituar en 1833; interne en 1854, lauréat de la Paculté en 1855, il est aide d'anatomic en 1856, prosecteur en 1856, briturgien des







# ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



RHUMATISMES, GONOCOCCIE, NÉOPLASMES INOPÉRABLES, ETC.

# Ampoules de Bromure ésoth<sup>®</sup>orium

3 Sortes Solutions Laboratoires RHEMDA
PAUL NAVELOT, Pharmacien de 11º classe

51,53. Rue d'Alsace

COURBEVOIE\_PARIS

Kossu



de la Ste Fse d'Energie et de Radio-Gnimie

TRAITEMENT des ULGÈRES VARIQUEUX et des affections cutanées LABORATOIRES RHEMDA 51-53, Rue d'Alsace, COURBEVOIE

KOSSUTH

#### NÉCROLOGIE (Suite)

höpítaux en 1862, agrégé de chirurgie et membre de la Société de chirurgie en 1863. C'est en 1867 que, prenant la suite de Civiale, il entre comme chirurgien dans cet höpítal Necker qu'il ne devait plus quitter qu'à l'heure des a retraite en 1906. Vient la guerre de 1876, il part avec une ambulance, et dès son retour, il poursuit son laborieux destin. Il est nomué en 1877, professeur de pathologie chirurgie els en la Paculté, en 1878 professeur de pathologie chirurgie et membre de l'Académie de médicale. Puis il devient en 1890 le preuier titulaire de la chaire de clinique des maladies des voles urinaires et successievement il est président du Congrès franțesia de chirurgie, président de l'Académie de mediceine, membre de l'Institut et président de l'Académie de mediceine, membre de l'Institut et président de l'Académie de seciences.

Durant les quarante aumées qu'il passa à Necker, il eut l'anneur et la joie de voir accourir à ses leçons des chirungiens de tous les pays qui allaient ensuite répandre avec sa renommée la science française dans tous les coms du monde.

Chaque matin, avee une exactitude dont il se faisait un



Le professeur Félix Guyon.

point d'honneur, quelles que fussent les circonstances, il arrivait dans son service, car jamais il ne sacrifia à ses malades de ville le temps qu'il devait consacrer à ses malades d'hôpital. De haute taille, d'un abord froid, sévère même, toujours calme et d'une dignité parfaite, il poursuivait sans se lasser jamais l'étude des observations et ne s'arrêtait qu'après avoir trouvé le mot juste, l'expression qui convenait exactement, la phrase qui ne devait plus être oubliée. Avec le même soin, avec la même application, il opérait. La chirurgie urinaire n'était pas alors ce qu'elle est devenue depuis, grâce à lui et à œux qu'il a formés. On n'avait pas encore à sa disposition les merveilleux moyens d'exploration qui sont d'usage courant aujourd'hui. C'est sur l'étude clinique qu'il fallait se baser pour porter les indications opératoires ; on opérait moins, mais chaque opération soulevait de longues discussions. La prostatectomie n'existait pas; par contre, les calculs étalent nombreux, et la lithotritie fut par excellence son opération; qui ne l'a pas conuu ne se rendra jamais compte de la somme de patience, d'expérience, de savoir qu'il pouvait utiliser ; qui n'a pas été formé par lui connaît mal les petits incidents de cette intervention faite toute de précision, d'observation minutieuse et d'habileté manuelle.

Tout semblait facile entre ses mains,

M. Guyon avait uue sauté robuste et une puissance de

travail considérable dont seuls ont pu se readre compte ceux qui ont été ses collaborateurs directs; c'est par sa continuité dans l'élort sans cesse renouvelé, par sa persévérance, par sa méthode autant que par sa hauté intelligence qu'il arriva à faire bendéer la chirurgie utinaire de tous les progrès de la chirurgie genérale, à lui appliquer les resouves des découvertes pastoriennes, à faire pénétrer l'antiètepsie dans la spécialité. En restant le chef, il veillait à tous et ne eraignait pas de s'attarder aux soins les plus déciaets, seus lesquels les plus belles découvertes et les plus brillantes initiatives sont vouées à l'insaccés fiant.

Il fut par excellence un maître dans toute l'acception du mot. Il avait créé de toutes pièces avec une belle générosité un centre d'enseignement incomparable ; il avait réuni autour de lui une phalange d'élèves qu'il considéra it un peu comme de sa famille et qu'il recevait à son foyer, aidé par une compagne admirable. Est-il nécessaire de eiter Noël Hallé, Chabrier, Courtade, Janet, Legueu, Noguês, Michon, que sais-je? et ceux qu'il avait essaimé s loiu de Paris. Tous, il les guidait avec persévérance et ténacité, avec bonté aussi; à tous, il apprenait à travailler d'accord, à s'entr'aider, à se mieux connaître. Ouc de solides amitiés sont nées ainsi parmi ceux qui furent ses collaborateurs! Il commandait le respect, mais, mieux encore, il faisait naître la reconnaissance et savait eréer l'affection. Demeurer dans la maison du Maître, être connu comme élève de l'Ecole de Necker, devenait un titre qui comportait de multiples devoirs de travail, d'enseignement, de probité seientifique, de conscience professionuelle, d'houneur médical.

De cette Reole sont sortis de multiples travaux et le chef a su les impirer tons. M Groyon a lasse hi-même peu de livres à proprement parler, mais qui l'a vu travaillie et au point chaque page, voire chaque ligne. Dans ser Legous sur les aljestions chirmegicairs de la vessie st de la fresiste sur les aljestions chirmegicairs de la vessie st de la fresiste, dans sex Legous clisiques sur les malaites de soûtes sui-naires sont décrits les plus fins décials de son expérients. Mais ce n'est la qu'une partie de son œuvre; il faudreit fine toute la collection des Anuales de son expérients des 1852; dans Chaque numéro, ou trouve une leçon magistrale, une «observation clifique» qu'il avait discutée, un mémoire à l'élaboration duquel il a présidé et travaillé lui-même.

Ayant longtemps vocu, M. Guyon a comu bien decellui; il a comduit à leur dernière demoure nombre desiens, nombre d'élèves très simés, les Allarran, les Campenon, les Segond, Cheveillier, Glantenay, Duchastelet, mais le vieux maître a cui la récompense, avant de moutri, de voir se perpétuer l'euseignement qu'il avait créé. Après avoir sanve tant de malades, après avoir répandur les blenfaits de sa science et de son ceur, il est parti sannertune et sams regrets, avec la ferme conviction d'aller retrouver ses chers disparus. Alors que tant d'autre, après une goire éphèmère, ne laissent derrière eux qu'un nom dont l'éclat va toujours s'effaçant, M. Guyon laisse un groupe serré d'élèves, deveuss maîtres à leur tour, une Ecole française bien vivante qui saura maîntenir dans. le monde le dambeus tombé de ses maîns.

OCTAVE PASTEAU.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### LES CONGRÉS DE MONACO

#### L'exposition rétrospective

(2º partie)

VICHY, groupe MAX DURAND-FARDEL, et le Plateau central, la grande fédération d'Auvergne : groupe MICHEL BERTRAND.

M. A. MALLAT, l'archéologue historien auquel Vichy doit déjà tant de travaux fort remarqués, avait bien voulu nous adresser une très importante partie de sa collection iconographicus.

Quatre-vingts documents, gravures, estampes, photographies des vestiges romains et gallo-romains se rap\_ portant aux vieux thermes, on le Malade tenant un gobelet allait boire aux Aquis Calidis, Clochette, strigille, conpe, ex-voto, cipe funéraire, borne milliaire avec ses inscriptions. Comme toutes les stations, après l'ère de prospérité gallo-romaine. VICHY connut le silence et l'oubli. Sa renaissance date du xvne siècle, Mme DE Sévi-GNÉ y écrit les lettres les plus jolies de la divine marquise. François Chomet, public, en 1734, son Traité des eaux minérales. En 1816, la duchesse d'ANGOULEME y fait une entrée triomphale dont la gravure de Jazer perpétue le souvenir, M11e MARS y séjonme à son tour et s'y repose de ses triomphes scéniques. La vie, tout entière, des célèbres sources de VICHY est synthétisée par l'image, et le grand întérêt témoigné par les visiteurs à cette évocation du passé justifie la nécessité de semblables expositions.

MAX DURAND-FARDEL, dont la crise des transports nous a privés de pouvoir exposer le beau portrait, a présidé ce « stand ». Clinicien, hydrologne, aquarelliste, musicien, « honnête homme » dans tout ce que possède de compréhensif ce vocable du xvur siècle, Max Durand-Fardel, médecin-inspecteur des eanx de Vichy, premier secrétaire général, foudateur de la Société d'hydrologie médicale de Paris, professeur libre à l'École de médecine, est de la lignée des La Pramboisière et des Bordeu (1).

Ce que Durand-Fardel fit pour Vichy, MICHEL BER-TRAND, « cet homme à la casquette à visière, à l'ample redingote bleue, actif, autoritaire, novateur », l'avait déjà réalisé pour le Mont-Dore. Etablir un parallèle entre ces deux hommes devrait tenter la plume experte du Dr Cabanès... Apôtres, lutteurs, réalisateurs, tous deux membres correspondants de l'Académie de médecine. tous deux professeurs. l'un plutôt républicain, l'antre plutôt monarchiste; celui-ci unissant laboratoire et oratoire, celui-là plutôt « philosophe »; tous deux, doués d'une très vaste culture générale, atteignant, dans une splendide intégrité cérébrale, l'extrême limite d'une vieillesse qui n'a pas existé pour eux (2).

Autour du nom illustre de MICHEL BERTRAND, il était légitime de grouper à côté du Mont-Dore, La Bourboule, Sainte-Nectaire, Royat, Néris, Pougues, Châtel-Guyon,

(1) Cf. CORNILION et MALLAT, Histoire des eaux minérales de Vichy. (2) Cf. Dr PERPÈRE, Michel Bertrand (Revue méd. du Mont-Dore).

#### DES MALADIES A STAPHYLOCOOUES TRAITEMENT

(Furonculose, Anthrax, Acné, Orgelets, Ostéomyélite, etc.)

Par le

# **STANNOXYL**

\_\_\_ (DÉPOSÉ) \_\_\_\_

Comprimés à base d'oxyde d'étain et d'étain métallique, exempts de plomb

Préparés sous le contrôle scientifique de M. FROUIN

Académie des Sciences, 14 mai 1917.

Académie de Médecine, 29 mai 1917, 27 novembre 1917, 12 novembre 1918. Société médicale des Hôpitaux, 25 mai 1917.

Société de Chirurgie, 27 juin 1917.

The Lancet, 19 et 26 janvier 1918.

Thèse de Marcel PÉROL, Paris 1917.

Thèse André BRIENS, Paris 1919.

MODE D'EMPLOI : 8 à 10 comprimés par jour.

aboratoire ROBERT et CARRIÈRE, 37, rue de Bourgogne, PARIS

Saint-Honoré, Bourbon l'Archambault, Chaudesaignes et, plus loin, Cransae, Vals...

La REINE BERTHE et la cour de CHARLEMAGNE à Néris; à quelques siècles, Chateaubriand, Voici les lettres du cardinal de Fleury, de M. Gros, du marquis de Rouillé demandant de l'eau de Vals; le MONT-DORE en 1820 et un délicioux portrait de Mmc la duchesse de BERRY. auréolant une vue, rare, du château de Bourbon-L'Archambault en 1734, les délicates estampes de MARIE DE MÉDICIS, CONRART, SCARRON, TEAN RACINE. LOUIS XIV enfant, Pierre CORNELLE, BOILEAU. ROYAT et une jolie gravure anglaise de J. HARDING. Pougues et'une inscription de 1610, HENRI III, La Framboisière, un précurseur hydrologue trop oublié, le eardinal de Retz... et J.-J. Rousseau, etc.

En 1772, quatre ans avant Bordeu, mourait Charles BAGGARD. Né en 1676, Baggard se destina bientôt à la médecine et conquit ses grades près la Paculté de Montpellier. De retour à Nancy, il s'attache à développer les divers services de cette université, Baggard devint bientôt le médecin de la duchesse de LORRAINE, du roi STANISLAS. Son mémoire sur les Eaux de Contrexéville date de 1760. Le second, consacré aux caux minérales de Nancy, date de 1763.

Sous l'égide de ce graud nom, nous avons exposé les dceuments concernant Contrexéville, Vittel, Sermaize-les-Bains, Plombières, Vittel, Bourbon-Lancy, Forges-les-Raux.

De Jacques, une lithographie de Contrexéville; de GAYLDRAN, un paysage de Vittel. On sait comment le Shah de Perse, et sa suite fastueuse, chère aux chansonniers de Montmartre, se soignèrent à Contrexéville.

Le cardinal de RICHELIEU, LOUIS XIII et ANNE D'AUTRICHE séjournent à Forges et... plusieurs mois après naquit Louis XIV. La grande MADEMOISELLE, Mmc DEMONTESPAN, BUFFON, MARIVAUX, Mmc DE GENIJS, utilisent, à titres divers, la valeur de ces sources royales,

A Plombières, nous retrouvons Montaigne, ce grand voyageur en quête d'une eau souveraine pour sa pierre. VOLTAIRE, JOSÉPHINE, MUSSET, VEUILLOT le polémiste, BOURBON-LANCY nous offre, parmi ses visiteurs historiques, CATHERINE DE MÉDECIS, le cardinal de RICHE-LIEU, LOUISE DE LORRAINE, NICOLAS FOUQUET, HEN-RIETTE D'ANGLETERRE, la « Madame se meurt», de Bossuet,

DIDEROT, l'ami de BORDEU, fréquente BOURBONNE-LES-BAINS dont nous exposons trois lithographies de RICHAUX et un certificat daté de 1711, au sujet d'un soldat blessé.

Le groupe MORTILLET comprend Aix-en-Savoic, Salinsde-Montiers, Saint-Gervais, Gréoux-les-Bains, Allevard et Luxeuil, Stendhal, Marie-Louise, Lamartine, MUSSET... illustrèrent Aix de leur séjour. Allevard nous donne une boune lithographie de SAVATIER : la Route d'Allevard à la montagne des Sept lacs ; Salins, deux vues par LALLEMAND. WORMSER a joliment silhouetté Gréoux que la gracieuse Pauline BONAPARTE enchanta duraut



TUBERCULOSE - EMPHYSEME - BRONCHITE CHRONIQUE - ASTHME - MIGRAINE - ECZEMA - PALUDISME utique Arsenicolo intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE Soule Préparation permettant la Thérape



GOUTTES 10 à 20 par jour dosées à 2 millig (en deux fois) AMPOULES 1 à 2 par jour - à 50 n

à 25 millio

GRANULES - à 1 centie

et abortif de la

9. rue de la Perle, Paris.

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Écully (Rhône) Notice sur demande

quelques semaines. De WORMSER encore une bonne vue d'Uriage.

Il convenait de terminer ce bref et très iucomplet compte rendu par quelques lignes sur le groupe Vidal et Bennet, littoral méditerranéen et région de Lamalou. Nous avons pensé, avec quelques confrères, qu'il fallait rattacher à cette région thermale cette dernière ville d'ean où Mme Agar, A. Daudet, Mounet-Sully ont abandonné une partie de leurs souffrances. A signaler, à Ussat, l'établissement thermal de Melling (1823 à 1830) : du même auteur, les Bains d'Arles, les Bains Romains de Nîmes et une vue de Balaruc.

M. LABANDE, le très distingué archiviste de la principauté de Monaco, nous a permis d'exposer une très belle gravure sur bois de Monaco vers 1620, Parmi ces précieux documents nous remarquous encore une carte allemande de Nice à Monaco vers 1641. Nos voisins de l'Est, déjà comme maintenant insatiables, préparaient quelque envahissement !... Le palais des Grimai,di au début du xviic siècle ; deux héliogravures du commencemeut du xviiie siècle. Deux peintures à l'huile de la collection de M. C. BLANC, montrant la côte monés asque vers 1830. Un beau portrait de M. BIANC, La Condamine et l'hôtel des bains, vers 1860. De la même époque, une curieuse lithographie du Ravin de Sainte-Dévote. Ict tout à côté, deux aquarelles anglaises de Monaco, vu de l'est.

La Turbie ne ponyait être oubliée, et le colossal et un · u énigmatique trophée romain, grâce au très érudit

maire, M. Ph. Casimir, présentait aux visiteurs de très ingénicuses reconstitutions et aussi l'aspect actuel de fonilles fort intéressantes.

Nous avons vivement regretté de ne pouvoir exposer les documents concernant Paris, ville d'eaux. Ces documents ne nous sont pas parvenus.

Grâce au professeur Gu, BERT, nous avous pu constituer une vitrine de « bibliophile ». Parmi les ouvrages exposés, signalons le Spadacrène de HENRI DE HEERS (1630), réédité en 1739 ; le Nouveau système des eaux de Forges, par Larouvière (1699); 'e Traité des Eaux minérales nouvellement découvertes au village de Passy, par Moullin de Marguerie (1723), et dix autres encore aussi rares et anssi indicicusement choisis.

La Société d'hydrologie a offert la collection complète de ses remarquables annales; M. CARRON DF, LA CAR-RIFRE tous les souvenirs de ses V. E. M.; M. BOURSIER, de Contrexéville, Une dissertation chimique sur les Eaux minérales de Lorraine (par Nicolas, maître ès arts et en pharmacie à Nancy) (1778), un mémoire sur les Eaux minérales de Contrexéville, par THOUVENEL (1774). Dn Dr R. MOLINÉRY, ses quatre séries d'esquisses d'hydrologie historique, contribution à l'histoire de Barèges ; une belle (dition de RAULIN (1772) ; un exemplaire du mémoire de LOMET et RAMOND sur les Pyrénées et leurs caux (an III de la République) ; le remarquable travail de Paul RODET, sur les médecins de Pougues, aux xvi\*, xvii\*, xviiic siècles.

Bien que la somptuense revue belge, la France,



en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Échantilions

dans

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

PARIS 13, rue des Minimes,

## Traitement des Dyscrasies nerveuses

# Névrosthénia

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### Ampoules

dosées à 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Giycérophosphate de soude par centim. cube.

Enool gratuit d'échantillons à MM, les Dooteurs. Téléphone 682-16.

gastrique) 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de sou

Marius FRAISSE, pharmacien,

85, rue Mozart, PARIS

M

d'Auves, n'appartieme en rien au rétrospectif, nous avons ent devoir lui réserve une place que nous cussions voulne plus large encore. Caston Statins, Tricot-Royer et, avec eux, des Belges et des Hollandais, out décidé, en juin 1014, une campagne en pays néerlandais, une campagne, disson-nois, en faveur des stations hydro-minérales françaises. Le magnifique e magazine s'imprime en Firnim Didd, illustrá avec un ent admirable, traduit en néerlandais et en français tont ce que les médicais en néerlandais et en français tont ce que les médicais et tranges doiveir comaître de nos stations. Un parcil effort mérite d'être soutem par tous les médicains des stations lydro-uninérales françaises.

Le prince de Monaco Alburar 1º°, président général des Congrès, a désiré que la photographie de la belle médaille de Prup'nostan, destinée à commémorer ces assises mémorables, médaille dont S' n Altesse Séréni-sime a été l'inspiratrice, figurita au monbre des documents de notre exposition. Chacun a pu en admirer le caractère symbolique dans le cliché publié par Paris médical en même temps que le magistral discours de M. le professeur Gilbert.

Cette exposition inspirée de celle de Bruxelles et de San-Francisco, mais toute différente, n'est expendant qu'une préface, — on, si l'on préfère, une cellule initiale, autour de laquelle doivent se grouper des cellules nouvelles. — ou encore un litre à sa premiére page. Il appartient à tous que la cellule aille se développant, et que le livre roir enset pas à son premiér requillet (1).

> Dr R. MOLINÉRY (Bagnères-de-Luchon).

(1) Les figures qui devraient illustrer cet article ont paru par erreur dans le précédent article.



# PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

#### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastralgie, Hypersécrétion permanente,

DOSES : 20 à 50 grs. par jour dans Eau, Lait ou Tisane. Chaque Elacon porta una mesuro dout le conteau correspond à 10 grs. de Carbonate de liismuth. 7h. LANCOSME. 21. de Vider-Emmand III. Paris et écute Ph<sup>lem</sup>

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
BASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTÉRITE
Sez Fenfant -- Chez Fadulte
VALS PRÉCIEUSE
("Esu des Mantiques

# MORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement tolèré en toutes satsons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

Étals dits Prétuberculeux

Le Bouteille de 600 cm² 5 francs.

ats dits Pretuderculeux La Bout

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Litterature et Echantillons: vial. 4. Place de la Groix-Rousse. LYON

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le professeur Armand Gantier, de l'Institut et de l'Académie de médecine. — Le D' Morat, prefesseur honoraire de la Faculté de médecine de Lyon, correspondant des Académies des seiences et de médecine.

Mariages. — Le D' Emile Duhot, professenr agrégé à la Facnité de médecine de Lille, avec Mile Jeanne Merchier. — Le D' Edonard Oppert, ancien interne des hôpitaux de Paris, avec Mile Marguerite Blum.

Léglon d'honneur. — Commandeur. — M. Lunière (Louis), à Lyon.

Officier. - M. COUTURIBUX, à Paris.

Chevatier. — MM. Durrais ; DENIS LI SÑVE, profeseur à l'Ecole dentaire de Paris ; MIDV, à Paris ; NOGIER, professeur agrégé à la Paculté de médecime de Lyon ; ROCHAIX, sons-directeur de l'Institut Pasteur, à Lyon ; SESTEM, difecteur du laboratoire Lumière, à Lyon ; VIOL, à Lyon ; M. LEMARER, médecim-major de 1ºº classe ; M. PARMENTERE, médecim des hépitaux.

Quartième conférence interalléé pour l'étude des questions inferessant les invallées de la guerre. — Se réunira à Bruxelles, du 19 au 24 septembre prochain, au Palais des Académies, place des Palais. Les adhérents seront répartis en huit sections: problèse et adjuvants mécaniques du travail, indemnisation des invalides, emplois résereds, relations cutre vailées et invalidées, associations d'invalides, assistance aux invalides qui on ne freut placer, protection interallité des invalidées, invalides theoreuleux.

Le droit d'admission est de 25 fraucs.

Pour tons renseignements complémentaires, s'adresser an Comité permanent interalié, 102, me du Bac, Paris. Concours de chirurgie des hôpitaux. — ЕРЕВЕЧЕ DE MÉDICINE OPÉRATOIRE. — Séance du 22 juillet. — Questions dounées : Ligature de l'artère linguale à son origine. Désarticulation du pouce avec son métacarpien.

MM. Deniker, 27; Brocq, 25; Houdard, 28; Guimbellot, 29; Girode, 27; Gouverneur, 20; Métivet, 25.
M. Kemdirdiy s'est retiré.

EPREUVE ORALE. — Séance du 23 juillet. — Question donnée: Kystes poplités.

MM. Houdard et Deniker, 17; Guimbellot, 16.

Les antres candidats se sont retirés. Eprreuve Clinique. — Séance du 26 juillet. — MM. De-

niker et Hondard, 14 ; Guimbellot, 18. A la suite de cette dernière éprenve, les candidats sont

A la suite de cette dernière éprenve, les candidats sont ainsi classés : MM. Guimbellot, 130 points, et MM. Deniker et Houdard, 123 points. Eprreuvir suplémentaire pour la Deuxième place.

Séance du 27 juillet. — MM. Deniker et Hondard, 19.
Sont nommés chirurgiens des hôpitaux : MM. les
Dra Guimbellot et Deniker.

Médalle d'honneur de l'Assistance publique. — Médaille d' d'or. — MM. Lambert, professeur à la Pacnité de médecine de Lille; Rogues de Pursac, médeciu en chef de l'aslie d'aliénés de Ville-Evrard; Lautré, inspecteur de l'Assistance publique pour le département de la Haute-Garonne. Médaille d'arent. — MM. Théret, médecin inspecteur

# Granules de Catillon STROPHANTUS

Cest avec ces grannies qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie en 1889, elles prouvent que 2 à l'en jourdonnent une divrème rapide, relèveut vie le cecur affaible, dissipent ASSTOLLE, DYSPHÉE, OPPRESSION, CEMMES, Affections MITRALES, CARDIDFATHES de ENFANYS et 🔏 etc.

Effet immediat, — innocuité, — ni intolérance ni vasoconstriction, — on peut en faire En cas urgent, on peut donner 8, 12, 16 granules pour lorcer in diurèse.

DE CATILLON

STROPHANTINE CELL

TONIQUE DU CŒUR

Nombre de Strophantus sont insrtes, d'autres toxiques ; los fointres sort infidèles, saigu la Signature ARTULES. Bit se résistante de Médatus sour "Atrophantus e Atrophantus", Médatus d'ét Appol. nuir, 1800,

Ampoules & 0,0001

#### STROPHANTINE-OUARAINE

#### Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires. en cas urgent. PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TÉLÉPHONE H TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait de biic Extrait rénai Corps thyroide MONCOUR Poudre ovarienne Autres préparations MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Myxœdème. Obésité Collques hépatiques Aménorrhée Insuffisance rénale Extrait Arrêt de Croissance Lithiase Dysménorrhée Muscle lisse Albuminurle Fibromes Ictère par rétention · Ménopause Extrait Néphrites, Urémie Neurasthénie féminine En bonbons de Muscle strié En sphérulines En sphérulines dosés d 5 cjgr Moelle osseuse En sphérulines dosées à 10 e/gr. dosées à 15 clor sphérulines dosées à 35 clar. sees d 20 c/g Myocardine De 2 à 6 sphérulines De 4 & 16 sphérulines oudre surrenale ibons par jour De 1 & 3 sphérulines par jour. par jour. Be 1 k 6 sphérulis Thymus, etc., etc. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaax de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale

#### NOUVELLES (Suite)

des enfants du premier âge à Tincques (Pas-de-Calais) ; Coquidé, à Givenchy-en-Gohelle (Pas-de-Calais); Poix, médecin de l'hôpital du Mans (Sarthe) ; Ducosté, médecin adjoint à l'asile d'aliénés de Ville-Evrard ; Henri Sergent, Gerson, à Paris : Bloch, médecin de l'hôpital mixte d'Auxonne (Côte-d'Or) ; Bonnet, médecin de l'hôpitalhospice de Romans (Drôme) ; Mariani, médecin de l'Assistance médicale gratuite à Toury (Eure-et-Loir) ; Fillieulmédeciu de la protection des enfants du premier âge, à la Ferté-Vidame (Eure-et-Loir) ; Proust, à Thivars ; Coudray, à Nogent-le-Rotrou ; Bacon, à Courville (Eure-et-Loir) ; Bouquet, médecin accoucheur de la Maternité de Brest; Olié, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne); Cado, médecia de l'hôpital de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure); Hubert, médeciu de l'hôpital civil à Cherbourg : Lomet, médecin de l'hospice de Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre) ; Parmentier, à Englifoutaine (Nord) : Drouin, chirurgien honoraire des hospices du Mans (Sarthe) ; Boury, officier desanté à Vignacourt (Somme); Caron, à Saleux (Somme); Renard, à Poix (Somme); Sarrazin, à Hallencourt (Somme).

Comité technique de l'hygiène. — Nouvellement créé pris le indistère de l'Hygiène. On t'ét nommès membres de ce comité: le professeur Calmette, sons-directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques; le professeur Léon Bernard, météche de l'Biygiène publiques; le professeur Léon Bernard, météche de l'Biygiène publiques; le Dr Jaules Renault; le D' Couvelaire (pucificulture); le Dr Faivre (prophylaxie sanitaire); M. R.-A. Martel (hydrologie); M. Trillat (chiline, désiniection); M. Louis Feine (architecture et technique sanitaire); M. Georges Cahen (œuvres d'hygiène sociale).

Valsur elimatique des Escaldes. — A l'exception de quelques stations thermales fréquentés presque exclusivement l'été, sacuene région des Pyrénées ne semble avoir été étudiée au point de vue climatologique. Cette lacune vient d'être comblée, au Congreis de Monaco, par le D' Hervé, qui a fait porter ses observations sur un point de la Cerdagne française, les Escaldes, et est arrivé aux conclusions suivantes :

« En résumé, absence de pression barométrique, fixité du thermomètre entre des températures peu écartées, ce qui se traduit par use douceur particulière du climat, siccité remarquable de l'air en tontes saisons, rareté du vent et absence de pluie, luminosité intense, vollà les qualités éminentes qui recommandent le climat de la Cerdagne et plus particulièrement celui des Escaldes, à l'attention des climatolosites.

(Dr Hervé, Directeur de la Station.)

Instruction modifiant l'instruction du 3 mai 1020 concernant la scolarité des étudiants non sursitaires de la classe 1918. — L'instruction du 3 mai 1020 (Journal official du 5) est remplacée, pôres les étudiants des catégories ci-arché désiruées, nor les dispositions suivantes :

Etudiants de P. C. N. — Les étudiants dont la scolarité de P. C. N. a été interrompue en cours d'année par leur incorporation devalent normalement posséder trois inscriptions; ils peurront prendre la quatrième en octobre et subir à la session d'octobre-novembre l'examen correspondant d'après le programme restreint.

En cas d'ajournement, ils seront admis à commencer la scolarité médicale sous réserve de réparer leur échec à la session de janvier 1921.

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

#### ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

# FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA MÉDECINE et la CHIRURGIE Ch. LOREAU "V8º ""

VENTE-ACHAT-ÉCHANGE - RÉPARATION



3" Rue Abel.



#### NOUVELLES (Suite)

En cas de nouvel ajournement à la session de janvier, leur scolarité sera suspendue et ils ne pourront se présenter à nouveau aux épreuves du certificat qu'à la session de juillet 1021.

Les étudiants de P. C. N. qui preudront la première inscription en novembre 1920, accompliront régulièrement la scolarité en vue de l'obtention du certificat.

Etudiants en médecine et étudiants en pharmacie.
Par analogie avec les messures prises en faveur des étudiants des classes 1917 et antérieures qui ont été retenus
sous les drapeaux au chél de la durde normale du service
militaire, les étudiants en médecine et les étudiants en
pharmacie non sursitaires de la classe 1918 sont autorisés
a commeucer ou à continuer la sociarité d'après l'ancien
régime d'études conformément à l'arrêté du 18 décembre
et au décert du 20 décembre 1918.

Ces étudiants seront replacés en cours régulier d'études. Les étudiants en médecine à deux ou trois et six ou sept inscriptions ue pourront être remis en seolarité normale que dans la mesure où ils justifieront de l'accomplissement de leurs obligations scolaires (stages et tra-

vaux pratiques).
Les dudânts en pharmacie à deux ou trois et six ou sept inscriptions seront autorisés à prendre, aussitôi leur dénobilisation, jusqu'à la quartième ou la lutilième, de unanière à pouvoir subir le premier ou le deuxième examen de fin d'année aux sessions de juillet ou de novembre 1920. Ces étudiants entrevont en novembre en sociarité de deuxième pou de troisième année, mais ils scront sartents, en plus de leurs obligations soclaires, à trois mois de travaux pratiques courants, aux jours inoccupés du premier semestre, travaux pratiques correspondant aux inscriptions qu'ils u'auront pas prises normalement.

Pour les stagiaires en pharmacie non sursitaires de la classe 1918, le stage sera réduit à une année.

Etudiants en chirurgic dentaire. — Les étudiants en chirurgie dentaire non sursitaires de la classe 1918 bénéficieront de la réduction à un an de la durée du stage. Ils seront tenus d'accomplir intégralement les trois aunées de scolarité.

Troisième Congrès italien de radiologie médicale (Rouse, 28-30 octobre 1920). — Ainsi qu'il avait été décidé au deuxième Cougrès de radiologie tenu l'an dernier à Gênes, le prochain Congrès italien de radiologie se tiendra à Rome, du 28 au 30 octobre, sous la présidence du professeur Francesco Ghilarducci.

PROGRAMME DU CONGRÉS. — 1º Dissours du professeur chilarducei; 2º la radioactivité en biologie et en elinique, par le professeur Bertolatti (de Turin); 3º l'examen radiologique du cœur et des gros vaisseaux, par le professeur Perussia (de Milan); 4º la radioltérapie du caucer par le professeur V. Ponzio (de Turin); 5º communications diverses.

Les titres des communications doivent être envoyés avant le 15 septembre et les adhésions avant le rer octobre au secrétariat du Congrès à l'Institut royal d'électrothérapie et de radiologie : Polichinico Umberto I, Roma.

Consell supérieur de l'Instruction publique. — M. Guignard, membre de l'Institut, professeur à la Faculté de pharmacie de Paris, est nommé vice-président du Conseil supérieur, en remplacement de M. Appel, nommé recteur de l'Académie de Paris.

#### · MÉMENTO DU MÉDECIN

19 AOUT. — Paris. A l'hôpital des Linfants-Malades, début du cours complémentaire de elimique et de médecine des enfants.

20 AOUT. — Arras. Clôture du registre d'inscriptiou pour le concours pour l'emploi d'inspecteur départemental du Pas-de-Calais.

31 AOUT. — Paris. Permeture, à l'administration de l'Assistance publique, du registre d'inscription pour le prochaiu concours de l'externat des hôpitaux.

r3 SEPTEMBRE. — Paris. A la clinique Baudelocque, ouverture du cours de vacauces de sémiologie clinique et de manœuvres obstétricales.

20 SEPTEMBRE. - Paris, Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux.

4 OCTOBRE. - Paris. Ouverture, à la clinique Baude, locque, du cours de vacauces de thérapeutique obstétricale.

10 OCTOBRE. --- Paris. Ouverture, à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, du cours de perfectionnement de clinique pratique et d'application des méthodes de laboratoire au diagnostic.

# Iodéine MONTAGU

(Bl-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg.=0,01) SIROP (0.04) PILULES (0,04)

TOUX EMPHYSÈME

49, BOMERA de Port-Royal, PARIS.

#### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES (% = 0,M) SIROP (0.03) PILULES (0.01)

AMPOULES (0.00)

TOUX PETTOES INSOMNIES SCIATIONE

# TRAVAUX ANNUELS DE L'HOPITAL URINAIRE ET DE CHIRURGIE URINAIRE

par le Docteur Fernand CATHELIN

**60** fr

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Traits' d'anatomie clinique et de diagnostic mèdical topographique, par le D' Busquer, médeche principal de l'armée, lauréat de la Faculté de médecine de Lyon, du ministère de l'Intérieur et de la Guerre.—I. Anatomie clinique: Tite et con, 1920, 1 vol. gr. in-8 de 320 pages, avec 218 figures: 25 fr. [J.-B. Baillive et fils., o. ru. Hautefcullle, Paris).

Le but de ce livre est de mettre entre les mains de celui qui aborde l'étude d'un unlaude et veut en partiquer l'examen, les notions d'anatonie clinique topographique, les procédés de choix à utiliser et les directives à suivre pour arriver à une observation fructueuse et à des déductions pratiques qui puissent cooldure au diagnostir en

La première partie on Anatomie clinique méticale tropographique, traite : de l'étude de la surjace extérieux du corps, avec ses relicies, ses dépressions, ses repères divers ; de l'étude des différents organes, en taut que conformation, caractères, localisation précise avec projection sur le revêtement eutané à travers lequel le médecle pratique ses recherches, constitution listologique, rapports avec les organes adjacents, susceptibles de les infinences pathologiquement par leur voisinage morbide on d'être infinencés eux-mêmes par des canuses identiques; rapports avec l'ensemble de l'organisme par les connexions vasculares ou par le système nerveux; de l'étude d'appareil mussule-articulairs, dont les dispositions règlent le dynamisme fonctionnel al important pour le ellistonel.

Pour arriver à constituer l'euseuible de ces connaissances d'anatomie elinique, M. Busquet a dâ emprunter des données à l'anatomie descriptive, à l'anatomie des formes et aussi, pour une part importante, à l'anatomie du vivant à l'aide de la radiologie, à l'histologie, à la physiologie, à la mécanique.

La première partie est subdivisée en deux fascicules : 1º Tête et cou; 2º Tronc et membres supérieurs et inférieurs.

Daus la deuxième partie ou Diagnostie médical topographique, se trouveront toutes les données utilisables; examen des divers orgaues à l'aide des procédés cliniques, des méthodes expérimentales ou des recherches de laboratoire (radiologie, bactérologie, chimie chinque). Nous avous tenu à avoir beaucoup d'illustrations afin d'aider\_au diagnostie de résur. Cette deuxième partie formera deux fascicules ; 1º Méthodes d'examen ; maladies générales ; tête et cou ; 2º Affections du tronc et des membres.

I es candidats aux coucours, et en particulier aux concours d'internat, devrout se procurer cet ouvrage qui leur sera de première utilité.

La médecine, par le Pr G.-H. Roger. 1 vol. in-8 de 432 pages, 10 fraucs (Masson et Cie, éditeurs, Paris).

La collection dout fait partie cet ouvrage porte comme titre d'ensemble: Les sciences d'aujmud'hui. Méhodes. Résultais. Hypolhèses. Elle s'adresse au publie des enrieux de seleuces, qui ont la très noble ambition d'acquieri quelques clartés des domaines selentifiques qu'ils n'ont pas cultivés eux-ménue. C'est dire qu'elle ne remplacera ps, pour les gens du monde, le dernier roman de l'écrivain à la mode, et qu'elle apprendra pen au savant spécialisé dans la méme discipline que l'auteur. Elle a pour but, au contraire, de donner aux non-inités une idée exacte, quoique simplement exposée, d'une branche de la sécience.

Nul n'était nuieux qualifié pour exposer l'état actuel de la médiche que le doyen de la Tseulté de Paris. Clinicleu excellent, biologiste à l'instruction générale très vaste, expérimentateur ingénieux et habile, professeur distert, possélant a uplus haut degré le talent d'exposer avec clarté les questions les plus difficiles, syant un goût marqué pour les idées générales, et s'évadant volontiers du domaine habituel de ron activité pour aller hercher dans les domaines voisitus des idées de travail on y porter les idées puisées dans ses recherches, avec cela bon écrivain, maniant avec alsance une langue cidire, d'une simplicité qui n'excell pas l'étégance, il ne pouvait unauquer de présenter de la médecine actuelle un tableau exact, brillant, suggestif.

Il avait, pour un autre public, celui des étudiauts, écrit un ouvrage aualogue, sous le nom modeste d'Introductin à l'Atual de la médiene. Cet ouvrage avait en le plus graud succès. L'ouvrage actuel en est comme une simplification, et une adaptation à l'essage des noumédécias, mais, en se simplifiant, il ue cesse pas d'être rigoureussement scientifique, et il est uombre de médécins qui pourrigent beaucoup y apprendier.

G. LINOSSIER.

# SUPPOSITOIRES NUTRITHES L PACHAUT à la Peptone

Chaque Suppositoire pour Adultes représente 15 gr. de viande et Dour Enfants moité moite. Ces Suppositoires renforcent d'une façon remarquable l'alimentation bucale et remplacent le six ements nutri (15 Moss pressure 12 par jour : par le propressivament jusqu'à 4,6 s a mices d'one jour ; par jour

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES et au Dépôt: Phis L. PACHAUT, 130, Be Haussmann, PARIS. Téi. Wegram 16-72

# MÉDICATION BROMURÉE SELS CHIMIQUEMENT PURS

de L. PACHAUT

Bromure & Sodium, Bromure & Potassium

En tubes de 0.50, i gr., 2 gr. et 8 gr. TOLÈRANGE PARFAITE INALTÉRABILITÉ ARSOLUE

On dissout au moment de l'emploi.

Parmacie L. PACHAUT, 130, Boule Haussmann, PARIS

#### VARIÉTÉS

#### MUMIE VRAIE, MUMIE FAUSSE Par le Dr J. ROSHEM.

Notre doux siècle n'a inventé ni la contrefaçon ni le vieux neuf. Il nous faut en convenir, malgré notre tendance orgueilleuse à nous estimer supérieurs en tout à nos ancêtres, fût-ce en piperies, truquages, faux et escroqueries.

Sì l'on fouille les vieilles ehroniques, on s'apercourse de la crief son sons valaient dans l'art stoit des antiquités fabriquées. C'est d'ailleurs une vérité profonde qu'il y cut toujours parmi les hommes deux grandes classes: les berneurs et les bernés, les malins et les naïs.

Au temps où la momie égyptienne ou « mumie »

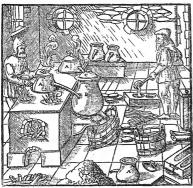

La distillation au xviº siècle.

était estimée comme un précieux remède — et très coûteux, — d'ingénieux artisans s'avisèrent de sup-pléer au nieux à la pénurie de matière première. Celle-ci; la vraie, la bonne munie garautie d'origine, était rare et son transport par mer n'allait pas, nous le verrons, sans déchaîner de périlleuses tempêtes. La demande dépassant l'offre, l'habliet de certains rétablit l'équilibre; et nous tiendrions ceux-là pour de réels bienfaîteurs de l'humanité souffrante s'ils n'avaient vendu à prix d'or leurs momies de contrefaçon, les faisant cyniquement passer pour autlientiques.

\*\*

Peu de lignes suffiront à remettre à la mémoire de nos érudits lecteurs les nombreuses propriétés thérapeutiques de la « mumie ». Des études détaillées ont été consacrées à cette curicuse superstition, aussi nous bornerons-nous à rappeler quelques points essentiels.

Dioscoride la tenait pour échauffante et desséchante au second degré. A l'en eroire, elle soulageait la douleur de tête, guérissait la migraine, la paralysie, l'épilepsie. Le fameux Rhazès la recommandait contre les erachements de sang, ruptures de vaisseaux, plaies, etc. Il n'est presque pas d'auteur de pharmocopée, des Arabes au xur'e siècle, qui n'en fasse mention : al la l'estimaient bonne, écrit de Lens dans le Dictionnaire des ciences médicales de 1819, pour les contrusions, e'est-à-dire pour empécher la coagulation du

sang hors des vaisseaux; ils vantaient ses propriétés roborantes et résolutives, sa faculté incarnative, son efficacité dans les Obstructions, l'aménorrhée, l'asthme, la phitsie même et la faisaient entrer dans une foule de poudres, d'emplâtres, d'électuaires, d'onguents, de teintures jadis employées. §

Les alchimistes, les spagyristes eitent constamment la mumie; il faut observer, du reste, qu'ils appellent quelquefois de ce nom des substances très diverses qui n'ont que de lointains rapports avec les cadavres égyptiens embaumés.

La vraie mumie avait un tel renom que les rois etux-mêmes n'en dédaignaient pas l'emploi. François Ier la réservait, il est vrai, pour un usage prophylactique. Il avait contume de porter suspendu au eou un morceau de mumie comme préservatif »,

C'est' au Traité des embaumennts de J.-N.
Gannal que j'emprunte ce qualificatif qui ne
manque pas de piquant, si l'on songe au genre
de maux auxquels le valeureux prince s'exposait
le plus voloniters. Ce n'est pas que la clientèle de
Tranqois I<sup>es</sup> soit précisément pour un préservatif
une référence bien engageante.

\*\*

Quelle était done la munie vraie, celle que l'on croyait douée, à l'exclusion de toutes autres, de particulières vertus?

Les Leyptiens, on le sait, embaumaient tous les eadavres humains, et même ceux de certains animaux. Mais ils avaient des procédés divers suivant le rang et la fortune des morts. Il y avait

#### VARIÉTÉS (Suite)

des embaumements de première classe et d'autres, comme chez nous les convois.

Les Arabes qui vendaient aux Européens les numies à usage médical choisissaient les plus vulgaires, parce qu'elles étaient les plus nombreuses, aussi parce qu'on les trouvait plus facilement dans les grottes et les hypogées. Tamlés que pour les personnes de qualité ou les gens riches, le eadavre était accommodé par les embaumeurs avec la myrrhe, l'aloès, la cannelle ou autre substance odorante, pour les pauvres on employait le bitume de Judée, la poix, le sel, le natrum.

Voici comment, d'après Gannal, se présentait la vraie mumie, celle que les Arabes réservaient à «1'exportation»:

« Les momies safées qui sont remplies de pisasphalte (mélange de poix et d'asphalte) ne conservent plus aucun trait recomnaissable : non seutement toutes les cavités du corps ont été remplies de ce bitume, mais la surface en est aussi couverte. Cette matière a tellement pénétré la peau, les nuscles et les os, qu'elle ne forme avec eux qu'une seule et même masse.

« En examinant ces momies, on est porté à croire que la matière bitumineuse a été injectée très chaude, et que les cadavres ont été plongés dans une chaudière contenant ce bitume en liquéfaction. Ces sortes de momies, les plus communes et les plus nombreuses de toutes celles que l'on rencontre dans les caveaux, sont noires, dures, pesantes, d'une odeur pénétrante et désagréable ; elles sont très difficiles à rompre ; elles n'ont plus ni cheveux ni sourcils, on n'y trouve aucune dorure. Quelques-unes sculement ont la paume des mains, la plante des pieds, les ongles des doigts ct des orteils teints en rouge, de cette même couleur dont les naturels de l'Egypte se teignent encore aujourd'hui la paume des mains et la plante des pieds (le henné).

« La matière bitumineuse que j'en ai retirée est grasse au touther, moins noire et moins cassante que l'asphalte; elle laisse à tout ce qu'elle touche une odeur forte et pénétrante; elle ne se dissout qu'imparfaitement dans l'alcool; jetée sur des charbons ardents, elle répand une fumée épaisse et une odeur désagréable; distillée, elle donne une huile abondanté; grasse, d'une couleur brune et d'une odeur fétide.

« Ce sont ces espèces de momies que les Arabes et les habitants des lieux voisins de la plaiue de Saqqārah vendaient autrefois aux Européens et qui étaient envoyées dans le commerce pour l'usage de la médecine et de la peinture ou comme objet d'antiquité.

« On les choisissait parmi celles qui étaient remplies de bitume de Judée, puisque c'est à cette matière qui avait longtemps séjourné dans les cadavres qu'on attribuait autrefois des propriétés médicinales si merveilleuses. Cette substance, qui était nommée baume de mumie, a été ensuite très recherchée pour la peinture, »

La momie thérapéutique du moyen âge et des temps modernes, la waie n'est done pas autre chose que du vieux eadavre égyptien confit dans un mélange de bitume et de poix. On ne connut guère, en Europe, que cette variété commune reune de la Basse-Egypte, jusqu'à l'expédition de Napoléon à la fin du xvine siècle qui fut, on le sait, l'occasion des remarquables travaux scientifiques de Jomard, de Rouyer, de Larrey, etc.

Si jamais la mumie eut quelques propriétés thérapeutiques, e'est, à n'en pas douter, aux substances avec lesquelles elle était préparée qu'elle les dut. L'opinion de Lens nous paraît résumer, sur ce point, tout ce que l'on a pu écrire : « Plusieurs auteurs ont cherché moins dans les propriétés réelles de la momie que dans le sentiment de répugnance et de dégoût qui en devait accompagner l'administration, la cause de son action merveilleuse. Remarquons cependant que, formées par la combinaison intime des parties charnues des cadavres avec diverses substances aromatiques, résineuses ou salines, la substance des momies n'est pas sans doute sans quelques propriétés réelles ; mais observons aussi que rien ne prouve qu'elle en possède de particulières, que rien n'engage à les rechercher, que tout porte au contraire à rejeter de la matière médicale cette substance mieux placée dans les cabinets des antiquaires, des curieux et des naturalistes. » Paroles pleincs de sens, trop pleincs de sens et dont l'auteur ne tenait pas assez compte du goût du public pour le mystérieux, l'horrible, le macabre, et même le répugnant.

L'antique confrère du xyu siècle qui se fût contenté de préconiser quelques onces d'asphalte n'eût pas tardé à succomber sons la victorieuse concurrence du partisan de la vraie mumic. Cependant celle-ci était rare; les transports n'étaient pas assurés alors 'entre l'Egypte et l'Europe, comme ils le sont ou plutôt comme ils devraient l'être aujourd'hui. Et même lorsque vous aviez embarqué votre momie sur quelque nel bien pontée, vous n'étiez pas encore à l'abri de terribles et surnaturels accidents. Lisez, sans frissonner, l'histoir que voici.

# 1

« I, histoire du Polonais Razevil prouve tout ce qu'on leur attribuait (aux momies) d'influence maléficiente. Il avait acheté à Alexandrie deux momies d'Egypte, l'une d'homme, l'autre de

#### VARIÉTÉS (Suite)

femme, pour les emporter en Europe, et il les avait mises en six pièces qu'il avait enfermées séparément en autant de coffres faits d'écorces d'arbres séchées, et dans un septième coffre il avait mis les idoles qui s'étaient trouvées dans les corps de ces deux momiles.

« Mais comme les Tures défendent la vente et le transport de ces cadavres, s'imaginant que les chrétiens en pourraient composer quelque sortilège qui causerait du malheur à leur nation, ce seigneur polonais s'avisa de gagner par le vin et par l'argent un juif qui avait la commission de visiter les ballots et les marchandises; ce qui reussit puisque ce commissionnaire fit charger dans le vaisseau tousces coffres, disant que c'étaient des coquillages que l'on portait en Barope. A vant que de monter en mer, je trouvai, dit-il, un prêtre qui revenait de Jérusalem, et qui ne pouvait achever son voyage sans le secours que je lui donnai en cette occasion en le faisant entrer dans notre navire.

« Un jour que ce bon homme disait son bréviaire, une fameuse tempête s'éleva, et il nous avertit qu'outre le danger il voyait de grands obstacles à notre voyage par deux spectres qui le fatiguaient continuellement. La tempéte finic, je le traitai de visionnaire, parce que je ne me serais jamais imaginé que les momies en pouvaient être la cause. Mais je fus obligé, dans la suite, de changer de sentiment quand il s'excita une nouvelle bourrasque plus rude et plus dangereuse que la première et quand les spectres appartuent derechef à notre prêtre pendant qu'il faisait ses prières, sous la figure d'un homme et d'une femme vêtus comme étaient mes momies.

« Quand la tempête fut un peu apaisée, je fis jeter secrètement en mer les sept coffres, cc qui ne put néamonis s'exécuter assez adroitement pour que le maître n'en fût pas averti. Alors, tout joyeux, il nous promit que nous n'aurions plus de tempête : cc qui arriva effectivement, et le bon prêtre n'eut plus de visions. Les théologiens de l'île de Crète, où nous mouillâmes, justifièrent ma conduite, reconnaissant qu'îl était permis aux chrêtiens de transporter de ces cadavres mu muiés pour le soulagement des infirmes et que l'Êglise n'en défendait pas l'usage. »

Le lecteur peut juger par cette aventure (I), que (I) Rapportée par Gannal. Traité des Embanmements, à Paris, chez l'auteur 1841.

# Régime des Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants VICHY CELESTINS

BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES





# Prescrivez



# RRHUETINE JUNGKEN

Produit Synthétique - sans HUILE - sans Aicool formant une LIQUEUR à base de giycérine; goût très agréable

dans 1es cas de

Lymphatisme Convalescence d'Opérations de Maladies infectieuses dits prétuberculeux

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5'

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

#### MENT & SYPHI

grice Figier à 40 % (16dex 1995) Serreg thétemy-Figier, stérilisable. — H. au cgr. par cc. Heile au sehlimé à 0,01 par dure de Hg, à 0,01 par cc. siles Appertoniques, accherosées, indole seatl de Hg, à 0,01 to 0,02 cgrs. par cc.;

seatt de Hg, à 0,01 et 0,02 cgrs. pa e de Hg, à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc. Pharmasia VIGIER, 12, beulevard Benns-Re

# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Unotropine, prescrivez l

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par four)

Echantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

LE PLUS EFFICACE & LE PLUS PRATIQUE DES STERIL

TROUBLES GASTRO-INTESTINAU) CHRONIOUE

NON TOXIQUE

Accepté par le Service de Santé

DOSE: 3 à 4 cuillèrés à café d'atrait pendant 4 à 5 jours
suivant l'intensité des symptômes. LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE L'AMIBIASINE, 29, rue Miremesnil, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

nous intitulerons si vous voulez Les momies, le riche Polonais, le mauvais Jui/ et le bon Prétre, de la difficulté et des risques que comportait le transport des momies. Ajoutez à cela qu'il coûtait fort cher même quand il s'opérait sans encombres. D'où naquit l'industrie de la fausse munie.

Les auciens auteurs appelleut « fausse momie »

tout ce qui n'est pas exactement la « vraie momie » préparée de la manière ci-dessus décrite. Pour eux. des cadavres embaumés de l'ancienne Egypte, s'ils ont été traités par des procédés différents de celui que nous avons rapporté, peuvent donc être de fausses monies.

Nous ne pouvons adopter ce véritable abus des mots. La fausse momie est, à notre sens, celle que d'habiles artisans préparaient avec des cadavres frais au xve, au xvie, au xviie siècle même, en Egypte quelquefois, le plus souvent en Allemagne, en Italie ou en France.

Le fameux P. Pomet, dans son Histoire générale des drogues de 1694, signale la fraude sur la foi de Guy de la Fontaine, médecin du roi, qui avait observé le fait de ses yeux : « Les munics qu'on nous apporte d'Alexandrie, d'Egypte, de Venisc

ct même de Lyon ne sont autre chose que des cadavres de gens morts de différentes manières, lesquels sont remplis de poussière de myrrhe, aloès caballin, bitume de Judée, poix noire et autre gomme, et ensuite entortillés d'une méchante scrpillière empoissée de la même composition. Ces corps étant ainsi accommodés, on les met au four pour en faire consumer toute l'humidité, et étant ainsi bien desséchés ils nous les envoient, les vendant pour vraies numies d'Egypte à ceux qui ne les connaissent pas. »

S'il faut en croire Durenou, d'ignobles mercantis ne craignaient pas de déterrer des cadavres de gens morts de maladies contagieuses pour les revendre - dûment embaumés - comme précieuses momies, « La cruelle avidité du gain croissant tous les jours, on en est venu à embaumer avec le sel et l'alun les corps de ceux qui étaient morts ou de ladrerie ou de peste ou de vérole, afin d'en tirer quelques mois après la pourriture cadavérique qui en distillait et la vendre pour vraie et légitime momie. »

Au moins la momie de Crollius, si elle n'était pas authentique, avait-elle le mérite d'être, si l'on peut dire, propre et sincère. La recette en est engageante et l'on se représente fort bien cette cuisine un peu spéciale, dans un beau laboratoire comme



#### LIPO-PHOSPHATIDES de tous les organes

ANDROCRINOL Lipoïde testic.

ADRÉNOL CORTEX

Lipoïde de la partie corticale des giandes surrénaies

HÉMOCRINOL

Lipoïde des globules rouges.

GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire

GYNOLUTÉOL Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

NÉPHROCRINOL Lipoïde du rein

ETC., ETC .... ET DE TOUS LES ORGANES AMPOULES INJECTABLES et PILULES ou CAPSULES Envoi échantillons et bibliographie sur demande

Dépôt Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C'e 54, Faub. St-Honoré, PARIS - Tél. Élys, 36-64 et 36-45 - Adr. Tél. Rioncar-Paris

#### VARIÉTÉS (Suite)

celui que montre notre figure : « Choisissez le cadavre d'un pendu, préférant ceux qui ont le poil roux, parce que daus cette sorte de tempérament le sang est plus ténu ; la chair imprégnée des aromates est meilleure, étant remplie d'un soufre et d'un sel balsamique; il doit être âgé de vingtquatre ans, saiu, robuste et de bonne constitution. Vous prendrez des morceaux de la chair de ce cadavre (ils seraient meilleurs s'ils étaient d'un homme vivant) comme des cuisses, des fesses, nettoyés de leurs vaisseaux, nerfs et graisse, et yous les laverez fortement avec l'esprit-de-vin, puis vous les exposerez au soleil et à la lune pendant deux jours dans un temps sec et serein afin que l'action des rayons de la lumière de ces deux astres, surtout du soleil, exalte et débarrasse les principes concentrés dans ces chairs ; vous les saupoudrerez de myrrhe, de styrax calamite, d'aloès, de safran qui font la base de l'élixir de propriété de Paracelse : les avant auparavant frottés avec du vrai baume, vous les mettrez en macération pendant douze ou quinze jours dans un vaisseau bien bouché avec d'excellent esprit-

de-vin et de sel; au bout de ce temps, vous les ferze égoutter et sécher au soleil pour les exposer ensuite au feu comme on fait pour les jambons.» On en mangerait, et cela serait peut-être moins répugnant à première vue que certains gibiers presque pourris dont de fius amateuis se glorifieut de faire leur régal.

Au siècle dernier, la fabrication de fausse momirest a florissante, non plus que la numie fit encorre médicinale; mais les antiquités égyptiennes, grâce aux magnifiques travaux des égyptologues, étaient fort estimées. Pas un musée de petite ville qui ne voulût sa momie. Boitard rapporte, dans son Manuel du naturaliste de 1893, que de peu scrupte leux commerçants ne se faisaitent pas faute d'exploiter cette manie. « Les professeurs du Jardin des plantes y ont été trompés eux-mêmes plusieurs fois, et il leur est arrivé de ne trouver que la paille ou du foin, peut-être recueillis aux environs de Paris, dans le corps d'une momie qu'ils ouvraient pour y chercher des amulettes ou des manuerits de papyrus. »

En vérité la tiare de Saïtapharnès est éternelle !

Librairie J.-B. BAILLIÈRE et FILS, 19, rue Hautefeuille, Paris

# LA VIE AGRICOLE ET RURALE

Revue hebdomadaire illustrée

Paraissant tous les Samedis par numéros de 32 à 52 pages in-4.

Un Abonnement gratuit de UN MOIS sera servi à tous les lecteurs de Paris Médical, contre envoi de 75 c. en timbres-poste français ou étrangers pour l'affranchissement.

#### LES PLANTES DES CHAMPS ET DES BOIS

EXCURSIONS BOTANIQUES PRINTEMPS, ÉTE, AUTOMNE, HIVER

Par Gaston BONNIER

Professeur de botanique já la Faculté des sciences de Paris.

Nouvelly édition, 1920, 1 vol. in-8 de 600 pages, avec 873 figures et 30 planches.

## SANATORIUM D'ENVAL

A cinq kilomètres de Riom (Puy-de-Dôme)
PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON
(UN DES PEUS BEAUX SITES D'AUVERGNE)

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIBE

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDÉAL & INSTALLATION TRÈS MODERNE GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE

SOLARIUM —

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séance du 1er juillet 1929.

Atrophie de la partie temporale de la papille avec rétrécissement du champ visuel et dyschromatopsie, dans treis cas de lésions traumatiques de la moeile par blessure de guerre. - Mac A. Deterine et M. M. Regnard rapportent les observations de trois blessés qui, à la suite de traumatismes graves de la moelle dorso-lombaire (2 cas), ou de la queue de cheval (1 cas), présentent des troubles de la vue progressifs, et des lésions du fond de l'œil, caractérisées par une atrophie papillaire, surtout marquée dans le segment temporal, avec diminution des réflexes pupillaires et rétrécissement hémianopsique et dyschromatopsique du champ visuel. Des faits analogues ont déjà été cités (J. Dejerine, de Lapersonne et Cantonnet, Forster, Albutt, J. Galezowski). Leurs relations avec la neuro-myélite optique observée dans la myélite aiguë disséminée, dans l'ataxic aiguë du type Leyden-Westphal, paraissent probables. Mais leur pathogénie reste tout à fait obscure. L'hypothèse d'une intoxication alcoolique, tabagique, ou dne aux produits qui servent aux pansements des escarres, ne semble pas vraisemblable, étant donnée l'absence de tout scotome central. Les auteurs envisagent le rôle possible d'une lésion des centres sympathiques vaso-moteurs de la face, qui descondent jusqu'au sixième segment dorsal, et l'influence de la leptoméningite ascendante, qui est généralement la conséquence de ces traumatismes. La ponetion lombaire n'a pu être pratiquée.

Bligdidé-parkinsonlenn. — M. J. Tirst. — L'affection a débuté bresquement, à la suite de l'explosion de la Courneuve, par la géne de la déglutition, la sécheresse de la bouche, l'hémiriquitié du côté guache. Le facies, le regard, l'attituire, la parole, le type de la rigidité sout nettement parkinsoniens. Il y a de la salivation, des senations de chaleur, de la laferopulsion à gauche et de la rétropulsion, et les phénomènes sont prédominants à gauche, sans symptome de la serie pyramidale, ni de la carde y sur serie par la commentation de chaleur de la carde partie de serie promitaleur.

série cérébelleuse, sans paralysie vraie. A deux reprises différentes, l'état s'est amélioré à la suite d'un traitement spécifique, alors qu'il s'aggravait après la suspension du traitement, et, malgré le résultat toujours négatif de la réaction de Wassermann et de l'examen du liquide céphalo-rachidien, l'anteur en tire argument en faveur d'une lésion syphilitique en foyer, qu'il localise dans la région mésocéphalique. L'examen de la motilité permet de mettreen valeur, d'une manière particulièrement nette. trois faits spéciaux à la rigidité parkinsonienne : la lenteur de la mise en train, malgré la conservation de la précision des mouvements ; la bonne conservation de la force musculaire passive dans les mouvements de résistance, malgré la difficulté des mouvements actifs : en fin la facilité relative des mouvements rapides et de ceux qui mettent en jeu synergiquement les muscles des deux côté du corps (course, sant, gymnastique suédoise), facilité qui contraste avec la difficulté des mouvements lents, et de ceux qui sont limités à un groupe musculaire (matche ordinaire).

MM. P. Marze, J.-A. Straku se demandent s''ll ne s'agit pas là d'un syndrome parkinsonien consécutif à l'encéphalite épidémique, M. P. Marie fair remarquer que jamais de tels syndromes me s'observent dans les cas avécés de lésions mésocéphalites en foyer. M. J.-A. Si-card rapporte, à ce propos, que l'hyperglycorragie rachienne ne lni a tét d'arcum seconts dans le disprostic de la maladie de Parkinson et des syndromes parkinsoniens consécutifs à l'encéphalite épidémique.

A propos d'un léger trembiement, que le maiade riv. Mien le préceite au début de vertains mouvements, MM. A. Sovgerss, A. Thomas font-remarquer que ce type detrembiement intentionnel existe dans la maladie de Furkinson, mais qu'il est exchalstement provoqué par les mouvements leuts, alors que les mouvements raplaies amèment an cantraire l'arrêt du trembiement, selon la description classique. M. P. Marie a souvent observé ce type de teamblement dans les syndromes parkinsoniens post-meciphalistiques.



ANTIDIARRHÉIQUE

# GÉLOTANIN

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Tétéph. FLEURUS 13-07

Adultes: Carhete de Girlorain ; Use holte Per just ide la 6 sechete de 0gr. 10 à prendre Mourrise de 18 sechete de 0gr. 10 à prendre Mourrise de 18 prendre de 18 sechete de 18 sechete

# "MANNITINE" SIROP PURGATIF

Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DELICIEUX

LAXATIF ET DÉPURATIF POUR SECONDE ENFANCE Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge.

Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge.

LABORATOIRE MOYAL. — VERNON (EURE)







### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

Réflexe coulc-cardiaque et réflexe coulc-vasc-dilatateur au cours de l'oncéphalité épidémique. -- MM. P. MARIE et H. BOUTTIER. - Les constatations des auteurs confirment, dans leur ensemble, celles que MM, Achard, Rouillard et Leblanc ont rapportées à la dernière séance. Le réflexe oculo-cardiaque, de même que le réflexe oculoartériel, décrit par MM. Achard et Pinet, et étudié par MM. d'Œlsnitz et Cornil, est variable selon les cas, et, chez le même malade, selon les périodes de la maladie. L'abolition est fréquente à la période d'état. L'exagération brusque n'a pas toujours la valeur pronostique fâcheuse qu'on lui a attribuée (Litvak). Mais elle paraît être un signe de lésion évolutive, car les auteurs ne l'ont jamais retrouvée dans les lésions bulbaires subaiguês ou chroniques (sclérose latérale amyotrophique, syringobulbie). L'abolition peut persister, pendant la convalescence, lorsqu'il existe des séquelles douloureuses. La ponction lombaire n'exerce aucune influence sur l'iudice oscillométrique, non plus que sur le réflexe oculo-artériel.

Arthropathle vertébrale tabétique. - M. SÉZARY. -Maleré un spondylolisthésis au niveau de L., l'existence d'un ostéoplaste et la torsion à 90° des trois premières lombaires, la déformation, qui s'est produite brusquement à l'occasion d'un effort, n'a entraîué aucune gêne fonctionnelle.

Syncinésies provoquées par la parole et par les efforts d'attention. - M. J. Babinski. -- Il s'agit de mouvemeuts involontaires qui survienuent dans des hémiparésies peu marquées ou dans des hémiplégies eu voie de rétrocession, et qui ont la même valeur que les syncinésies proprement dites. Mais M. J. Babinski admet, avec MM. A. Thomas, Ch. Foix, qu'il s'agit là d'un symptôme très voisin de l'instabilité choréiforme, dont les formes frustes sont souvent stimulées par la parole et par les efforts d'attention.

Choréo-athétose avec inversion de la motilité voiontaire. - MM. J. Babinski et J. Jarkovski. - Les mouvements choréo-athétosiques, bilatéraux, extrêmement intenses, entraînant une impotence motrice grave, ne s'accompagnent d'aucun signe de lésion pyramidale n' cérébelleuse. Il s'agit donc d'un syndrome voisin de celui qui a été décrit par M=c C. Vogt. Mais le petit malade, cependant intelligent, docile et affectueux, commence presque toujours à exécuter le mouvement inverse de celui qui lui est commandé ; dans les épreuves de résistance, il contracte ses museles, lorsqu'on lui demande de se prêter au mouvement passif, et il relâche ses muscles lorsqu'on lui demande de s'y opposer.

Epilepsie partielle du membre supérieur. - M. H. PRAN-ÇAIS. - L'évolution avait été leutement progressive. Il n'y avait pas de stase papillaire, et le Wassermann était négatif. L'intervention, faite en deux temps, a permis d'évacuer une collection kystique. Les seuls symptômes persistants sont quelques sensations paresthésiques et de · légères secousses jacksoniennes.

Type pur de la paraplégie spasmodique familiale. -M. VAN GEHUCHTEN. - Deux frères présentent une paraplégie spasmodique progressive, qui a débuté à l'âge adulte, et qui ne s'accompagne ni d'incoordinatiou, ni de troubles cérébelleux. Six autres membres de la même famille out présenté des paraplégies analogues. Pour l'auteur, il s'agit de sclérose des faisceaux pyramidaux dans leur trajet médullaire. M. J. LHERMITTE rappelle que, dans des cas analogues observés par M. P. Rose et par lui-même, il n'existait aucune lésion médullaire sur les coupes en série. M. Ch. l'OIX oppose le type pur de la paraplégie spasmodique familiale aux formes de sclérose médullaire familiale : la malade de Friedreich, et l'hérédo-ataxie cérébelleuse.

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine

LITHIASE ET DES

GOUTTE, RHUMATISMES. MIGRAINES ET NÉVRALGIES

MODE D'EMPLOT

Une cullierée à soupe dans la mailnée autant dans la seirce, dans un demi-verre d'eau ou de lisane.

Echantillons franco sur demande

# RHUMATISMES

MIGRAINES NEVRAT Fatigue cérébrale :: Surmenage

OXYOUING-THEINE

Calmant de la Douleur

Stimulant du Système Nerveux

Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emploi : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A.BA 15. Rue de Rome, PARIS

### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

Chorée chronique progressive. - MM. I. LHERMITTE et LAMARE. --- Ce cas est remarquable par la netteté de l'hypotonie, de l'adiadococinésie, et des troubles mentaux, qui consistent surtout en un défaut de l'attention.

Névralgie du trijumeau guérie par la névrotomie rétrogassérienne. - MM. A. SARGUES et T. DE MARTEL. -Le malade, qui avait eu des idées de suicide, est complétement soulagé après l'opération de M. T. Martel. L'anesthésie dans le territoire du trijumcau est beaucoup plus complète que daus les cas qui ont été antérieurement traités par les injections d'alcool. Ces dernières scublent en effct laisser aux suppléances sensitives le temps de s'établir.

Fausse restauration après suture du cubital. - M. Bour-GUIGNON. - On sent le cubital dédoublé dans la gouttière épitrochléenne, et une seule de ses branches a été suturée

Examen anatomique d'un cas d'encéphalite myoclonique. - M. TRÉTIAKOFF. - Le type et la localisation des lésions diffèrent peu de ce qui s'observe dans l'encéphalite léthargique.

Syndrome des fibres radiculaires longues des cordons postérieurs. - M. Schæfer. - Il ne s'agit pas d'un syndrome pur, mais d'une sclérose combinée, dans laquelle l'incoordination et le trouble des sensibilités profondes s'associent à des symptômes spasmodiques. Le début brusque, l'absence de l'auémie pernicicuse différeucient ce cas de la plupart des observations analogues.

Sur une variété de myélite : myélite nécrotique à marche subalgue. - MM. P. MARIE et CH. POIX. - Cette variété est caractérisée anatomiquement par une myélite nécrotique, dont les lésions prédominent sur la substance grise, et consistent en une vascularite intense, frappaut surtout la tunique moyenne, dout les enveloppes néoformées se superposent en bulbes d'oignons jusqu'à eu décupler le volume. Ce sont surtout les veines, et principalement les vaisseaux d'un certain calibre, qui sont lésés. La lésion est intra et extra-médullaire, et elle peut aboutir à l'oblitération.

Cliniquement, la paraplégie s'accompagne d'amyotrophie, les troubles amyotrophiques étant sous-jacents aux troubles sensitifs et pyramidaux, comme le fait peut se voir dans les lésious intramédullaires. La formule du liquide céphalo-rachidien est caractéristique, puisqu'il y a dissociation albumino-eytologique (hyperalbuminose massive et lymphocytose faible dans un cas, nulle daus l'autre). Il y a donc là une exception à la description de MM. J.-A. Sicard et Ch. Foix, qui attribuaient toujours cette formule à une compression médullaire. Enfin le Wassermann est négatif, et l'évolution dure environ un an. Ces éléments permettent le diagnostic.

Dans undes dcux cas sur lesquels s'appuie la descriptiou, il y eut œdème papillaire et cécité, et les auteurs discutent les rapports de l'affection avec la neuromyélite optique.

J. Mouzon.

# A SANTÉ PAR LE GRAND AIR

LES COLONIES DE VACANCES

Par Ad. BONNARD

Apec Préface de Gabriel BONVALOT I volume in-18 de 272 pages, avec planches et figures.....

4 fr. 50



### NOUVELLES (Suite)

D<sup>18</sup> Johnstone, Miller, Petrée, Powers, Scarlett, M<sup>104</sup>Shielda (de nationalité américaine); MM. les D<sup>19</sup> Delstanche (de nationalité belge); Mac Mutty (de nationalité péruvienne). MM. les D<sup>18</sup> Béchet (d'Avranches). Bendi (du Blanc). Bouley (de Beaucue). Chabenat (de Paris). Duboys de Lavigerie (de Paris), Guilloud (de Monte-Carlo), M<sup>10</sup> le D<sup>1</sup> Landsia (de Paris), MM. les D<sup>18</sup> Levassort (de Paris), Jasseau (de Poitiers), Merley (de Nines).

Médaille d'honneur des épidémies. — Médaille d'everméli. — MM. Lasalle, Barral, à Nimes; Dartigoller, médecin-usajor de 2º class; ¡Lilra, médecin aide-major de 2º class; ¡Lilra, médecin aide-major ; Tardiff, médecin-usajor de 1º classe; Sergent, médecin aide-major de 1º classe; Georges D. Whiteside, Alfred Garine, médecins de la Crobs-Rouge américaine; Périer, Olivier, à Paris, Pischeninps; ¡Léonet, à Chinon; ¡Kramp Nillsen; Dolard, à Villeurbanne; Bergasse, médecin inspecteur.

Médaille d'argent. -- Mile Willem, externe des hôpitaux de Paris; MM. Pabre, à Olouzac; Fouchou-Lapeyrade, médecin alde-major de 1º classe; Violét, Rosenthal, à Paris; Ferre, médecin aïde-major de 1º classe; Etienne, Goukovsky; Lucas, médecin auxiliaire; John I,euba, à Bræmblères; Garimond, Icebret, Attane, Bouisson, médecins-majors de 2º classe; Roche, à Paris; de Terettii.

Cililague ote-filno-laryngologique de l'hôpital Lariholidera. — ESSERICHMENTET DE VACANCIS, COURS DE PREFECTIONMENTET, SOUS Is direction de M. Pierre SERIZIAU, professeur. — Ut cours de perfectionnementclinique et technique fait par MM. les D\* Rouget, Disfourmentel et Miègeville, chefs de clinique, et M. Bonnet-Roy, assistant, commeusera le samedi 21 août 1920, à 10 h. 30, à la clinique de l'hôpital Lariboisfer, et continuera les mardis, jeudis et samedis, à la même heure. Il comprendra quinze leçons. Droits de laboratoire : 10 francs.

Se faire inscrire au sccrétariat de la Faculté de médeciue (guichet nº 3), les jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique médicale de l'hôpital Cochin (M. le professeur F. Wrbax). — Sous la direction de M. le professeur F. Wrbax et de M. A. Lemierre, agrégé, comuncacera à la clinique de l'hôpital Cochin, à partir du lundi 13 septembre 1920, une série de seize leçons avec exercices pratiques

Ces leçons aurout lieu tous les jours à 14 heures, au laboratoire de la clinique.

Le nombre des assistants est limité à vingt. Droit de laboratoire : 150 francs.

S'inscrire au secrétariat de la Paculté (guichet nº 3), les jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Membres bonoraires de l'Académie de médecine de Beiglque. L'Académie de médecine de Beiglque a- L'Académie de médecine de Beiglque ach un membres honoraires les professeurs Barrier, inspecteur général des Récoles vétérinaires françaises d'Alfort; Calmette, de l'Institut Pasteur de Paris; Denigés, de la Facutité de médecine de Paris; Henneyu, du Collège de France de médecine de Paris; Henneyu, du Collège de France et correspoudant étranger; le D' de Lapersonne, de la Facutité de médecine de Carlo.

Clinique d'accouchements et de gynécologie. Clinique Baudelocque, 125, boulevard de Port-Royal. Professeur : A. COUVELARR.

COURS DE VACANCES (septembre et a:lobre 1920).— Réservés aux docteurs en médecine français et étrangers et aux étudiants ayant termiué leur soolarité du 20 esptembre au 2 octobre, sous la direction de MM. Lévy-Solal, professeur agrégé, accoucheur des hôpitaux, assisté de MM. Vignes, accoucheur des hôpitaux, et Cleisz, chef de cliuioue.

Premier cours : Sémiologie clinique et manœuvres obstétricales.

Ce cours comprendra des exposés didactiques, des examens de malades et des exercices opératoires sur le maunequin. Il aura lieu tous les matins à 9 heures et tous les après-midi à 14 heures, du 13 au 25 septembre 1920.

Deuxième cours : Thérapeutique obstétricale.

Ce cours compreudra vingt exposés didactiques avec présentatious de pièces et vingt séances d'examens cliniques individuels. Il aura lieu tous les matins à 9 heures et tous les après-midi à 14 heures, du 4 an 2) octobre 1920.

Droit d'inscriptiou à chaque cours : 100 fraucs.

Se faire inscrire au Secrétariat de la Faculté de médeciue (guichet 1.º 3), les jendis et samedis de midi à trois houres.

#### MÉMENTO DU MÉDECIN

19 AOUT. — Paris. A l'hôpital des Enfants-Malades, début du cours complémentaire de clinique et de médecine des cufants.

31 AOUT. — Paris. Fermeture des registres d'inscription pour le concours de l'externat des hôpitaux de Paris.

13 SEPTEMBRE. — Paris. Cours de sémiologie cli-

nique et manœuvres obstétricales (professeur Couvelaire, clinique Baudelocque).

26 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du coucours de l'externat des hôpitaux.

4 OCTOBRE — Paris, Ouverture à la clinique Baudelocque, du cours de vacauces de thérapeutique obstétricale.

10 OCTOBRE. — Paris. Ouverture à la clinique médicale de l'Hôtel-Dicu, du cours de perfectionnement de clinique pratique et d'application des méthodes de laboratoire au diagnostie.

## 

au Sesqui-Bromure de Fer CHLORO-ANÉMIE
(4 à 6 par jour) NERVOSISME
MORTAGU, 49, Boal, de Port-Royal, PARIS

### **Broméine** MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = 0,01) SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.05) TOUX Perseuse INSOMNIES SCIATIQUE

### CHRONIQUE DES LIVRES

Santé. Comment se bien porter (d'après l'enseignement théosophique), par le Dr Auvard, accoucheur honoraire des hôpitaux de Paris. 1920, un vol. in-12 de 450 p. Prix: 4 fr. 50 (Maloine et fils, Paris).

Ce volume entre dans la Bibliothèque évoluiste des Di Auvard et Schultz, pour laquelle le premier auteur a déjà écrit : Maya, Mokska, Aum, Passionnalité, Spiritualité. Dhaeawad Gitd. etc.

Le présent livre est clairement écrit dans uu langage simple, facile et souple, Excellents préceptes d'hygiène physique et morale, exposés avec ordre et méthode. Ce sout de « vrais sermons sur la moutague », de fraîches et saines invites à toutes les modérations. La théosophie aurait pu ne rien venir faire dans cette galère, mais ecla donne uu ton curieux à la façon de comprendre et de soigner nos infirmités de corps et d'esprit. « Notre santé dérive de notre manière de penser, écrit le Dr Auvard, c'est une question générale d'éducation et d'hygiène ; or l'hygiène c'est la pensée saine, normale, conforme au bien. \* Traduction pratique de la théorie boudhiste. Comme tous les théosophes, le Dr Auvard est péuétré par les écritures des boudhiques et l'on salue dans ses pages, comme une vieille connaissauce, la sagesse de Câkia-Mouni, habillée pourtant à la moderne. Il traite, théosophiquement, du tempérament et de la maladie, de l'état normal, de l'hystérie, de l'asthénie, etc.

e Toute maladie such dans le hemanas, là se trouve sa eause harmique. 3 Le harma, qui est le hasard, la chance, le fatalisme, la justice immanente, règle la destinée; suns lui, aucune maladie n'est possible. Mais il y a ce diable de kaumana s'i sonos trucentres à l'origine, nous en déduirons que si notre kamanas est en bon état, nous pouvons être tranquillès.

Quand le kamanas va, tout va !

E. R.-V.

Lolotte du Quartier latin. Scèncs de la vie médicale, par RENÉ BEAUMESNI. 1919, un vol. de 400 pages; 4 fr. 50 (Paris, Librairie de « l'hysis », 35, rue de la Victoire).

Lolotte du Quartier latin a obtenu un grand succès anprès du corps médical, lorsqu'elle a paru en feuilleton. Pour répondre au désir exprinté par de nombreux médecins, ce roman a été édité en un volume qui comprend, en outre, deux autres nouvelles du même auteur : l'Aventure du docteur Pampelonne et l'Accident opératoire.

Outre l'intérêt dramatique qu'elles offrent et qui rend leur lecture des plus atthchants, ess histoires comportent une étude maliècleus et précèse de l'état d'Aumodraein vis-à-vis du médecin ; elles exposent aussi, sans les noireir à l'extrême, les vicissitudes et les dangers de la pratique médicale.

L'Autre Guerre, essais d'assistance et d'hygiène sociales (1905-1920), par M. Georges CAREN. In-12 broché de 191 pages. Prix: 4 fr. (Berger Levrault, éditeurs, 1920).

M. Caheu a réuni en un petit volume lea écrits et les conférences qui résument ses efforts d'assistance et d'hygiène sociales, pendant ces quinze demières années, aux Camitines maternelles, à l'Association pour le désloppement de l'assistance aux malades, aux Logements, hygiéniques à bon marché de Vincennes et de Levalloisperret, à l'Hôpial-Eoole Edit Cavell, à la mission sanitaire et d'hygiène sociale du ministère des Régions libéfes

C'est bien de l'autre guerre dont il s'agit : guerre contre la mortalité dans l'armée et dans le civil, contre la paucinatalité, contre le taudis, etc.

Ce livre est d'une excellente propagande.

Le traitement des fractures et luxations en clientèle, par l'errand Massonfent, ancien interne des hépitaux de Paris. 1 vol. in-8, 1920, 10 fr. (Librairie Maloine et jils, à Paris).

Cet ouvrage n'a aucune prétention scientifique. C'est un manuel clait, bien présenté oà les praticiens trouveront, avec les notions indispensables à commâtre pour le traitement des fractures, la description d'appareils nouveaux, pour la plapart issus de la guerre, el le moyen de les construire partout, avec même le concours de modestes ouvrières de campagne. Nul n'était plus qualifié que le 1º Permand Masmonteil pour écrire cet ouvrage funit par sa thèse et ses publications sur la chi-rargée osseuse, que par son sépour dans un centre osseux au cours de la guerre, qui en fait un des spécialistes les plus avertis.

### VAL - MONT -LA COLLINE

CIID -

MONTREUX-TERRITET

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES de ORGANES DIGESTIFS (à Val-Mont spécialement); Affeudons des ORGANES DIGESTIFS (Estomae, Fele, etc.); ENTERITES, PSYSERSIE HANDEUSS; TROITE de DE CHROULATION (hyper-leanion, etc.), de 18 10°C 00°TTE. éta.

HYDROTHÉRAPIE, ELECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉGOISE 5 Médecins, 1 Chimiste ø D' WIDMER: Médecin-Directeur

# PRÉCIS D'AUSCULTATION

Par le D' COIFFIER (du Puy)

### VARIÉTÉS

### LA DIASTASE DU GRAIN DE BLÉ

La diastase sest un ferment soluble qui préexiste peut-être en petite quantité dans le grain de froment, mais qui s'y développe en tout cas pendaut la germination, près de l'embryon, au point d'émergence de la tigelle.

Il n'est pas particulier au froment. Baranetsky l'a trouvé dans les tubercules de pommes de terre au repos; Green dans les graines d'un grand nombre de plantes; Brown et Morris dans les jeunes embryons de diverses graminées; Kjeldahl dans l'orge germée, d'où la diastase est extraite communément, ce qui explique le nom de malline que Dubrunfaut et Coutaret lui ont donné.

Le terme de diastase prête en effet à confusion. In e désigne pas seulement un ferment particulier du froment ou de l'orge, mais plus généralement tous les ferments amylolytiques et, plus généralement encore, pour beaucoup d'auteurs, l'ensemble des ferments solubles par opposition avec les ferments flugrés.

Les diastases nous sont incommues dans leur nature. Nous les trouvons fixées sur une matière albuminoïde, mais quand, pour les isoler, nous purifions cette dernière, le ferment nous échappe. Est-il détruit? Nos opérations l'outelles seulement inactivé?

G. Bertrand a soutenu qu'une diastase n'est point simple, mais constituée par deux complémentaires: une complémentaire active particulière ou codiastase et une complémentaire activante représentée par un complexe organique. Le manganèse est, par exemple, la codiastase indispensable à la laccase et sans lui cette diastase n'agit point. Il se peut que la déminéralisation, que nos purifications font subir à la matière albuminoide qui sert de support, pour ainsi parler, à la diastase, ait seulement privé cette dernière de son indispensable complémentaire; mais voici qui est plus troublant.

Si nous conservous une diastase en conservant le complex mêmedont elle est partieconstituante, elle perd quand même peu à peu son activité; le produit primitivement actif ne paraît changé à nos yeux d'aucume manière et le ferment pourtant a disparu sans qu'on puisse dire ce qu'il devient.

Aussi, alors que Nenckiavait d'abord considéré les diastases comme des mucléoprotéides, Oscar Löw comme des peptones, Arthus et beaucoup d'autres en sont venus à penser que ce ne sont plus même des substances mais des centres d'énergie ou, si l'on veut, des qualités de la matière albuminoïde par quoi s'exprime la vie. Et ceci n'est qu'une manière d'avouer notre ignorance, D'autre part, la nature mèle les ferments dans la plupart des tissus qui en renferment, et si bien qu'il est fort difficile et qu'on ne peut jamais être assuré d'obtenir une préparation qui n'en contienne qu'un seul.

La diastase du froment ne fait pas exception à cette règle. Elle détermine l'hydrolyse des hydrates de carbone du type amidon et on a longtemps considéré cette hydrolyse comme une série de dédoublements domant naissance, par des hydratations partielles, d'abord à de la dextrine puis à du maltose.

Or, depuis Pasteur, on a reconnu, au contraire, qu'une des propriétés les plus remarquables des diastases est leur spécificité, et l'on tend à admettre que chaque ferment soluble agit sur une substance déterminée et seulement sur elle. La diastase du malt de froment représente donc un système de ferments où seraient associées une amylase vraie et une dextrinase. Dans la diastase du mais, qui pousse les phénomènes d'hydrolyse jusqu'au glucose, interviendrait en outre une maltase. Et ceci n'est point théorie pure. Versez dans un dialyseur une solution de diastase et plongez-le dans l'eau bouillante; une diastase saccharifiante traverse la membrane, tandis que le contenu du dialyseur garde des propriétés liquéfiantes. Il v a donc bien deux ferments au moins susceptibles d'être différenciés.

Les procédés de préparation de la diastase sont assez nombreux (Dubrunfaut, Coutaret, Lintner, Pugliese, Wroblewski, Frankel et Hamburg), et j'ai dit qu'on s'adressait bien plus à l'orge qu'au froment.

Dans le procédé Coutaret, on pulvérise avec soin a kilogramme d'orge germée qu'on verse ensuite dans 2 kilogrammes d'eau à 40° additionnés de 4 grammes de bicarbonate de soude. On laise macérer vingt-quatre heures en remuant de loin en loin, puis on passe avec expression et on filtre. Le liquide, additionné de noir animal, est chauffé quelques minutes à 60° pour coaguler l'albumine végétale, et on filtre une deuxième fois. En ajoutant à la solution le double de son volume d'alcool à 90°, on précipite la diastase en flocons, qu'on recueille sur filtre et qu'on sèche dans une étuve à 40°.

Dans le procédé Wroblewski, une solution de diastase est additionnée de sulfate d'ammonium jusqu'à 50 p. 100. Il se produit alors un trouble, et, en laissant reposer quelque temps, des flocons se précipitent que l'on sépare et qu'on lave avec une solution à 54 p. 100 de sulfate d'ammoniaque. Le précipité serait constitué par de la diastase pure.

Le procédé de S. Frankel et M. Hamburg,

minutieux et compliqué, donnerait aussi une diastase pure.

La diastase ou maltine se présente quelquefois sous forme de lamelles translucides, le plus souvent sous celle d'une poudre blanc jaumâtre, amorphe, d'odeur et de savcur faibles qui rappellent l'orge germée ou la pâte de seigle mal levée; elle se putréfie à l'humidité.

Fratche, elle est soluble à 4 p. 100 dans l'eau; sèche et porphyrisée, dans la proportiou de Ip. 100, donnant ainsi, selon E.-F. Terroine, non pas des solutions vraies, mais des solutions colloidales. La diastase, faiblement soluble dans la glyderine et dans l'alcool faible, presque insoluble dans l'éther, est tout fait insoluble dans l'alcool fort. Solutions aqueuses ou alcooliques sont neutres et ne tardent pas à entrer en fermentation et à se décomposer.

On a dit que ces solutions n'étaient pas dialysables et c'est par là qu'on a voulu les rapprocher des colloides; mais nous savons, au contraire, que si les ferments liquéfiants de la diastase resteut en effet dans le dialyseur, ses ferments saccharifiants traversent aisément la membrane. En outre, les solutions aqueuses de la disatase pure de Frankel et Hamburg, lorsqu'on fait passer au travers d'elles un courant électrique, resteut absolument homogènes, et ce caractère encore vient les différencier des solutions colloidales.

La diastase est précipitée de ses solutions dans l'eau distillée par l'alcool fort, les sels de chaux, les sels de baryte, les bicarbonates alcalins qui la redissolvent ensuite par excès de réactif, par les sels de cadmium, de mercure, de plomb, surtout par le tanin qui donne un précipité volumineux soluble dans la soude étendue.

Obtenue par la procédé de Wroblewski, la diasse coagule par chauffage, ni en solution neutre, ni en solution trèsfaiblement acide (acide acétique, acide chlorhydrique); mais elle donne, au contraire, dans les mêmes circonstances, de gross foscons si la solution est fortenent additionnée d'acide chlorhydrique. Elle fournit la réaction de Millon, la réaction du biuret et la réaction xanthoprotéque (Byla et Delaunay).

Ceci la différencie de la diastase obtenue par le procédé de S. Frankel et M. Hamburg qui donne faiblement la réaction de Millon et celle aussi des pentoses, mais avec laquelle on n'obtient ni la réaction du biuret, ni la réaction xanthoprotéique. Elle ne réduit pas la liqueur de Fehling et ne présente pas non plus la réaction de Schisanofi. Si enfin on mélange cette diastase pure avec l'hydrate ferrique colloïdal, on obtient un

précipité qui n'a plus aucune activité saccharifiante et le liquide surnageant n'en possède point davantage.

Ceci nous ramène aux propriétés biologiques de la diastase, car il y faut revenir.

Nous savons qu'elle transforme en les hydrolysant les hydrates de carbone du type amylose en dextrine et en ma. see. La réaction, pour bien s'opérer, exige que l'amidon soit étendu de dix fois son poids d'eau (Trousseau et Pidoux). On a dit aussi que la maltine, en présence de certains antiseptiques, peut transformer le sucre de canne en sucre interverti.

On connaît moins les expériences qui ont réalisé la réversibilité de ces actions, du moins pour certains ferments. Croft Hill et Visser, par exemple, ont obtenu de l'amidon par action de la maltase sur le maltose.

Pour nous en tenir à l'action la mieux connuc de la diastase, il est deux remarques importantes auxquelles onn'a peut-être pas prêté assez d'attention.

Je trouve la première dans Byla et Delaunay, L'action de la diastase varie avec la qualité de l'amidon sur lequel on la fait agir. « Le plus léger changement duss la façon de purifier et de dessécher l'amidon modifie sensiblement la viscosité de l'empois et influence l'action de l'amylase. »

La seconde est de Contaret qui, opérant avec de la diastase retirée de l'orge, a observé que toutes les fécules ne sont pas attaquées par elle avec une égale facilité et a rangé ces fécules, en commençant par les plus saccharifiables, dans l'ordre suivant:

- 1º Fécules d'orge, de riz et d'avoine;
- 2º Féculc de pommes de terre, panure;
- 3º Farines de maïs, de froment, de seigle ;
- 4º Pain trempé, pommes de terre en purée; 5º Macaroni:
- 6º Haricots, lentilles :
- 7º Marrons ;
- 8º Grains de riz, d'orge, d'avoine, mal écrasés ;
- 9º Féculents en morceaux (comme semoule, vermicelle, pommes de terre coupées), pain en morceaux non écrasés:
  - 100 Amidon, aliments mal cuits.

N'est-il pas permis d'en déduire qu'il n'est sans doute point vrai absolument que la disstase du blé et la disstase de l'orge sont équivalentes autant que la pratique courante le veut faire admettre? Elles aboutissent aux mêmes produits de la transformation de l'amidon; elles paraissent avoir la même action, ou presque; la même activité, ou presque; mais il y a précisément ce ş pres-

que » que l'on peut mal saisir dans son essence, mais qui n'en existe pas moius. La diastase du froment est destinée à digérer au bénéfice de l'embryon l'amidon du froment, et celle de l'orge l'amidon de l'orge; et parce que ces deux amidons, qui peuvent paraître chimiquement identiques, sont cependant différents, il n'est pas défende de penser que les diastases aussi sont différentes.

Quoi qu'îl en soit, la diastase du froment est sensible aux variations de la température. A 0°, son action sur la matière amylacée reste presque nulle; au contraire, elle devient intense entre 45° et 50°. Une température de 55° semble la température la plus favorable et la diastase dans ces conditions transforme l'amidon presque exclusivement en maltose. A 64°, on obtient parties égales de dextrine et de maltose; à 6° yo, cinq parties de dextrine et une de maltose; à 70°, cinq parties de dextrine et seulement une partie de maltose (O. Sullivan). A 80°, la diastase ne donne plus qu'une solubilisation partielle de l'amidon; au delà de 80°, elle devient inactive.

Certains agents chimiques exercent, comme la chaleur, une action sur la diastase et, à cet égard, la diastase pure présente une sensibilité infiniment plus grande que les préparations impures. Ceei explique les différences que l'on peut rencontrer à ce propos dans les auteurs.

Quelques substances semblent indifférentes: le chloroforme, l'iodure de méthyle, le suffure de carbone, le benzol, le phénol, le terpène, la strychnine, la morphine (Wasilieff), la créosote (Dorvauth), les huiles essentielles (Trousseau et Pidoux), les bicarbonates, les acides borique, carbonique, cyanhydrique et sulfhydrique (Mayer),

D'autres activent la diastase: phosphate d'ammonium, acétate d'aluminium.

monium, acetate d'aluminium

D'autres diminuent son activité: l'acétone et l'éther, par exemple, pour la diastase de Frankel et Hamburg. Une solution de earbonate de soude à 1 p. 2000 affaiblit la diastase pure ordinaire; une solution de clohorure de sodium à 10 p. 100 réduit de moitié son activité; une solution de soude à 1 p. 5 000 des trois quarts; le sublimé à 1 p. 1 000 la rend très faible.

D'autres la paralysent et l'arrêtent : asséniate de soude, azotate et sous-acetate de plomb, sulfate de zinc, sulfate de protoxyde de fer, sels d'argent, de eadmium et de cuivre, sulfate de chaux, aumoniaque, potasse, tanin. L'aldéhyde formique, en particulier, est un toxique violent pour la diastase (Wasilieff).

D'autres favorisent son activité ou la dimin ient suivant leur dose. Ainsi, pour les acides,



Kjedhahl a noté qu'une solution d'acide suffurique da  $\mathbf{1}$  p. 30 000 était favorable, mais que l'activité de la diastase décroissait rapidement et cessait bientôt si la proportion d'acide s'élevait un peu. Mêmes observations pour l'acide suffureux et l'acide salicylique. Les acides azotique, chlor-hydrique, phosphorique se comportent comme les précédents ; mais leur action est un peu plus faible. Mayer enfin a reconnu que les acides acétique, butryique, citrique et lactique ont une influence plus faible encore et cependant de même ordre.

Pour les bases, libstein, Schultze et Lintner ont montré que l'alun, que les azotates, phosphates et sulfates alcalins sont, eux aussi, activants à petites doses et gênent l'action de la diastase lorsque leur proportion est élevée.

Au point de vue biologique enfin, Byla a établi que «tout euzyme, se trouvant en solution dans des conditions favorables à son activité, détruit les enzymes coexistants pour lesquels le milieu de la réaction est défavorable «. Cec fait comprendre en physiologie que l'amylase paneréatique doive venir reprendre dans l'intestin l'action de la ptyaline salivaire interrompue dans l'estomac à la fois par l'acidité chlorhydrique et par la pepsine. Cela fait comprendre, en thérapeutique, l'inactivité des mélanges de diastase et de pepsine qui sont quelquefois preserits.

La diastase, en effet, a été souvent employée cu thérapeutique, où son histoire d'allieur seste issez confuse. «On la preserit empiriquement et en tâtonmant, écrit Arnozan; souvent on échouc, quelquefois on réussit sans trop savoir pourquoi. C'est un remêde-ferment dont la physiologie et les indications restent à faira.

Saus avoir la prétention de réussir une étude où tant d'autres plus autorisés ont échoué, on peut du moins essayer de découvrir la raison des insuccès dont on nous parle et, s'il est possible, de les éviter.

Or ceci d'abord est une mauvaise méthode que de prescrire empiriquement et à tâtons. On a donné la diastase contre l'hypersthénie gastrique, contre l'hyperchlorhydrie où l'acide ehlorhydrique est en exèts, dans le canere de l'estomac où il est déficient, dans les gastrites chroniques, dans la dyspepsie des tuberculeux, dans les dyspepsies salivaires, duodéno-jntestinales et sufhydriques, dans les dermatoses, dans la furonculeux.

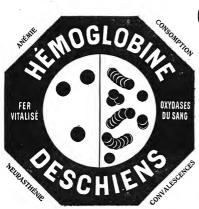

# OPOTHÉRAPIE HÉMATIOUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas

Dépôt Général ; Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris,

lose, etc. Mais pourquoi ? Ou'attendait-on du remède? Que peut-on théoriquement en attendre ?

D'abord l'hydrolyse des hydrates de carbone du type amidon. Fort bien. Or, dans la première partie de sa traversée digestive, de la bouche au pylore, l'aliment sera-t-il attaqué par la diastaseremède? Il ne le semble pas. Celle-ci traverse trop vite les premières voies, souvent d'ailleurs enrobée, et, quand elle est mise en liberté dans l'estomac, elle subit l'action empêchante et de la pepsine et de l'acide chlorhydrique.

Je sais bien qu'on a coutume d'associer les bicarbonates alcalins à la diastase ; mais en quelle proportion? D'ordinaire juste ce qu'il faut pour exciter davantage la sécrétion gastrique, ce qui va à l'opposé du but poursuivi. Et si on veut donner le bicarbonate de soude à doses saturantes, on sait jusqu'où il faudra aller et cc qu'il faut penser de ces saturations aujourd'hui à peu près abaudonnées. Oue devient d'ailleurs la diastase au milieu de ce combat des acides et des bases? Voilà au surplus ce qu'il faudrait savoir et ce que je serais bien embarrassé de dire.

venu intact au delà de l'ampoule de Vater, la diastase-remède se mêlant au suc alcalin du pancréas trouvera un milicu favorable à son activité. Ici on peut espérer une action thérapeutique. chez ces tachyphages par exemple qui engloutissent leurs aliments sans les insaliver et chez qui seule l'amylase pancréatique peut à peine suffire à sa tâche.

Cette pensée vient si naturellement à l'esprit que je suis étonné de ne pas voir dans la pratique, formulées plus souvent qu'elles ne le sont. des pilules de diastase enrobées de telle manière que la mise en liberté de la substance se fasse très rapidement au delà de l'estomac et seulement au delà.

Certains, dans l'estomac même, ont pu attendre d'autres effets du ferment, tirés de son incompatibilité biologique avec la pepsine. Ne venons-nous pas de dire qu'un ferment soluble, placé dans de bonnes conditions de milieu, détruit les ferments coexistants pour lesquels le même milieu est défavorable? Peut-être est-ce ainsi qu'on espérait tirer profit de la diastase dans la dyspepsie



La Phytine est un produit organique défini, de formule connue (C+H8P+O18Ca2Mg2) elle est par conséquent de composition invariable et toujours identique à elle-même.

La Phytine est le plus riche et le plus assimilable des médicaments phosphorés. Elle apporte, de plus, à l'organisme les bases alcalino-terreuses nécessaires à sa minéralisation.

Ogr. 25 à 2 gr. par jour

ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE : Laboratoires CIBA - O. ROLLAND, 1, Place Morand, & Lyon

hypersthénique. S'îl est vrai que, dans le suc gastrique, l'acide chlorhydrique est surbout combiné avec des substances albuminoïdes, formant des acides conjugués dont l'acide chlorhydropeptique serait le plus important (Hayem et Winter); s'îl est vrai encore que l'acidité naturelle, ou acidité de sécrétion, du suc agastrique augmente pendant la digestion par suite de la fermentation même des aliments (acidité de fermentation), cette hypothèse était permise qu'en agissant sur la pepsine on agirait du même coup sur l'ensemble de l'hyperactivité de l'estomac.

Mais qui ne voit que les conditions exigées pour que la diastase l'emporte ne sont pas remplies et ne peuvent pas être remplies? Cette action des ferments les uns sur les autres n'est pas comparable à la neutralisation in vitro d'un acide par une base, et le rôle du milieu y est de premier plan. Or le milieu de l'estomac est favorable à la pepsine et non pas à la diastase, et c'est celle-ci qui y est rendue inactive et point celle-là.

Il semble douc bien qu'il ne faille demander à la diastase que ce qu'elle peut donner, à savoir d'ajouter ses effets à ceux de l'amylase pancréatique dans la digestion intestinale des amylacés, lorsque le suc pancréatique apparaît inférieur à sa tâche.

Il y a d'autres raisons aux insuccès partout signalés de la médication diastasique: l'emploi de produits médiocres et impurs; le peu d'attention prêté aux incompatibilités de la diastase; le mauvais choix du moment de l'absorption, etc.

Foule de diastases du commerce sont des mélanges de diastase, d'amidon et de lactose sur lesquels vraiment on ne peut compter. La diastase liquide, la solution de diastase se décomposent si rapidement qu'on ne peut davantage faire fond sur elles. La diastase en paillettes ne trouve pas même grâce devant le Codex. Reste la diastase en poudre, sèche, dont la puissance saccharifiante doit être de 1 p. 100.

Le Codex en formule l'essai de la manière suivante. Verser sur 5 grammes de fécule de pommes de terre bien lavée et séchée à 38º0 une quantité suffisante d'eau distillée bien neutre pour obtenir 100 grammes d'empois. Après refroidissement, ajouter 5 centigrammes de. diastase; méler, chauffer progressivement au bainmarie jusqu'à 55º et mainteuir une heure à cette température en agitant de temps en temps. A fin d'opération, on doit avoir une liqueur claire, filtrant facilement et capable, à l'ébuillition, de décolorer quatre fois son poids de liqueur titrée cupro-clairie.

Cet essai n'est pas inutile car, peu à peu, même conservée en flacons bien bouchés, même tenue à l'abri de la lumière, même protégée contre la chaleur et contre l'humidité, la diastase perd son activité en vieillissant.

Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait à se louer du choix de la diastase de l'orge en thérapeutique digestive humaine. Notre alimentation est de blé et non d'orge; nos amidons nutritifs ordinaires sont de froment et l'amylase du froment est mieux préparée à leur hydrolyse que celle de l'orge qui, pour l'orge, vaudrait en revanche mieux. Je veux bien qu'il n'y ait que des nuances entre l'action de l'une et celle de l'autre; des nuances insaissisables, je l'accorde encore; mais pourquoi, dans une question aussi délicate que celle de l'intervention des ferments en thérapeutique, ne pas mettre toutes les chances de son côté?

Quant aux formes médicamenteuses, il faut distinguer d'une part la foule des produits diastasés parţout vantés et d'autre part les formules magistrales de la diastase en nature.

Les premiers ne représentent pas à proprement parler une médication diastasique. Si on nous dit qu'ils contiennent de la diastase, on serait fort embarrassé de préciser en quelle proportion et « il est permis de douter que la diastase n'y ait pas été altérée par la chaleur, la fermentation, etc. » (Dorvault). A vrai dire, ces produits out de moindres prétentions. Grains diastasés, farines diastasées passent plutôt pour fournir des aliments dont l'amidon est déjà transformé en dextrine et en maltose, ou, si l'on veut, dont la digestion est faite par avance. A ce point de vue, ce sont des substances facilement digestibles et très nutritives dont on ne peut nier ni l'intérêt, ni la valeur.

Les secondes sont innombrables et généralement mauvaises. Jene crois pas qu'on puisse attendre grand'chose ni des cachets, ni des saccharolés, la diastase y fitt-elle associée au bicarbonate de soude ou à tous les autres ferments qu'on voudra. Nous savous pourquoi. Et que dire des élixirs vineux ou des vius de diastase avec lesquels non seulement le fermeut subira l'action empéchaute du suc gastrique, mais encore se trouvera inactivé par le tanin du vin?

Reste la forme pilulaire, Avec un enrobage insoluble dans l'estomac et très rapidement solubleau coutraire dans les sucs alcalius de l'intestin, c'est la préparation qui semble de choix. Toute la difficulté est dans la préparation de la substance cnrobante qui doir tépondre exactement aux deux conditions possées.

#### Pilules de diastase

| Diastase pure, titre 100 | 6 | gramm   |
|--------------------------|---|---------|
| Poudre de guimauve       | 4 | _       |
| Sirop de gomme           |   | . S. po |

une masse à diviser eu 60 pilules à eurober de mauière à les rendre insolubles dans le suc gastrique et solubles daus l'intestin.

Une formule analogue, mais où la poudre de guimauve serait remplacée par de la papaïne, qui agit aussi bien, à très peu près, en milieu acide qu'en milieu alcalin ou neutre, fournirait de même des pilules polydigestives actives.

Actives, à condition encore et toujours que par ailleurs, pour des motifs particuliers, vous n'ayez pas prescrit en même temps à votre malade du tanin, de l'arséniate de soude, des ferrugineux, des mercuriaux ou toute autre substance retardante ou inactivante.

Quant au moment où il convient de prendre la substance, la plupart la prescrivent indifférenment avant ou après les repas. Il doit bien y avoir pourtant un moment optimum qu'il faut choisir.

J'imagine que ceux qui conseillent la diastase en cachets avant de manger escomptent que la substance sera moins altérée à ce moment dans l'estomac. Cela est possible en théorie : mais. en pratique, dès que la matière sur laquelle on

veut qu'agisse le ferment lui est fonmie, cet aliment provoque la sécrétion gastrique du même coup. Avant le repas, après le repas, on n'échappe pas, quoi qu'on fasse, à cet inconvénient d'un milieu défavorable, si l'on n'adopte pas la pilule insoluble dans le suc gastrique.

Avec celle-ci, tout le problème est que la diastase vienne se mêler au suc pancréatique et agisse sur les aliments de concert avec lui. Il devient dès lors logique de donner le médicament à la fiu du repas.

Les doses varient, suivant les auteurs, de ogr,10 à 21 grammes par prise. Cette dernière posologie est bien inutilement élevée et ne s'explique que par l'inactivité de la substance dans les conditions communes où on l'emploie.

On sait qu'il faut en réalité bien pen de ferment pour transformer des quantités importantes de substance amvlacée, et le titrage à I p. 100 de la diastase officinale est une indication dont il faut tenir compte. D'autre part, la médication diastasique n'est qu'une médication de soutien de l'amylopsine pancréatique. Les doses élevées sont donc pour le moins le plus souvent inutiles et je crois qu'on peut s'en tenir à trois ou ciuq pilules de 10 centigrammes à chaque repas.

A. Garrigues.

### REVUE DES CONGRÈS

### SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Réunion neurologique annuelle (9 10 juillet 1920)

### Syphilis nerveuse et son traitement.

M .- J .- A. SICARD, rapporteur.

Le rapport de M.-J.-A. Sicard est divisé en quatre parties, dont chacune fait l'objet d'une discussion séparée. I. Unité ou pluralité des germes syphilitiques. - M. J.-A. SICARD discute les principaux arguments apportés par MM. A. Marie et Levaditi en favenr de leur hypothèse de la dualité des germes syphilitiques. Les propriétés particulières de vitalité ou de virulence, présentées par le trépouème qui vit dans le sang ou dans le parenchyme nerveux des paralytiques généraux, ont pu être acquises par lui dans l'organisme où il se trouve fixé depuis plusieurs années et ne permettent pas de préjuger de son individualité originelle. Les faits de contagion similaire (tels que l'observation bien conuue de Morel-Lavallée) ue sout pas coucluants, car ils ue comportent aucune indication sur l'avenir personnel du sujet qui a été la source de syphilis neurotropes multiples. L'inefficacité de la thérapeutique sur les accidents de la « syphilis neurotrope » (tabes et paralysic géuérale) n'est pas absolue. De plus, on s'expliquerait mal la fréquence progressive de cette forme, si le chaucre représentait le seul accident contagieux de son évolution, car cette particularité réduirait dans des proportions considérables ses chances de propagation ; c'est ce que M. Sicard appelle la contagion limitée. Eufin, reprenaut, dans trois cas, sur des paralytiques généraux, avec une intention thérapeutique, les inoculations de tréponèmes prélevés dans des plaques unqueuses ou dans des chancres,

inoculations déjà teutées, saus succès, par Krafft-Ebing, M. Sicard a obtenu constaument des résultats négatifs : les iuoculatious croisées, que MM. A. Marie et Levaditi avaient pu réussir chez l'animal, ne se retrouveut donc pas chez l'homme.

M. P. RAVAUT est également hostile à toute conception dualiste. Il rappelle que les tabétiques et les paralytiques généraux out souvent présenté des accidents secondaires dans leurs autécédents, -- que l'ou peut noter chez eux, non seulement les accidents viscéraux habituels (aortite, néphrite chronique, artérites), mais des accidents cutanés, à vrai dire particulièrement tenaces, tels que des syphilides palmaires ou des syphilides zouiformes (tabétiques). - eufin que les accidents uerveux appartienuent à la période secondaire de la syphilis normale, et que la réaction méningée qui les accompagne se continue avec celle des accidents tardifs.

M. F. JEANSELME est également uniciste. Il a pu constater, en Indo-Chine, que, si les indigènes ne sont pas exposés à la paralysie géuérale, malgré la fréqueuce de la syphilis, les Européeus, qui contracteut la syphilis à la source indigène, devieusent paralytiques généraux.

Avec MM. M. I. BLOCH et P. CHEVALLIER, le même auteur rappelle qu'il a constaté, de même que M. Ravaut, la plus graude fréqueuce des fortes réactions méningées dans les syphilis secondaires dont les manifestations étaient les plus exubérantes (syphilis papulenses), et particulièrement à la suite des chaucres céphaliques.

Le Pr P. Morr, de Londres, sur 100 cas de paralysie générale qu'il a examinés microscopiquement, a retrouvé 60 fois le tréponème, semblable à celui du chancre. Les cas de paralysie générale juvénile s'accompaguent toujours d'autres signes d'hérédo-syphilis.

M. Croco, de Bruxelles, nie la fréquence du tabes ou de la paralysie générale chez les conjoints.

L'existence du virus neurotrope est défeudue par M. G. MILIAN. Il ne s'agit pas d'un antagonisme entre la syphilis dermotrope et la syphilis neurotrope, ni même d'une « dualité » véritable. Mais, de même qu'il y a des variétés en bactériologie, dans le groupe des bacilles typhiques par exemple, de même qu'il y a des différences entre les baeilles de la tuberculose aviaire, pisciaire ou bovine et le baeille de la tubereulose humaine, de même il pent exister des races parmi les tréponèmes. Noguehi, par son procédé de culture, a, d'ailleurs, obtenu sept germes différents. Quant à la possibilité du neurotropisme, M. Milian l'établit en rappelant l'affinité, pour les articulations, de certains staphylocoques étudiés par M. F. Bezançon. Or, eliniquement, les faits de tabes ou de paralysie générale chez les deux conjoints sont très fréquents, La rareté des gommes, chez les tabétiques et les paralytiques généraux, s'oppose à la fréquence de la leucoplasie, manifestation du virus neurotrope, selérosant. Enfin, si M. Sicard a échoué dans ses juoculations. d'autres auteurs, en Italie, out eu des résultats positifs. Il y a même sans doute des variétés plus nombreuses du germe syphilitique.

Qnoi qu'il en soit, les auteurs, qui admetteut l'unicité du germe, recherelhent les conditions qui l'aménent à se localiser d'une manière de Livive sur le système nerveux, et à réaliser le tabes et la paralysie générale, et les facteurs qui rendent ces manifestations « parasyphilitiques » si réfractaires à la thérapeutique.

M. J.-A. Sicard invoque, à cet égard, «l'adaptation tissulaire» du tréponème aux périodes tardives de la maladie. Le earactère rebelle à la thérapeutique serait dû à la richesse en lipoïde du tissu où se trouve fixé le tréponème, et aux caractères qu'y acquiert eclui-ei.

M. P. RAYAUT rappelle les statistiques de Pournier et de P. Raymond, d'après lesquelles les syphilis les moins florides prédisposent davantage au tabes et à la paralysie générale, parce qu'elles sout moins bien tratices. Il pense également que les conditions humorales intervienuent dans la fixation du virus. Il existe, chez les surmenés, comme l'a montré Hugoumenc, des déchets réducteurs s, qui doivent faeiliter la vie anaérobie du tréponème, et sa résistance.

L'influence chiuique, mise en valeut par M. CRABURINE, est admiss par M. J. BAINSKE L'Îlle et combattue par M.M. G. MILIAN, E. DUPRÉ, Le rôle de l'alecolisme, défendu par M. H.DOUARN NAUPLAL, d'Alexandrie, n'est pas admis par MM. CATZARAS d'Athènes, et DUPRÉ, M. CNGOÇ, de Bruxelles, insiste sur l'influence de d'Irlérdélité nerveuse et des tares névropathiques. J'aneienue formule éKrafft-Eblie (gyphillisation et civilisation) est rappelée par M. DUPRÉ, à l'oceasion des faits particulièrement nets que M. CATZARAS a observés en Grée ent la progression de la paralysie gétérale, paralhié à celle du surmenage newv.n.: Les statistiques de M. Ulijars, montrant la envenue de l'autonitation des discissions nerveus dans leur ensemble baident dans le même sens.

II. Formes cliniques de la syphills nerveuse. — M. J.-A SICARD en décrit deux grands groupes ;

1º Les formes méningo-vasculaires, depuis les méningites secondaires, latentes ou eliniquement manifestées, jusqu'aux formes localisées plus ou moins tardives, encéphaliques ou médullaires. Les lésions sont généralement en fover. Elles sont accessibles au tratement. La réaction

# CONSTIPATION

# TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1º EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secretions glandulaires de cet organe

2° EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui régularise la sécrétion de la bile



1 à 6 comprimés avant chaque repas 3º AGAR AGAR qui rehydrate le contenu intestinal

4° FERMENTS LACTIQUES
SÉLECTIONNÉS action
anti-microbienne et
anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE

21, Ruc Théodore de Banville PARY.

J.LEGRAND, Pharmacien

méningée y est primitive; elle est toujonrs associée à la réaction vasculaire, et la lésion parenchymateuse, lorsqu'elle existe, est secondaire.

2º Les formes parenchymatenses, duce à la fixation du tréponême dans le parenchyme nerveux, sans altération artérielle ni conjonetive préalable. Après une période de latence, qui peut être prolongée, le tréponeme atteint secondariement les méninges; il réalise alors des lésions plus diffuses, et le syndrome elithique du tabes on de la paralysie générale se trouve constitué. La méningovascularite est done iel secondarire à la lésion parenchymatense. Ces formes répondent aux accidents parasyphilitiques de Fournier.

Ces deux processus sont absolument distincts, et le premier ne prédispose pas au second.

M. P. RAVAUT n'admet pas l'origine parenchymateuse des lésions « parasyphilitiques ». Au point de vue auatomique, il rappelle la précocité des lésions du nerf radiculaire décrites par M. Nagcotte dans le tabes, la constance des lésions méningées dans toutes les autopsies de tabes et de paralysie générale, les lésions périvasculaires observées par M. C. Vincent. Au point de vue biologique, il fait remarquer que l'ou a vu la réaction lymphocytaire précéder les signes cliniques du tabes et de la para-Ivsie générale, que ectte réaction est à son maximum dès le début du tabes, et qu'elle s'atténue, au contraire, chez les anciens tabétiques. Si elle s'accentue chez les paralytiques généraux, c'est que leur affection progresse. M. G. Roussy ne conçoit pas que, dans une infection chronique comme la syphilis, le germe, apporté par les vaisseaux, 1 uisse traverser la paroi vasculaire et le tissu conjonctif, sans réaliser de lésions dans ces deux étapes, pour aller se fixer exclusivement sur le parenchyme. Pour lui, les caractères qui distinguent le tabes et la paralysic générale des autres manifestations de la syphilis nerveuse, sont dus exclusivement à l'aucienneté du processus méningé. Mais on ne saurait établir de « dualisme anatomique ».

M. CL. VINCENT apporte des arguments anatomiques et des arguments cliniques dans le même sens. Il a pu observer, sur le même bulbe de tabétique, la lésion dégénérative de l'hypoglosse d'un côté, et, de l'autre, le stade initial, purement méningo-vasculaire, du processus, sans dégénérescence des éléments nobles. De même, il pense avoir observé les lésions initiales de la ménineite diffuse de la paralysie générale dans un cas où le syndrome clinique faisait défaut, et où les cellules nerveuses étaient encore normales à la coloration de Nissl. Enfin, il a pu, chez deux malades, suivre nne réaction méningée avec réaction de Bordet-Wassermann positive dans le liquide céphalo-rachidien, chez deux malades qui, malgré le traitement régulier, ont présenté des signes de tabes, puis de paralysie générale, respectivement neuf ans et treize aus après la première constatation de leur méningite latente. L'absence de réaction méningée, qui est parfois notée dans le tabes, n'autorise pas à conclure à une absence de méningite; car il y a des oscillations dans la lymphocytose, et il y a, dans quelques cas, contraste entre les résultats de la ponetion lombaire et l'état des \* méninges à l'autopsie. M. E. DUPRÉ n'admet pas non plus que l'apport direct du tréponème dans le parenchyme cortical puisse entraîner les lésions d'emblée diffuses de la paralysic générale.

Par contre, M. SézaRY pense, comme M. Sicard, que la méningite n'explique pas toute l'histoire de la syphilis nerveuse, et qu'elle est plus souvent le témoin des lésions que leur cause. L'artérite n'évolue pas tonjours parallèlement à la méningite. Si la méningite intervient dans les faits de jacksonisme, de syndromes basilaires et de radidatis de jacksonisme, de syndromes basilaires et de radiculites, elle ne saurait être primitive dans le tabes ni dans la paralysie générale. Dans ces affections, en effet, Noguehi à pu retrouver le tréponême à l'intérieur du paranchyme, mais jamais à l'intérieur des méninges. La même recherche est d'ailleurs restic négative également dans la méningtie secondaire (l'idenlatth).

M. DE MASSARY évoque la théorie « parenchymateuse » que Brissaud avait soutenue pour le tabes : théorie de la dégénérescence du protoneurone centripète, qu'il a luimême défendue à plusieurs reprises.

M. SICARD précise les différences qu'il y a entre sa conception et celle de Brissaud.

ception et vene ue missanar.

M. A. Lisa, qui croit an rôte prépondérant des lésions médique-vasculaires, même dans le tals et dans la paraparticulaire de la commentation de la comme

MM. II. CLAUDI et SCHEFUR rapportent un cas de syphilis spinale, qui s'est traduit par une atrophie musealaire progressive de type ascendant, avec signe d'Argyll-Robertson bilatéral, lymphocytose, hyperalbuminose et Dordet-Wassenman positif dans le liquide céphalorachtides. Il y a vati dégénéressence systématisée sur les cordons postérieurs, les fuisceaux pyramidaux, les cornes antérieurs ; mais les losions méningées et vasculaires étaient très discretes. Entre les formes méningo-vasculaires habituelles et les formes et menorymateuses + tendant à la fixation définitive, counue le tabes, il y a done place pour des formes rares de syphilis nerveuse, à évolution régulièrement progressive et destructive.

MM. Cr. Forn et II. BOUTPIER tentent une nouvelle classification des formes bullo-pédonuclo-protubérantielles, méningo-vasculaires, de la syphilis nerveuse. Ils s'appuient, pour cela, non plus sur la systémutiastion des faisceaux, des noyaux et des origines nerveuses féés, mais sur la topographie des lésions artérielles provocatrices. Ils imistent sur la fréquence des formes légères, bétignes, eurables.

III. Diagnostic humoral de la syphilis nerveuso.

M. J.-A. Sizab insiste sur l'importance capitale de la réaction de Bordet-Wassermann (B-W) dans le liquide céphalor-achdión. Cette réaction, lorsqu'elle est positive, donne un eritérium de certitude s. Son contribe méthodique exige quelqueios plusieurs ponctions, renouvelées à dix jours d'intervalle. Elle est particulièrement stable, et as présence s'accompagne toujours de symptómes cliniques, neuvologiques ou psychiatriques. La lymphocytose et l'hyperalbuminose l'accompagnent presque toujours, mais elles peuvent persister alors que le Bordet-Wassermann a disparn, alors que l'inverse ne s'observe jamais,

Dans le tabes, le B-W mauque quelquefois dans le sang (ro p. 100) et surtout dans le liquide céphalorachidden (un tiers des eas). Il peut toujours être neutralisé par le traitement, d'abord dans le sang, et ensuite dans le liquide cébhalo-rachidien.

Dans la paralysie générale, an contraire, le B-W est toujours postif dans le liquide écphalo-realdider, comme M. Sicard l'avait déjà affirmé en 1912. Et, si le B-W du sang peut être neutralisé par le trattement, celui du liquide céphalo-realdiden reste absolument lixe. Dans les faits contraires, le diagnostic de paralysie générale est suite à cantido.

Dans les lésions méningo-vasculaires, le B-W est toujours positif au début dans le liquide céphalorachidien. Mais il cède au traitement, ou il disparaît même spontanément, avec lymphocytose résidueile.

La ponction Iombaire ne doit pas être pratiquée à la période secondaire, car elle risque de provoquer, par effraction d'un vaisseau méningé, l'infection des espaces sous-arachuofdiens. A une phase plus tardive, la ponction lombaire, qui entraine l'immobilisation pendant un temps minimum de deux jours, et parfois des accidents très pénibles, ne doit pas être pratiquée systématiquement. Elle rives l'égitime que dans le cas où il existe un signe clinique quelconque (pupillaire, mental, etc.), ou en présence de l'insistance d'un malande qui désiré fer rassuré sur son avenir. Tout syphillique d'ancienne date doit, en effet, même en décir seit outre constatution obtenue par la ponetion lombaire, faire deux ou trois cures classiques par an

MM. E. Long, de Genève, J. Babinski ont observé des cas de paralysie générale sans lymphocytose, malgré un B-W positif. Pour M. Sicard, cette absence de lymphoeytose est transitoire.

M. B. DUJARDIN, de Bruxelles, apprécie le degré de l'infection méningée grâce à son index de perméabilité mingée, obtenu par la comparaison des taux de difunton qui permettent d'obteuir le B.-W positif respectivement avec le sérum et avec le l'iquide céphalo-rachidien.

M. P. KAVAUT demande qu'on fixe d'une inanière uniforme la technique de la réaction de Bordet-Wassermanu dans le liquide céphalo-rachidien, et en particulier, in quantité de liquide cemployé: cette précaution est indispensable pour permettre d'apprécier les résultats. La unuération des éléments ne doit pas étre considérée comme une donnée rigoureuse à quelques éléments prés; car le résultat dépend quelquefois de circonstances contingentes. L'appréciation qualitative, et en particuler Dans les lésions en évolution, c'est la réaction cellulaire qui apparaît d'abord, puis l'hyperalbuminose, et enfin le Pa-W. Mais, au noment de la rétrocession des lésions. M. Ravaut, contrairement à M. Sicard, pense que la lymphocytose cède avant le B-W; l'hyperalbuminose résiduelle est fréquente et reste à un taux particulièrement fixe. M. P. Ravaut insiste sur les réactions méningées, sans signe clinique que M. Sicard hésite à affirmer. La réaction cytologique est extrêmement fréquente, peut-être même constante, dans la syphilis secondaire. Cette réaction latente peut aboutir au tabes ou à la paralysie générale : M. Ravaut a observé personnellement deux fois cette évolution, de même queM. Cl. Vincent. S'il est vrai que le B-W du liquide céphalo-rac hidien s'accompagne toujours de manifestations cliniques, il ne faut pas attendre cette réaction pour instituer un traitement énergique. Aussi M. Ravaut préconise-t-il la ponction lombaire systématique à la quatrième année, puis à la dixième année, chez tout syphilitique. Il n'admet pas que cette petite intervention puisse présenter le moindre danger chez les syphilitiques secondaires, et, contre les réactions douloureuses consécutives, il préconise la théobromine. Enfin il admet que la lymphocytose puisse faire défaut dans certaines formes de syphilis nerveuse : artérites, et peut-être épendymites.

M. RODRIGUEZ, de Barcelone, pratique également la ponction lombaire systématique.

Par contre, M. G. MILLAN, Comme M. SICARD, la croit dangereuse à la période secondaire, et ne la croit pas utile dans la suite, en l'absence de signes neurologiques. Contre les inconvénients douloureux de la ponction kombair, il rutilise préventivement le pramailon pendant deux jours, et curativement la morphine, à raison d'une : à trois injections par jour. Les accidents douloureux consécutifs à la ponction ne durent jamais plus de dix jours au maximum.

D'autre part, M. MILIAN rapporte qu'il a observé dans plusicurs cas d'hérédo-syphilis avérée, de fortes inégalités pupillaires, saus trouble des réflexes pupillaires, et saus réaction méningée.

M. I., BABONNEIX a étudié les réactions humorales dans l'hérédo-syphilis. Le B-W du liquide céphalo-rachidien lui paraît la seule réaction intéressante en pratique, bien

# STRYCHNAL LONGUET Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce<sup>1</sup> P. LONGUET 60, rous des formainerds

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

que, négatif, il ne permette pas d'éliminer la syphilis. Il semble que le B-W soit constamment positif dans la paralysie générale juvénile et dans l'hydrocéphalie, habituellement négatif dans l'idiotie myxœdémateuse ou mongolienne, positive dans une partie des cas d'encéphalopathies infantiles. Il conviendrait de rechercher plus systématiquement le B-W du liquide céphalo-rachidien associé à celui du sang, et les réactions sérologiques dans l'entourage familial de tout sujet jeune atteint d'une affection nerveuse. Eufin, M. I. Babonneix propose l'examen sérologique de toute femme qui entre dans une Maternité

M. G. Roussy a constaté l'importance que les neurologistes américains accordent à la réaction de l'or colloidal (réaction de Lange), importance équivalente à celle de la réaction de Bordet-Wassermann.

Cependant, M. BABONNEIX rapporte les réactions con-

tradictoires qu'ont fournies la réaction de Bordet-Wassermann et celle de Lange au sujet du mongolisme.

M. RODRIGUEZ, de Barcelone, pense que la réaction de Lange évolue plutôt avec la lymphocytose qu'avec le B-W. Cette réaction ne lui paraît pas plus délicate dans sa technique, qu'une réaction de Bordet-Wassermann bien faite

M. HAGUENAU expose les difficultés qu'il a rencontrées pour la réalisation pratique de la réaction : il faut, en effet, pour avoir de l'or colloïdal de propriétés définies, des produits purs, qu'il est difficile de se procurer en France à l'heure actuelle. D'autre part, des trois réactions décrites par les auteurs américains (réaction syphilitique, réaction méningitique, réaction parétique), seule la dernière semble présenter de la valeur.

J. MOUZON. (A suivre).

### NOUVELLES

Concours pour la nomination à la place de chef de laboratoire des produits galéniques de la pharmacie centrale des hôpitaux et hospices civils de Paris. - L'ouverture de ce concours aura lien le lundi 13 décembre 1920, à midi, dans l'amphithéâtre de la pharmacie centrale des hôpitaux, quai de la Tournelle, nº 47.

Prix de l'Académie des sciences. - L'Académie des sciences a, dans sa séance du 2 août, décerné les prix suivants:

M. Charles VAILLANT, chef du laboratoire de radiologie de l'hôpital Lariboisière, a reçu de l'Académie des sciences l'annuité de 5 000 francs du fonds des recherches scientifiques Charles Bouchard, a en récompense de ses travaux qu'il a payés d'uue série de douloureuses mutilations ».

Physiologie. - Prix Montyon (750 fr.). - M. Emile F. Terroine, professeur à la Faculté des sciences de Strasbourg, pour son ouvrage : Contribution à la connaissance de la physiologique des substances grasses et lipoïdes.

Prix Lallemand (1 800 fr.). - MM. Paul Sollier, médecin du sanatorium de Boulogne-sur-Seine, Marius Chartier, médecin de l'Institut de physiothérapie neurologique, Félix Rose, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, Ch. Villandre, chirurgien-adjoint de l'hôpital Saint-Joseph, pour leur ouvrage intitulé : Traité clinique de neurologie de guerre.

Une mention très honorable est accordée à M. André

Guillaume, interne des hôpitaux de Paris, pour son ouvrage intitulé : Le sympathique et les systèmes associés.

Prix L. La Caze (10 000 fr.). - M. Maurice Arthus, professeur à l'Université de Lausanne, pour l'ensemble de ses travany

Prix Martin-Damourctte (r 400 fr.). - M. J.-F. Heymans, professeur à l'Université de Gand, pour son ouvragcintitulé: Iso, hyper et hypo-thermisation de mammitères par calorification et frigorification du sang de la cir-

culation carotido-jugulaire anastomosée. Médecine et chirurgie. - Prix Montvon. - Un prix de 2 500 francs est décerné à MM. les Dra Pierre Delbet, professeur à la Paculté de médecine de Paris, et Noël Fies-

singer pour leur ouvrage : Biologie de la plaie de guerre. Prix de 2 500 fancs à M. le Dr Joseph Franchini, attaché au service d'hygiène et maladies tropicales de l'Institut Pasteur pour ses divers travaux sur les protozogires pathogènes.

Prix de 2 500 francs à M. François Maignon, professeur à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon, pour son ouvrage : Sur le rôle des graisses dans l'utilisationdes albuminoïdes.

Mention honorable de 1 500 francs à MM. Henri Alezais. directeur de l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marscille, et Albert Peyron, professeur à la même école et chef du laboratoire du cancer de l'Hôtel-Dieu à Paris, pour leurs recherches sur l'histogenèse de certains groupes de tumeurs.

# **Lodéine** montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg. ==0,0t)

Toux SIROP (0.04) PILULES (0.01) EMPHYSEME ASTHME

49, agus med de Port-Royal, PARIS

### **COMEINE** MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES ( = 0,01) PILITERS (0.01) AMPOULES (0.00

ri de Pert-Royal, PARIS.

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

### VAL MONT LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESTE; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ELECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur

### NOUVELLES (Suite)

Mention honorable de 1 500 francs à M. le De Maurice Heitz-Boyer, chirurgien des hôpitaux de Paris, pour ses recherches sur la physiologie et la chirurgie OSSETTERS

Mention houorable de 1 500 francs à M. le D. P. Lassablière, chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris, pour ses études sur le lait des nouveau-nés.

Citation à M. lc Dr Joseph Rigaut, pour son ouvrage intitulé : L'évolution de la croissance chez les adénoïdiens. et à M. le Dr A. Orticoni, pour ses recherches sur l'épidémie de grippe de 1918.

Prix Barbier (2 000 fr.). - Le prix est décerné à M. Albert Berthelot, assistant à l'Institut Pasteur, pour

ses recherches sur la flore intestinale. Prix Bréant (3 000 fr.). - MM. les Dr. Auguste Marie. médecin-chef du service d'aliénés de l'asile de Villejuif, et Constantin Levaditi, chef de laboratoire à l'Institut Pas-

teur, pour leurs travaux sur la paralysis générals. Un prix de 2 000 francs est décerné à M. le D' Henri Violle, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur, pour son ouvrage intitulé : Le choléra.

Prix Godard (1 060 fr.). - H. Henry Chabanier, chef du laboratoire de la clinique Guyon à l'hôpital Neeker, pour son mémoire : Lois numériques de la sécrétion rénale.

Prix Dusgate. - Un encouragement de 1 000 francs est accordé à M. le Dr Jules Leelercq, professeur agrégé à la l'aculté de médecine de Lille, pour son mémoire intitulé : Au suiet des inhumations précipitées.

Uu encouragement de 500 francs à M. le Dr Albert Terson, pour son mémoire intitulé : Si enes et nouveaux réacti/s oculaires de la mort.

Prix Bellion (1 400 fr.). - A MM. les Dr. Maurice Courtois-Suffit, médecin des hôpitaux de Paris, et René Giroux, interne des hôpitaux de Paris, pour leur ouvrage intitulé: La cocaine

Mention honorable à MM, Bcc, médecin-major de 1 classe des troupes coloniales, et A. Pérès, instituteur principal à Gorée (Sénégal), pour leur ouvrage intitulé: Memento d'hygiène à l'usage des instituteurs de l'Afrique occidentale française.

Prix du baron Larrey (750 fr.). - M. le Dr J. Peyrot, médecin-major de xre classe des troupes coloniales, pou sou mémoire : La médecine sociale dans le Palatinat bava-

Mention très houorable à M, le Dr Flavien Bounct-Roy. ancien chef du centre de chirurgie maxillo-faciale de la 10º armée, pour son ouvrage intitulé; L'ostéctomie mandibulaire dans le traitement des fractures balistiques de la machoire intérieure. (et à. M. le Dr Pierre Talon, médecinmajor de 176 classe, pour ses recherches relatives à l'hygiène et à la vie du soldat.

Inspection médicale des Ecoles de la banlieue parislenne. - A la suite du dernier concours, les candidats suivants ont été déclarés admissibles. Ce sont :

MM. les Die Lemarignier 27 1/2, Guerrier et Petit Paul 27. Pruvost, Boyé et Grihaut des Fontaines 26. Janin et Bertrandon 25 1/2, Fay, Gaymard et Heuyer 25, Poirot-Delpech 24 1/2, Boureille, Bourgeois, Le Mière, Lubetzki et Périneau 24, Barneweld et Guilhaume 23 1/2, Boulle, Hilaire, Lamy, Lasnier, Mauger et Nicaud 23, Berthoumeau, Bilbault, Keller, Lcconte, Levy-Frankel, Meurisse, Mora, Renault, Ricapet, Rol, Routhier 22, Depardieu 21 1/2, Brisset, Cohen, Giraut, Journée, Lavie, Permilleux et Walter 21, Fenard et Gonthier 20 1/2, Balizeaux, Barbarin, Cabessa, Doucet, Noailles, Perrin, Petit Charles, Pillot, Roussel, Wallimann 20, Abramoff, Audet, Ferry, Gadreau, Mme Houdré, Linard, Morel Léopold, Privé, Rocher et Thévenin 19, Chanopin, Finot, Funck, Langle, Lehmann, Maître, Mastoukes, Mmc Rabinovici, Salmont 18.

Laboratoire d'histologie. - M. le professeur Prenant fera un cours élémentaire de lechnique histologique. Ce cours aura lieu tous les jours, de 14 à 18 heures, du rer octobre an rer novembre.

Il convient aux étudiants désireux de compléter les travaux pratiques ordinaires et obligatoires par l'exercice de la technique histologique, ainsi qu'aux docteurs français et étrangers non eucore initiés à cette technique. Le droit afférent à ce cours est de 80 francs, - Le nombre des places est limité à vingt.

#### MÉMENTO DU MÉDECIN

11 Aour. - Paris. Fermeture, à l'administration de l'Assistance publique, du registre d'inscription pour le prochain concours de l'externat des hôpitaux.

13 SEPTEMBRE. - Paris. A la clinique Baudelocque, ouverture du cours de vacances de sémiologie clinique et de manœuvres obstétricales.

20 SEPTEMBRE. -- Paris. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux. 4 OCTOBRE. - Paris. Ouverture, à la clinique Baude-

locque, du cours de vacances de thérapeutique obstétri-

10 OCTOBRE. - Paris. Ouverture, à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, du cours de perfectionnement de clinique pratique et d'application des méthodes de laboratoire au diagnostic.

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÉGLES Difficiles, Excessives, insufficantes
— VARICES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARICOCELES

### DU DOCTEUR BARRIER Viburnum, Hydrastis, E

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

ENFANTS ; 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

DOCTEUR : Voulez-cous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : l'HÉMOPAUSINE Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (Isère). - ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

#### Lac de Genève d'ÉVIAN - les - BAINS L'ERMITAGE (Haute - Savole) PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

### VARIÉTÉS

### L'HYGIÈNE DANS PYTHAGORE

Un des plus grands et des plus anciens éducateurs de peuples est Pythagore. Il créa une école, dont la renommée s'étendit dans toutes les nations où florissait la civilisation hellénique.

La philosophie, la médecine, les mathématiques et la musique formaient la matière de son enseignement. Il n'a point laissé d'ouvrage écrit; à l'instur de Socrate, nous ne le connaissons que par ce qu'ont publié ses disciples. Sous les arbres, il discourait, entouré d'élèves et d'admirateurs avides de l'entendre et qui buvaient ses paroles.

L'île de Samos s'honore de l'avoir vu naître, 600 ans environ avant Jésus-Christ. Son père Mnemachus, commerçant à Delphes, - il était graveur, - recut un oracle d'Apollon, qui lui prédit un fils dont la beauté et la sagesse feraient l'étonnement de tous les hommes et dans tous les temps. Par déférence pour cet oracle, Mnemachus donna à l'enfant le nom de Pythagore, en allusion au serpent Python, dont la peau ornait le temple de Delphes. Pythagore subit l'enseignement de Phérécyde, disciple lui-même de Pittacus, un des sept sages de la Grèce. Il voyagea beaucoup et fut, en Égypte, initié aux plus secrets des plus plus secrets mystères. Il se fixa enfin dans la Grande Grèce, où il ouvrit à Crotone une école de philosophie. Cette école avait un caractère hautement religieux ; le noviciat comportait cinq ans de silence, dans une absolue communauté.

Pour Pythagore, le fondement de la médecine résidait dans les quatre éléments: le chaud, le froid, le sec et l'humide. De leur perturbation, découlaient toutes les maladies. Il appelait l'ivresse: el la ruine de la santé; le poison de l'esprit et l'apprentissage de la manie ». Il recommandait et rigoureuse chasteté. On lui demanda en quel temps on la pouvait enfreindre : «Quand tu seras las de te bien porter», répondit-il. Il formulait ainsi la pathologie générale : «Nos dispositions à la santé et à la maladie viennent plutôt de nos parents et des principes dont nous sommes composés, que de nous-même. » Dirions-nous mieux autourd'hui?

Rapportant tout à la philosophie, sa thérapeutique constituait un mélange de psychologie, de magie, de mathématique. Il importait de n'être point malade quand fleurissaient la ciguë et la violette, car, chaque année, à la même époque, on courait le risque de voir se reproduire les mêmes accidents. Suspendue à la porte des maisons, la scille éloigne les maléfices. Donner à un enfant un nom comportant un nombre impair de voyelles, c'est l'exposer, dans l'avenir, à la claudication ; si le nombre est pair, il peut survenir une hémiplégie gauche. Cruelle perlexité. Jointe à une hygiène alimentaire sévère, la musique lui apparaissait comme le meilleur soulagement des maladies du corps et de l'âme. Il convenait toutelois de matier la voix avec les instruments. Ainsi étaient composés des airs pour guérir la mélancolie, la colère, exciter de nobles sentiments. Pythagore détestait la flûte, qui déforme le visage de l'homme, et dont le son trop violent est plus propre à mettre en fureur qu'à ramener vers le calme de l'esprit et du cœur. Il lui préferait la lyre.

Après sa mort, ses élèves se dispersèrent, tout en conservant entre eux une liaison étroite; ils devinrent des médecins ambulants, connus sous le nom de périodeutes, et s'acquirent une grande réputation.

Pythagore s'exprimait sous une forme symbolique: c'était et c'est toujours l'usage en Orient. Il avait plus particulièrement puisé le goût du style énigmatique près des prêtres égryptiens, dont c'était l'habituellangage. Chacun de ces symboles comporte donc deux sens: le sens mystique et le sens littéral. L'un se rapporte à la santé de l'âme, à l'innocence, à la pureté; l'autre concerne la santé du corps. Je donnerai quelques-uns de ces symboles, et m'efforcerai de les commenter, s'il y a lien.

« Ne recevez pas sous votre toit les hirondelles. » Avec ses déjections, cet oiseau jette en dehors de son nid des insectes et autres parasites dont il convient de se garder.

« Abstenez-vous de fèves. » On a longuement discuté sur les raisons de cette exécration. Aristote estime que c'est à cause de leur ressemblance grossière avec les testicules. Hippocrate les condamne parce qu' « clei desserrent et causent des vents ». Pour la raison fournie par Hippocrate, les Tgyptiens tenaient ce légume en horreur. Ils se purgeaient, vomissaient, se clystérisaient trois fois par mois, estimant que toutes nos maladies relèvent de purtéfactions alimentaires. L'ostracisme de l'ythagore repose probablement sur cette théorie puisée chez ses premiers maîtres.

« Ne mangez pas de poissons qui aient la queue noire. » — « Ne mangez pas le rouget. » — « Ne mangez pas la nuatrice de l'animal. » — « Abstenezvous de la chair des bêtes mortes. » — « Abstenezvous des animaux.» p'ythagore a été le promoteur del'alimentation végétarienne. J'ai dit, plus haut, que son école pouvait se comparer à un monasère régi par une règle impitoyable, commandé par une grande austérité. D'autre part, les Egyptiens, comme les Hébreux, divisaient les animaux en mondes et immondes, et la religion interdissit de consommer ces derniers. La métempsychose euseignait aussi que les âmes des morts se plaisaient à passer dans le corps des animaux. Se nourrir'de

leur chair, frisait l'anthropophagie. Il faut pareillement observer que sous le climat brûlant de l'Tgypte de de l'Italieméridionale, une alimentation trop riche en viandes était susceptible d'amener des désordres, tant dans la filère intestinale que dans ses glandes annexes. L'interdiction de Pythagore se trouve done frapsée au coin de la sagesse.

«Ne jetez pas la nourriture dans un vaisseau impur. » Le sens littéral du symbole s'accuse ici limuide.

« Crachez contre les rognures de vos ongles et de vos cheveux. » C'est-à-dire rejetez loin de vous, avec dégoût, comme des choses insalubres et laides, tous ces débris organiques.

« N'urinez pas à la face du soleil. » Nos évacuations nécessaires, mais éminemment impures, demandent à être accomplies dans un lieu secret, secret par lui-même, et auquel il est convenable de ne point donner de la publicité, lorsque le moment est venu de s'isoler. Le souci d'une hygiène bien comprise ordonne aussi d'éloigner ces nuisances, dangereuses pour tous comme pour chacum. Pythagore était d'une pudeur charmante. Ses historiens remarquent: Nemo eum unquam vidit alvum exonerantem.

« Il ne faut pas dormir à midi. » On digère aussi

bien avec ses jambes qu'avec son estomac ; s'abandonner après le repas à la somnolence, conduit à l'artériosclérose précoce, aux congestions et aux hémorragies cérébrales.

« Brouillez le lit, dès que vous êtes levé, et n'y laissez aucune trace de votre corps. » Çe symbole peut se passer de tout commentaire.

« Ne ramassez point ce qui est tombé de la table. » Car l'aliment a pu se trouver pollué en touchant le sol de la salle où l'on mange.

« Ne mangez pas sur le char. » Car vous man geriez trop vite, et par conséquent très mal. Il faut manger lentement.

Ces prescriptions de Pythagore accusent un grand souci de l'hygiène, et un sens très aigu de l'observation. Elles peuvent se résumer dans ces trois « vers dorés » :

« Il ne faut nullement négliger la santé du corps.

« Mais on doit lui donner avec mesure le boire et le manger, et les exercices dont il a besoin.

« Or, j'appelle mesure ce qui ne l'incommode

Toute une bibliothèque est incluse dans ces trois préceptes.

Dr Mousson-Lanauze.

### REVUE DES CONGRÈS

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Réunion neurologique annuelle (9-10 juillet 1920).

IV. Tratiement de la neuro-syphilis.—M. J.-A. Siczaw dadnet l'utilité des traitements mixtes, mercuriels, arac-nicaux et fodurés, dans les accidents merimes verse de la période secondaire, dans les accidents méningo-vasculaires saus sécires, dans le tabes au délut, sans aliferation de l'état général. Mais il croit le mercure contre-indiqué dans les lésions séclemese, chez les tabétiques avancés et chez les paralytiques généraux, car il provoque facilement la stomatite chez ces malades ; de la lus il est déprimant et cachectisant. A moins d'idiosyncrasie, aussi rare chez les avarié tertaires on quaternaires que chez les sujets plus jeunes, la médication arsenicale est le traitement de choix.

M. L.-A. Sicard étudie les accidents de la médicat'ou arsenicale, qu'il groupe en quatre classes : alertes idiosyncrasiques (crises nitritoïdes). - réveils nenrotropiques (neuro-récidives), observés surtout à la période secondaire, «accidents à caractère anaphylactique», parfois uortels, propresaux injections espacées, et en particulier aux iujections intraveineuses, - et incidents possibles, toxiques, de la cure intensive (érythèmes précoces ou tardifs, érythrodermies tardives, aréflexie achilléenne persistante, ictère, petite azotémie, et, accessoirement, modifications de la courbe de poids et de la courbe thermique, et troubles gastro-intestinaux). M. Sicard Intte contre les accidents toxiques par la magnésie et par le fer. Contre les accidents idiosynerasiques ou anaphylaetiques, il mentionue la méthode de M. Milian (adrénaline sous cutanée à titre curatif, ou per os à titre préventif, à la dose de 1 à 3 milligrammes). Mais le meilleur moyen de diminuer les inconveinents et les accidents de la cure arsonicale, tout en renrorqunt son action, lui paraît être la substitution des petites doses répétées intra-musculaires on sons-cutanées aux doses progressives hebdomadaires et intravelneuses. L'ariséno-résiance n'est pas à redouter. Au contraîre, d'après les résultats cliuiques obtenus, et d'après l'indience exercée sur les réactions humorales, M. Sicard s'est convaincu que, pour un même taux global de uovarsenobeuxol injecté dans me egale périodes tenups, les injections quodidiennes ou pratiquées tous les deux jours à petités doses assurent anc sécurité, une inmoculté et une activité thérapentique, que ne sanraît revendiquer l'injection lexbomadaire s.

M. Sicard détaille les types de traitements, qu'il ntilise dans les différents cas de syphilis nervense, et qui lui on permis d'obtemir l'arrêt de l'évolution du tabes, l'amélioration des paralysies générales, et le relâcheument des contractures dans divers syndromes spasmodiques.

M. A. Sovgurs, M. J. Bahnsski viennent successivement prendre in défense du mercure dans le traitament du tabes. Sans doute, il est des cas rebelles ; mais il en est d'autres qui étaient manifestement enzysé dans leur évolution par le traitement spécifique à une époque col, seale, la médication mercurellé était utilisée. A partir du moment où la syphilis a commencé à être unieux solgnée, et on le traitement mercurelle det appliqué an tabes, tous les neurologistes out remarqué, avec l'insantd, que cette farction changealt d'altine évolutive, et devenuit moias grave. A. Sonques et M. Bahnsde judicet in des disgraves. Les consentes de l'autre de l'autre de l'autre de solon les indications propres à chaque cas. Telle est également l'opinion de M. R. Joxe, de Genève, qui eroit à l'arséne-résistance, et qui raporte une série d'accidents

du novarsénobenzol, survenus dans le service des professeurs Bard et Roques, à Genève, et que M. Milian attribue à des neuro-récidives.

M. P. RAYAUT emploie les mêmes traitements contre la sphilis nerveuse que contre la sphilis nerveuse que contre la sphilis neturale. Il alterne volontiers les cures de novarsénobenzol et celles de colonel. Il ne croit pas à l'efficacité des petites dosses répétées, qu'il a utilisées sans résultat satisfaisant contre als sphilis entance. M. M. B. Octra obtenu, au contraire, des succès avec exte même méthode dans les formes habituelles de la svabilis.

M. J. Trbiti, a utilisé, dans le service du professeur Dejerine, le traitement par le novarsénobenzol, alternant avec l'énésol, chez 37 tabétiques et chez 11 paralytiques généraux. Il a obtenu de bons résultats (13 fois la sédation des symptômes tabétiques, et fois la rénission chez les paralytiques généraux). L'association du mercure lu paraît utile pour maintenir les résultats acquis par l'arsenic, dans l'intervalle des doses ; mais le novarsénobenzol lui paraît sutile porfeireu par son efficacité et par son action tonique. Le traitement doit être poursuivi presque indéfiniment, sons peiné de rédédiré.

M. CATZARAS, d'Athènes, rapporte trois observations de tabétiques guéris, c'est-à-dire débarrassés de tout symptôme fonctionnel, respectivement depuis luit, six et quatre ans, à la suite d'un traitement par le novarséno-benzol et l'iodure. Le mercure permet des sédations, mais moins complètes.

M. G. MILIAN combat la méthode des petites doses répétées, employée par M. Sicard. Il n'admet pas l'intervention de l'anaphylaxie dans les acedients du novarsénobeulol. Il observe les crises nitritioïdes plus souvent avec les faibles doses intilales ou avec les fortes doses ter-

minales. Il n'a pas eu de bon résultat contre la syphilis cutanée par les faibles doses répétées, et rapporte que les résultats ont été également mauvais contre la trypanosomiasc. Il insiste, en rappelant les arguments expérimentaux empruntés à la spirillose des poules, sur l'intérêt primordial que présente, dans le traitement novarseuical, la dose maxima atteinte, plus que la dose totale injectée dans uu temps donné. Les doses de 1st.05, de 1st.20 de novarsénobenzol (1 centigramme et demi par kilogramme) doivent généralement être atteintes et répétées, non pas à huit jours, mais à cinq jours d'intervalle (l'alimination sc faisant en quatre jours) à deux ou trois ret rises différentes. Le mercure doit être employé dans l'intervalle des cures arseuicales, pour parer aux récidives. Mais il est généralement employé à doses insuffisantes et surtout trop espacées. Les injections de cyanure doivent être quotidiennes; les injections des sels insolubles, rénouvelées tous les cinq jours. Les doses insuffisantes, surtout en metière de novarsénobenzol, ont un rôle stimulant sur la syphilis, et favoriseut sa fixation sur les centres nerveux.

MM. J. PROMENT, G. ROUSSY, apportent des observations d'améliorations obtenues pur les petites doses réptées de novarsénobenzol cher des paraplégiques spasmodiques. M. L. RUMAUN, de Marseille, a obtenu de bons résultats dans des cas analogues, de même que dans des formes diverses de syphilis nerveuse. Mais il signale que la diminution de la contracture peut ne pas entraîner toujours une amélioration fonctionnelle chez les spasmodiques, lorsque prédomine la paralysie. La méthode possède des indications bien llimitées dans le traitement de la syphilis nerveuse, qui rest justiciable, dans son ensemble, des procédés anciens. Dans certaines formes spasmodiques, le même auteur préconise le bromure



intraveineux, à la dose de og, 25 en solution hypertonique. L'azotémie constatée par M. Sicard après les fortes

doses de novarsénobenzol n'a pas été retrouvée par M. Miliau ; mais elle est confirmée par une observation de M. Rimbaud.

La méthode des injections cérébrales, on plutôt méningocraniennes, essavée autrefois par M. J.-A. Sicard, est actuellement abandonnée.

Par contre, les injections rachidiennes dans l'espace sous-arachnoidien, étudiées des 1900 par M. J.-A. SICARD, et expérimentées depuis lors par de nombreux auteurs, ont été reprises sous une forme nouvelle par M. G. Marinesco, puis par les auteurs américains (Swift et Ellis. Flexuer, Lafora) ; les injections de sérum salvarsanisé in vivo, ou salvarsanisé à la fois in vivo et in vitro (1 à 4 milligramues de novarsénobenzol), après chauffage à 55° peudant une demi-heure, auraient donné de bons résultats dans le tabes, et même dans la paralysie générale, M. Sicard attribue cette efficacité surtout au trouble, apporté par l'injection, dans la perméabilité méningée, qui est, comme il l'a montré, très diminnée dans les affections parasyphilitiques, - et peut-être à la préseuce, dans le sérum des malades traités, et particulièrement à la fin du traitement, après neutralisation du B-W. d'anticorps susceptibles, par leur injection intra-arachnoidienne, d'aider à la réduction du B-W céphalo-rachidien. Personnellement, il n'a cependant obtenu encore, par cette méthode, aucun résultat démonstratif. L'addition du

constaté que ce produit disparaît très rapidement du liquide céphalo-rachidien

M. G. MARINESCO, de Bucarest, dans une note qu'il adresse à la Société, fait part des observations nouvelles qu'il a recueillies sur la méthode dont il a pris l'initiative. Le sérum des malades salvarsanisés est très vite débarrassé du néosalvarsan : mais l'étude de son résidu see montre une augmentation de l'azote total, due vraisemblablement à la présence d'une substance tréponémicide. M. Marinesco salvarsauise in vitro le sérum à la dose de 10 centigrammes de néosalvarsan par injectiou, pour le traitement de la paralysie générale.

M. G. MILLAN pense, avec M. Sicard, que les doses injectées dans les espaces sous-arachnoïdiens sont absolument insuffisautes pour exercer uue action quelconque. Au contraire, M. P. RAVAUT a obtenu de bous résultats dans un eas de tabes et dans deux eas de méningites secondaires graves. Daus 4 cas de paralysie géuérale, il n'y a

pas en d'amélioration.

M. RODRIGUEZ, de Barcelone, a également observé des résultats encourageants en utilisant des sérums autogènes additionnés de 1 mg, 5 à 4 milligrammes de sublimé, ou de 6 à 8 milligrammes de novarsénobenzol. M. M. Bloch mentionne enfin quelques améliorations pas la même méthode

La séance annuelle de 1921 sera cousaerée à l'étude des Syndromes parkinsoniens, Rapporteur : M. A. Sou-





### V° CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CHIRURGIE

Le V° Congrès de la Société internationale de chirurgié de draire Congrès avait en lieu à New-York, en avril 19.4) s'est réuni à Paris, le 10 juillet, à la Paculté de médecine, sous la présidence du professeur William-W. Krans, de Philadelphie. Ce vert vieillard de quatre-viiglet-trois ans a ouvert le Congrès par un beau dissours, de handy-envolée, partant des lugabres souvenirs se rapportant aux actes monstrueux des Allemands en guerre; abordant ensuite l'éducation din médecin, la conscience professionnelle, le désintéressement, le courage; passant tour à tour aux recherches scientifiques, aux maladites vénériennes, à l'alecolisme, brassant toutes ees questions avec justesse, vigueur et grandeux.

Ordre des travaux du' Congrès. — Le 19 juillet : exposé et discussion des rapports de MM. Deirage et Govarers, de Bruxelles, et de M. Evarts Graham, de Saint-Lonis, sur les analyses du sang et les véactions biologiques dans les affections chirunciques.

Le 20 juillet: exposé et discussion des rapports de MM. TUPFIER, de Paris, SENART, GODDMANN, de New-York, Alessander, de Rome, Jeanbrau, de Montpeiller, sur la chirurgie cardio-vasculairs.

Le 21 juillet: exposé et disension des rapports de MM. Sinclair, de Netley, Patrit, de Liyon, et Kitlloo Spirio, de Chiengo, sur le traitement des fractures de cuisse. Le 22 juillet: exposé et discussion des rapports de de MM. MONI. de Rouse Griberyourd de Beston

de MM. Mioni, de Rome, Greenough, de Boston, Regaud, de Paris, et Pinzi, de Londres, sur le traitement des tumeurs par les rayons X et le radium.

Renselgnements fournis par l'examen du sang dans l'andmis posibilenoragique. — MM. Diracine (GOVARIETS exposent les résultats de leurs observations personnelles chiliques et expérimentales, en s'attachant spécialement à l'anémie posthémorragique aiusi qu'à mu certain nombre de problèmes quis y rattachent. Ils indiquent l'importance de problèmes quis y rattachent. Ils indiquent l'importance de problèmes quis y rattachent. Ils indiquent l'étaphoriance de la mise de song l'allure de l'anémie porthémorragique qui traduit la dilution du sang. Ils fournissent les midiacions hématologiques de la transpusion immédiate, en considérant comme d'un pronostie très défavorable, en considérant comme d'un pronostie très défavorable, che cès individus blen portants avant le traunatisme:

Moius de 4 500 000 globules rouges dans les

Poir MM. Depage et Govaerts, la numération des hématies permet de coustater que l'injection intraveneuss de solutions satines est efficace après des hémorragies modérées, mais elle est inopérante si la perte de sang a été troy considérable.

L'anémie posthémorragique résulte de la dilution du saup par les liquides des tissus. Chez l'homme, ce phénomène est lent et n'est complet qu'après trois jours. L'anémie peut être exagérée par l'infection. Elle peut être masquée par l'asplaysie, les réactions péritonéales, les états qui entraînent l'acidose. Elle peut être réduite, dans certains cas expérimentaux, par la résorption de gang épauché dans les sécreus de Chez l'homme, le premier sigue hématologique d'une hémorragie est non pas la diminution du nombre des globules rouges, unais l'angmentation du nombre des globules blancs. Ce signe peut servir au diagnostic des hémorragies intermes.

Si les globules injectés ont été choisis de manière à éviter l'agglutiuation, ils persistent dans la circulation au moins peudant dix jours.

L'hématologie chirurgicale. — Communicatiou de M. PRIONIEZ, de Caumes, lequel examine ce qui a trait aux éléments figurés normanx et auormanx du saug et au sérum sanguin.

Sur la leucocytose. — Communication de MM. Gibson, de New-York et de Ouervain, de Berne.

La transfusion du sang. — Rapport de M. Jeanbrat', de Montpellier, lequel précise les indications de la transfusion en rappelant les recherches hématologiques de MM. Depage et Govaerts, et les recherches expérimentales de Charles Richet, Brodin et Saint-Girons.

La lechnique la meillenre et la plus simple, imaginée par Lewisolm eu 1915, repose sur la transfusion du sang veineux stabilisé par le citrate de soude.

Eu ce qui concerne le choix des donneurs, il faut éviter l'aggintination et l'hémolyse en pratiquant l'épreuve de Moss-Vincent.

Qualques aspects chirurgianz de l'asphyzie. — M. Gis., L'M. — L'asphyzie pent se produîte dans les conditions suivantes . 1º une entrave à l'entrée de l'air ; 2º un trouble dans le pouvoir du sang de se charger d'oxygène et de rejeter l'aultydride carbonique; 3º un obstacle à la circulation du sang ; 4º des troubles dans le pouvoir d'utilisation de l'oxygène par les tissus.

Les autres voies de production de l'asphyxie, sout présentées et discutées par naport aux differentes affections chirurgicales. Les effets des troubles de respiration des tissus sont à la fois austomiques et physiologiques. Les premiers consistent, en général, daus le syndrome de l'ocdenc, d'infiltration de graisse, d'inémorragée et de nécrose. Les troubles physiologiques comprenent le phénomèue d'acidose, troubles de la respiration, glycosurie, etc. L'importance d'une diminution de la fonction rénale comme facteur de production d'acidose est étudiée avec grand soin.

Fractures de cuisse. — M. Maurice Sinciair, de Netley. — 1º Les principes d'Hilton concernant • le repos et la douleur • doivent être appliqués à la fois aux blessures et aux fractures.

2º Les fractures compliquées infectées doivent être traltées par l'extensiou, l'immobilisation et le drainage.

3º En cas de blessures, les meilleurs résultats sout obteuus par les méthodes aseptiques, l'immobilisation, le drainage déclive et les pausements sees.

- 4º On ne doit extraire que les os eutièrement détachés. 5º Toutes les fractures du membre inférieur peuvent
- être traitées efficacement par deux systèmes d'attelles :

  a. Le cadre en filet de Sinclair ;
- b. L'attelle de A. Thomas.
- 6º Environ 10 p. 100 des fractures ne sout pas entièrement réduites mécaniquement. Celles-ci sont réduites par l'opération sanglante, la suture métallique et les attelles.

ne doit pas gêner le malade : plus celui-ci sc sent à l'aise, plus l'immobilisation sera bonne.

8º La meilleure méthode d'extension se pratique au moyen d'une brochette (temporaire), du sparadrap ou des vis placées dans le tibia avec la traction au-dessous du

9º Des mouvements articulaires peuvent être commencés de bonne heure, dès que l'asepsie est obtenue et que la fracture commence à se consolider.

10º Les rayons X sont «l'ophtalmoscope » du chirurgien des fractures.

Traitements des fractures simples du fémur chez l'aduite. — M. PATEI, de Lyon, dit qu'il faut, avant tout, s'inspirer du trait de fracture et du déplacement que peuvent imprimer aux fragments osseux les diverses actions musculaires; le diagnostic radiologique est donc une nécessité.

Le traitement sanglant est nettement indiqué:

a. Dans les fractures intracervicales du col fémoral; l'enchevillement à l'aide d'une vis métallique est le seul mode de traitement; il ne trouve d'exception que dans le cas de conditions générales trop défectueuses.

 Dans les fractures unicondyliennes, trochantériennes, diacondyliennes, s'il existe un déplacement; le

vissage ou le cerclage seront employés.

Pour les fractures du corps du fémur, l'ostiosynthèse, à l'aide d'une plaque ou d'un fixateur, est une intervention qui demande à être discutée très soigneusement,

A la cuisse, plus encore qu'ailleurs, elle est loin d'être exempte de dangers et de difficultés; elle exige une methode impecable. Elle ne doit vivre que des contre-indications des méthodes non sanglantes et les perfectionnements apportés à ces dernières ont encore réduit son champ d'action.

Le traitement non sanglant s'applique à la grande majorité des fractures du fémur. L'extension continue eu est la base.

D'après M. Sprento, de Chicago, il n'existe en Amérique aucun traltement type des fractures de cuisse. Le traiteuent genéralement employé consiste dans l'application de moules en plâtre de Paris, le patient étant placé sur une table de fracture et la jambé étant étendue. On emploie également beaucoup l'extension par le sparadrap, la position de Witman d'abduction complète est employée en Amérique dans les fractures du col du fémur. L'attelle de Thomas et Hodgen avec suspension et traction sur un cadre n'est pas beaucoup employée.

Environ 10 p. 100 des cas sont opérés. Les chevilles osseuses et les plaques, les plaques d'acier et les vis sont utilisées.

526 cas de fractures du fémur au « Cook County Hospital », à Chicago, sont passés en revue.

Il serait désirable que tous les cas de fractures de cuisse soient hospitalisés et que des rapports sérieux sur les différentes sortes de traitements soient réunis pour trouver un traitement approchant de l'idéal. (A suivre.)

### NOUVELLES

Néerslogie. — Décédé à Paris, des suites d'une opération, le D' Schmid, ancien interne des hôpitaux, chiurrgien-ché de la fondation d'Essling, à Nice. — Le D' Loys Bodin, ancien professeur à l'Ecole de médecine de Touts, décédé à quatre-vingt-quatre ans. — Le D' Sottas (de Paris), décédé à quatre-vingt-trois ans. — M. François Rouffiae, père de M. Ferre Rouffiae, interne des hôpitaux de Paris. — Le D' Dufout, médecin principal de l'armée, décédé à Mácon. — M. Max Paul, fils de M. le D' Paul, médecin légiste.

Mariage. — M. fe D' Lucien Nass et Mi<sup>16</sup> Hilse Delaville. Facuité de médecine de Paris. — Sont noumes: A la chaire de clinique chirurgicale, en remplacement de M. Quénu, admis à la retraite, M. Gosset, professeur de pathologie externe.

A la chaire de clinique thérapeutique, en remplacement de M. Robin, admis à la retraite, M. Vaquez, professeur de pathologie interne.

Sont déclarées vacantes les chaires de clinique des maladies des enfants, de pathologie externe et de pathologie interne.

Des crédits out été votés pour l'aménagement de l'hôpital brésilien, installé dans l'ancien collège des Jésuites de la rue de Vaugirard, en service de chirurgie de la Faculté.

Diplôme de radiologie. — Un diplôme de radiologie et radiothérapie est institué. Les étudiants, après deux ans, de stage dans un service radiographique, peuvent se présenter en vue du diplôme de médecin radiologiste de l'Université de l'aris.

Faculté de pharmacie. — M. Dursent, secrétaire, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Collège de France. - Le laboratoire de physiologie

physico-chimique, dirigé par M. le professeur François-Franck, est transformé en laboratoire de physiologie comparée. M. Legendre, préparateur au Museum, est nommé directeur-adioint.

Onnours do l'internat (pour les prix à décerner aux clèves externes en médecine (anuée 1920-1921) et la uouination aux places d'élève interne en médecine vacantes le 15 février 1921). — L'ouverture du concours pour les prix de l'externat et la nomination des internes aura lieu le lundi 18 octobre 1920, à utidi précès.

Les élèves sont admis à se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, bureau du personnel médical, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 10 à 15 heures, depuis le 1e<sup>st</sup> septembre jusqu'au 30 du mêue mois inclusivement.

Les candidats à l'internat parvenus à l'expriation de leur sixème année d'externat ne peuvent être nommés internés provisoires et en exercer les fonctions ; d'autre part, ceux qui vout terminer leurs deux preuières années d'externat ne pourront figurer sur la liste des internes provisoires que s'ils out obtenu l'autorisation de faire une année supplémentaire d'exercice comme externe ; il eu cet de même des externes de troisième, quatilième et cinquième année.

Concours pour la nomination à deux places de pharmacien des hépitaux et hospies civils de Paris. — Un concours pour la nomination à deux places de pharmacien des hópitaux et hospiecs civils de Paris sera ouvert le lundi 15 novembre 1920, à 15 heures, dans l'amphithéâtre de la Pharmacie centrale des hópitaux, quai de la Tournelle, 4 novembre 1920, è de

Les\_candidats devront se faire inscrire à l'administra-

### NOUVELLES (Suite)

tion (3, avenue Victoria), bureau du personnel médical, de 11 heures à 15 heures, depuis le lundi 18 octobre jusqu'au mardi 2 novembre 1920 inclusivement.

Faculté de médecine de Lyon. - Le concours du clinicat s'est terminé par les nominations suivantes : MM. les Dr. André Devic (clinique médicale), Gaté (maladies vénériennes et cutanées), Chaumier (maladies mentales).

Faculté de médecine de Nancy. - M. le Dr Simonin est nommé chef des travaux de pathologie expérimentale. Faculté de médecine de Lille. - M. le Dr Minet, profes-

seur agrégé, est nommé professeur de thérapentique.

La chaire de chimie minérale et de toxicologie est déclarée vacaute.

Faculté de médecine de Montpeiller. - Par arrêté en date du 6 août 1920, la chaire de matière médicale de la

Faculté de médecine de Montpellier est déclarée vacante. Un délai de vingt jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux caudidats pour produire leurs titres.

Ecole de médecine de Marseille. - Des concours s'ouvriront le 20 février 1921, devant la Faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier :

1º Pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Marseille : 2º Pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à ladite Reole

Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture desdits coucours.

Légion d'honneur. - Commandeur : le médecin-iuspecteur Odile, du cadre de réserve. - Officier : le Dr Soca, professeur à la Faculté de médecine de Montevideo. - Chevalier : M. Patein, pharmacien de l'hôpital Lariboisière, membre de l'Académie de médecine.

Hôpitaux de Bordeaux. --- Concours pour une place DE MÉDECIN RÉSIDANT A L'HOSPICE GÉNÉRAL, concours sera ouvert le mardi 16 novembre 1920. Les inscriptions seront recues jusqu'au samedi 30 octobre inclusivement au secrétariat de l'Administration des hospices, cours d'Albret, 91.

CONCOURS POUR DEUX PLACES DE MÉDECIN ADJOINT DES HOPITAUX ET HOSPICES. - Deux places de médecin adjoint des hôpitaux et hospices de Bordeaux seront mises an concours. Les épreuves commenceront le mardi 7 décembre 1920, à 8 heures du matin. Les caudidats déposeront leurs pièces au sccrétariat des Hospices, cours d'Albret, 91, avant le 23 novembre 1920.

MÉDAILLE D'OR DE L'INTERNAT. - Le coucours de la médaille d'or vient de se terminer par la nomination de M. François Leuret.

Hôpitaux de Toulouse. - A la suite du concours qui vient d'avoir lieu, sont nommés externes des hôpitaux de Toulouse, pour trois ans à partir du 1er septembre 1920 et suivaut classement ci-après :

MM. Bertrand (Frédéric); Morel (Louis); Vieu; Peyredieu du Charlat : Galv-Gasparrou : Denmié (Tean) : Brillat : Cazals (M11c) : Barthet : Austry : Besnoit : Lesuie : Lvou: Mahoux: Girot: Martial: Ginestet: Maurel (Edouard); Albrespy; Rascol; Deumié (Albert); Belcour ; Gally ; Carrié ; Cau.

A la suite du concours ouvert le 19 juillet, ont été nommés suivaut classement ci-après, internes en médecine des hôpitaux à partir du 1er septembre 1920 :

MM. Crimes: Cadenat: Laborde: Bernardbeig: Bonuefous : Sicard : Colombies et Laurentier.

MM. Bouhoure ; Trouette ; Lestrade et Chansou ont été nommés internes provisoires pour un an.

Bureau de bienfaisance de Toulouse. - La Commission administrative du bureau de bienfaisance de Toulouse a l'honueur de porter à la connaissance du public médical la création d'une consultation de salubrité publique . vénéréologie, dermatologie,

Les docteurs en médecine désireux de postuler cet

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm3 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

### d'ÉVIAN - les - BAINS L'ERMITAGE

Lac de Genève (Haute . Savole)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants - Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air \* de Soleil \* de Régimes

Relié à l'Etablissement Thermal par un Funiculaire Salson 15 Mai - 15 Novembre Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

### NOUVELLES (Suite)

emploi feront parvenir au siège de l'Administration, 41, rue Saint-Jérôme, les pièces suivautes:

1º Acte de naissance :

2º Pièces constatant la nationalité française ou la naturalisation;

3º Un exposé des titres, travaux divers et situation professionuelle et militaire.

Le registre d'inscription sera ouvert au secrétariat du bureau de bienfaisance, 41, rue Saiut-Jérôme, jusqu'au 31 août.

Appointements: 1 500 francs. La nomination est faite pour un an et est renouvelable.

XX° Congrès français d'urologie (6-9 octobre 1920). — Le XX° Congrès de l'Association française d'urologie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de médecine, le mercredi 6 octobre 1020.

La questiou suivante a été mise à l'ordre du jour du Congrès: Résultats éloignés des différentes méthodes d'opératious pratiquées contre l'hypertrophie de la prostate; rapporteur: M. le Pr Pousson (de Bordeaux).

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer le titre de leurs communications à M. O. Pasteau, secré-

taire général, 13, aveuue de Villars, Paris (VII°).

I'er Congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hôpitaux. — Comme suite aux rénnions tenues à

dos hópitaux. — Comme suite aux réunions teunes à Paris en octobre dernier, où fureut établies les bases d'une association professionnelle des utélecins et chirurgiens des hópitaux, un premier Congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hôpitaux se tiendra à Paris les 4 et 5 octobre.

Les questions suivantes seront discutées :

L'hôpital gratuit aux seuls indigents; majoration des indemnités pour ces services.

Les malades payants, les accidentés du travail, les bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 (pensionnés de la guerre) dans les hôpitaux.

Assurances contre maladies ou accidents professionnels d'origine hospitalière.

Pour renseignements s'adresser à M. le Dr Reynès, à Marseille, ou à M. le Dr Sayariaud, à Paris.

Ecole du Service de santé militaire. — M. le médecin inspecteur Ecot, directeur du Service de santé du  $4^{\rm e}$  corps d'armée, est nommé directeur de l'Ecole du Service de l'

vice de santé militaire à Lyon. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux. — Un cours hors séric d'opérations chirurgicales (chirurgie de l'appareil oto-rhino-laryngologique), en dix leyons par MM. les D<sup>a</sup> Rouget, Dufourmentel, Miégeville et Bonnet, comnuencera le lundi 6 septémbre à 2 heures et continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants à la même heure.

Droit d'inscription : 100 francs. Se faire inscrire, 17, rue du Fer-à-Mouliu.

Congrès de la natalité. — Uu IIº Congrès aura lieu du 23 au 26 septembre, à Rouen, sur l'initiative de la Chambre de commerce de cette ville.

### MÊMENTO CHRONOLOGIQUE

30 AOUT. — Saint-Brisuc. Concours de chef du laboratoire de chimie et de bactériologie des Côtes-du-Nord.

31 AOUT. — Paris. Permeture, à l'administration de l'Assistance publique, du registre d'inscription pour le prochain coucours de l'externat des hôpitaux.

31 AOUT. — Toulouse. Clôture du registre d'Inscription pour l'emploi de médecin de la consultation de salubrité publique (vénéréologie et dermatologie) au bureau de bienfaisance de Toulouse.

1er Septembre. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le coucours de l'internat des hopitaux de Paris.

2 SEPTEMBRE. — Brest. Concours pour les emplois de professeur de physique et chimie biologiques aux écoles annexes de la marine de Brest et de Rochefort.

7 SEPTEMBRE. — Brest. Concours pour les emplois de professeur d'anatomie aux écoles de la marine de Brest et Rochefort.

ro Septembre. — Anvers. Congrès de physiothérapie.

13 Septembre. — Paris. Cliuique médicale de l'hôpital

Cochin. Ouverture du cours de vacances sous la direction de M. le professeur Widai, et de M. le D'ILMMERRE, r3 SEPTEMBRE. — Paris. A la clinique Baudelocque,

ouverture du cours de vacances de sémiologie clinique et de manœuvres obstétricales. 20 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture du concours de

20 SEPTEMBER. — Paris. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux.

4 OCTOBRE. — Paris. Ouverture, à la clinique Baudelocque, du cours de vacances de thérapeutique obstétricale.

ro OCTOBRR. — Paris. Ouverture, à la cliuique médicale de l'Hôtel-Dieu, du cours de perfectionnement declinique pratique et d'application des méthodes de laboratoire au diagnostic.

# 

au Sesqui-Bromure de Fer CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) NERVOSISME WORTAGE, 48, EGEL de Port-Royal, PARIS

### Bromeine Montagu

AMPOULES (0.0%

(Bl-Bromure de Codéine)

GOUTTES OF

INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

), Beulevard de Port-Royal, PARIS.

### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

### MPUISSANCE NEURASTHÉNIE SPERMATORRHEE VISIAINTO

Communications at Academie des Sciences (stance du 12 ferrier 1917).

Ot à la Société de Blotogle (Stance du 12 ferrier 1917).

Litterature et Echantillons : Laboratoire d'Endocrinologie, 

2. Pisco du Théâtre-Français, Peris.

### VARIÉTÉS

### LES PARASITES DE LA LITERIE, DU VÊTEMENT ET DE L'INDIVIDU LEUR HISTOIRE ANCIENNE

Par le [Dr V. NICLOT.

■ Mesures préventives et curatives. — La propreté corporelle et le bain. — Le vétement et l'art du joulon. Le soufre. — Recettes empiriques.

C'est avec la plus heureuse harmonie que les anciens partageaient leur activité entre les exercices du corps et ceux de l'esprit. Platon a concrété cette doctrine. L'Hellème nageait, on le vit à Salamine. Les palestres comportaient toute une installation d'hydrothérapie chaud et froide : il suffit de feuilleter Vitruve ou de jeter un regard sur l'Atlas de Fougère (f).

Le moindre village avait le conseil, le gymnase, le théâtre, le marché et la fontaine (2).

Aux bains publics on préférait l'eau chaude. Héraklès avait parsemé du reste le sol de sources thermales, où il se plongeait et reprenait des forces. Un dialogue célèbre, du Juste et de l'Injuste (3), discute à ce propos si le froid ne serait point meilleur et son action plus tonifiante. Les médecins depuis, Gallien entre autres, ont lorguement codifié la technique de la balnéation.

L'immoralité régnait parfois dans ces lieux de réunion, dont l'attirance vidait les gymnases : les pauvres hères s'y venaient aussi chauffer, apportant leurs hardes suspectes :

« Arme-toi de ma défroque, cours au bain et, pour mieux te chauffer, prends, debout, la place que j'occupais au premier rang. — Le garçon verra bien vite à quelle engeance il anffaire, il perendra par les testicules et le mettra à la porte (4). »

Ces établissements, chez les Romains, en arrivèrent à dépasser toute mesure : « on dirait de véritables provinces (5) ». Les Thermes, depuis les somptuosités de Caracalla jusqu'aux édifications mineures de Timgad ou de Lattèce, furent la gloire de l'empire; les poètes, Stace, Martial, Sidoine Appollinaire accordent leur unh à ce suject et, si quelques vêtements devaient échanger leur vermine chez un « capsarius » négligent, il faut reconnaître que jamais les soins du corps ne furent aussi recherchés.

«Le campagnard rêve des jeux et des bains de la ville (6).»

Tel autre énonce à sa maîtresse le programme des joies prochaines ;

 VITRUVE, V, ch. II. — FOUOÈRE, Vie pub. et privée des Gr. et des Rom., p. 62.

(2) PAUSANIAS, IX, ch. 4.

(3) ARISTOPHANE, Nuées, v. 1146 et sq.

(4) PLUTUS, v. 251 et sq.
(5) AMMIEN MARCELLIN, 16, 10054.

(6) HORACE, Ép., liv. I, XIV.

« Le bain, ô Prodicé, des couronnes de fleurs et une plus grande coupe » (7).

A domicile, le bain précédait le repas, vers la fin du jour, et l'on peut dire que les convives, se réunissaient en peignoir, jusque plus ou mons avant dans la nuit. more graco.

Hospes dulciflua recreatur aqua.

affirme l'Anthologie latine (8). On labrit un moins les mains et les pieds des arrivants Les huiles, partumées ou non, dont on s'endustant la peau et que l'on entraînait avec le «strigile », ne devaient manquer non plus d'être nocives aux proliferations parasitaires. Aux banquets, la poitrine elle-même était ceinte de fleurs et l'on y versait des essences odorantes : «hypothymiades (9) ». L'histoire du bain remplirait une docte monographie.

Le lin (xo) était cultivé et travaillé de tous côtés dans les pays alignés autour du mare nostrum, mais s'il s'étend sur les tables ou sur les vergues de navires, son emploi vestimentaire n'était pas généralisé. C'était souvent une vêture rituelle, robe blanche des mystes orphiques, parure de la Diane d'Ephèse, étoffe du culte d'Isis.

« Je t'aime sous ton chiton de lin, mande Philostrate à son amie la cabaretière (II), tu es pareille à Isis. »

L'usage des lainages prédominait : il n'était pas sans inconvénients et imposait des remises en état fréquentes, chez les particuliers euxmêmes ou chez les foulons, dégraisseurs, qui, dans le monde romain habitué à la toge blanche, constituaient des collèges puissants. On s'abonnait chez eux. Ils traitaient les étoffes dans des fosses ou des auges dont il existe une abondante iconographie : fullonica de Pompeï. Leur officine était meublée de produits assez mal connus, la saponaire par exemple, mais l'urine était un des plus habituels. Ils foulaient avec les pieds, fullonicus saltus, stipari. Après un nettoyage mécanique avec des chardons ou des dents instrumentales, ils employaient le soufre, fullonum tantum officinis familiare (12).

Il en résultait une désinfection relative. Vestis interpolata, disait-on.

Certains avares n'y recouraient qu'une fois l'an (13) et se contentaient de retourner les

(7) Anth. grecque, Epigr. érot. 12.
(8) Anth. latine, I, p. 486.

(9) ANACRÉON, frag. 24 et Athénée Deipn., liv. XV, ch. 5.

(10) PLINE, XXII. 1 et sq. (11) PHILOSTRATE, lett. 23.

(12) OVIDE, Art, aim,

(13) CICÉRÓN, I,ett. à son frère, II, II. — THÉOPHRASTE, Caract.: Avarice. — PLINE, XI, 39, I, et PLUT., Symp, II, 9 (le loup). — I,AMPRIDE, Héliogabale.

taches. La majestueuse et lourde toge tendit, vers la fin de la République, à faire place à la pénule, la lacerne, de coupe plus légère, nou sans l'indiguation des moralistes. Héliogabale fut le premier à s'habiller de pure soie.

Un mannequin d'osier surmonté par la ehouette de Minerve, patronne des dits foulons, servità à exposer les vétements aux vapeurs sufureuses. Les couleurs passées reprenaient ensuite leur vivacité à l'aide de la terre « cimolée», originaire de Cimolos, marme à foulons traduisent d'aucuus, qui trouvait sa place également dans l'arsenal de la toilette. On empesait encore à la craie. La laine provenant d'un mouton mordu par le loup était partieulièrement apte à s'infester de vermine.

Le battage à la queue de bœuf suffisait à enlever les poussières (1), la touffe de poils tenant lieu de brosse. L'aneedote suivante, empruntée à l'Ane d'Or d'Apulée (2), mérite d'être contée :

« Mon compère le foulon avait une femme dont la vertu semblait d'ailleurs éprouvée : on ne parlait d'elle qu'en bien et à sa gloire; on la donnait comme gouvernant en pudique épouse le ménage de son mari, quand un caprice secret la fit se passionner pour un certain galant, avec qui elle eut sans interruption des rendez-vous clandestins; à l'instant où, sortis du bain, nous allions nous mettre à table, elle se livrait avec ce même jeune homme à des ébats amoureux. Troublée soudain par notre présence et prenant conseil du moment, elle introduit et eache l'individu sous une cage d'osier, formée de bâtons qui se rapprochaient en pointe par le haut. C'était une de ces machines qui servent à étendre le drap quand on le blanchit à la vapeur du soufre, Le galant ainsi mis en sûreté, à ce qu'elle pensait du moins, elle vient sans inquiétude prendre place à côté de nous. Cependaut l'odeur âcre et forte du soufre dont l'autre se gorgeait, ainsi que la vapeur qui s'exhalait en nuages, commençait à l'asphyxier et le pénétrant minéral le faisait, suivant son action connue, éternuer à chaque instant. Au premier éternuement, comme le bruit partait derrière la femmeet de son côté, le mari se figure que c'était elle et il la salue avec la formule d'usage. Le bruit se renouvelle une seconde fois et ainsi de suite à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, frappé de voir qu'on n'en finissait plus, il commence enfin à se douter de l'affaire, Repoussant aussitôt la table et déplaçant la cage, il en fait sortir un homme dont la respiration précipitée ne s'échappait plus qu'avec peine. »

Le soufre, avant d'être évoqué par l'industrie, avait fait longtemps partie des pratiques de purification. Ulysse, quand il a exterminé les prétendants, soumet « au feu et au soufre » toute sa demeure et la cour elle-même (3). La foudre de Zeus n'a pas d'autre odeur.

Dans un autre récit d'Apulée, le grand prêtre, armé d'une torche enflammée, traite par le soufre et des œufs le bateau d'Isis (4). Dans les Instrations particulières, promenées trois fois autour des inféressés, tels allénés, je suppose, frappés par Cérès, le soufre participait encore au cérémonial.

Les écrivains didactiques confirment les propriétés de ces vageurs à l'endroit des insectes, alfés ou non, qui fuient ou meurent. Aristote développe ce thème. Pline (5) ajoute que les fourmis sont tuées par l'origan, la chaux, le soufre, mais cette prophylaxie n'est pas encore au point.

Quant à la lessive, l'eau de mer était rejetée comue inopérante (6) : ils se servaient de la cendre à la manière de nos grand'mères avec des cailloux et de la terre, pour détacher et blanchir. Le nitre, notre salpètre, et la fieur ou écume de nitre, natron arabe, un carbonate de soude, se confondent dans la langue commune; le s nitron » pour lessive, signifie par sa racine « nettover ».

Aristophane (7) vitupère contre « cette fripouille de garçon baigneur qui, au lieu de nitron, vous donne une mixture de terre cimolée avec la cendre ».

Le savon d'importation germanique ou gauloise (8) aux premiers siècles sapo gallicus, né du mariage du suif avec la cendre ou la chaux, servait surtout à la cosmétique pour décolorer les cheveux et en mélange avec de multiples composés emplastiques. Galien rappelle son action sur les étofies.

Le peigne, dont les origines se perdeut dans la préhistoire, mériterait un long exposé : il a son rôle religieux, son rôle glorieux — les Spartiates de Léonidas se peignent avant le combat (9), — son rôle dans les annales de la coiffure masculine et féminine. Nous en possédons tels spécimens sous forme de déméloir (xo), ou au contraire de peigne fin. en os, en buis, en ivoire.

<sup>(1)</sup> MARTIAL, XI.

<sup>(2)</sup> Livre IX.

<sup>(3)</sup> Odyssée, ch. XXI, v. 493; XII, v. 417.

<sup>(4)</sup> APULÉE, loc. cit., liv. XI,

<sup>(5)</sup> ARIST., Hist. des anim., 4, 8. — PLINE, X, 90, 2.

<sup>(6)</sup> PLUTARQUE, Symp., 19. — PLINE, XXXI. 46,7, note AJUSSON DE GRANDSAGNE.

<sup>(7)</sup> Grenouilles, v. 710 et sq.
(8) PLINE, XXVIII, 51, 2. — MARTIAL, VIII, 33. — AETIUS, II, scr. IV, ch. 6. — TH. PRISCHEN, I, 3. — GALIEN, De simb, medic.

<sup>(9)</sup> HÉRODOTE, VII, 208.

<sup>(10)</sup> DAREMBERG et SAGLIO, Dict. des ant., art. Pecten.
— CABANES, Mœurs intimes du passé, p. 156.



# Le Diurétique rénal par excellence

### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉR

CAFÉINÉE

DURE D'HOSPHATEE CAFEINEE

Le médicament régulateur par l'adjuvant le plus 8rd des eures le cardiopashies, fait disparairet els des des l'arcinsoléreus, la préséferes, l'albuminurie, l'hy dropsie.

Le tradicament de choix des Le tradissent avant le plus 8rd des l'arcinsoléreus, la préséferes, l'albuminurie, l'hy dropsie.

Le médicament de choix des Le tradissent at des l'arcinsoléreus, l'albuminurie, l'hy dropsie.

Le médicament de choix des l'arcinsoléreus, l'albuminurie, l'hy dropsie.

Le tradissent artionne de l'arcinsont de l'arcinsont de l'arcinsont el distinct de sex saniféstat elle articulate.

Le médicament de choix des l'arcinsont el distinct disparaire de l'arcinsont el des l'arcinsont el des réus de l'arcinsont el distinct el dis

LITHINÉE

PRODUIT FRANCAIS

- Ces cachets sont en forme de cœur et se prés 4; rue du Roi-de-Sicile PARIS =

PRODUIT

# Comprimés doses à 0 50

d'hexamethyiene-tetramine chimiquement pure

ANTISEPTIQUE IDÉAL

### des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES MÉDICALES :

Ch. des II. Paris, er, M. des II. l'aris, tischoff, Ex-int, H. Paris, tischoff, Ex-int, H. Paris, nger, Ex-int, II l'aris, S., Ex-int II. de Lille, d., Ex-int, II. Paris, Prof. Loguou, Paris (Necker, Oralson, Chef Cl., Bordeaux, Potooki, M. des II., Paris, Prof. Pousson, de Bordeaux, Rabere, Ch. des II., Bordeau Richelot, Ch. des II. Paris, Thiroloix, M. des II. Paris,

Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine : Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc. 3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS





PREPARATION PHOSPHO MARTIALE HEROIQUE

# FERROPH YTINE

SEL FERRIQUE neutre de l'acide inosito-phosphorique

Phosphore. . 7.50 pour cent.

Ces deux éléments organiquement combinés sous une forme Colloïdale très assimilable.

La FERROPHYTINE est le médicament type des états anémiques et chiero-anémiques, accompagnés de dénutrition. La FERROPHYTINE no fatigue jamais les voies digestives, ne provoque pas la constipation et ne colore pas les dents.

CACHETS :: GRANULÉ ===

LABORATOIRES CIBA - O. ROLLAND, 1, Place Morand, LYON

en bronze, substances ordinaires de sa composition.

On peut emprunter ses recettes au recueil agricole des *Geoponica*, pour les puccs et les punaises,

«Si vous mettez aux licts de la poix fondue, conseille Didymus (1), et du just de concombres sauvages, les Punaises mourront. Semblablement, Scille mise par pièces et pilée en vinaigre tue les Punaises, si vous en frottez le lict à toute une éponge. Pareillement, faictes cuire feuilles de citronnier en Huvlle et en frottès les fentes du lict; ou autrement détrempès fiel de Taureau ou de Bouc avec du vinaigre bien fort, et de cela en frottès les licts et les murs. Le semblable sera si vous prenez huylle vieux et soulfre vif pilé et en frottès les licts. Vous n'aurez point de Punaiscs, si vous frottès le lict de la colle de Poisson. Et s'il y en a desjà, vous les tuerez si vous respandès par-dessus lye d'huylle mèlée avcc fiel de bœuf et huylle : ou si vous frottez le lict avec feuilles de Lierre ou de Capres détrempées en huvile et avec ce médicament vous tuerez aussi Punaises qui sont aux murs. De rechief vous ferez une médecine de grand'efficace en cette manière. Prenès Staphidis sauvage, ung plein voirre, Scille mise en petites pièces autant, du vinaigre fort un plein cueillier, et pilès le tout ensemble, puis après le faictes chauffer et en frottès le lieu où sont les Punaises, et aussi prenès une partie de Résine (de Cèdre) et vous y metterès quatre fois autant de vin cuict et en frottez les lieux où elles seront, Le semblable font le fiel de la Chièvre ou du Veau antant de vinaigre ou de vin cuict. Florentinus dict que les Punaises sont tuées avec le perfum faict de Sansues, si le lict est bien couvert, que la fumée ne puisse passer. Et par le contraire, les Sansues sont tuécs avec le perfum des Punaises. Pareillement Lescolopendre (scolopendre) séché et perfumé faict semblable opération. Et les fueilles de Lycrre meslées avec dix Sansues. Democritus dict que les pieds du Lièure et du Cerf, lyés autour du pied du lict, du cousté que vous reposez, garde que les Punaises ne soient engendrées. Et en allant par le pays, si vous mettès ung vaisseau plein d'eaue froide dessous le lict, les Punaises ne vous toucheront point en dormant. Car respandre de l'eau chaude, comme l'on faict communément, les Punaises qui accourent se meurent. Toutefoys cela n'empesche point qu'il n'en revienne d'aultres incontinent. »

Voici maintenant, selon Pamphilus, « pour les pulces qui sont à la maison » (2).

de Laurier pilées et toutes les pulces y accourront. L'Absince ou la racine de Concombre saulvage, arrousée d'eau de mer, tue les pulces. La Nyelle trempée en eau et arrousée tue du tout les pulces : ou la décoction de l'herbe Encensière arrousée. Semblablement tue la graine de moustarde et les roses de Laurier, toutes deux bouillies et arrousées par la maison. Criblès de la Chaux vive et après que vous aurez ballié le lieu. respandès y de la dicte Chaulx et les Puces mourront : et le semblable faiet la lye de l'huylle, si le pavé en est souvent arrousé. Pareillement Cumyn sauvage, pilé et meslé avec eaue et dix drachmes de la graine du Concombre sauvage, pilées et mises en l'eaue et respandues par la maison font crever les pulces et semblablement la racine Chamelaea et les fueilles de Pouplier noyr, pilées et trempées en eaue et la Chaussetrappe cuictes en eaue. De rechief la Saulmure. bien forte, arrousée de l'eau de mer, tue les pulces. Et si vous mettès au milieu de la maison un bassin et faictes un cercle tout à l'entour avec une dague qui soit toute de fer (et l'est meilleure une dague de laquelle aurait esté tué un homme) et arrousés tout le reste de la maison, fors que le lieu qui est dans le cercle, de la cresme de Staphidis sauvage, ou des fucilles de Laurier pilées ou aussi de Saulmure ou d'eau de mer cuicte et vous assemblerez toutes les Pulces dans le bassin (ou écrivez sur la porte extérieure sans que personne le saché, avant les Ides de Mai...). Pareillement ung vaisseau de terre ensepvelv par terre, en sorte que les bords soient au rès de pavé et frotté de gresse de Taureau attire à soi toutes les pulces et celles même qui sont cachées entre la paille du lict. Et si quelquefois vous entrez au lieu où sont les pulces et cryès och och elles ne vous toucheront point. Faictes une petite fosse dessous le lict, dans laquelle mettrès sang de Chieure et toutes les Pulces s'y assembleront et les aultres qui sont parmi les accoustremens y seront attirées. Finalement vous pourrez sortir les Pulces hors des tapis (épais et laineux sur lcurs dcux faccs) où elles sont cachées (repucs), si vous mettès iceluy sang de Chieure dans ung tonneau. »

# « Faictes une fosse dans laquelle mettrès roses

Ce Pamphile, si l'on en croit Galien, méle à ses études botaniques toutes les fables des vieilles femmes, la folle magie des Égyptiens; on cueille les plantes avec des incantations. Il s'occupe da amulettes et des sortilèges. Ce «mygnatopole» complète l'action de ses drogues par des signes et des tracés mystiques. L'Ecole de Salerne (3)

<sup>(1)</sup> Liv. XIII, ch. 14. (2) Id., ch. 15.

était-elle plus sage, qui préconisait de porter sur soi de la « fiente de porc »?

Pour limiter ce discours, avec Dioscoride, avec Pline (t), retenons au passage les fleurs de pouliot, une herbe aux puces, en fumées; en lavages, les macérations de conyze, de tigelles de sureau ou de châtiagne d'eau, broyées, puis la décoction d'orcanette et, pour les fétides punaises, la feuille de fougére. Pour ces dernières, Palladius propose « marc d'huile et fiel de bourl s. Actius ajoute (2) que l'huile seule suffit à la fielne : il est expédient d'y joindre le noir de cordonnier. Il mélange aussi à ce dernier le fiel de taureau. Les corps gras, la bile sont réhabitités par les derniers travaux de notre époque.

Pour l'odieuse pédiculose, laissons d'abord la parole aux médecins :

« Non seulement la chevelure rasée enlevair aux poux leur habitacle, mais ceux qui se tenaient dans le tégument dénudé étaient poursuivis par des frictions d'eau marine, ou des vinaigres; on les écrasait sous des oignons broyés avec du nitre, de l'huile d'olive et des pulvérisations de soufre et d'encens (3), »

Cœlius, dont l'opinion vient d'être résumée.

(1) PLINE, XX, 64, 1; XXIV, 25, 3 et 12, 3; XXVII, 55, 3.
(2) PALLADIUS, 1, 35. — AERIUS, liv. IV, s. 1, ch. 44.
(3) Anal. J. des Praticiens, nov. 1916.

traite le prurit par l'eau chaude, les cas rebelles par les épilatoires, dropaces, et même l'héliothéraple, héliosis : rien n'est nouveau sous le soleil. Il vante, et cette formule se reproduit dans toutes les autres pharmacopées, à consistance de miel, la staphysaigre et le nitre dans l'uile et le vinaigre. On complète parfois avec de l'elicbore blanc. Pline (4), Dioscoride épaississent par la sandaraque et Galien ordonne d'utiliser aux bains.

La matière médicale nous a aussi transmis la notion de plantes dites «pédiculaires », les unes, d'après Littiré, parce que les animaux qui «s'en nourrissent sont en peu de temps couverts de poiux », les autres, comme la staphysaigre et l'ellébore, parce qu'elles seraient curatives.

De même en est-il, dans ce dernier sens, pour les herbes aux puces, dont la principale, désignée plus haut, est le pouliot, qui en tire son nom, ainsi que la pulicaria, conyse écailleuse. Le psyllium doit son appellation à l'aspect de ses graines et non point à ses effets spécifiques.

Pour en finir avec la médication pédiculaire, ferai-je défiler au hasard et sans ordre, en passant des espèces incertaines, les sucs ou les décoctés de baies de laurier, de cèdre, de bette, de siler

(4) PLINE, XXIII, 13, 1.



# Recalcifiant et Reminéralisateur Biologique unique



Ses Indications: Tuberculoses et Pré-Tuberculose
Rachitisme, Troubles de Croissance
Consolidation des Fractures
Troubles de Dentition
Grossesse et Allaitement, Phosphaturie

Sa Composition: Chaux silico-fluorée organique

Ses Formes: 1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de poudre

Ses Doses : ou 1 cuillerée à café de Granulé, au milieu de chaque repas

ÉCHANTILLÓNS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



CAMUS

MALADIES DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

CONSTIPATION

DEPÔT :

CHOLÉINE CAMUS

43. Rue Pavée, Paris (IVe

**ÉCHANTILLONS ET LITTÈRATURE** UR DEMANDE A MM. DOCTEURS

# administration prolongée GAÏACOL INODORE uniquement sous forme de

"ROCHE" COMPRIMES "ROCHE"

CACHETS "ROCHE"



SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

ou évonymin, de raifort, de vigne blanche, d'hysope, de cyprès, de clinopodium, de ligustrum, en ajoutant les larmes de lierre, le sinapis et enfin, hérofque, le jus de vipère (1)?

Les lentes ont leur traitement propre et les éléments des mixtures en vogue sont la graisse de chien et le miel, l'eau de mer, le fiel de veau, l'alun, le nitre, la semence de tamarin et le suc de bette, puis, pour le rebord palpébral, le soufre.

Enfin, pour répondre aux indications d'ordre interne, on boit ou mange l'ail — intus et extra — l'elaterium ou concombre sauvage, la brya ou tamarin, le petit-lait salé ou vinaigré, et telle po-tion, pendant trois joins, préparée avec tine vieille peau de serpent. L'on s'astreint à une diète sèche, salée, avec du vin en priess modérées.

La gale conronnera cette étude.

Dezeimeris (2) a jadis engrangé tout ce qu'un avant humaniste pouvait récolter, y compris le regain. Quelques notes supplémentaires de thérapeutique paraissent cependant utiles, en domant des types de prescriptions courantes, sans avoir le souci irréalisable et fastidieux d'être complet.

PLINE, XXVI, 86, 1; XXX, 50, 1 et passim. Notes et tables, édit. Lémaire.
 Art. Gale. Diet. en 30 vol., 1838.

Hippocrate (3) songe surtout aux causes internes suivant l'humeur dominante : la psore, « difformité plutôt que maladie », est due au phlegme, dont l'évacuation s'impose.

Galien insiste fortement sur l'indication rafraîchissante, modérément sur la purgative.

Celse recommande aussi la surveillance du régitite. Actius, après Galien, ne pense-t-il point qu'on contracte la gale à se nourrir de hœuf?

Paul d'Egine, Priscien, Actuarius saignent et purgent (4).

Localement, on pourrait reproduire la plupart des topiqués déjà recommandés sur les peaux pédiculaires : détersifs, irritants, astringents, aloès, myrrhe, enceus, safran, ellébore noir ou blanc, cardamome, écorce de grenade, acacia, lupin amer, couleuvrée blanche, renoncule, patience, baies de laurier dans l'huile, racine de lis en mellite, myrobalans même, résines et térébenthines, urine, cornes brûlées et crottes de chèvre, cantharides; enfin, pami les minéraux, altu, iitre, céruse, vert-de-gris, calamines de

(3) Des affections, ch. 35.
 (4) PRISCIEN. Rev. Med., 1, 23. — PAUL D'EGINE, liv. IV, ch. 2. — ACTUARIUS, liv. IV, ch. 15.

## INSOMNIES

### SEDATIF NERVEUX

Hypnotique DE Choix



ANTI-Spasmodique Anti-Algique

VERONAL SODIQUE

LIQUIDE

à base de EXTRAIT DE JUSQUIAME

COMPRIMES Deux a quatre INTRAIT DE VALÉRIANE

· AMPOULES
Injections Sous-Cutanees



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE—
21, Rue Théodore de Banwile PARY

J. LEGRAND, Pharmacien





# DAUSSE



1834

– 86° Année –

1920



# EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus, Osier rouge, Sauge, Salicaire, Seneçon, etc.

## **INTRAITS**

de Colchique, Digitale, Gui, Marron d'Inde, Valériane, Strophanthus, etc.

### **COLLOBIASES**

DE CAMPHRE, ÉTAIN, OR BLEU, SOUFRE, SULFHYDRARGYRE, TÉRÉBENTHINE, BTC.

# FONDANT8

de Condurango, Étain, Iodotannique, Salicaire, Levure de bière, Mangano-ferreux, etc.

## PAVÉRON

Opium injectable Ampoules, Comprimés et toutes prescriptions.

### NÉVROSTHÉNIQUES

ADMINISTRATION DE LA STRYCHNINE A DOSES PROGRESSIVEMENT CROISSANTES

a) Par voie hypodermique : Séries progressives

Seize dosages différents de Strychnine, de un à dix milligrammes par vingt-quatre ampoules. b) Par voie gastrique:

Solutions composées titrées de Strychnine Gouttes Arsénosthéniques. Gouttes Phosphosténiques.

### SCLÉRAMINE

IODE ORGANIQUE INJECTABLE. AMPOULES, CACHETS ET TOUTES PRESCRIPTIONS

Spécimens et Littérature à MM. les Docteurs





zinc et de cuivre. On en composait des *psorica*: ainsi Aetius ordonne en ces termes (r):

« Calamine de cuivre (chalcitis) IÎ; lithurge (argenti spuma) I. Broyer le premier dans vinaigre fort et mêler le tout. Laisser en plein été quarante jours dans du fumier. »

Mais le soufre est roi, le bon soufre de Mélos ou de Lipara, de belle couleur et ignorant du feu, cher à Dioscoride. Il s'associe de mille manières dans cette lourde polypharmacie des premiers temps de notre ère. Celse emprunte à sa pratique vétérinaire (2) un mélange d'huile de soufre et de poix que nous sommes très près d'accepter sans modification. Nicolas Myrepse compose un cérat soufré, émulsionné dans jaune d'œuf et vinaigre.

La salive humaine, à jeun de liquides et de

(1) 1, 2 ch. 83.

(2) V, ch. 2, sect. 14, — NICOLAS MYREPSE, 8, 47,

solides, sans crachat, appliquée au doigt ou en pâte de farine, est souveraine contre toutes les complications suppuratives de la peau, en même temps que contre les piqûres venimeuses.

Toutes les données contemporaines sont en amorce dans ce fatras rebutant de grimoires poussiéreux: l'urgence devant l'appel du malade compromet, dans les sciences médicales, l'observation calme et sévère.

« Dans nos erreurs ce n'est pas tant la raison qui est en défaut que notre hâte à conclure (3). » La plume d'un universitaire, Havet, m'offre

enfin ces lignes précieuses :
«La vraie érudition sait de la lettre morte
tirer la vie et, des débris du passé, faire des instru-

BOERHAAVE-HALLER, Prolégomènes, I, p. 49.
 Cité PIERRON, Litt. grecque, p. 414.

ments au service de l'avenir (4). »

### HYGIÈNE SOCIALE

par le gouvernement allemand aux populations soumises à son occupation.

Nous extrayons des rapports fournis au docteur Ledent des renseignements vivants. Voici les conclusions présentées à l'Académie de médecine de Belgique par MM. les D'<sup>2</sup> Vandevelde et Cantineau:

42 p. 100 des déportés examinés sont atteints de tuberculose. Chiffre significatif : car les ouvriers appartiennent à des régions agricoles.

### LES CONSÉQUENCES DES DÉPORTATIONS

Dans une série de causeries et tout récemment au Congrès anglo-belge d'hygiène, notre ami le docteur René Ledent, de Liége, attira l'attention sur les conséquences de la déportation des civils belges en 1976-79. Ce qu'il importe de retenir, ce sont les documents, que l'on devra encore compléter d'ailleurs, qui indiquent le dommage, persistant à l'heure actuelle, résultant du traitement infligé

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

### RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION : Chaque cullicrée à seupe de "PANHEMOL" | 90 gr. de sang total cencentré dans le vide et à froid. 2 gr. 60 d'Hérnéglebine. 0 gr. 01 de For directement assimilable.

POSOLOGIE: ADULTES: Deux cullierées à soupe par jour. Doubler dans ENFANTS au-desous de 10 aux ; 2 à 4 cuillerées à café par jour. les cas grapes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (IVII-). Tél. Wagram 61-42

### HYGIÈNE SOCIALE (Suite)

Exceptionnellement les déportés ont retrouvé leur force. Partout il y a diminution de la tension artérielle.

L'étude du fonctionnement rénal prouve que le rein de nombreux malades est en état de débilité fonctionnelle et à la merci de la moindre infection. L'individu est menacé.

Aussi à tout instant des accidents éclatent et les hôpitaux et cliniques soignent encore des centaines de ces malheureux.

Le Comité de secours de Gand enregistre, fin 1918, 333 décès dus à la déportation. 28 morts sont inscrits en 1919.

Il y a en Belgique 8 483 orphelins de soldats secourus et 8 493 orphelins civils. Dans la seule province de Hainaut, lors de l'armistice, 450 déportés étaient morts sur un total de 13 972. Orphelins et veuves sont à la charge du pays, et les sociétés de secours mutuels ont dépensé des sommes énormes.

Ceux qui restent remplissent les consultations des médiceins : cardiaques, néphritiques, rhumatisants dès leur retour; ils traînent la chronicité de leur affection en essayant de travailler pour arriver à un salaire qui complétera le petit secours qu'on peut leur accorder.

Nous feuilletons des certificats produits aux tribunaux de dommages de guerre: un éportier de la mine travaille trois jours par semaine; un souschef de station est déchu au rang d'employé de bureau : il ne pourrait travailler la nuit ou par les mauvais temps, vu ses atteintes de bronchite. Un souffleur de verrerie a perdu 50 p. 100 de capacité professionnelle. Les pertes de 25 à 30 p. 100 sont légion.

Des photographies nous passent en main: ce sont des débilités, des sénilités précoces qui tralissent l'usure suraiqué dont ont souffert ces 
organismes. Voici des portraits avant, puis après 
la déportation; voici des ouvriers de quariant 
ans, qui en paraissent cinquante et plus. Les 
médecins belges possèdent tous les jours des 
preuves vivantes du forçage physique, moral, prémédité par l'Allemagne, froidement exécuté par 
le gouvernement général en Belgique et par les 
chefs militaires en Germanie. Il fallait démoraliser, 
dégrader la main-d'œuvre, après avoir dispersé et 
détruit l'outilage.

Il était utile qu'une voix s'élevât, après avoir précédemment donné les suites immédiates de la déportation, pour attirer l'attention sur les dommages actuels qui résultent de la situation de nombreux civils qui ont perdu les biens les plus précieux de la santé dans les camps allemands.

R. LEDENT.



### NSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonale de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastraigie, Hypersécrétion permanente, Colltes muco-membraneuses, Fermentations anormales.

DOSES : 20 à 50 grs. par jour dans Enu, Lait ou Tisane. Chaque Flacon perte une mesure dont le contenu correspond à 10 grs. de Carbonate de Bismuth.

Ph. LANCOSME, 71, Av Victor-Emmaruel III, Paris et teutes Phint



# SCURÉNALINE



Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

En flacons de igr. (Produit cristalisé).— En flacons de 60 et 30 gr. (Solution au 1/1000).

# SCUROCAÏNE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usagés anesthésiques. Solution à 0.5 et 1% = Anesthésic par inflitration. Solution à 2 % | Anesthésic régionale. Solution à 4 et 5 % = Anesthésic rachidlenne.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND, Photes, 89, Rue de Miromesnil, PARIS (8º).

#### REVUE DES CONGRÈS

### V° CONGRÉS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CHIRURGIE (Suite)

Chirurgis des gros valsseaux. --- M. L. SENCERT, de Strasbourg. - Des nombreuses blessures des gros valsseaux eonstatées pendant la guerre, il faut conclure que toute plaie vasculaire fraîche doit être immédiatement opérée, qu'elle saigne à l'extérieur, qu'elle soit l'origine d'un hématome diffus ou qu'elle ne saigne pas du tout. L'opération primitive doit s'efforcer de réaliser la réparation anatomique et fonctionnelle de l'artère blessée. On ne recourra à la ligature, dont les méfaits immédiats et éloignés ont été mis en évidence par un grand nombre d'observations, que devant l'impossibilité réelle de faire la suture latérale ou eirculaire. La chirurgie des suites éloignées des blessures artérielles est encore une chirurgie réparatrice : qu'il s'agisse d'accidents dus à l'oblitération, d'anévrysme artériel ou artério-veineux, e'est encore la chirurgie réparatrice qui sera le but de toute intervention.

Chirurgis du cour. — Ille fait l'objet du rapport de M. TUPFIRR, de Paris, lequel envisage les plaies réentes et les corja étamegra. Les premières sont très dificiles à reconnaître, et nécessitent une intervention aussi rapide que possible, quant aux corps étranges, il faut les extiper, autant que possible, pendant l'opération primitive et les laises r'ils ne cuusent pas de troubles. Le rapporteur examine tour à tour les tésions médicaite du ceur, l'abord chirurgical du ceur, la cardioraphie, la cardiolomis, la cardiolyse et la réanimation du ceur, celle-el pouvant être obtenne par diverses méthodes dont la plus importante est le massage du cœur par la voie abdomno-sous-diaphragmatique et dans les dix premières minutes après l'arrêt du cœur.

M. Alissandri, de Rome, s'attache plutôt, à propos de la chirurgie du cœur et des gros vaisseaux, à rappeler la collaboration italienne qui s'est affirmée par les recherches et les travaux de Tassi, Ballina, Farina, Parrozani, Glordano, Ninni, Dominici, Martelli, Spezzani-Searpa, Porta, Durante.

Parlant des applientions de la suture des valsseaux, M. Aleasandri signale lesstatistiques taliennes d'artétorraphie pour blessures, les phiéborraphies pour blessures et l'artérotomie pour embolies, l'anastomose artériosoveincues saphéno-jérondae et saphéno-pértondae, la plastique des vaisseaux. Il décrit la technique relative aux sutures pour anévyrsues artériels et artério-veineux.

Enfin, au sujet de la transfusion du sang, M. Alessandri souligne la part de l'Italie dans le passé, ainsi que les études expérimentales qui servirent de base au retour à la transfusion.

M. GOOMAAN, de New-York, dit que les chirungiem américains les plus avancés sont d'accord avec l'état-major allemand sur le fait que, dans la chirurgie dis valsseaux sangulas, la suture est plus sûre que la ligature : pourcentage plus elévé de guérions, moind "accidents de gangrène. L'intubation artérielle de Tuffier et la théorie de Lirdiche de stupeur attricille es sont les plus notables funovations dans la chirurgie des valsseaux sanguins pendant ectte guerre, tandis que la solution de Carrel-Dakin a rendu la suture possible dans beaucoup de eas qui arreinet tét inopérables.

Radiothérapis des cancers. — Longue étude de M. Cl. REGAND, directeur du laboratoire de biologie de l'Insident du radium de Paris. L'auteur expose les fondements rationneis, les indications techniques et les résultats géndcus de cette thérapie, en se plaçant au point de vue du chirurgien, lequel en s'élevant «au-dessus de sa propre technique doit rester l'arbitre du traitement des cancéreux ».

Il est impossible de résumer ici cet important travail qui mérite d'être lu et étudié in extense.

M. Gririnoutori, de Boston, parle sur le même sujet. Quatre espèces de réactions résultent de l'exposition tissus vivants à la radiation : destruction massive, arrêt de l'accroissement de la tumeur, stimulation de l'accroissement, modification de l'accroissement. Pour juger les résultats du traitement du cancer par la radiation, il faut une période de trois à clinq ans sans récidive, comme pour les opérations.

Prophylaxis et traitsment du tétanos. — M. le médecin imspecteur Sixte, de Paris, rapporteur, insiste sur les points autvants : c'est par suite d'une notion insuffiants des données expérimentales que la valeur de la séro-théraple préventive dans le tétanos a été si longtemps niée par certains chirurgiens. L'expérience de la guerre a montré d'une manifer indisentable, dans toutes les armées et sur tous les fronts, l'efficacité certaine d'injection prophylactique de sérum antiète indique.

Quand elle n'a pas empéché l'évolution d'accidents tétaniques, soit parce qu'elle a été pratiquée trop tard, soit parce qu'elle a été empéché à dosse insuffisante et non renouvelée, l'injection a imprimé, la plupart du temps, à la maladie une modalité nouvelle (tétanos postsériques) et abassé la mortalité de 90 p. 100, 40 p. 100,

L'expérience de la guerre a montré encore que certaines opérations secondaires, faites sur d'anciens blessés, doivent être précédées d'une injection préventive, si l'on veut éviter l'apparition du tétanos. Ce sont les interventions portant sur d'anciens foyers de fractures et la recherche des corps étranquers qui exposent à cet accident.

Quant à la valeur curative du sérum antitétanique, il est prématuré d'émettre à son sujet une conclusion définitive,

M. ASHUUSET, de Philadelphie, expose la possibilità d'établit des méthodes rationnelles de prophylarale et de traitement. Une fois le diagnostie établi, il faut administrer l'antitoxine en grande quantité le plus whe possible. L'administration intravenheuse est utile uniquement pour neutraliser la toxine entrée dans la circulation et l'antitoquiser y ajouter l'administration dans la moeile qui a fait ses preuves cliniques (à la fois par les travaux de laboratoire et pratiquement) comme étant efficace en neutralisant la toxine déjà absorbée par les racines nerveuses de la nocile.

Si un traitement précoce et efficace est institué, la mortalité ne dépasse pas 20 p. 100.

L'auteur cite dix-sept cas personnels (dans la vie civile) avec sept décès  $\{a_i, x_i, p_i, p_i\}$  co). Chez douze malades où le traitement fut précoce et intensif, il y eut seulement deux décès  $\{x_2, 6, p_i, p_i\}$ 

Pour M. DONATI, de Modène, la prophylaxie du tétanos est double : générals (antibactérienne, locale, chirurgi-

### ISTITYTO-TERAPEVTICO-ROMANO

# SIEROSINA

IODO TVBERCVLINE CVIVRIQVE



# TVBERCVLOSE TOVTES LES

FORMES CVRABLES
BOÎTE DE XII NOTO

AMPOVLES FRS.12

NOTICE ET ECHAN

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Iglene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

cale) et spécifique (antitoxique, générale). La prophylaxie chirurgicale consiste dans le traitement local approprié et la prophylaxie spécifique dans la séroprophylaxie.

Il n'y a pas de traitement spécifique certain du tétanos. If flat associer diversos méthodes thérapeutiques visant à : enlever l'infection, neutraliser l'Intoxication, calmer ou supprimer les ofress es tecombatre les symptômes. L'auteur envisage, comme traitement chirurgical, la révision opératoire des plaies, l'amputation dans des eas aigue et graves. Injecter présocement (séro-théraple), par la voie intrarachidieme, du sérum autitétanique, en recourant aussi à l'acide phénique (méthode Baccelli), à doses suffissamment devées. Il faut songer, encore, au persultate de soude, à l'ideé, à la choëstérine. Chloral, bromure, morphine sont des médicaments de choix.

La trachéotomie, la phrénicotomie bilatérale ou l'anesthésie des phréniques, la cystotomie suprapubienne, la gastrotomie sont des interventions d'exception.

Le tétanos dans l'armée bitanulque pendant la guerre européeanne (août 1914-novembre 1918). — M. CUMMINS, de Londres, rappelle que les statistiques de tétanos furent plus élevées pendant les quatre premiers mois "L'extension des inocutations d'antituxine diminua la gravité, la mortalité et les accidents du tétanos. Il faut injecter le sécum à de fortes dosses par la voie rachidienne ainsi que par les voies intramusuclaire et sous-cutandes.

Le Congrès a décidé, en assemblée générale de clôture, que le VI<sup>o</sup> Congrès se réunirait à Londres, en juillet 1923, sous la présidence du professeur Mac Ewen, de Glascow,

DURAND,

#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le D' Schmitz (d'Anvers). Fiançailles. — M. Jean Toison, fils de M. le D' Toison, professeur à la Faculté libre de Lille, et M<sup>100</sup> Méchele Le Glay. — M. le D' Lasinchi (de Bastia) et M<sup>100</sup> Mólnide, file de M. le D' Mólnié (de Saint-Georges d'Orques). — M. le D' Jean Solance et M<sup>100</sup> Antoinette Sanboy. — M. le D' Ruche Dumas et M<sup>100</sup> Louise Bernard.

Légion d'honneur. — Est promu à la dignité de grand'croix : M. le D' ROUX (Pierre-Paul-Entile), directeur de Irinstitut Passitur, président du conseil supérieur d'hygiène: principal collaborateur et disciple de Pasteur, a poursuivi dans une vie admirable de simplicité, de modestie, de labeirr et de dévouement la grande œuve du maître, nolamment par ses recherches sur le croup; a vaineux cette redoutable malatie par sa découveré du xéum antidiphérque,qui a sauné un nombre considérable d'existences.

UROPHILE

BAILLY

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

· ÉTATS LITHIASIQUES

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

MODE D'EMPLOI

Une cullierée à soupe dans la matinée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de ilsane.

Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY

# MIGRAINES NÉVRALGIE

Fatigue cérébrale :: Surmenage R H U M A T I S M E S

# THÉINOL

OXYQUINO-THEINE =

. -

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emplot : 2 cuillerces à dessert par jour Échantillons france sur demande

Laboratoires A.BAILLY
15. Rue de Rome PARIS

# STRYCHNA LLONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc<sup>3</sup> P. LONGUET 80, rue des Lombards



# EXTRAITS TOTAUX CHOAT

ESSICCATION RAPIDE \* ... \* NI AUTOLYSE
VERS 0: \* ... \* NI CHALEUR

PILULES CACHETS PAQUETS

DANS LE VIDE

CACHETS CHOAY
PAQUETS CHOAY
COMPRIMÉS

GASTRIQUE, ENTÉRIQUE, HÉPATIQUE, PANCRÉATIQUE, ORCHITIQUE, OVARIEN, HYPOPHYSAIRE, THYROÏPIEN,

2 à 8 par jour RÉNAL, SURRÉN



# ANTALGOL Granule DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

L. B. A.

PRODUITS CARRION

L. B. A.
Téléphone : Élysées 36-45

# **EVATMINE**

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES
GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

#### NOUVELLES (Suite)

l'Institut Pasteur auquel il a su donner une renommée universelle. Noble et grande figure entre toutes du monde scientifique. Grand officier du 9 août 1913.

Légion d'honneur. - Sont nommés :

Commandeur, -MM. Pech. Ferraton, Garnier, Poullaud, médecins inspecteurs : Manoha, Godet, Uffoltz, Vallois, Gouzien, Rigaud, médecius principaux; Santelli, médeciu en chef de 1re classe de la marine.

Officier. - MM. Oberlé, médecin principal de 1re classe; du Roselle, Viallet, Oui, Dessirier, Launay, Péchin, L'gouzat, médecins principaux de 2º classe ; Letainturier de la Chapelle, Stitelet, Brionval, Sencert, Kieffert, Victor Rolland, L.-P. Paure, médecins-majors de 1re classe; Bonnet, médecin-major de 2º classe : Courlier, médecin en chef de 2º classe de la marine : Donnart, médecin principal de la marine.

Chevalier. - MM. Acheray, Martin, médecins-majors de 1re classe; Dufour, Bricet, Audard, Tausard, Poussin, Huguier, Sevin, Arnaud, Sarroux, Laty, Simonnin, Greley, Humbert, Valentin, Beaugrand, Six, Deroy, Gavet, Poisy, Bouter, Cornu, Taubmann, Hau, Mac-Auliffe. Cortet, Simonet, Barotte, Mallet, Chauchard, Marcellin, Geunatas, Arou, Delion, Regnard, Leroy, Coustaing, Lièvre-Brizard, Maussire, Théobalt, médecins-majors de 2º classe : Carmouze, Salonne, Gaubli, Lc. Fers, Gouillou, Arnaud, Besse, Robert, Le Dentu, Clapier, médecins-majors de 2º classe des troupes coloniales ; Caldagues, Barbe, Toussaint, Genevrier, Gillot, Ducoste, médechs aides-majors de 1re classe.

Légion d'honneur. - Sont nommés ou promus dans ordre de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier. - M. Famel, pharmacien de Paris. Au grade de chevalier. - M. Pateiu, pharmacien en chef de l'hôpital Lariboisière, membre de l'Académie de médecine.

RÉSERVE ET TERRITORIALE. - Au grade d'officier. -MM. les médecins principaux ou médecins-majors Bové. Blondel, Landowski, Peyret, Carnot, Cathelin, Vigier, de Burine, Braquehaye, Courtois, Vidal, Chatin et Devaux.

M. le pharmacien-major Lafay.

Au grade de chevalier. --- MM, les médecius-majors Boulanger, Fortin, Helle, Meynet, Mari, Guilleminot, Spire, Malsang, Lefèvre, Savariand, Marcille, Bonan, Michel, Cochet, Ruel de Sourouvre de Guefosse, de Boucaud, Goudard, Cazal, Castan, Juge, Massier, Rosenthal, Beanjeu, Iribarne, Cardot, Gueniot, Laurens, Dethati, Debrigode, Gayme, Fiocre, Nespoulous, Ungaiter, Labbé, Peliegrin, Vergely, Contai, Grenier de Cardenal, Seigneurin, Riche, Denoyes, Jaubert, Rieder, Lefèvre, Peyrot, Baraillaud, Cestan, Gicure, Bufnolr, Bonnamour, Augros, Delor, Robin, Pischer, Curmer, Frenkel, Gimbert, Meyer, Leard, Belloir, Bobard, Tassiu, Terrade, L. Babonneix, Keim, Deschaseanx, Duffner, Brullard, Michaud, Grisel, Thubert, Sarazin, Thivet, Baudouin, Ollivier, Leray,

MM. les pharmaclens-majors Blaise, Fabre, Bouty, Roche, Cocset, Peneau, Gueritte, Malet, Philippe, Muguet, Autoine.

Médallie militaire. - MM. Guillaume, médecin auxiliaire : Roch, médeciu sous-aide-major.

Faculté de médecine de Lyon, - M. le Dr Coudamin, agrégé, chargé d'un cours complémentaire de propédeu tique de gynécologie, est nommé professeur adjoint.



des ARTHRITIQUES Régime

- CONGESTION des

TUBERCULOSE - EMPHYSEME - BRONCHITE CHRONIQUE - ASTHME - MIGRAINE - ECZEMA ile Préparation permetient la Thérapsutique Arsenicale Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



10 à 20 par jour COUTTES (en deux fois) 1 à 2 par jour

- A 25 milli GRANULES

spécifique et abortif de la

- à 1 ces

9. rue de la Perie. Paris.

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE
Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCLÉROSE

# FOURNITURES GÉNÉRALES poor la MÉDECINE et la CHIRURGIE Ch. L OREAU 1986\*\*

VENTE-ACHAT-ÉCHANGE - RÉPARATION





### A. HELMREICH

NANCY — Rue Saint-Jean — NANCY

#### Electricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière)

du D<sup>r</sup> Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

Anémie Scrofulo Chlorose mphatisme

Tuberculoso: pulmonaire osseuse

### "CALCILINE"

RÉCALCIFICATION, RÉMINÉRALISATION

COMPRIMÉS A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

MODE D'EMPLOI : 2 comprimée dans un peu d'eau avant chaque repas. Enfants 1/2 dose.

Croissance Adénites Coxalgie

Binbète Grossessa Jaria Bentair Conglessa

# MPUISSANCE

et à la Société de Biologie (Séance du 26 Février 1917 et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917)

Litterature et Schantilions : Laboratoire d'Endocrinologie, 2. Pisce du Théâtre-Français, Paris.



# Intiphlogistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines, Abcès,
Bronchites, Fneumonies, Synovites, etc., sinsi qu'en Gynécologie,
Ethatillous et Littérature : B. TILLIER, Pèu- de fre class, 168, nac de la Corselle, PARIS (65°), Alfo, MITPILI-DE,

#### NOUVELLES (Suite)

Faculté de médecine de Bordeaux. — Le conseil de la Faculté a proposé en première ligne pour la chaire de pathologie générale M. le D' René Cruchet, professeur agrégé à la Faculté de Bordeaux. Nous ne voulons pas attendre sa nomination pour lui adresser nos blens sincères félicitations. Tous ses amis se réjouiront de cet heuveux choix.

Faculté de médecine de Naney. — M. le D' Mutcl, chef des travaux d'anatonie, est chargé des fouctions d'agrégé; M. le D' Watrin, chef des travaux d'histologie, est chargé des fonctions d'agrégé.

Facuité de pharmacie de Montpellier. — M. Tarbouriech, docteur ès sciences, agrégé près la Facuité de pharmacie de l'Université de Montpellier, est nommé professeur de pharmacie à ladite Facuité, en remplacement de M. Jadin.

Ecole de médeeine d'Amiens. — M. Bouchez, licencié ès sciences, pharmacien de 1<sup>ro</sup> classe, est institué, pour une période de neuf ans, suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale.

M. Caraven, docteur en médecine, est iustitué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale.

- M. Hanot, licencié es sciences, pharmacien de 1<sup>ro</sup> classe, est institué, pour une période de neuf ans, suppléant de la chaire d'histoire naturelle.
- Ecole de médecine de Caen. M. Vigot, docteur en médecine, est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales
- ¡ Ecole de médecine de Marsellle. MM. Mattei et Fayan, docteurs en médecine, sont institués, pour une période de nenf ans, suppléants des chaires de pathologie et de clinique médicales.
- Il est créé, à dater du 1<sup>er</sup> novembre 1920, une chaire de clinique thérapeutique.
- Le cours de pathologie exotique est transformé en cours d'hygiène et pathologie coloniales.
- M. Audibert, professeur de clinique des maladies exotiques, est nommé, sur sa demande, professeur de clinique thérapeutique (chaire nonvelle).
- M. Reynaud, chargé d'un cours d'hygiène, climatologie et épidémiologie coloniales, est nommé professeur de clinique des maladies exotiques.
- M. Olmer, professeur d'hygiène, est nommé, sur sa

demande, professeur de pathologie interne et pathologie générale, en remplacement de M. Laget, admis à la retraite

M. Raybaud, chargé d'un cours de pathologie exotique, est chargé d'un cours d'hygiène et pathologie coloniales.

M. Platon, docteur en médecine, est chargé d'un cours de clinique gynécologique.

Ecole de médecine de Nantes. — M. Guilbaud, professeur de pathologie extérne, est nommé, sur sa demande, professeur de clinique chirurgicale, eu remplacement de M. Vignard, admis à la retraite.

Ecole de médecine de Potitérs. — M. Perdoux, suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale, est nommé chef des travaux de médecine opératoire.

Ecole de médecine de Rennes. — M. le D' Chenet est institué suppléant de la chaire de clinique chirurgicale (ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie).

Ecole du Service de santé de Lyon. — Liste par ordre alphabétique des candidats admis à subir les épreuves orales du concours d'admission à l'Igoole du service de santé militaire en 1920 (section de médecine):

1º Candidats concourant à 12 inscriptions: MM. Boidé, Daniaud, Décoppet, Emeric, Fsquier, Fréjafon, Glénisson, Henry, Lieux, Manchet, Meyrignac, Pesme, Pineau, Richard, Traill.

2º Candidate concourant à 8 inscriptions: MM. Achard, Alsae, André, Appert, Ardouin, Ayme, Badouin, Bazin, Beau, Berthod, Biessy, Boisseau, Boucher, Briand, Brunel, Cabanié, Camus, Canouet, Chabanet, Chopin, Colin, Courtine, David, Deusoniaucon, Desfour, Diot, Dupuy, Durieux, Parjot, Frichement, Gely, Giese, Guérin, Gueutier, Guignon, Guillamet, Hacquard, Hertrich, Krick, Lacombe, Laney, Lefort, Lévy, Lhoste, Lindegger, Magnol, Merz, Michelot, Morel, Passager, Paupert, Perret, Quérangal des Pssarts, Ragounean, Rolling, Rousset, Talbot, Villing.

3º Candidats concourant à 4 inscriptions: MM. Barreau, Bellet, Bellier, Berget, Bizali, Blauc, Blauchard, Blanchard, Blanchard, Blanchard, Blanchard, Blanchard, Blanchard, Bordses, Broussolle, Carbillet, Carbuccia, Brousses, Broussolle, Caudelli, Carbillet, Carbuccia, Carrat, Cauquil, Chambel, Champoulllon, Chapulliot, Charbonnier, Chonzenoux, Cuudde, Coudé, Corm, Débénédetti, Dinichett, Doux, Dreyfuss, Duffant, Duhart,

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences

Cures d'Air à de Soleil à de Régimes

Rellé à l'Etablissement Thermai par un Funiculaire

Salson 15 Mai — 18 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG
RÉCLES DIFICULAÇÃOS LINGUÍSENTOS — PARICOCÉLES — MÉNOPAUSE — VARICOCÉLES — PUBLÉBITES — VARICOCÉLES

#### HEMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc.

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

DOCTEUR: Voulez-vois luttre contre la réclame vulgair ? CONSEILLE: à 3 cuillerées à dessert par jour.

Laboratoire du D'BARRIER, Les Abrets (Isèro).—ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

ASTHME. CŒUR. REINS
HYPERTENSION ARTÉRIOSCIÉROSE

# ÉLIXIR MARTIN-MAZADE ODURE DE CAFÉINE

O. GR. 25 PAR CUILLEREE À CAFÉ

ÉCHANTILLONS FRANCO. LABORATOIRE MARTIN-MAZADE. St-RAPHAEL (Var)

# MÉDICATION - ANTI-BACILLAIRE

LIPOĪDES SPLĖNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE

GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

BORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram

de Wagram

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & QE VERONAL

LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE . 159, Av. de Wegnen, PARIS

#### NOUVELLÉS (Suite)

Estival, Pariot (L.-M.-O.-I.), Flère, Figuière, Finance, Plandre, Fontaine, Fulerand, Galaup, Galinier, Gallais, Garrigues, Gaudin, Gélis, Germain (A.-J.-H.), Germain (J.-E.-E.-H.), Hazemann, Husson (E.-E.-A.-L.), Husson (R.-A.), Idoux, Jabot, Jammes, Jaulmes, Jean, Joucla, Joyeux, Labbé, Lacambre, Lançon, Lauet, Laquièze, Lecomte, Lefèvre (M.-R.-S.), Lemaistre, Levet, Mackiewicz, Magnier, Maillet-Gnv. Marchand, Mathieu (M.), Mathieu (P.-P.-M.-R.), Maurette, Maury, Mazeyrie, Mazurier, Mégnin, Méreau, Mercier, Meyer, Michaud, Morigny, Moulin, Mourot, Négrie, Neidhardt, Nicolleau, Noyer, Party, Pascal, Petit, Provost, Queinnec, Reboul, Renaud, Ricard, Robert, Robin, Rone, Roucaute, Rouchon, Rougetet, Roumat, Rousseau, Rouzet, de Sauti, Sayer, Silié, Solignac, Sorton, Thabourin, Tricoire, Uberti, Viette, Vuillaume, Willemin, Wollers, Zumbiehl. Les candidats subiront les épreuves orales à partir de

8 h, 30 du matin dans les centres et aux dates ci-après : Lyon (Ecole du service de santé militaire), mercredi 1er septembre ; Marseille, 6 septembre ; Montpellier, 9 septembre : Toulouse, 14 septembre : Bordeaux, 17 septembre; Rennes, 24 septembre; Paris, 27 septembre;

Nancy, 5 octobre; Strasbourg, 8 octobre. Hôpitaux de Lille. - Un concours pour la nomination de deux médecins adjoints des hôpitaux de Lille aura. lieu le lundi 18 octobre 1920, à 8 heures du matin.

Inscriptions au secrétariat de l'administration, 41, rue de la Barre, à Lille, avant le jeudi 30 septembre 1920. à 5 heures du soir.

Hôpitaux de Rouen. -- Concours de Médecin des HOPITAUX. - Le vendredi 12 novembre 1920, un concours aura lieu à l'hospice général, à 15 h. 30, pour la nomination de deux médecins-adjoints des hôpitaux, sbus la présidence de l'un des membres de la commission administrative des hospices civils de Rouen.

Les candidats devront se faire inscrire à la Direction, enclave de l'hospice géuéral, avant le 19 octobre 1920. CONCOURS DE L'INTERNAT. - Un concours pour la

nomination à 6 places d'interne eu médecine dans les hôpitaux de Rouen, aura lien le jeudi 28 oetobre 1920. Les épreuves commenceront à 4 h. 30 à l'hospice général salle des séances.

La Commission administrative des hospices se réserve de mettre en outre au coueours un certain nombre de places d'interne intérimaire à nommer pour un an-Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat

de l'administration, avant le 13 octobre 1920.

IIº Congrès français d'orthopédie (8-9 octobre 1920). -Le IIº Congrès français d'orthopédie s'ouvrira à Paris, à la l'aculté de médeeine, le vendredi matin 8 octobre à o heures.

Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour du Cougrès : traitement de la scoliose par la méthode "Abbott; rapporteur: professeur Estor (de Montpellier), Rétraction ischémique de Volkmann; rapporteur : professeur Denucé (de Bordeaux). Traitement des paralysies par l'anastomose tendineuse; rapporteur : professeur agrégé Mauclaire (de Paris).





LABORATOIRES DALIN, 1, Rue de la Martinière, LYON, et toutes bonnes

**Établisssment Thermal** toute l'année.

Cilmat eddatif doux st on toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. - Equx chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes. INDICATIONS : LYMPHATISME - RACHITISME - ADÉNOPATHIES - OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

## CLINIOUE MEDICALE D'ECULI

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur domende

Artério-Sclérose resclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS rature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-B

# Granules de Catillon

est avec ces granules qu'ont été faites les obsc que 2 à 4 par jour donnent une ciurèse r

ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, EDÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFAN (S et

DE CATILLON GOOD STEED

iombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; los ceintures sont infidèles, et per la Signature CATUL Briz de l'Academie de Medesine pour "Etrophanius et Strophantine", Medaille d'Er Expe . unir, 1900,

Pour INJECTIONS intraveineuses on intramusculaires,

# CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



à base de

1º Extrait total des GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les secrétions glandulaires de cet organe.

2° Extrait BILIAIRE DEPIGMENTÉ qui reqularise la sécrétion de la bile.



1 à 6 comprimés avant chaque repas 3º AGAR AGAR qui réhydrate le contenu

4° FERMENTS LACTIONES SÉLECTIONNÉS action anti-microbienne et anti-toxique

LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPLIQUÉE 21, Rue Théodore de Banville. PARIS. J.LEGRAND, Pharmacien

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atonhan Cruet

en cacheta dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillone PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

#### NOUVELLES (Suite)

MM, les membres du Congrès sont priés d'envoyer le titre de leurs communications au Dr Albert Mouchet, secrétaire général adjoint, 124, rue de Courcelles, à Paris (XVIIe).

Groupe médical pariementaire. -- Le groupe a examiné le Projet de décret pour l'application de la loi du 9 septembre 1919 (sur les sanatoriums).

Après un long et minutieux examen de ce projet et du rapport très documenté de M. le Dr Goy, sénateur, une délégation du groupe a été reçue par M. le Directeur de l'assistance et de l'hygiène publique au ministère.

Cette délégation, composée de MM. le Dr Chauveau, président du Groupe médical, le Dr Gilbert Laurent, député, secrétaire général, Gov et Merlin, sénateurs, a demandé et obtenu diverses modifications et simplifications du texte primitif, modifications de détail, sans doute, mais intéressantes espendant.

Elle a en outre insisté pour que :

1º Fassent partie de droit de la Commission de neuf membres, chargée d'examiner et classer les caudidats au titre de médecins des sanatoriums publics : a) un représentant de la Faculté ou Ecole de médecine de la région à laquelle appartient le sanatorium ; b) un représentant de l'Association générale des uiédecins de France ; c) un représentant de l'Union des syndicats médicaux.

2º Qu'un membre de la Faculté de médecine fasse partie de la Commission de cinq membres instituée auprès du ministre de l'Hygiène pour donner son avis sur les fautes commises et des sanctions à appliquer aux médecins.

3º Oue la surveillance et le contrôle des sanatoriums publics et assimilés, confiés aux préfets, s'exercent, non par l'intermédiaire des inspecteurs départementaux d'hygiène, mais par le professeur d'hygiène de la Faculté ou Ecole de médecine la plus rapprochée du sanatorium.

La délégation a également demandé que la 4º classe de médecins adjoints et de médecins-chefs soit supprimée et que les débuts soient portés à 9 000 et 14 000 francs. Cette dernière décision dépend de M. le ministre des Finances.

Congrès de physiothérapie. - A Anvers, les 10 et 11 septembre, se réuniront Belges et Français sous la présidence du professeur Verhoogen. Les questions spéciales seront traitées au point de vue elinique, technique et scientifique. Le Comité français est présidé par le Dr Sollier, les Dr Bergonié, Guilleminot et Kouindiv. Le Dr Ph. Tissié causera de la thérapeutique et l'hvgiène par le mouvement. Le Dr Guilleminot s'occupera de l'enseignement de la physiothérapie.

S'adresser au Dra Haret, rue Pierre-Haret, Paris (IXe). Institut international d'anthropologie. - Du 9 au 14 septembre aura lieu, au siège de l'Ecole d'anthropologie, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, une réunion ayant pour but de créer uu centre d'action relatif aux sciences anthropologiques (ethnologie, ethnographie, préhistorique, linguistique, eugénique, criminologie, géographie médicale, pathologie exotique, anatomie comparée, etc.).

Un office permanent sera institué et aura pour but d'organiser des sessions périodiques, de faciliter les relations entre les chercheurs et de centraliser les recherches.

Au cours de la réunion préparatoire, on étudiera les méthodes à suivre pour organiser des enquêtes et unifier les movens d'investigations et de mensurations,

Se faire inscrire (l'après-midi) au secrétariat de l'Ecole d'anthropologie, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine : l'inscription est absolument gratuite.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

6 Septembre. - Paris. Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux (rue du Fer-à-Moulin), ouverture du cours de chirurgie oto-rhino-laryugologique en dix leçons, à 2 h. 7 SEPTEMBRE. — Brest. Concours pour les emplois de professeur d'auatomie aux écoles de la marine de Brest

et Rochefort. 10 SEPTEMBRE. - Anvers. Congrès de physiothérapie 13 SEPTEMBRE, - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Cochin. Ouverture du cours de vacances sous la direction

de M. le professeur Widal et de M. le D' Lemierre. 13 SEPTEMBRE. - Paris. A la cliuique Baudeloeque ouverture du cours de vacances de sémiologie clinique et

de manœuvres obstétricales 15 SEPTEMBRE. - Rochefort. Coucours pour la nomiation d'un professeur de sémiologie et petite chirurgie à l'Ecole de la marine de Toulon.

17 SEPTEMBRE. - Clôture du registre d'inscriptiou pour les concours de professeurs suppléants des chaires d'auatomie et de physiologie aux Ecoles de médecine de Besançou, Caen, Díjon, Grenoble, Limoges, Marseille, Amiens

19 SEPTEMBRE. - Bruxelles. 4º conférence interalliée pour l'étude des questions intéressant les invalides de

20 SEPTEMBRE. - Paris. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux.

20 SEPTEMBRE. - Paris. Clinique Baudelocque. Ouver ture du cours de vacauces de thérapeutique obstétricale par MM. les Dr. LEVY-SOLAL et VIGNES.

23 SEPTEMBRE. — Rouen. Congrès de la natalité. 24 Septembre. — Paris. Ouverture, à la clinique médi-cale de l'Hôtel-Dieu, du cours de perfectionnement de

clinique pratique et d'application des méthodes de laboratoire au diagnostie, SEPTEMBRE. - Gand-Bruxelles. Congrès jubilaire de la Société de médecine mentale de Belgique.

# **Lodéine** montagu

(Bi-Iodure de Codéine) GOUTTES (Xg.==0,pl)

TOUX **EMPHYSÈME** ASTHME

49, Bolistand de Port-Royal, PARIS

### **roméine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

OUTTES as AMPOULES (0.00

# LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

VAL = MONT = CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-

4. Boulevard de Port-Royal, PARIS.

tonsion, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ; GOUTTE, etc. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Dir

#### MÉDECINE PRATIQUE

#### THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE DES DIARRHÉES

Utilisation de la médication astringente. — Emploi du Gélotanin comme antidiarrhéique, dans la pratique médicale usuelle.

Le syndrome intestinal «diarnice» — évacuation trop fréquente de selles liquides, plus on moins abondantes, plus ou moins modifiede dans leur odeur, dans leur couleur, mélangées ou non d'aliments mai digérés, de muens, de sang — s'observe avec une fréquence qui le rend banal dans de très nombreux états pathologiques s'échelonnant depuis la simple entérorriée des nerveux émotifs jusqu'aux évacuations alvines du choléra, des selles liquides de la gastro-entérité des nourissons à la diarriée chronique des vieillards dyspeptiques on néphro-selfereux.

Le diagnostic étiologique domine la thérapeutique des diarrhées.

Dans les grandes infections — fièvre typhoide, dysenterie, etc. — le traitement de la diarrhée n'est qu'un des éléments de la lutte contre la maladie générale et n'est pas à envisager ici.

Dans les intoxications par des aliments avariés, des viandes faisandées, des champignons vénéneux... la diarrhée est à favoriser pour aider à l'élimination des poisons entrés dans l'organisme.

La diarrhée des brightiques mensoés d'urémie, des cardiaques en imminence d'asystolie sinon même asystoliques, des goutteux, des diabétiques, des hépatiques avec ou sans asedte... est à respecter; sinon ce serait enlever au malade un précèuex émonctoire dout la fonction vicariante vient atténuer la rétention avotée, l'hypertension, les ordèmes l'uricémie, etc.

La diarrhée des dyspeptiques gastriques hyposthéniques, la diarrhée prandiale des hépatiques, la diarrhée matinale des ptosiques, etc., disparaissent avec l'amélioration de l'état pathologique originel.

Le flux diarrhéique, l'entérorrhée des névropathes anxieux, des neurasthéniques, est justiciable de l'éducation de leurs réflexes et de la psychothéraple.

Mais ces cas sont presque l'exception et, pour la très graude majorité des malades, le syndrome e diarrihée set symptomatique d'une entéropathie infianmatoire : entérite aiguë, subaiguë, chronique. Il s'impose de le traiter spéclaiement.

L'opium — élixir parégorique, extrait thébaïque, laudanum de Sydenham — rend service dans certaines diarrhées douloureuses, accompagnées de coliques violentes. C'est une arme à double tranchant, à manier avec prudence et qui ne saurait être employée dans le premier âge.

Le régime alimentaire, les boissons antidiarrhéiques
— eau albumineuse, décocté de myrtilles, d'orge, de riz
ou d'arrow-root..., — les poudres inertes — sous-nitrate
de bismuth, tale, craic préparée..., le port d'unc ceinture de flanelle épaisse, etc., sont d'utiles adjuvants du
traitement.

Le tanis en est l'élément actif Mais donner le tanis en nature, en cachets on en pilules, comme l'indiquent les formulaires, ne saurait être conseillé: il est peu de médicaments aussi mul tolérés par l'estomac et des troubles gastriques ne tardent pas à venir se surajouter aux troubles intestinaux. Insuccès thérapeutique et aggravation de l'état du malade.

Recourir aux végéraux riches en tanin, — rhizome de bistorte, racine de ratanhia, sue de cachou, roses de Provius, écorce de chêne, feuilles de noyer, de ronces, etc., ne solutionne qu'imparfaitement le problème. Il faut assurer au tanin une traversée indifférente de l'estonac et sa libération graduelle dans l'intestin, pour qu'il exerce son action modificatrice sur toute la surface de celui-ci.

Le Glótauln — ianuate de glatine (1) — répond à ces desiderata des médecins; c'est le médicament anti-diarrhéque de choix. Insoluble dans l'estomac, soluble dans l'intestin, ce composé libre progressivement le tanin au ours de son cheminement dans l'intestin geble d'abord, dans le gross intestin ensaite. Es noutre, l'Il rassocie à la gélatine dont on sait les effets heureux dans les enti-frists du prenière de comment de condition.

#### PRÉPARATION DU GÉLOTANIN

C'est sur les conseils de M. le professeur MARFAN, que M. le pharmacien-major Curoxy a réalisé le tamate de gélatine, dont le nom déposé es 6 félotanh. La préparation en est tout à fait simple — encore que pour la réussir certaines précautions et un tour de main spécial soient nécessaires :

On prend: gélatine, 10 partics — tanin, 12 — eau,

a. La gélatine, mise d'abord en solution concentrée, est stérilisée par les procédés habituels; elle est diluée ensuite dans la presque totalité de l'eau;

b. Le tanin est dissous dans le reste de l'eau ;

c. La solution de tanin est versée lentement et en agitant dans la solution froide de gélatine. Il se forme un précipité blanc, caséeux, qui se dépose.

Le tannate de gélatine ainsi obtenu se présente sous forme d'une poudre blanche, inodore, presque insipide, très peu soluble dans l'cau, insoluble dans les acides dilués, soluble dans les alcalis.

#### INDICATIONS DU GÉLOTANIN

Enfants. — Diarrhée des nourrissons et entérites de premier âge.

Diarrhées estivales de la seconde enfance.

Diarrhée simple par mauvaise hygiène alimentaire, par susceptibilité intestinale au froid, à la fatigue. Adultes. — Diarrhées banales, saisonnières, alimen-

taires, etc.

Diarrhée des entérites aiguës et subaiguës.

Diarrhée des entérites chroniques.

Diarrhée séquelle d'entérites coloniales. Diarrhée de l'entérite tuberculeuse, etc.

PRESCRIPTION DU GÉLOTANIN

#### Nourrissons et jeunes enfants:

Gélotanin. Paquets de 25 centigrammes. Une boîte. Trois à six paquets par jour, à répartir dans le aliet ou dans les aliments habituels. Le Gélotanin reprend à chaud une consistance gélatincuse : donc délayer la poudre dans une petite quantité de liquide froid, puis verser dans l'aliment choisi au moment où celui-ci est à la tempé-

rature d'ingestion.

Adultes:

Gélotanin. Cachets de 50 centigrammes. Une boîte. Quatre à luit cachets par jour, à prendre soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin des repas.

(i) Le tannate de gélatine se trouve difficilement en vne dans le commerce, en mison des difficultés de sa préparation. Il importe ; 1º que le composé soit desséché dans le vide, sinon le tanin s'oxyde à l'air et brunit : 2º que cette dessication s'effectue à pénd, sinon la gélatine reprend sa forme gélati-

D'oû la nécessité de le prescrire sous forme spécialisée pour assurer le bon effet thérapeutique.

#### VARIÉTÉS

#### UNE ÉPIDÉMIE DE " MALAIGNE NE DANS LES PYRÉNÉES EN 1820

Si le touriste, médecin observateur sait à dans les vallées de Barèges (1), il remarg

combien sont fréquents certains stigmandistie rédo ». Je m'en entretenais récemment avec un vieux prêtre, fort distingué, de cette région. Par lui, j'appris qu'au commencement du siècle dernier des soldats avaient tenu garnison à Gavarni et qu'une épidémie de malaigne s'était déclarée.

Ce vocable m'intrigua fort. Je demandai à quelques confrères... La chose s'imposait : à n'en pas douter, il s'agissait évidemment de syphilis. Et cependant les appréciations de Dussaulx sont dans toutes les mémoires!L'aimable conteur. bicn que Henri Beraldi l'ait impitoyablement exécuté, ne nous dit-il pas : «Les femmes (des montagnes de la vallée de Barèges) sont aussi pures que les neiges que les entourent »... On était en 1788 et le ton idyllique était de mode... Dussaulx ne me donnerait pas la clef de cette malaigne.

- Charles de Bordeu, petit-fils de Bordeu de Iurque (2), petit-nevcu de Théophile de Bordeu le plus illustre d'entre eux, dans un Mémoire sur l'action des eaux de Cauterets dans la syphilis en 1843, raconte l'ancedote suivante :
- « En 1823, un prétendu cordon sanitaire fut établi sur nos montagnes. Il y resta peu de temps, mais assez pour qu'un débordement immoral s'organisât bientôt entre les habitants et les soldats dans un vallon que je ne nomme pas, il fut assez connu.
- « Plus tard, les soldats franchirent les Pyrénées, et ils volèrent à la gloire comme ils purent, mais les habitants du vallon restèrent et bien des personnes pourraient, s'il le fallait, attester mon dire
- « Cette épidémie contagieuse se développa et, pour adoucir l'expression trop accrbe du mot, au lieu de vérole, elle fut intitulée malaigne. d'un commun accord par les infectés eux-mêmes. Des maisons entières se trouvaient frappées par
- (1) Le bourg des Bains de Barèges a pris le nom qui servait autrefois à désigner un ensemble de vallées dont Gavarni faisait partie. On écrivait « Luz en Barèges », et les bains de « la bat-sus » (la valtée du dessus) étaient les actuels bains de Barèges
- (2) Théophile de Bordeu (1722-1776) était petit-fils et fils de médecin. Antoine, son père, médecin réputé des eaux du Béarn (les Eaux-Bonnes prirent son nom), appelé à remercier Louis XV de la charge de conseiller d'Etat que ceini-ci lui avait octroyée en 1771, s'entendit poser cette question par le roi : 4 Docteur, avez-vous d'autres enfants que celui dont on parie tant? - Sire, j'en ai eu dix-huit de la main droite. - Et de la main gauche? - Sire, je ne les al pas encore comptés. (D'après l'historiographe Lefeuve.)

ce fléau; l'autorité nomma une commission pour s'enquérir des faits et pour formuler un rapport explicatif de l'état et de la cause... Il fut évasif, comme tant d'autres, surtout lorsqu'un pouvoir subalterne les autorise...

« Beaucoup de ces malheurcux furent dirigés sur nos eaux.

«Unsoir, dans l'antique abbaye de Saint-Savin (3) fcu Clément Labbat, mon beau-père qui a tant fait pour la science (4), et moi étions à causer de médecine lorsqu'un jeune marié des environs demanda à être introduit : « Messieurs, nous dit-il, j'ai une «horrible démangeaison à la peau : donnez-moi « quelque remède. — Où vas-tu demain? — Je dois «aller à Cauterets soigner mes moutons. — Eh bien! « prends-y quelques bains ; c'est probablement la « gale, j'ai des galeux dans ta commune. - Je vous « remercie, monsieur Labbat, » Notre ieune marié disparut.

« Trois jours après, et sur le soir, ce pauvre garçon revint. « Examinez-moi la peau. On dirait « que j'ai une chemise couleur de cuivre. » Nous le fîmes dépouiller et nous reconnûmes ce jeune homme être atteint de la syphilis : plaques cuivrées sur toute la périphéric du corps, léger écoulement de la verge, raucité de la voix, chancre indolent aux lèvres, odeur sui generis.

- « Je suis convaincu que ce jeunc homme avait été faire usage des eaux bien antérieurement, car, pour les montagnards, les eaux sont le remède sine qua non...
  - « Au lendemain, je visitai sa maison :
- « 1º La servante, chancre indolent aux deux commissures des lèvres :
- « 2º Un enfant de trois mois, chancre à la bouche, le pénis atteint ;
  - « 3º La sœur du marié, chancre à la gorge.
- « 4º Un vieillard de quatre-vingts ans, pustules syphilitiques au front, chancre à la lèvre inférieure;
- « 5º Eufin la jeune femme, ulcération vénérienne au pourtour et sur le mamelon gauche.
- « Nous ordonnâmes un traitement antisyphilitique qui réussit bien, mais qui fut long, parce que l'affection indiquait évidenment une chronicité. »

Nous n'avons pas à relever ici les détails eliniques de cette curieuse observation. Mais nous aimerions savoir si ce terme de « malaigne » a été employé en d'autres circonstances que celles relatées par Charles de Bordeu.

R. MOLINÉRY.

Luchon, juillet 1920.

(3) Les eaux de Cauterets dépendaient des moines de Saint-Savin (près Argelès-Gazost).

(4) Lire l'Histoire des jontaines de Cauterets, par le D' LA-HILLONNE, ancien élève de l'École polytechnique.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

### FRAIS MÉDICAUX EN MATIÈRE D'ACCIDENTS

Par arrêté du ministre de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, en date du 8 juillet 1920, les frais médicaux sont fixés ainsi qu'il suit, en abrégé :

Prix des visites. — ARTICLE PREMIRE. — Le prix de la visite faite au domicile du blessé qui ne peut se présenter à la consultation sans incouvénient pour sa santé, est respectivement fixé à to francs et à 8 francs, suivant que a commune, lieu de résidence du blessé, appartient à la première ou à la seconde des deux catégories ci-après:

17º catégorie. — Villes de 100 000 habitants et au-dessus et leur banlieue, régions libérées; Paris et sa banlieue,

La banlieue de Paris comprend le département de la Seine et les cantons suivants de Seine-et-Oise :

Arrondissement de Versailles : les cautons de Versailles, Argenteuil, Marly-le-Roi, Saint-Germaiu-en-Laye, Sèvres; Arrondissement de Pontoise : les cantons de Montmorency, Le Raincy.

La banlieue des villes de 100 000 habitants et au-dessus comprend les communes situées dans un périmètre de deux kilomètres à partir de la limite administrative des dites villes.

2º catégorie. — Villes de moins de 100 000 habitants et campagnes.

Le prix de la consultation au cabinet du médecin est respectivement fixé à 8 francs et à 7 francs suivant que la commune, lieu de résidence du blessé, appartient à la première ou à la seconde des deux catégories ci-dessus.

ART. 2. — Les déplacements donneront lieu à une indemnité kilométrique. Cette indemnité s'eutendra de la mairie du domicile du médecin au domicile du malade.

L'indemnité kilométrique sera de 1 franc par kilomètre parcourt unta l'aller qu'an retour pour les régions de plaine, de 1 fr. 50 pour les régions de montagne et les régions libérées, La division en régions de plaine et en régions de montagne sera faite suivant les divisions administratives existant actuellement. Les fractions inférieures ou égales à 50 mêtres ne comporteront pas d'indemnité kilométrique; les fractions supérieures à 500 mêtres secont tarifées comme un kilomètre.

Cette indemnité ne pourra, toutefois, excéder l'iudemnité attribuable au médecin le plus rapproché.

Lorsque le médecin utilise son passage dans la résidence du blessé sans se déplacer exclusivement pour lui, il n'a droit qu'à l'indemnité kilométrique correspondant au parcours supplémentaire nécessité spécialement par la visite audit blessé.

L'indemnité kilométrique sera applicable au spécialiste appelé en consultation, meis elle ne saurait excéder l'indemnité attribuable au spécialiste de mêue catégorie le plus rapproché.

ART. 3.— Le prix de la visite est augmenté de 50 p. 100: a. Lorsqu'elle doit avoir lieu à une heure fixe, dans les cas prévus par le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 mars 1005 modifiant celle du 0 avril 1808:

 Lorsqu'elle est nécessitée par un cas urgeut les dimanches et jours fériés. ART. 4. — Le prix de la visite ou de la consultation est triplé lorsque, dans les cas graves et pressants, elle doit avoir lieu entre 21 heures et 6 heures.

ART. 5. — Lorsque, dans des cas graves et pressants, un confrère doit être appelé en consultation, le prix de la consultation fequivandra au prix de trois visites ou consultations, tant pour le médecin traitant que pour le médecin appelé en consultation. Le tarif kilométrique sera appliqué en plus, s'il y a lièu.

seta appaque en plus, s n y a neu.
ART. 6. — Lorsque la visite doit être suivie d'une surveillance prolongée dans l'éveutualité de complications
menaçant la vie, chaque demi-heure de surveillance
équivant à nne visite en plus, dans la limite d'un maximum de cinq-visites.

ART, 7, — Lonque, au cours du traitement, le médecin traitaut estime nécessaire, soit la consultation, la visite ou toute intervention d'un spécialiste, soit une série de pius de cinq interventions à tarif spécial, il doit en donmer avis préalable, par lettre recommandée, au patron ou à son assureur substitué; dans les cas d'urgence, la notification devra être faite aussistid après la consultation, la visite ou l'intervention du spécialiste, ou après la première des interventions susvisées.

ART. 8. — Le prix des actes opératoires faits la nuit, en cas d'urgeuce, scra majoré de 25 p. 100, tant pour le chirurgien que pour les aides ou l'auesthésiste.

ART. 9. — Aucune opération mutilante ou de grande chirurgie ne pourra être décidée, sauf le cas d'urgence, qu'après avis, par lettre recommandée, du médecin traitant au médecin du chief d'entreprise ou de son assureur substitué.

Eu cas de divergence, on recourra à l'avis d'un troisième médecin, choisi d'accord entre le blessé, le médecin traitant, et le médecin du chef d'entreprise ou de son assureur substitué.

Daus les cas urgents, le médecin traitant décide, puis avise aussitôt le patron ou son assureur substitué, de l'opération effectuée et des causes de l'urgence.

ART. 10. — Le tarif de l'opération ne comprend que le tarif de l'acte opératoire et non les visites, consultations ou interventions consécutives à cet acte.

ART. II. — Pour les interveutions de grande chirurgie, la rémunératiou de tout aide (docteur en médecine ou officier de santé) est fixée à 50 francs pour l'aide (deux aides au maximum) et à 50 francs pour l'anesthésiste.

ART. 12. — L'anesthésie locale est comprise dans tous les prix du présent tarif.

Pour toutes les opérations qui comporteront l'anesthésie générale ou régiouale, des honoraires sont prévus pour un médecin anesthésiste.

La rémunération de l'anesthésiste est fixée à 50 francs, plus l'indemnité kilométrique, s'il y a lieu.

ART. 13. — Ce tarif ne comporte pas le cumul de la visite avec un acte opératoire quelconque.

Chaque intervention est tarifée à part, sans adjonction d'un prix de visite.

ART. 14. — Dans le cas de blessures multiples, hors le cas prévu de pansements sur un même segment du membre, les soins donnés sont tarifés, pour chacun des pansements ou chacune des interventions. Exemple : une fracture de jambe et une fracture du bras; fracture de



SOLUTION ou COMPRIMÉS Établissements Albert BUISSON 157, rue de Sévres PARIS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE
La médicament rel teplateur per l'adjurent le plus of des cures les confices, d'une efficienté sans de déchierration, le remédie le cardicament de l'activation de l'acti DOSES: 2 à 4 cachets par jour. — Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boites de 24. — Prix : 5 fr.

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS - PRODUIT FRANCAIS

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES

Extraits Hépatique LITHIASE BILIAIRE Collques hépatiques, \* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, BYPGBÉPATIE

Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50

MÉD, D'OR 1913 PALMA

Cate redonition

Cate medication essentialiement clialque, lasmatical de lois sur la servicio et user l'exertion, combine l'opocharque et les chaigesque, sollisant par, sorrent les properties
que sur literature de la constitución de la conportifique, de ministes de servicio es se
portifique, de ministes de servicio es se
portifique, de ministes de servicio es se
portifique. De ministes de servicio es se
portifique. Les solutios de separación es se
portificación de la constitución de la conportificación de la con
conportificación de la con
conportificación de la con
con-

La traitament, qui combine in substance de planteurs spécialité excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à l done habituelle d'une cullierée à descert quetidienneme on de 2 PILULES équivalentes.

1914 Littérature et Échantilion : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS

Manne. Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX LAXATIF ET DEPURATIF Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge' POUR SECONDE ENFANCE

Doso laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge.

LABORATOIRE MOYAL. **VERNON (EURE)** 

# RHUMATISME DEFORMANT TUBERCULOSE SEPTICEMIES DANS TOUS

Echantillons Cortial et C. 125. Rue de Turenn-

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

L. B. A. Teléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NÉOARSÉNOBENZOL "SANAR " -- 914

Adontés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

Constipation

SE SUCENT COMME UN BONBON

Un Grain assure effet laxatif

S'AVALENT COMME UNE PILULE

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# Atonhan-Cruet

en cacheta dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

dans

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLEPHONE 114

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase ictère par rétention

dosées à 10 e/gr. De 2 à 6 sphérulines par jour.

Extrait rénal MONCOUR insuffisance rénale Néphrites, Urémie

En sphérulines dosées à 15 e/gr. De 4 à 16 sphérulines par jour

Corps therover MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance **Fibromes** 

phérulines runnes dosées á 35 ejgr. De 1 & 4 bonbons par jour. De 1 & 6 subérulines —

MONCOUR Aménorrbée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminine

dosées à 20 c/gi De 1 & 3 sphérulines par jour.

MONCOUR

Extrait de Muscle lisse Extrait Musole strié lle osseuse Avocardine

Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaax de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

l'avant-bras, fracture du bras ; luxation de la hanche, fracture du bras, etc. ART. 15. - Les soins médicaux et opérations de petite et de grande chirurgie sont tarifés ainsi que suit. Les

chiffres donnés ei-dessous sont les prix de la première catégorie ; ils doivent être diminués de 25 p. 100 pour la seconde

Les soins qui font l'objet des tarifs de chirurgie ou de spécialité, s'ils sont donnés par des médecins de la campagne ou de la ville, en ee qui concerne la pratique eourante, seront rémunérés au tarif où ils sont inscrits dans chacune des catégories techniques.

Tarif médical de pratique courante. -- Visite avec ou sans pansement, massage, pointes de feu, veutouses, examen an spéculum sans pansement intra-utérin : I<sup>re</sup> catégorie..... 2º catégorie.....

Consultation avee ou sans pansement, massages, pointes de feu, veutouses, examen au spéculum sans pansement intra-utériu :

| 1 <sup>re</sup> catégorie                     | 8  |
|-----------------------------------------------|----|
| 2º catégorie                                  | 7  |
| Examen au spéculum avec pansement intra-      |    |
| utérin                                        | 15 |
| Epistaxis, tamponnement postérieur des fosses |    |
| nasales                                       | 30 |
| Injection de sérum physiologique              | 20 |

Injection intraveiueuse de novarsénobenzol...

Ponction lombaire..... 40 fr. Saignée..... Traitement de l'asplivxie.....

Tarif chirurgical. - Quelques exemples: Suture simple..... 15 Sutures multiples..... Ouverture d'un panari de la gaine..... 35 Abeès profonds non viscéraux..... 100

Fractures. - Réduction et contention : Doigt, orteil, omoplate, sternum..... Clavieules 50 Maxillaire inférieur, non opéré..... 30 Rotule, non opérée.....

Fémur..... 150 LUXATIONS. - Réductiou cédant aux méthodes non sanglantes: Phalange, orteil..... 25 Þ Epaule..... 75 > Conde, rotule..... 100 AMPUTATIONS ET DÉSARTICULATIONS :

D'un doigt ou d'un orteil : ro Partielle.....

2º Totale ..... Amputation de l'avant-bras, bras, jambe..... Amputation de la cuisse..... Etc.

ERAZ plus riche en principe actif 🕹

40 »

olubilité comparée de Acide Urique dans: Bi-borate Soude Citrate Potasse Bien Specifier
le norn MIDY pour eviter les substitutions. Cuillerées

à cafe par jour .

Loboratoires MIDY: 9 Rue du Com# Rivière \_ Paris.

# ingaesil

#### LIPO-PHOSPHATIDÉS de tous les organes

ANDROCRINOL

GYNOCRINOL Lipoïde testic. Lipoïde de l'ovaire ADRÉNOL CORTEX

Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales

HEMOCRINOL Lipoïde des globules rouges. GYNOLUTÉOL

Lipoïde du corps jaune de l'ovaire NÉPHROCRINOL

Lipoïde du rein ETC., ETC .... ET DE TOUS LES ORGANES

AMPOULES INJECTABLES et PILULES ou CAPSULES Envoi échantillons et bibliographie sur demande

Dépôt Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C'e 54. Faub. St-Honoré, PARIS - Tél. Élys. 36-64 et 36-45 - Adr. Tél. Rioncar-Paris

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE

### MOSERUM BAILL

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

RMUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES ET BRONCHITES. SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical franc Expérimente par plus de 30.000 Médecins étra

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAI 15. Rue de Rome.



# LABORATOIRES

15 et 17. Rue de Rome # PARIS (8º) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang

Sérosités Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques

SUR FROTTIS

Contenu stomacal Selles

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches , Etudes Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielles

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

| Oto-rhino-laryngologie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                         | Diaphyse temorale, face ou profil 60 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cathétérisme simple et badigeonnage rétro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | Diaphyse fémorale, de face et de profil 90 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pharyngien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                       | ír.                                     | Hanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ablation de la luette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200                                                                                      |                                         | Rachis cervical, face ou profil 80 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suturè du voile du palais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                                      | 9                                       | Electro-diagnostic. — Examen électro-diagnostique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Epistaxis nécessitant l'intervention d'un spécia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | avec rapport sur cet examen seul 40 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| liste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                                                                       |                                         | Ce prix comprend l'examen du membre blessé et la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corps étrangers des fosses nasales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                                                                                       |                                         | comparaison avec le membre sain on l'examen des deux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cornétomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125                                                                                      |                                         | membres semblables ou l'examen de la face.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crête de la cloisou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                      |                                         | Ce prix sera doublé s'il est nécessaire d'ex .miner un bras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trépanation du sinus maxillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                                                                                      |                                         | (ou les deux bras) et la face ; une jambe (ou les deux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opération frouto-maxillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                                                                                      |                                         | jambes) et la face ; un bras (ou les deux bras) et une jambe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oreilles :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | (ou les deux jambes). Il sera triplé s'il fallait examiuer le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corps étrangers simples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                                                                                       | 9                                       | sujet tout entier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opération sanglante avec décollement du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                         | Electrothéraple Traitement électrique par un spécia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pavillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                                                                                      |                                         | liste, quel que soit le nombre des séances à son cabinet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paracentèse d'un tympan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60                                                                                       | ,                                       | chacune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ablatiou des osselets par voie naturelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                                                                                      |                                         | Ce prix sera augmenté de 6 francs si l'on est obligé de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trépanation simple de la mastoïde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400                                                                                      | 9                                       | soigner séparément deux membres différents, de 12 francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Evidement pétro-masto dien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500                                                                                      |                                         | pour trois membres, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Examen labyrinthique, avec rapport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                                                                                       | ,                                       | Traitement électrique au domicile du blessé, les prix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tubage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                      | i                                       | ci-dessus, plus une indemnité de déplacement de 8 fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trachéotomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                                                                                      | ·                                       | Traitement comprenant l'électrisation complète du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laryngotomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500                                                                                      | :                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Laryngectomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600                                                                                      |                                         | corps comme : électricité statique, courants de Morton,<br>mute fréquence, air chaud, lumière, ionisation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Œsophagoscopie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                                                      |                                         | Chaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Corps étranger du laryux :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300                                                                                      | ٠.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bronehoscopie supérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200                                                                                      |                                         | l'article 15, alinéa 2 ci-dessus, le prix de la consultation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bronchoscopie inférieure, trachéotomie comprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                                                                                      |                                         | lorsqu'elle est donnée par les seuls médecins oculistes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                         | spécialisés, est fixée à 15 francs la première et 12 francs<br>les autres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kinésithérapie. — ART. 24. — Séance de ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de mobilisation ou de mécanothéraple ou d'ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                         | Ce prix comprend la mise en œuvre des iustrumeuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nécessitant l'interventiou d'un spécialiste kiu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ésithér                                                                                  | a-                                      | usuels de diagnostic spécial, le pausement, les lavages et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| peute:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                         | les iustillatious de collyre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Par séance, au cabinet du médeciu ou au domi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                         | OPÉRATIONS D'OCULISTIQUE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cile du malade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IO                                                                                       | ír.                                     | A. Extraction d'un corps étrauger superficiel de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stomatologie. — Consultation on visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                       | ,                                       | cornée, de la conjonctive ou sous-palpébral, sans compli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Extraction de dent avec auesthésie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10                                                                                       | ,                                       | cation, qu'il y ait ou uon interruption de travail, y com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Esquillotomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                       | i                                       | pris : cousultation, examen, anesthésie par instillation,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3                                                                                       | •                                       | pansement: 15 francs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Radiographies. — Maiu, face ou profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poignet, face ou profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                                                                                       | 0                                       | Extraction d'un corps étranger profondément implanté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                       |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplié, sans complication, qu'il y ait ou non inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Polgnet, de face et de profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40<br>50                                                                                 |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplié, sans complication, qu'il y ait ou non inter-<br>ruption de travail, y compris consultation, exaueu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poignet, de face et de profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                                       |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplié, sans complication, qu'il y ait ou non inter-<br>ruption de travail, y compris consultation, exaueu,<br>anesthésie par instillation, pansement : 20 francs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Polgnet, de face et de profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40<br>50                                                                                 |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou unultiplé, sans complication, qu'il y ait ou non interruption de travail, y compris consultation, exauuen, anesthésie par instillation, pansement : 20 francs.  B. Opératious simples de petite chirurgie à 20 francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poignet, de face et de profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40<br>50<br>60                                                                           |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplié, sans complication, qu'll y ait ou non inter-<br>ruption de travail y compris consultation, exaueu,<br>ancesthésie par instillation, pansement : 20 francs.<br>B. Opératious simples de petite chirurgie à 20 francs<br>telles que :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polgnet, de face et de profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40<br>50<br>60<br>50                                                                     |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplié, sans complication, qu'il y ait on non inter-<br>ruption de travail, y compris consultation, exauuen,<br>anesthisée par instillation, pansement : 20 francs.<br>B. Opérations simplés de petite chirurgie à 20 francs<br>telles que :<br>Cathétérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poignet, de face et de profil.  Avant-bras, de face et de profil.  Coude, face ou profil.  Coude, de face et de profil.  Diaphyse humérale, de face et de profil.  Epaule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40<br>50<br>60<br>50<br>75                                                               |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplié, sans complication, qu'il y ait ou non inter-<br>ruption de travail. y compris consultation, exaueu,<br>auesthésie par instillation, pansement : 20 francs.<br>B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 francs<br>telles que:<br>Cathétérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc.<br>C. Opérations de moyenne importance à 100 fr., telles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polgnet, de face et de profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50<br>60<br>50<br>75<br>75                                                               | *                                       | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplé, sans complication, qu'il y ait on non inter-<br>ruption de travail, y compris consultation, exauuen,<br>auesthésie par instillation, pansement : 20 francs.<br>B. Opérations simplés de petite chirurgie à 20 francs<br>telles que :<br>Cathétérisme ou irrigation des voles lacrymales, etc.<br>C. Opérations de moyenne importance à 100 fr., telles<br>que : péritonic, canthoplastic, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poignet, de face et de profil.  Avant-bras, de face et de profil.  Coude, face ou profil.  Coude, de face et de profil.  Diaphyse humérale, de face et de profil.  Epaule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75                                                         | *                                       | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplié, sans complication, qu'il y ait ou non inter-<br>ruption de travail. y compris consultation, exaueu,<br>auesthésie par instillation, pansement : 20 francs.<br>B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 francs<br>telles que:<br>Cathétérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc.<br>C. Opérations de moyenne importance à 100 fr., telles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polgnet, de face et de profil. Avant-bras, de face et de profil. Coude, face ou profil. Diaphyse huméraie, de face et de profil. Diaphyse huméraie, de face et de profil. Diphyse huméraie, de face et de profil. Diphyse de face et de profil. Hemi-thorax (côtes ou cuophates). Dents (méthods intra-buccale):                                                                                                                                                                                           | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Extraction d'un corps étranger profondément implanté<br>ou multiplé, sans complication, qu'il y ait on non inter-<br>ruption de travail, y compris consultation, exauuen,<br>auesthésie par instillation, pansement : 20 francs.<br>B. Opérations simplés de petite chirurgie à 20 francs<br>telles que :<br>Cathétérisme ou irrigation des voles lacrymales, etc.<br>C. Opérations de moyenne importance à 100 fr., telles<br>que : péritonic, canthoplastic, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poljanet, de face et de profil.  Avant-bras, de face et de profil.  Coude, face ou profil.  Coude, de face et de profil.  Diaphyse huménaj, de face et de profil.  Epaule.  Crâne, de face et de profil.  Hémi-thorax (côtes ou ounoplates).                                                                                                                                                                                                                                                               | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplié, sans complication, qu'il y ait ou non interruption de travail, y compris consultation, exauen, auesthésie par instillation, pansement : 20 francs.  B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 fraucs telles que : Cathétériame ou irrigation des voies lacrymales, etc. C. Opérations de nuoyeane importauce à 100 fr., telles que : péritonine, canthoplastie, etc. Actes chirurgieaux et médicaux spéclaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Polgnet, de face et de profil. Avant-bras, de face et de profil. Coude, face ou profil. Coude, de face et de profil. Diaphyse humérale, de face et de profil. Bipaule. Crâne, de face et de profil. Heini-thorax (côtes ou onoplates). Dents (méthods litra-buccale): Première plaque. Chaque plaques supplémentaire.                                                                                                                                                                                      | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75<br>150                                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplé, sans complication, qu'il y ait on non interruption de travail, y compris consultation, exauseu, anesthésie par instillation, pansement ; 20 francs.  B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 francs telles que: Cathietérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc. C. Opérations de moyeane importance à 100 fr., telles que: péritouiné, cauthoplastie, etc. Actes chirurgieaux et médieaux spéciaux.  Grefies osseuses.  500 fr. Réduction et contention, avec ou sans appareillage, des fractures du bassie et de la colonne                                                                                                                                                                                                                        |
| Poljente, de face et de profil. Avant-bras, de face et de profil. Coude, face ou profil. Coude, de face et de profil. Diaphyse huménaje, de face et de profil. Epaule. Crâne, de face et de profil. Hémi-thorax (côtes ou ounoplates). Dents (methode intra-buccale): Première plaque.                                                                                                                                                                                                                     | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75<br>150<br>100                                     |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplié, sans complication, qu'il y ait ou non interruption de travail, y compris consultation, exaucen, anesthésie par instillation, pansement : 20 francs.  B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 francs telles que : Cathétérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc. C. Opérations de nivoyeane importance à 100 fr., telles que : péritounie, canthoplastie, etc. Actes chirurgicaux et médicaux spéciaux.  500 fr. Réduction et contention, avec ou sans appareil-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Polgnet, de face et de profil. Avant-bras, de face et de profil. Coude, face ou profil. Coude, de face et de profil. Diaphyse humérale, de face et de profil. Bipaule. Crâne, de face et de profil. Heini-thorax (côtes ou onoplates). Dents (méthods litra-buccale): Première plaque. Chaque plaques supplémentaire.                                                                                                                                                                                      | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75<br>150<br>100                                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplé, sans complication, qu'il y ait on non interruption de travail, y compris consultation, exauseu, anesthésie par instillation, pansement ; 20 francs.  B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 francs telles que: Cathietérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc. C. Opérations de moyeane importance à 100 fr., telles que: péritouiné, cauthoplastie, etc. Actes chirurgieaux et médieaux spéciaux.  Grefies osseuses.  500 fr. Réduction et contention, avec ou sans appareillage, des fractures du bassie et de la colonne                                                                                                                                                                                                                        |
| Polgnet, de face et de profil. Avant-bras, de face et de profil. Coude, face ou profil. Coude, face ou profil. Diaphyse humérale, de face et de profil. Epaule. Crâne, de face et de profil. Hémit-broax (côtes ou ouoplates). Dents (méthode intra-buccale): Première plaque. Chaque plaque supplémentatre. Pied, face ou profil.                                                                                                                                                                         | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75<br>150<br>100                                     |                                         | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplié, anns complication, qu'il y ait on non interruption de travail, y compris consultation, exauuen, ancestiséle par instillation, pansement : 20 francs.  B. Opérations simples de petite chirugié à 20 francs telles que : Cathètérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc. C. Opérations de nivoyane importance à 100 fr., telles que : péritonie, canticipaiste, etc. Actes chirurgicaux et médicaux spéciaux.  Grefies ossenses.  500 fr. Réduction et contention, avec ou sans apparell-lage, des fractures du bassin et de la colonne vertébrale.  de 60 à 100 •                                                                                                                                                                                          |
| Polgnet, de face et de profil.  Avant-bras, de face et de profil.  Coude, face ou profil.  Coude, de face et de profil.  Diaphyes humérale, de face et de profil.  Epaule.  Crâne, de face et de profil.  Hénit-broax (folse ou ouophates).  Denis (méthode intra-buccale):  Première plaque.  Chaque plaque supplémentaire.  Pled, face ou profil.                                                                                                                                                        | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75<br>150<br>100<br>40<br>20<br>40<br>50             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplié, sans complication, qu'il y ait ou non interruption de travail, y compris consultation, exaueu, anestisée par instillation, pansement : 20 francs.  B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 francs telles que :  Cathètérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc.  C. Opérations de moyeane importance à 100 fr., telles que : péritonis, canticoplasite, etc.  Actes chirurgicaux et médicaux spéciaux.—  Grefies ossenuic, canticoplasite, etc.  Actes chirurgicaux et médicaux spéciaux.—  Son fr. Réduction et contention, avec ou sans apparell-lage, des fractures du bassin et de la colonne vertébrale                                                                                                                                        |
| Polgnet, de face et de profil. Avant-bras, de face et de profil. Coude, face ou profil. Coude, face ou profil. Diaphyse humérale, de face et de profil. Epaule. Crâne, de face et de profil. Hénit-thorax (côtes ou onoplates). Dents (méthod intra-buccale): Première plaque Chaque plaque supplémentaire. Fied, face ou profil. Pied, de face et de profil.                                                                                                                                              | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75<br>150<br>100<br>40<br>20<br>40<br>50             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplé, sans complication, qu'il y ait on non interruption de travail. y compris consultation, exauseu, anesthésie par instillation, passement : 2 of rance.  R. Opérations simples de petite chirurgie à 20 france telles que :  Cathétérisme ou irrigation des voies lacrymales, etc. C. Opérations de moyeane importance à 100 fr., telles que : pértionide, cauthoplastie, etc. Actes chirurgicaux et médicaux spéciaux.  500 fr. Réduction et contention, avec ou sans appareil-lage, des fractures du basis et de la colonne vertébrale.  Acéduction et contention, avec ou sans appareil-                                                                                                                                                                          |
| Polgnet, de face et de profil.  Avant-bras, de face et de profil.  Coude, face ou profil.  Coude, de face et de profil.  Diaphyse humérale, de face et de profil.  Bjaule.  Crâne, de face et de profil.  Heini-thorax (obtes ou ouophates).  Denis (métiode intra-buccale) :  Première plaque.  Chaque plaque supplémentaire.  Pied, face ou profil.  Cou-de-pied, de face et de profil.  Cou-de-pied, face ou profil.                                                                                    | 40<br>50<br>60<br>50<br>75<br>75<br>75<br>150<br>100<br>40<br>20<br>40<br>50<br>50<br>60 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplé, sans complication, qu'il y ait on non interruption de travail, y compris consultation, exaueu, anestirésie par instillation, pansement : 20 francs.  B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 francs telles que :  Cathètériane ou irrigation des voies lacrymales, etc.  C. Opérations de moyenne importance à 100 fr., telles que : péritouiné, canthoplastie, etc.  Actes chirurgicaux et médicaux spéciaux.  Forfies ossesuess.  500 fr.  Réduction et contention, avec ou sans apparell-lage, des fractures du bassin et de la colonne vertébrale.  66 6à 100 s  Réduction et contention, avec ou sans apparellage, des fractures du bassin et de la colonne vertébrale avec eorset plâtré.  150 s  Petite brâlure : 100 a foigito sortelis ou sarieb. |
| Polgnet, de face et de profil. Avant-bras, de face et de profil. Coude, face ou profil. Coude, face ou profil. Diaphyse humérale, de face et de profil. Diaphyse humérale, de face et de profil. Diaphyse Lorine, de face et de profil. Diaphyse Lorine, de face et de profil. Hémi-thorax (côtes ou ouoplates). Dents (méthod intra-buccale): Première plaque. Chaque plaque supplémentaire. Pied, face ou profil. Cou-de-pied, face ou profil. Cou-de-pied, face ou profil. Cou-de-pied, face ou profil. | 40 . 50 . 60 . 50 . 75 . 75 . 150 . 100 . 40 . 20 . 40 . 50 . 50 . 60 . 50               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Extraction d'un corps étranger profondément implanté ou multiplé, sans complication, qu'll y ait on non interruption de travail, y compris consultation, exauueu, anesthésie par instillation, pansement : 20 frances.  B. Opérations simples de petite chirurgie à 20 frances telles que :  Cathétérisme ou irrigation des voles lacrymales, etc.  C. Opérations de moyenne importance à 100 fr., telles que : péritonie, canthoplastie, etc.  Actes chirurgicaux et médieaux spéciaux.  700 frefies ossessess.  500 fr.  Kéduction et contention, avec ou sans apparellage, des fractures du basis et de la colonue vertébrale avec eorset plâtré.  150 s Petite brillare : 100 a d'ôgito ou ortelis ou surface.                                                                                                                  |

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

| Graude brûlure:                                                                            |                |   | Accouchement avec forceps, on version on                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| a. Un membre ou surface comparable b. Etendue de la face                                   | 50<br>50<br>75 |   | délivrance artificielle                                                        |
| Vaste brûlure                                                                              |                |   | pien, métatarșien, clavicule)<br>Evidement osseux (avant-bras, os de la jambe, |
| Extirpation de corps étrangers profonds ne<br>nécessitant pas la localisation radiologique | 50             |   | humérus, omoplate)                                                             |
| Extirpation de corps étrangers profonds néces-                                             | .50            | ٠ | Certificats. — Arr. 29. — Certificat médical initia                            |
| sitant la localisation radiologique                                                        | 300            |   | constatant sommairement la nature de la blessure et le                         |
| Extirpation de corps étrangers intraviscéraux                                              | 600            | * | pronostic probable, 5 francs.                                                  |

#### ÉCHO

#### LES TUBERCULEUX DANS LES HOPITAUX

M. Jean Varenne, conseiller municipal, vient d'adresser au directeur de l'Assistance publique la lettre suivante :

« Monsieur le directeur.

« A maintes reprises, le conseil municipal et le conseil de surveillance de l'Assistance publique vous ont saisi de la question augoissante de l'encombrement de nos services hospitaliers par les tuberculeux.

donné les assurances formelles que cette question faisait \_\_graves que je dénoncerai publiquement. l'objet des préoccupations de vos services.

« Or. i'ai été surpris de constater qu'au sanatorium Villemin, à Angicourt, il n'y ait que onze malades en traitement dans cet établissement qui comprend 150 lits. Et il y a quarante agents pour soigner ou administrer onze malades!

e Voilà un fait précis montrant qu'une administration comme la vôtre ne saurait être gérée uniquement par des règlements élaborés dans vos bureaux de l'avenue Victoria.

« Vous vous refusez systématiquement à donner au personnel de vos établissements sa place véritable dans « Chaque fois votre administration et vous-même aver vos cadres administratifs. Il en résulte des inconvénients

e JEAN VARENNE. 6

HYPERTENSION ARTÉRIOSCLÉROSE Maladies du cœur et des vaisseaux ASTHME, EMPHYSÈME BRONCHITE CHRONIQUE RHUMATISME CHRONIQUE OBÉSITÉ, GOITRE ADÉNOPATHIES SYPHILIS (Gommes) SPOROTRICHOSE, Mycoses

Médicament actif, toujours bien toléré

# Lipoiodine

Éther éthyldiodo-brassidique Comprimés à 0 gr. 30, 2 à 6 par jour.

# RRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Boutellie de 600 cmº 5 francs.

#### REVUE DES CONGRÈS

# PREMIER CONGRÈS D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE, ET TROISIÈME CENTENAIRE

DU CERCLE MÉDICAL D'ANVERS

Cette réunion médicale s'est tenue à Anvers du 7 au

Cette réunion médicale s'est tenue à Anvers du 7 au 12 août 1920. Elle a démontré une fois de plus l'intensité de l'amitié franco-belge, basée non seulcuent sur des affinités spirituelles, mais sur des nécessités d'existence.

Comme l'écrivait, avec une juste compréhension des devoirs de l'heure présente, le président du Congrés, le D' Tricot-Royer dans une lettre qu'il nous adressait en juillet dennier : Dans Auvers, citadelle du flamingantisme, il s'agit de démontrer aux tièdes et aux indifférents la supériorité, l'amabilité de la science française au latine sur celle des Allemands; leur prouver qu'en Prance on fouille les questions aussi profondément que de l'autre côté du Rhin, et que, malgré tout, le savoir y restesimple, souriant et séducteur, alors qu'en Allemagne il prend les traits d'une marâtre pédante, séche et distante.

s Ht cela a son importance: la Belgique se trouve à un point délicat de son listiors; il dépend des Pranquis d'éviterla mitue de l'indhence et de l'expansion françaises dans la moitié du pays. Un léger effort suffirsit ; de leur cédé les Allemands et sous-Allemands en font de grands, an esus coutraire; plaisients poinranax, même parmi eeux d'expression française, sont à leur solde et sément, l'ivrale parmi nos bounes populations qui u demandent qu'à aîuer la France. Mais eucore faut-il qu'elle se montre. Convertisse à votre causs les médecies, pharmaciens, historiens, folk-loristes belges et vous aurez aequis à la France les éducateurs les plus puissants.

« Répondez done à l'invitation de vos confrères auversois. Nous vous offrons l'hospitalité la plus cordiale : Ad majorem Galliæ amorem.»

Comment résister à pareille demande?

Un certain nombre de membres de la Société d'histoire de la médecine ont accompagné sou président, le professeur Jeanselme, dans le grand port flamand, le quatrième de l'Europe, et ont été profondément tonelès du si chand acceul vraiment familial qu'ils out reçu de leurs excellents confrères anversois. Je prie cenx-ci de touver lei l'expression de no vifs remerciements.

Le Congrès, qui groupait des médecius, des pharmacieus, des vétérinaires et qu'on avait nommé l'remier Congr.'s de l'histoire de l'art de guérir, s'ouvrit au Cerele médical d'Anvers sons la présidence du professeur Héger, de Bruxelles, par l'inauguration d'un médaillou sculpté en l'honneur des médeeins du Cercle morts au champ d'honneur. A cette oceasion, un émouvant hommage leur fut adressé par M. Tricot-Royer, Le général Cabra, commandant la circonscription d'Anvers, s'y assoeia au nom de l'armée belge. « Nous, dit-il, qui ne sommes que des soldats, nous nous inclinons devant vous ; ear la plupart des vôtres n'étaient même pas des militaires. Ils avaient le droit de rester éloignés de la fonrusise; mais l'organisation de notre service de sauté en 1914 était telle que les médecins militaires furent absorbés surtout par les services d'organisation de l'arrière, tandis que



#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

les civils durent prodiguer leurs soins dans la ligne de feu. « Il me plait de répéter ces paroles, qui répondent à la vérité, aussi bieu en France qu'en Belgique.

La séance se termina par un instructif discours du Dr Léon Bertrand, qui comménuora le troisième ceuteuaire de cette institution corporative qui résista aux révolutions et aux guerres et qu'est le Cercle médieal d'Anvers. Le Collegium medicum antwerpiense, fondé eu 1620 par Lazare Marquis et Godefroy Vereyken, après bien des vicissitudes et grâce aux Broeckx, aux Devigne, aux d'Haenen, aux Vietor Desguin, aux de Mets, victime des Allemands qui l'emmenèrent en captivité, est devenu le florissant organe social que nous admirons aujourd'hui et qui réunit les fonctions physiques d'un centre de réunion et les fonctions psychiques d'un ordre des médecins. Il est fâcheux qu'à Paris nous u'avous rien d'analogue. C'est que l'esprit corporatif n'y a pas survécu à la Révolution, et que son fils, l'esprit syndicaliste est trop imprégné de levain politique pour répondre, comme le Cercle médical d'Anvers, à toutes les nécessités de la vie professionnelle, matérielle et morale, du médecin.

Le soir, le bourgmestre M. de Vos donnait un brillant nout à l'Hôtel de Ville pendant qu'une retraite aux flambeaux en l'hommeur de la kermesse éclairait de reflets mouvants les viellles maisons de la Grand'Place et que carillomait dans le cel la haute tour de la cathétrale. Dès le lendemain dimauche, à 8 h. 30, commençaieut les communications.

Te citerai:

Parmi les Belges : celles de M. de Mets sur l'Ensei-

guement de la chirurgia à Amera depuis le moyen deg: isse Inscriptions lunteriares médicales à Amera, qui autanient intéressé le regretté professeur Blanchard, toujours en quête d'enrichir son Corpus inscriptionum qu'il fautrait continuer; — de Neveu sur le Culte d'Esculage à Timegat et Lambèse, a l'époque romaine; — de l'abbé Philippon, sur la Situation des tirpeux au moyen aige en Belgique; de Vam Heurck sur le Foll-bore religieux et l'ard éguéri; de Trêtrop sur las Traitments désuets en oto-rhino-laryngologie; — de Vam Doorslace et Van Lemnep, sur la Peste en Belgique; — de Van Schevensteen sur le Foll-bore dans les maladies des yeux; — de Van den Briel sur l'Histoire du glauzome; — du professeur Héger et de Possemiers sur Amér Vésale, etc.

Parmi les Français : celles du professeur Jeanselme sur plusieurs points très intéressants de l'Histoire médicale de Byzance (je ne peux m'empêcher d'indiquer la description vécue et très imagée dounée par le poète Théodore Poodrome de la variole dont il fut atteint. Elle serait la perle de l'anthologie médicale que je caresse de faire et qui cherche un éditeur ; - celles du professeur Ménétrier sur l'Alcoolisme, cause de la dégénération de la race chez les rois Mérovingiens : - de M. Desnos sur l'Evolution de la lithotritie : - de Delaunav (du Mans) sur les Sagesfemmes du Haut-Maine sous l'ancien régime ; la médecine populaire, la médecine illégale et les charlatans dans la même région au XVIIIe siècle ; - de Wickersheimer (de Strasbourg) sur Mathias Grunwald et le feu Saint-Antoine, la Sphygmographie médiévale; et le Projet d'un répertoire bilibiographique pour servir à l'histoire de la médecine



en ampoules de 5 cc

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

**(1)** 

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux

USINES CHIMIQUES DU PECQ.39, Rue Cambon. PARIS

RANCE

# Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

#### L'ERMITAGE d'ÉVIAN-les-BAINS

Lac de Genève (Haute - Savoie)

PREMIER ÉTABLISSEMENT DE CE GENRE EN FRANCE

Ouvert à tous les Médecins consultants — Spécialement aménagé pour les convalescences Cures d'Air à de Soleil à de Régimes

Rellé à l'Bitablissement Thermal par un Funiculaire

Salson 15 Mai — 15 Novembre

Pour tous renseignements s'adresser à la Direction à ÉVIAN - LES - BAINS

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

en Occident bendant le moven âge : --- de Pluvette sur les Souvenirs de la peste de Marseille; - de Fosseyeux sur l'Hospitalisation des aliénés à Paris aux XVIIº et XVIIIº siècles et sur les Monuments commémoratifs dans les hôpitaux parisiens; - de Dubreuil-Chambardel (de Tours) sur la Médecine collégiale et monastique ; et Sur l'emploi des mots physicus et medicus, au moyen âge dans les profess'ons médicales; - de Moulé sur le Folk-lore médical de Pline ; - de La'gnel-Lavastine et Vinchon sur les Symboles traditionnels et le Freudisme; - de Boismoreau (de Vendée) sur l'Art médical préhistorique : - de Dorveaux sur les Chirureiens de Metz: et l'historique de l'eau de la Reine de Honerie : - de Pialou sur le Mobilier des apothicaires ; - de Voizard sur Sainte-Beuve, médeein etc

Parmi les étrangers : celle du professeur Giordano (de Venise) sur l'Anatomie des vivants ; - celle du professeur Albinaña (de Madrid) sur la Coopération de l'Espagne à la prospérité de l'ancienne école médicale de Montpellier ; - celle de Thompson (de Londres) sur la Chirurgie des Anglo-Saxons, etc.

En finissant, je dois insister sur les conférences marchées du président du Congrès, M. Tricot-Royer, qui mit tout son savoir et son amabilité à la disposition des congressistes pour leur faire goûter sur place, devant les ingénus Primitifs et les éclatants Rubens du musée des Beaux-Arts comme aux vitrines de l'immuable demeure de l'imprimeur tourangeau Plantin, l'iconographie médicale, si riche dans ces deux musées qu'après la moisson officielle il aurait été encore facile de glaner bien des épis, si l'on n'avait pas préféré à l'amusement de la critique médico-artistique, l'inexprimable joie des longues contemplations devant les chefs-d'œuvre, dont la beauté parle dans le silence directement à l'âme qui les écoute.

Mais ce qui vivifia le congrès et montra l'intérêt présent de cette embryologie spirituelle qu'est l'histoire de la médecine, ce furent les discussions. Nombreuses, nourries de faits et d'idées, spirituelles souvent, courtoises toujours, elles firent la navette du passé au présent et d'autourd'hui à l'enfance de la médecine, ventilant les moissons livresques de nos prédécesseurs pour en conserver quelques grains qui germeront peut-être demain.

Et dans un banquet de clôture, qui fut à nouveau l'expression de la charmante hospitalité flantande, les heureux, qui purent y assister, sentirent combien était profonde l'affection des Belges pour la France.

LAIGNEL LAVASTINE



### L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'énfant et de l'adulte Par MM. E. WEILL et G. MOURIQUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. 

ANTIDIARRHÉIQUE

# GÉLOTANIN

s: LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS,

Adultes Content de Grotonia / Des bills
For Jose La mille et à le fin de repet
Rodrista mille et à le fin de repet
Rodristannes Etaliste Fonquet de Gildeante à
Une 1840 — Par jour 196 à 6 pequits de ûxe. 25
diviser dens le lat of a faineret heblige.
PAS D'INTOLÉRANCE

BESSON

Tome I. - Technique générale.

# TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE — et SÉROTHÉRAPIQUE —

7º édition

3 volumes in-8 avec figures noires et coloriées.

\_\_\_\_

IR fr

### SANATORIUM D'ENVAL

A cinq Kilomètres de Riom (Puy-de-Dême)

PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON

(UN DES PLUS BEAUX SITES D'AUVERGNE)

# TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDÉAL & INSTALLATION TRÈS MODERNE GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE .

SOLARIUM

Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



#### NOUVELLES

Nécrologie. — Le professeur J.-P. Nucl. décédé à Lispe. vair été successivement professeur des Universités de Louvain, Gand et Liége. — Le D' Abxaudre Plorauce, unédecin principal de l'armée en retraite, officier de la Légiou d'houneur, décédé à Cassis. — Le D' Jules Guillermet, ancien interne des hôpitaux de Paris, chevalier de la Légiou d'houneur, décédé à Cateou.

Légion d'honneur. — Sont inscrits au tableau spécial pour chevalier : MM. Bichaton, médecin-major de 2º classe (territ.) : Raymondaud, médecin aide-major de 1º classe (active) : Poujoula, médecin aide-major de 1º classe (territ.).

Hépitaux de Lyon. — M. le D' Comunandeur, accoucheur de la Charité, étant arrivé au terme de ses fonctions, est remplacé par M. le D' Voron. M. Planchu passe à la Maternité de l'Hôtel-Dieu. M. le D' Ch. Gounet, accoucheur suppléant, devient titulaire de la Maternité, à l'hôpital de la Croix-Rousse.

Hôtel-Dieud'Orléans. — Un concours pour quatre places d'interne titulaire s'ouyrira le mardi 14 décembre 1920, à 14 h, 30, à l'Hôtel-Dicu d'Orléans.

Les internes sout nommés pour deux ans. Ils sont payés et joulssent de nombreux avantages matériels, ont de très grandes ressources au point de vue de leurs

Congrès jubilaire de la Société de médecine mentale de Beiglque. — Ce Congrès, correspondant au 50° amit-versaire de la fondation de la Société, se tiendra à Cand-Bruxelles les 25 et 26 septembre, sous la présidence d'honmeur de MM. Destrée, ministre des Cleuces et des Arts; Jaspar, ministre de l'Intérieur; Vaudervelde, ministre de la Justice, et la vice-présidence d'honmeur de M. H. Dom, directeur général au ministre de la Justice, et de M. le D' Glorieux, inspecteur général des asiles et colonies d'aliencés du royaume.

10 Rapports: a. Les psychoses traumatiques, par M. le D' Hoven, médeciu à la colouie de Lierueux.

b. Sémiologie psychologique de l'affectivité, par MM. les D<sup>rs</sup> Decroly, professeur à l'Université de Bruxelles, et Vermeylen, médecin à la colonie de Gheel.

2º Rioge de Guislain, par M. le D\* P. Masoin, médecin de l'asile de Dave, membre de l'Acadéune de médecine. 3º Communicatious originales sur des sujets de nenropsychiatrie.

Envoyer les adhésions au Dr Hoven, secrétaire général, médecin adjoint de la colonie d'aliénés de Lierneux.

Hospiees etvits de Lyon. — Conformément aux conclients d'un.rapport de M. Magny, le Sénat va se trouver prochainement appelé à voter le projet de loi suivant, déjà adopté par la Chambre des députés, projet de loi tendant à modifier la composition du Conseil général d'administration des hospiecs civils de Lyon.

ARTICLE PREMIER. — L'ordonnance royale du 30 juiu 1845 fixant les conditions d'administration et de fonctionnement des hospices de Lyon est modifiée comme suit :

L'administration des services civils de Lyou est coufiée à un conseil général d'administration de 30 membres, non compris le maire de Lyon, président de droit.

20 membres sont nommés par le préfet du Rhôue et 10 par le conseil municipal de Lyon.

ART. 2. — Pour assurer l'application de ces dispositions, le\_Consell d'administration actuellement en fouctious sera dissous des la promulgation de la présente loi. ART. 3. — Les hospices civils de Lyou restent somms à toutes les autres prescriptions législatives ou réglementaires concernant les administrations hospitalières. Ministère des Colonies. — Le Journal officiel du

20 août public un décret appronvant un arrêté du gouverueur de l'Indo-Chine réglementant l'exercice de la médecine sino-amaninte traditionnelle eu Cochinchine. Académie royale de médecine de Belgique. — Ont été

Académie royale de médecine de Belgique. — Ont été élus : membre honoraire étrauger, M. le professeur Teissier (de Lyon).

Correspondant belge: M. le professeur A. Lemaire (de Louvain).

Correspondants étrangers: MM. les professeurs S. Delépine (de Manchester), Francis (de Bristol), Vallée (d'Alfort).

Administration générale de l'Assistance publique à Paris. — CONCOURS POUR 1/ADMISSIBILITÉ A 1/EMPLOI DE RÉDACRUR. — Uu concours pour l'admissibilité à l'emploi de rédacteur (15 places) dans les services de l'anisistration générale de l'Assistance publique à Paris sera ouvert le merretai 1 re décembre 1920.

Les docteurs en médecine sout admis à se présenter. Les inscriptions sont reçues à l'administration de l'Assistance publique jusqu'au 20 novembre inclus.

Prix Léon Riboud. — Ce prix doit être attribué tous les cinq aus à un savuru de Lyon ou de la région lyonnaise syant au moins cinq aus de résidence, qui, par sest travaux ses déconvertes ou sou enseignement, aura contribué aux progrès de l'hygiène, de la santé publique, ou des selences médicales, particulièrement de celles qui ont pour lout la protection de l'enfance.

Ce prix n'ayant pas été décernic en 1915, il y aura lice cette année de décernier deux prix (chacun d'environ 9 400 francs). Ils seront tous deux décernies au mois de décembre 1020. Les candidats devrout déposer leurs titres ou mémorirs avec un exemplaire des travaux qu'ils auront publiés, au secrétariat de la Paeulté de médecine de Lyon, avant le son oveulbre 1020 deutier édoia.

Academie des sciences. — PRUR RUDARD. — Le D' Paul Redard, chef du dispensaire Furtado-Heite, à Paris, auteur de plusieurs livros appréciés chirurgie orthopédique, mort pendant la guerre, en lonction de médecinchef de la 15° région, à Nice, a fait don à l'Académie de médecine de 1 000 francs de rente pour fonder un prix d'orthopédic (prix Redard) qui sera donné tous les c'nq aus, soit 5 000 francs, au mellieur ouvrage de chirurgie orthopédique.

Université de Zurich. — M. Paul von Monakow, de Zurich, a été nommé privat-docent de médecine interne à l'Université de Zurich.

Bureau d'hygiène. — I.a vacauce de directeur du Bureau muulcipal d'hygiène de Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées) est déclarée ouverte.

Le traitement alloné est fixé à 2 000 francs par an. Les candidats ont un délai de vingt jours pour adres-

ser au ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales leurs demandes accompaguées de tous titres, justifications ou références permettaut d'apprécier leurs couuaissauces scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analoques ou des fouctions autérieures.

A la demaude doit être jointe une copie certifiée con-





Suppositoires · Pommade

Composition:

Capsules Surrenales

FISTULES HÉMORROÏDES PROSTATITÉ

PRURIT AN

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF ORLEANS .

### SUPPOSITOIRE GONSTIPATION COMANI. 144, R. Barbette, Paris.

GLEY

Professeur au Collège de France

Ouvrage complet

#### TRAITÉ DE PHYSIOLOGIE

4º édition. 1920, 2 volumes in-8, 1 100 pages et figures.....

VAL-MONT = CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement)

LA COLLINE

MONTREUX.TERRITET

DIADELE et SEPTRILES (a val-mont specialomont); Augentoma des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBÉSITÉ; GOUTTE, etc.

660 mètres d'altitude

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur

A. GILBERT et P. CARNOT -- TRAITÉ DE MÉDECINE

### MALADIES VÉNÉRIENNES

Par le D' BALZER Médecin de l'Hôpital Saint-Louis

Nouvelle édition (9° tirage) entièrement refondue

1920. 1 volume gr. in-8 de 760 pages aver 70 figures. Broché : 30 fr. - Cartonné......

..... 35 fr.

#### NOUVELLES (Suite)

forme des diplômes obtenus; l'exposé des titres doit étraussi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages publiés. Les candidats peuvent être entendus par la Commission du conseil supérieur d'hvgiène.

Les étudiants de la classe 1919. — Pour les étudiants non sursitaires de la classe 1919, une instruction conforme à celle qui a éta érrêciée le 8 décembre 1910, au sujet de 8 non-sunsitaires de la classe 1918, sera insérée au Journal officiel dès que la date approximative de la libération de la classe 1919 sera conune.

Suivant le degré d'avancement de leurs études, les intéressés jouiront des mêmes facilités que leurs camarades non sursitaires de la classe 1915 : bénéfice du programme restreint pour l'examen du baccalauréat ou concession d'inscriptions cumulatives eu vue de subir l'examen de faculté en juille to ou color 1921.

La situation des étudiants sursitaires de la classe 1919 a été réglée par l'instruction du 8 décembre 1919.

Inscriptions cumulatives pour les étudiants en médeine. — Il pourra être accordé, par mesare individuelle, aux étudiants en médecine admis à bénéficier du deuxième décret du 19 janvier 1919 (bénéfice des inscriptions cumlatives) et qui vout entrer en troisième amés d'études, les inscriptions qui leur seraient nécessaires pour subir à 1.a fin de cette amés le troisième exame.

La libération des médecins démissionnaires.

M. About, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre quand et dans quelles conditions il espère pouvoir libérer les nédecins et vétériuaires qui lui ont adressé leur démission courant 1920, et qui n'ont contracté aucun euragement, a recu la réponse suivante :

« Les médecius militaires qui ne sont pas liés par un exagement sexennal et qui ont fort leur démission ne pourront être rendus à la vie civile qu'après l'incorporation des jeunes soldats qui aura lieu en cotôre prochait. Les offres de démission des vétéfinaires militaires se trouvant dans les mêmes conditions pourront être examinés à la même époque, qui correspond à la sortie de l'Icolo d'application de cavalerie des vétérinaires stauignes, « l'Otitéle, 1, sa aût 1920.)

Ecole vétérinaire d'Alfort. — Un concours sera ouvert le 15 novembre prochain à l'Reole nationale d'Alfort pour la nomination d'un chef de travaux titulaire, attaché à la chaire d'anatomie descriptive, systématique et topographique des manmuffères domestiques, d'histologie, d'embrvologie et de térntologie de cette Heole.

Les candidats devront adresser leur demande sur timbre au ministère de l'Agriculture (direction des Services saultaires et scientifiques et de la répression des fraudes, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris) vingt jours au moins avant la date de l'ouverture du concours.

Cette demande sera accompagnée des pièces suivantes :

1º Acte de missauce du caudidat, et, s'il y a lieu, certificat attestunt qu'il possècie la qualité de Français: 2º diplôme délivré par l'une des écoles nationales vétérinaires de France; 3º extraît récert du casier judiciaire; 4º ertificat de libération du service militaire ou, si le candidat appartient à l'armée, pièce l'autorisant à se présenter au concours; 5º une notice relatant l'exposé est tires des candidats, notice produite; ent roisescemplaires afin de pouvoir être communiquée aux membres du lure vavant l'ouverture du concours.

Maison de l'Institut de France. — La maisou de l'Institut de France (Fondation Edmend de Rothschild) a été ouverte à Londres dans les premiers jours d'onôt; une viugtaine de places y sont réservées pour les savants qui passent ou denueurent à Londres en vne d'études artistiques, littéraires ou scientifiques.

Universités allemandes. — Le général Bourgeois (Sénat, 27 juillet) appelle l'attention sur les efforts faits par l'Allemague pour atture de nouveau dans ses l'iniversités la clientèle étrangère. L'Allemagne a créé une nouvelle l'université à Cologne, elle a agrandi Celle de Bonu et a organisé de nouveaux enseignements dans plusicurs autres Universités.

Institut d'optique théorique et appliquée. — Le Sénat a voté la recounaissance de l'Institut comme établissement d'utilité publique.

Congrès des Sociétés savantes. — Le LiVe Congrès aura lieu à la Sorbonne du 29 mars au 1<sup>er</sup> avril 1921.

Enregistrement du diplôme en cas de changement d'arrondissement. — Certains sous-préfets pen au courant de la loi réclament à nouveau l'enregistrement du diplôme des mélecins qui ne font que changer d'arrondissement. Dans ce cas, le premier enregistrement suf-fit, du mounent qu'on ue change pas de département. La loi est formelle sur ce point (loi du 30 nov. 1892, art. 9, paragr. 2).

Un service de radhunthéraple à l'Hôtel-Dieu. — Le conseil municipal de Paris a énuis l'avis d'approuver un projet d'aménagement, à l'Hôtel-Dieu, d'un service de radiunthérapie pour le traitement du caucer.

Syndicat des médecins de la Seine. — Le Syndicat des médecins de la Seine, dans son assemblée générale du 15 juin 1919, a décide de faire une enquête sur le fonctionnement du Service de santé peudant la guerre.

Cette enquête doit servir à étudier l'organisation nouvelle du Service de santé; par conséquent elle doit connaître toutes les fautes commises, quels qu'en soieut les auteurs, si haut blacés soient-ils, aîn d'eu éviter le retour.

Nos soldats et nos médecins de réserve ont assez souffert pour que l'on songe à leur éviter dans l'avenir de pareilles infortunes. Si done parmi les confréres syndiqués on non syndiqués il s'en trouvait que notre enquéte intéresse, veuillez les prier de s'adresser au S. M. S.

### **Lodéine** MONTAGU.

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg. == 0,01 SIROP (0.04) TOUX EMPHYSEME ASTHME

49, Equipmed de Port-Royal, PARIS

#### Broméine MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (% = 0,6 SIROP (0.63) PILULES (0.64) AMPOULES (0.66)

TOUX nervealed NSOMNIES CIATIQUE

8, Beulevard de Port-Royal, PRRIS.

#### NOUVELLES (Suite)

(6¢ Commission), où l'on recevra tous documents avec le plus vif iutérêt et en fera le meilleur usage pour le bien du corps médical.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (Amphithéâtres Trousseau et Bichat). - Lecons sur les notions récentes de clinique pratique et d'application des méthodes de laboratoire au diagnostic.

24 septembre, 9 heures, M. Maurice Villaret; Comment on doit pratiquer l'examen clinique d'un malade atteint d'affection hépatique. - 10 h. 30, M. Paul Descomps : Notions de bactériologie pratique

30 septembre, 9 heures, M. Herscher: Notions cliniques récentes sur les ietères. Spirochétose ietérigèrie. -14 h. 30, M. Chabrol: Notions sur les ictères par hyperhémolyse. Recherche de la résistance globulaire. Les hémoglobinuries.

1er octobre, 9 heures, M. Mauriee Villaret. « Comment ou doit pratiquer l'examen clinique d'un hémiplégique. Les séquelles nerveuses des traumatismes craniocérébraux. - 14 h. 30, M. Dumont : Diagnostic de la tuberculose par les procédés de laboratoire. Les mycoses.

2 octobre, 9 heures, M. Saint-Girons : Diagnostic et traitement de la tuberculose pulmonaire. - 14 h. 30. M. Saint-Girons : Diagnostic et traitement des épanchements pleuraux. Les infections pleuro-pulmonaires traumatiques. Notions nouvelles sur la grippe. Les accidents causés par les gaz.

4 octobre, 9 heures, M. Jomier : Comment on doit pratiquer l'examen d'un malade atteint d'une affection du tube digestif. - 14 h. 30, M. Deval : Chimisme gastrique et intestinal : - 16 h. 30, M: Dumont : Diagnostic de la fièvre typlioïde par les procédés de laboratoire.

5 octobre, 9 heures, M. Lippmann: Notions récentes, eliuiques, thérapeutiques et erénothérapiques sur les affections cardiaques. - 14 h. 30, M. Khoury : Notions eliniques et thérapeutiques récentes sur les affections de l'appareil circulatoire périphérique. Les hypertensions. Les aortites. Les anévrismes de l'aorte. - 16 h. 30, M. Maurice .Villaret : Comment on doit pratiquer l'examen d'un paraplégique, d'un tabétique.

6 octobre, 9 houres, M. Herscher; Comment on doit pratiquer l'examen d'un malade atteint d'affection rénale. Procédés d'exploration des reins. — 14 h. 30, M. Deval : Analyse chimique des éléments anormaux de l'urine, - 16 h. 30, M. Henri Bénard : Notions cliniques et bactériologiques récentes sur le paludisme, les dysenteries, le typhus exanthématique.

7 octobre, 9 heures, M. Maurice Villaret : Les attitudes pathologiques des membres et les troubles de la marche dans les lésions des nerfs périphériques. -14 h. 30, M. Dufourmentel: Comment on doit pratiquer l'examen de l'oreille, du larvnx, des cavités faciales. - 16 h. 30, MM. Guilleminot et Gérard : Technique et interprétation de l'électro-diagnostic,

8 octobre, 9 heures, MM. Guilleminot et Lagarenne : Application des rayons X et du radium au diagnostic et à la thérapeutique. - 14 h. 30, M. Deval : Analyse chimique du sang. -- 16 h. 30, MM. Durey et Dausset : Kinésithérapie dans les affections douloureuses. Thermothérapie.

9 octobre, 9 heures, M. Saint-Girons : Notions cliniques et thérapeutiques récentes sur les syndromes endocrines, - 14 h. 30, M. Paul Descomps : Globules rouges : caractères hématologiques des anémies. Globules blancs (les leucémies) : Jeur diagnostic hématologique. - 16 h. 30, M. Henri Bénard : L'encéphalite épidémique.

11 octobre, o heures, M. Brin : Diagnostic clinique et traitement de la syphilis. - 14 h. 30, M. Henri Bénard : Réactions de fixation.

12 octobre, 9 heures, M. Paul Descomps: Les réactions méningées. Diagnostic et traitement des méningites aiguës et chroniques. Examen cytologique et bactériologique du liquide céphalo-rachidien. Les méningocoques. -14 heures, M. Comandon: Projections de einématographie ultra-microscopique. - 15 h. 30, M. Maurice Villaret : La rééducation fonctionnelle et professionnelle des blessés du système nerveux.

Un voyage d'étude de cinq jours sera organisé les 25, 26, 27, 28 et 29 septembre 1920, à Evian et aux stations hydro-minérales de la Haute-Savoie (Saint-Gervais, Aixles Bains, etc.), sous la direction des professeurs du cours.

Pour connaître les conditions, s'adresser à M. Paul Descomps, à la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu,

Le droit de laboratoire à verser est de 150 francs.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

13 SEPTEMBRE. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Cochin. Ouverture du cours de vacances sous la direction de M. le professeur Widal et de M. le I)<sup>1</sup> Lemierre.

13 Septembre. — Paris. A la clinique Baudelocque,

ouverture du cours de vacances de sémiologie clinique et de manœuvres obstétricales.

15 SEPTEMBRE. — Rochefort. Coneours pour la nomination d'un professeur de sémiologie et petite chirurgie à l'Ecole de la marine de Toulon.

17 SEPTEMBRE. - Clôture du registre d'inscription pour les concours de professeurs suppléants des chaires d'anatomie et de physiologie aux Ecoles de médecine de Besauçon, Caen, Díjon, Grenoble, Limoges, Marseille, Poitiers, Amiens.

19 SEPTEMBRE. — Bruxelles. 4º conférence interalliée pour l'étude des questions intéressant les invalides de

20 SEPTEMBRE. - Paris. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux.

20 SEPTEMBRE. — Paris. Clinique Baudelocque. Ouver-ture du cours de vacances de thérapeutique obstétricale par MM. les Dr. LEVY-SOLAL et VIGNES

23 SEPTEMBRE. — Rouen. Congrès de la natalité.
24 SEPTEMBRE. — Paris. Ouverture, à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, du cours de perfectionnement de elinique pratique et d'application des recherches de labo-ratoire au diagnostic.

24 SEPTEMBRE. - Clôture des registres d'inscriptiou 24 Sh. Ilmark. — Counc des regatres à instription pour les concours de professeur suppléant de pathologie et clinique chirurgicale à Marselle, de clinique obstétri-cale à Marselle, de pathologie et clinique médicales à Amiens, d'histoire uaturelle à Nantes, de physique et de chimie à Nantes.

25 SEPTEMBRE. — Gand-Bruxelles. Congrès jubilaire de la Société de médecine meutale de Belgique. 30 SEPTEMBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le conocours de l'internat des hiopitaux de Paris. 30 SEPTEMBRE. — L'Ille. Dernier délai d'inscription

pour le concours de médecin adjoint des hôpitaux de Lille.

1er Octobre. - Paris. Clôture du registre d'inscription our le concours d'agrégé de chimie à l'Ecole du Val-de-

1er Octobre. -- Paris. Onverture du cours de technique histologique de M. Prenant à 14 heures à la Paculté de médecine.

4 OCTOBRE. - Paris. XXIXº Congrès français de chi-4 OCTOBRE. — Paris. Congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hôpitaux.

4 Octobre — Bordeaux. Concours de l'externat des hôpitaux de Bordeaux.

#### VARIÉTÉS

#### LA CÉRÉMONIE DE L'OFFRANDE

Par le D' Etienne GINESTOUS, A

Lauréat de l'Institut et de l'Académie de mé Membre du Conseil d'hygiène de la Girin Médecin des épidémies

Dans les derniers mois si sombres de primer moment on la meurtrière épidémie de gribparation blait la joie de notre victoire, le consed départemental d'hygiène de la Gironde a été appelé par M. le prétet à formuler les mesures nécessaires à la préservation de la santé publique.

L'attention du conseil fut particulièrement attirée sur les dangers que pouvaient présenter les agglomérations peut-être agréables mais non indispensables (théâtres, cinéma, etc.) et aussi sur l'obligation de réglementer certaines cérémonies cultuelles qu'il était possible de modifier dans leur pratique saus porter atteinte au respect de la liturgic. C'est ainsi que les prières pour les défunts furent réduites au minimum nécessaire pour commémorer leur mémoire. Enfin, le conseil obtint de l'autorité archiépiscopale du diocèse de Bordeaux une modification importante de la cérémonie de l'offrande dans ses rapports avec l'hygiène que je me propose d'étudier dans cet

Il offrande, du moius dans le diocèse de Bordeaux, est une pratique religiense d'après laquelle, dans les cérémonies funèbres, chaque fidèle se présente devant le prêtre, baise le cruefix et reuter me offrande. Après chaque baiser, la croix est essayée avec un linge tonjours le uième... pour la débarrasser de la souillur des lèvres du pécheur. L'hygieniste a-t-ll le droit, sans heurter les convictions religieuses de chacun, d'intervenir dans cette pratique?

L'origine de l'offrande est très ancienne. D'après Vollet (la grande Encyclopédie), de très ancieus documents relatent des reproches sévères adressés à ceux qui communiaieut sans avoir fourni les aliments ou les éléments de la communion. Ces oblations étaient considérées comme ayant le caractère d'un sacrifice. Primitivement, les fidèles portaient eux-mêmes à l'autel le pain et le vin pour le sacrifice ainsi que les dons en nature, circ et luile, pour le luminaire. Ce défilé était précédé d'une autre cérémonie, le baiscr de paix, que les assistants se donnaient entre eux en mémoire de la recommandation de Notre Seigneur : « Si au moment d'offrir votre don à l'autel, vous vous souveuez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre offrande, et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère ; vous reviendrez ensuite présenter votre offrande, »

Lorsque l'usage du pain levé fut aboli de l'Église latine, le pain de l'offrande ne servit plus qu'à être distribué aux pauvres comme symbole de communiou on à être vendu au profit des ministres de l'église on de la fàbrique. Plus tard on demanda de l'argent

au lieu de paiu, afiu que l'égliss se pourvêt elle-même du pain axyme et du vin decssaires à la communion.

C'est de cette manière que l'offrande s'est couvertie que argent. Ruffu, le baiser de paix, symbole de la scharifé qui unit entre eux tous les chrétiens, fut l'emplacé par un baiser au centién. La crois spécialement réservée à cet usage a reçu le nom d'instrument de paix de l'emplacé par le communication de la communication de l'emplacé par le communication de la communication de la communication de l'emplacé par le communication de la communicatio

Cette cérémonie de l'offrande, aussi aucienue qu'elle soit, ne s'est pas perpétuée partout avec la même rigueur. Dans certaines localités de la Charente Indérieure, par exemple, l'offrande est de pratique habituelle aux cérémonies dominicales. Dans d'autres, au contraire, l'usage s'en est perdu par le temps et la cérémonie de l'offrande est aujourd'hui quasiment orbliée. Dans d'autres enfin, notamment dans le diocèse de Bordeaux, sa pratique, supprimée aux offices ordinaires, est réservée au seul service des enterreunents.

C'est dire que cette cérémonie de l'offrande, malgré sa signification d'origine, n'est pas d'obligation liturgique. N'existant pas partout, elle pent, sans risque de porter atteinte aux croyances religieuses et respectables de claeuu, être sinon supprimée, du moins modifiée dans ses formes extérieures. Est-il besoin de faire ressoriir, nous ne divons pas les dangers, mais du moins les inconvénients de l'effleurement successif d'un crucifix mujque par les lèvres d'une assistance plus on moins contaminée dans quelques-uns de ses édéments?

de ses exements;
Permise par la liturgie, la modification de la
pratique de l'offraude répond donc à une indication
de prudeuce hygiécique. Un prêtre du diocèse de
Bordeaux fut un des premiers à le comprendre;
vaunt même qu'aucune décision générale ait été prise,
il substitue dans sa paroisse au baiser du crucifix
une bénédiction du fidèle avec la croix. Cette heureuse initiative paroissiale, que je signalais à M. Iepréte comme médécin des épidémies, ne tarda pas à être
généralisée dans tont le diocèse de Bordeaux. Dans
sa séance du 22 jauvier 1910, le conseil d'hygiène de la
Gironde émit le vœu que la oérémonie religieuse dite
de l'offrande, au cours de laquelle le crucifix est
baisé à tour derole par tousles assistants, soit modifiée

pour obvier au danger de propagation de la grippe. L'autorité diocésaine, déférant à ce vœu, décida que le crucifix, au lieu d'être présenté au baiser des assistants, servirait désormais « à tracer sur chacun un siene de croix ».

Par cette modification respectueuse de la liturgie, la cérémonie de l'offrande, tont en conservant sa signification ancienne, s'est adaptée aux nécessités de l'hygiène moderne, et sans le baiser qui pent contaminer, le fidèle continue à rocevoir le signe de la croix instrument de paix, et si le Seigneur a ordonné que ceux qui amoncent l'Évanglé vivent de l'Évangile (Timothée, V, 18), l'Officiant continue aussi, comme par le passé, à recevoir l'offrande.

#### VARIÉTÉS (Suite)

#### PARTHÉNOTHÉRAPIE

La parthénothérapie, comme l'indique l'étymologie de ce mot, est une méthode thérapeutique qui consiste à guérir les maladies, en utilisant les propriétés curatives, pharmacodynamiques, curieusement dévolues aux corps des jeunes filles vierges. Les jeunes filles, autant que possible, ne doivent pas avoir plus de treize ans : au-dessus de cet âge, on peut rencontrer des insuccès; aimsi l'a démontré l'expérience. Cette méthode connaît une haute antiquité. Activement suivé durant le moyen âge, elle est aujourd'hui tombée en désuétude, voire considérée comme imprudente, sinon nutile, sinon dangereuse.

Nous lisons dans la Bible:

I. Le roi David était vieux, et dans un âge fort avancé; et quoiqu'on le couvrît beaucoup, il ne pouvait échauffer.

II. Ses serviteurs lui dirent done: Nous chercherous, si vonsi'agréez, une jeune fille vierge pour le roi notre seigneur, afin qu'elle se tienne devant le roi pour le servir, qu'elle l'échauffe, et que, dormant auprès de lui, elle remédie à ce grand froid du roi notre seigneur.

III. Ils cherchèrent donc dans toutes les terres d'Israël une fille qui fût jeune et belle; et ayant trouvé Abisag de Sunam, ils l'amenèrent au roi.

IV. C'était une fille d'une grande beauté; elle dormait auprès du roi, et elle le servait, et le roi la laissa toujours vierge.

Ces versets, avec une indication thérapeutique précise, nous fournissent une technique d'une grande simplicité, qui ne laisse place à aucune discussion.

Avant de donner sur cette méthode charmante d'illustres exemples, je crois utile d'en asseoir les fondements. Elle s'apparente, semble-t-il, à l'opothérapie. La croyance des anciens, en effet, les incitaità supposer que la maladie pouvait passer d'un organisme débilité dans le corps d'un autre être, pourvu que ce nouvel hôte fût à la fois jeune et sain. C'est ainsi que pour guérir l'ictère ou pour désenfler la rate, il convenait de s'appliquer sur le ventre une truite vivante, ou une tanche, à défaut. Pline recommandait de maintenir dans l'oreille d'un chat le douloureux panaris ; le chat s'enfuvait avec le mal. Un sac rempli de hannetons vivants, et plaqué contre la poitrine, absorbait et éteignait la fièvre quarte. César Borgia, malade, se fit plonger dans le ventre d'une mule vivante. « L'estomach froid et foible, dit la Médecine des pauvres, se trouve doucement réchauffé et tempéré, si on met contre icelui un jeune chien. »

Elle subsiste encore, l'horrible et barbare coutume qui consiste à couper en deux un pigeon vivant, dont on coiffe la tête du méningitique. Pour les coliques, il importe de s'adresser à un canard; ses deux moitiés sanglantes s'étalent en cataplasme sur le ventre du patient.

La parthénothérapie relève de cette conception, la transmutation des maladies. Galien l'appuie de son autorité grande : « Rien ne contribue davantage, dit-il, à la bonne digestion que l'application immédiate du corps d'une personne saine à l'estomac. » Et Paul d'Egine ajoute : « Il est très difficile de rétablir quelqu'un qui est tout à la fois refroidi et desséché, mais en pareil cas, un des meilleurs remèdes est de faire reposer sur l'estomac du malade un enfant bien sain et bien gras. »

En 1226, le roi Louis VIII, dit le Lion, ayant heureusement terminé le siège d'Avignon, se dirigeait vers Paris. II dut s'arrêter à Montpensier, en Auvergne, terrassé par la maladie. La situation, chaque jour, devenait de plus en plus angoissante et les médecius désespéraient de sa vie. Ayant épuisé tous les remèdes usuels, ils proposèrent au roi d'introduire une jeune fille dans son lit; s'autorisant de la Bible, ils lui remontrèrent que cette ressource était une ressource ultime. Par chasteté, Louis VIII repoussa la jeune fille et en mourut le 8 novembre 1226. Ce qui fut un grand enseignement.

J. de Vitry, au chapitre IV de son Histoire occidentale, conte, en effet, que la parthénothérapie était, à ce moment, de pratique courante: « Dum enim expletione libidinis corpora propagari asserunt, multos in fornicationem inducunt. »

C'est également l'opinion du R. P. dom Calmet, jésuite du XVIIIº siècle, ennemi intime de Voltaire, qui assure qu'une jeune fille fort belle est très propre à ranimer un malade.

Boerhave se plaisait à raconter à ses élèves qu'un vieux prince d'Allemagne, infirme et misérable, se décida à partager son lit entre deux jeunes filles aimables et sages. En peu de temps, lui revint la santé, et il put congédier ses deux gracieux remèdes.

L'empereur Frédéric Barberousse, souffrant de l'estonac, utilisa pareillement la parthénothérapie. Chaque nuit, deux jeunes filies maintenaient une main sur la région épigastrique : il exprouva un grand soulagement; des petits chiens, antérieurement employés pour le même usage et de pareille façon, n'avaient amené aucun résul-at.

Car il se dégage de la respiration et du corps des jeunes filles, une préparation vitale, dont tout l'air ambiant se trouve comme imprégné. Cette substance a un nom: aura puellarium. On l'a point encore isolée. Mais elle existe, puisque, si souvent, en ont été constatés less fiets admirables, et qu'il en dut écrit une thèse: « Savoir, si l'ha.

#### VARIÉTÉS (Suite)

leine des jeunes filles peut contribuer à soutenir une longue vie, en écartant les incommodités du vieil âge. »

Lotichius, octogénaire, épousa une jeune fille devingt-cinq ans. Son existence en fut transformée. Ses cheveux devinrent noirs, ses dents blanches, sa peaulisse; il fut un mari parfait, comme l'attesta sa propre femme.

Tout se transforme; la parthénothérapie a fait son temps. Géronte, en ouvrant, aujourd'hui, sa porte à Agnès, soulève la dalle de son tombeau. Dr Mousson-Lanauze.

#### MÉDECINE ET POÉSIE

#### LES MÉDECINS DES MORES

Complainte par le Docteur Charles LAVALLÉE, Président de la Société des médecins de l'état civil.

Air du couplet : « Venez entendre l'histoire. »

I

Voiei le médeein des morts! Par eux sont contrôlés au port Les malades qui fon naufrage 15t les vieillards vaineus par l'âge... Aux gens qui tombent en chemin, Ils serrent, les derniers, la main.

TT

Les braves médecins des morts, Loin de jouer les esprits forts, N'affectent point d'indifference En voyant pleurer l'assistance, Quoique beaucoup de gens en deuil Ne pleurent guère que d'un ceil. 111

Les pauvres médecins des morts Du nez détiennent le record : Quand le chaland se décompose, Hélas ! il ne sent pas la rose... Ils doivent s'ébrouer à l'air Et des passants tromper le flair.

ıv

Toujours le médecin des morts Avec son client est d'aecord; Celui-ei devient un bon type Même lorsqu'il a pour prineipe De mendier quelque rabais... Désormais qu'il repose en paix!

v

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. DOCTEURS

Envers le médeein des morts Parfois, n'est-ee point le remords Qui, sur la glaciale face, Grave une tragique grimace!... Ce médeein a trop d'honneur Pour se targuer d'être vainqueur.



#### MÉDECINE ET POÉSIE (Suite)

VI

Devant le médeein des morts, Sondain se dévoilent les corps Des beautés les plus ombragenses Et des duègnes les plus hidenses, Des adorables amoureux, Des facuius riches et des greux.

3773

Quand vient le médeein des morts, Frémissent les fauteurs de torts... Il prévient, saus donte, des erimes Et venge, parfois, des victimes : Grâce à lui, ce u'est plus souvent Ouc l'on enterre des vivants.

TITE

Le cœur des médeeins des morts, Malgré d'impassibles dehors, Se gonfie souveut de tristesse Quand il constate que «l'ogresse Fait des hécatombes d'enfants Et de bieu d'autres inuocents.

IX

Parfois, le médecin des morts, Lorsque, après sa visitc, il sort, Entend sur lui claquer la porte. Eh bien! croyez-vous qu'il s'emporte? Nou! mais il pense: «Pauvres gens, La mort a tué leur bon sens!»

Α.

L'aspect du médeein des morts Pait quelquefois perdre le nord Aux simples d'esprit qu'il reucoutre... En cliuchotant on se le montre Et l'on se dit tout bas: « Un jour, Je serai sa proie à mon tour. «

ХI

Envers le médecin des morts Les confrères hautains ont tort; Car, en plus de sa conscience, Il a conquis l'expérience... Il tenait compte de leurs « fours », Il leur jouerait de vilains tours.

IIX

Comme le médeein des morts, Nul ne connaît les coups du sort; Il sait mieux que l'antique sage, Combien la nature est sauvage... Instruit des suprêmes leçons, Il est le roi des bons garçons.

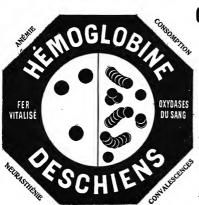

# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

#### LE MOUVEMENT MÉDICAL

LE MOUVEMENT MÉDICAL AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Par le D' PRAUM.

Le Gouvernement Iuxembourgeois vient de prendre quelques importantes décisions concernant la santé publique. Le directeur général de l'Instruction publique a pris, le 21 mai 1920, l'arrêté ministériel suivant: «Attendu que l'expérience des dernières années a prouvé la nécessité d'une réorganisation de la législation samitaire, notamment: 1º de la loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inpecteurs et l'exercice de leurs attributions; 2º de la loi du 27 juin 1906 sur la protection de la santé publique, et 3º de la loi du 6 juillet 1907 sur l'organisation et les attributions du collège médical, arrête :

4 ARTICLE PREMER.—Est instituée une commission spéciale avec mission d'étudier la question, d'en faire rapport et d'élaborer un avant-projet de loi, destiné à être présenté, le conseil d'État entendu, à la Chambre des députés. 4 ART. 2.—Sont nommés membres de cette

commission: M. le D<sup>r</sup> A. Praum, directeur du laboratoire bactériologique, qui remplira les fonctions de président; M. le D<sup>r</sup> Giver, secrétaire du collège médical; M. Kerschen, conseiller de Gouvernement; M. le Dr Pundel, médecininspecteur. Un secrétaire spécial est attaché à la commission.

Cette commission a commencé ses travaux ; elle compte les terminer à temps pour que le rapport puisse être remis en octobre prochain au Gouver-

Un autre arrêté ministériel du même directeur général, daté du 2 juin 1920, est ainsi libellé: Attendu qui en présence de la propagation assez considérable des maladies vénériennes pendant et après la guerre, des mesures contre ces maladies s'imposent; attendu qu'il y a lieu de nommer une commission spéciale appelée à étudier la question de la lutte contre les maladies vénériennes et à rechercher les moyens aptes à enrayer l'expansion de ce mal et à sauvegarder la santé publique; qu'enfin il convient de charger cette commission d'élaborer le texte d'un projet de loi, s'il y a lieu, arrête :

« Est instituée une commission spéciale se composant d'un conseiller à la Cour d'appel, du directeur du laboratoire bactériologique, d'un médecin-inspecteur, d'un médecin des prisons, d'un substitut du procureur. »

Cette commission a déjà siégé et fait la répartition du travail entre ses membres.

Le directeur général de la prévoyance sociale



#### LE MOUVEMENT MÉDICAL (Suite)

a pris, le 14 juin 1920, l'arrété ministériel suivant : « Considérant que la tuberculose a fait dans les derniers temps des progrès de plus en plus effrayants et que dès lors il est indispensable de prendre des mesures efficaces en vue d'eurayer la propagation de cette maladie néfaste et de combattre energiquement le fiéau de la tuberculose; considérant qu'à ces fins il est indiqué d'instituer une commission spéciale chargée d'étudier les mesures à prendre dans l'intérêt de la lutte antituberculeuse et de proposer cusuite au Gouvernement les mesures qui s'imposent, arrête :

«12st nommée une commission spéciale chargée de la mission sus-indiquée et qui se compose de .... vingt et un membres ! le président des établissements d'assurances sociales, le président de la ligue antitubereuleuse, le directeur du laboratoire bactériologique, des députés, des architectes, des représentants des travailleurs, des philanthropes, des médeeins, etc. »

La lutte antituberculeusc étant avant tout une question d'argent, la besogne de la commission consistera principalement à trouver les ressources nécessaires. discussion du budget sanitaire, out porté sur le renforcement de l'inspection des pharmacies, la réorganisation de la maison d'accouchements et l'extension des services du laboratoire de bactériologie. Les projets de loi afférents sont à l'étude, et, en présence des bonnes dispositions des députés pour les affaires d'hygiène, ils entreront bientôt en vicueur.

Le Grand-Duché adhérera très prochainement à l'Office international d'hygiène publique à l'aris; il sera représenté à la commission internationale chargée de reviser la nomenclature des maladies et des causes de décès, qui aura lieu à Paris le II octobre 1020.

Le Président de la République française a conféré à la Société de la Croix-Rouge luxembourgeoise la médaille d'or de la recomnaissance française : « qui a largement contribué à l'enlèvement, au transport, à la subsistance et aux soins de nos malades et de nos blessés, grâce à un corps d'infirmiers et d'infirmières modèle. A accompli une cenvre de grande utilité poule la France.

Une distinction pareille a été conférée à la ville de Luxembourg (Journal officiel du 17 juil-let 1920).

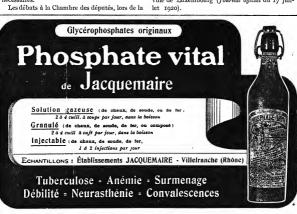



#### REVUE DES REVUES

Les accidents provoqués par les sports (HARRY EATAN STEWARD, The Journ, of the Americ, Med. Assoc., 3 avril 1920).

Stewart signale la fréquence de plus en plus grande des accidents provoqués ehez les jeunes Américains par la pratique des divers sports tels que le football, le basket ball, le soccer, la boxe, etc. Il classe ces accidents en quatre groupes : 1º la contusion des muscles, très commune chez les joueurs de football, et qui siège ordinairement à la cuisse ; la contusion peut être simple, le plus souvent les fibres musculaires sont infiltrées par un épanchement considérable de sang et de lymphe ; 2º l'arrachement des ligaments; 3º l'arrachement des insertions musculaires, que peuvent provoquer toutes les variétés de sport; 4º l'hématome sous-périosté, souvent confondu avec une contusion musculaire; 5º la synovite tendineuse, localisée le plus souvent au tendou d'Achille. Le traitement de ces accidents consiste en : repos complet du membre dans une position relâchaut les muscles, baudage compressif pendant vingt-quatre heures; puis, applications de chalcur sous forme de diathermie, et massage. L. B.

(G. MARION, Journ. d'Urolog., 1920, 10° 1). Chez trois malades opérés pour camere de la prostate, Marion a trouvé les vésicules séminales augmentées de volume, bosselées, creusées de cavités que remplissait une sécosité trouble ou sanglante; il s'agissait d'une dilatation rétrograde par oblitération des canaux éjaculateurs. La constatation d'un empâtement vésiculaire douloureux chez un prostatique doit véruller l'idée de camer, quel

que soit l'aspect de la lésion de la prostate. Cet empâte-

Vésiculites chroniques chez les prostatiques

ment ne doit pas être toujours interprété comme une propagation certaine du néoplasme; il peut être dà a didatation rétrograde des véscules par suite de l'envahissement des canaux éjaculateurs par le cancer. L'empâtemeut vésiculaire ne coutre-indique pas l'ablation du néoplasme, et l'ablation des vésicules ne semble pas aggraver le pronostié de la prostatectomie. L. B. Diphtérie ot vitiligo (L. JOLVEY, Ann. de dermat.

et de syph., 1920, nº 1).

Un homme, âgé de vingt-sept ans, contracte une angine diphtérique soignée par une injection de sérum antidiphtérique. Huit jours plus tard, se développe une paralysie incompléte limitée aux membres inférieux. Cimq mois apres l'atteinte de diphtérie, apparaît un vitiligo, d'abord à la région cervicale antérieure, puis as secotum, enfin aux membres et à la face. La réaction de Wassermann ne fut pas recherchée, mais il u'existat aucum signe de syphilis acquise on héréditaire. L'autteur invoque une radicultie trophique d'origine diphtérique et assimile ce vitiligo aux vitiligos radiculaires des syphilitiques, des léprenx ou des diabétiques des suphilitiques, des léprenx ou des diabétiques des suphilitiques, des léprenx ou des diabétiques

De la précocité du cancer de l'esophage dans ces quatre dernières années (Cuistz, Paris chirurgical, n° 2. mars-avril 1919).

«Les spasmes graves de l'exsophage nous ont paru très fréquents chez les jeunes sujets pendant la guerre et occupent dans notre statistique une place bien plus graude que durant les années précédentes.. En même temps, nous avons constaté une fréquence bien plus grande et la précocité de l'apparition du caucer. »

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

#### RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cuillerée à soupe de "PANHÉMOL" 2 gr. 60 d'Hémogloirine.

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cuillerées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 aux : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graces.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (17II°). 161. Wagram 61-42

#### NÉCROLOGIE

#### LE PROFESSEUR MORAT

Bien qu'elle nous ait surpris à l'entrée de la période des vacances, la nouvelle de la mort du professeur honoraire Morat ne peut pas être simplement enregistrée comme un fait triste parmi les divers.

Car le maitre qui vient de s'éteindre, à l'âge de soixante-quinze ans, a illustré la Faculté de métecine de Lyon. Élève de Claude Bernard, J.-P. Morat poussaplus avant, dans ledomaine purenent scientifique, les acquisitions de la physiologie. Ce fat à la faveur de travaux de lougue halelue, portant exclusivement, pour ainsi dire, sur l'étude du système uvrevux en général et du sympathique en particulier, Morat donna del l'espace aux conècptions de Xavier Bichat et de Claude Bernard, en faisant dépasser au système sympathique les limites anatoniques qu'il ui étaient ators assignées; en découvrant aux nerfs de ce système des fonctions variées, parfois antagonistes, ces nerfs étant recommus comme anatomiquement distincts dans certaines régions et comme mélés, dans certaines autres, aux fibres du système cérébro-spinal.

Le disciple de Claude Beruard fut aussi un penseur dans toute la profondeur du mot, un penseur peu communicatif, qui semblait 3'isoler des choces de ce monde pour planer dans les nuages, sachant toutefois communiquer les fruits de ses méditations philosophiques par des écrits remarquables et dignes de nos auteurs les plus réputés.

C'est uu homme parfaitement bienveillant et bon qui vient de s'en aller, de s'en aller prématurément malgré son âge, victime, lui aussi, des coups prolongés et répétés de la grande guerre.

HORN.

#### NOUVELLES

Création d'Instituts dépendant de la Facuité de médeelne de Paris. — M. Homorat vient de faire siguer par le président de la République uu décret aux termes duquel est déclarée d'utilité publique la créatiou d'ustituts dépendant de la Facuité de médecine de l'Université de Paris, notamment d'un Institut d'hygièue, dans ut terrain sis à Paris, rue de Vaugirard, 383, 385, 389, 301, rue Lacretelle et rue Vaugelas, provenant de la gluidation de la Coupraguié de Jésus.

quidation de la Congrégation de la Compagnie de Jésus. En conséquence, le ministre de l'Instruction publique

et des beaux-arts, agissant au nom de l'Etat, est autorisé à acquérir ce terraiu par voie d'expropriation.

Donation Dejerine. — Le doyen de la Faculté de médicine de l'Université de Paris est autorisé à accepter, au nom de cet établissement, aux clausses et conditions énoucées dans l'acte en date du 22 mars 1920, la donation faite à ectte Faculté par Mes. Auguste Klumplee, veuve de M. Josep Dejerine, profusseur à ladite Paculté, membrade l'Académie de médecine, des collections anatomo-pathologiques et iconographiques de M. Deje-



Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Malson ADEXAN et C'e et depuis imité par les Allemands sous divers noms Voir : Formulaira des Houveaux Remèdes 17º Editton, page 76.

STÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN et Cit, 9, rue de la Perie, Paris





#### NOUVELLES (Suite)

rine, ainsi que 10 000 francs de rente, représentés par vingt titres de 500 francs chacun, 5 p. 100, sur l'Etat français.

Les arrérages de ladite rente seront employés à créer un musée de neurologic avec laboratoire annexé à ce musée, lequel devra porter le nom de « musée » ou « fondation 1.-Dejerine ».

École d'application du Service de santé de la marino. —
Sont désignes pour suivre les cours de l'Ecole d'application du Service de santé de la marine à Toulom à partir
du 1<sup>es</sup> octobre 1920: MM. Souloumiac, Kergroleu,
Carboni, Schemberg, Circan, Le Floch, Arrighl. Bréard,
Aubry, Cussec, Maudet, Iaponge, Marçon, Maleville,
Dobard, Fontorbe, Grossa, Lacaze, Calmels, Brette,
Ploirier, Birades, Charpeutier, Gaillard et Bersot, médeciss de 2 e classe auxiliaires.

Esole principale du Service de santé de la marine. — Liste, par lettre alphabétique et par centre d'examen, des candidats admis à subir les épreuves orales du concours d'admission à l'Ecole principale du Service de santé de la marine en 1920.

Epræuse orales à Brest. — Candidata à 4 inscriptions, nouveau régime: MM. Brobaut, Carlier, Coleno, Delom-Denechau, Platres, Herivaux, Huard, Husson, Kervella, Lageat, Laurent (C-J.-H.), Laurent (F-J.-P.), Le Goff, Leroy, Lesconnec, Mazurier, Montagne, Picot, Pirot, Quere, Queiunec, Thelemaque.

Candidats à 4 inscriptions, ancien régime: MM. Barbin, Bergot, Coudé, Degoul, Guillaume, Hasle, Trereguet. Candidats à 8 inscriptions: MM. Appert, Briand, Godal, Gueutier, Lefort, Kerangal des Essarts, Vaucet.

Candidats à 12 inscriptions, ancien régime et à 16 inscriptions, nouveau régime : MM. Boisnières, Guillerm, Keraudren. Averons.

Epreuves orales à Rochefort. — Candidats à 4 înscriptions, nouveau régime : MM. Barrat, Basile, Belle,

Belgy, Bourret, Brugère, Chambon, Delage, Dumas, Dupas, Etieune, Farinaud, Gay, Giraud, Goulard, Guilliny, Guy, Marneffe, Meusnier, Murainc, Négrie, Pein-

daric, Przyiemski, Robert (Géraud), Touéhais, Varneau. Candidats à 4 iuscriptious, aucieu régime: MM. Delprat, Deney, Gilbert, Goinet, Jouela, Péricaud, Raunon, Tournau, Viuzent.

Candidats à 8 inscriptions: MM. Chaput, Coiffe, Dabbadic, David, Darmaillacq, Farges, Gallaud, Gallet, Glémet, Laceourrèges, Laney, Lhoste, Marchat, Martial, Michelot. Ouerrioux, Ragiot, Romarony, Roche.

Candidats à 12 inscriptions, aucien régime : MM, Charrier, Durand, Jabin, Dudognon, Laffite, Lapierre, Lasseguette, Rouquet, Souplet.

Eprauues orales à Toulon. — Candidats à 4 inscriptions, nouveau régime: MM. Alain, Baron, Bousselet, Cairol, de Nas de Tourris, de Palmas, Duffaut, Fabre, Germain, Larrazet, Malval, Montestruc, Noël (Mauriec), Pommepuy, Pons, Ravoux, Robert (Paul), Robin, Roumat, Sanner, Sanson, Tivollier.

Candidats à 4 inscriptions, ancien régime : MM., Cudenet, Lembert, Mollandin de Boissy.

Candidats à 8 inscriptions: MM. Buffet, Buisson, Dumas (J.-M.-R.), Fourneyron, Ott, Rosentiel, Sautriau, Candidats à 12 inscriptions, ancien régime: MM. Basset, Calbairac, Clouzet, Conies, Duga, Favot, Meydieu, Michel.

Les épreuves orales auront lieu successivement à Brest, Rochefort et Toulon.

Les candidats médecins et pharmaciens qui doivent les subir à Brest devront être rendus dans ce port le 6 septembre 1920 et se présenter à 8 heures du matin au directeur du Service de santé. Les dates des 'épreuves orales pour les candidats qui doivent les subir à Rochefort et Toulon seront indiquées ultérieurement.

Les huit heures dans les hôpitaux. — Le personnel de



## CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon 300 m. d'altitude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

Ents neurasthéalques et psychasthéalques, morphiomanes, maladies du thé digestif et de la suirities QUBES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D' FEUILLABE, médecit directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande

## A. HELMREICH

NANCY — Rue Saint-Jean — NANCY

**Eiectricité Médicale** 

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

#### PARAFFINOLÉOL HAMEL

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes :

Indications:

2º Sans arome.

Colites, Entérecolites, Appendicites
3º Crème au oacao.

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL . LE MANS

#### VICHY

Hôtel du Parc. (Aletti, directeur.) Hôtel Majestic. (Aletti, directeur.)

#### NOUVELLES (Suite)

l'Assistance publique avait organisé, ces jours derniers, à la Bourse du travail, un meeting pour l'application rigoureuse de la journée de huit heures. Le secrétaire de la Fédération a protesté contre les modalités d'application établies par l'Administration qui aboutisent, a+i-il dit, à une prolongation du travail de «20 à 30 minutes par jour en plus »,

Comme ce sont les médeeins qui ont établi les heures de service, les infirmiers prétendent qu'ils l'ont fait dans un sentiment hostile à la loi de huit heures. Leurs orateurs ont menacé, par représsilles, de dévoiler les creurs de diagnostie du corps médieal et ses actes de négligenee. En dépit de ce que peuvent les meneurs de ce mouvement, il lest plus que douteux que es procédé de combat réussisse à concilier au personnel infirmier les sympathies du public et intimider l'Administration.

On sait que les infirmiers protestataires préconisent un système de cinq équipes, chevauchant les unes sur les autres, système compliqué que les médecins repoussent en raisou même de ses difficultés de réalisation.

Prix de la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux (1920). — Médecine. — Première année : Prix, M. Magendie. — Deuxième année : Prix, M. Mattey-Cornat ; Mention très honorable, M. Damany. — Troisème aunée : Prix, M. Chavannaz ; Mention honorable, M. Costedoat. — Quatrième année (A. R.) : Prix, M. Germain ; Mention honorable, M. Ragot. — Quatrième année (N. R.) : Prix M. Plandé-Larroudé.

Prix de la ville de Bordeaux. - Médeeine : Prix,

M. Ragot; Mention honorable, M. Kergrohen. — Chirurgie: Prix, M. Labuehelle.

Pharmacie. — Première année : Prix, M. Duzer ; Mention très honorable, M<sup>10</sup> Ferehaux. — Deuxième année : Prix, M. Le Rouzic. — Troisième année : Prix, M<sup>10</sup> Désobry.

Travaux pratiques. — Première année : Prix, M<sup>11e</sup> Deeroux ; Mention très honorable, MM. Pery, Cousin. — Deuxième année : Prix, M. Lestage ; Mention très honorable, M. Le Rouxie.

Chivurgie dentairs. — Première année: Prix, M. Devaux; Mention honorable, M. Petit. — Deuxième année: Prix, M. Gousolin; Mention très honorable, M. Berthon. — Troisième année: Mention très honorable, M. Gombaud.

Stagiaires. — Première année: Prix, M<sup>11e</sup> Fourcade-Peyraube. — Deuxième année: Prix, M<sup>11e</sup> Véron; Mention très honorable. M<sup>11e</sup> Jardry, M. Gay.

Validation de stage. — Prix, M. Gay.

Ecole de médecine de Rennes. — MM. Quentin et Huchet sont nommés, pour une période de neuf ans, suppléants des chaires de pathologie et de clinique médicales.

Ecole de médecine de Rouen. — Ont été uommés, après concours :

Professeur suppléaut de pathologie et de elinique médicales : M. J. Lecaplain.

Professeur suppléant de pathologie et de clinique chirurgicales : M. J. Petit,

# STRYCHNAL LONGUET Dérivé synthétique de la Strychnine Graules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par ce' P. LONGUET 40, rue parties parties

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 à 3 Comprimés,

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sclérose, Goutte Saturnisme

# MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS
Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Groix-Rousse, LYON

#### NOUVELLES (Sutte)

Professeur suppleant de physique et de chimie médicales : M. Guillaume.

Ecole de médecine d'Angers, — M. Brac est nommé chef des travaux de physiologie. M. Gaugaiu est nommé chief des travaux d'histologie.

Inspection du travali. — Il sera ouvert, le lundi 14 février 1921, un concours pour douze emplois d'inspecteur départemental du travail.

Les demandes d'admission, accompagnées de toutes les pièces nécessaires, devrout être parvennes au ministère du Transil avant le 1<sup>rd</sup> décembre 1920. Aucune suite ne sera donnée aux demandes qui arriveraient après cette date.

Pour renseignements et programme, s'adresser au ministère du Travail, directiou du travail, 80, rue de Varennes. Paris.

Laboratoire départemental du Cher. — Un concours set ouvert à la prétecture du Cher pour la nomination du directeur du laboratoire départemental d'hygiène agri-cole et vétérinaire. Les candidats doivent adresser leur demande, rédige sur papier timbré, au préfet du Cher avant le 15 octobre. Les épreuves auront lieu le 25 novembre à 8 heures à l'Esole de médecine de Clermont-Perrand. Le traitement de début est de 12 000 francs par au, plus uu pourcentage de 10 à 30 p. 100 sur le analyses payantes (minimum garanti : 15 000 francs).

Apparolis radio-actifa. — Devant l'extension croissante que prement les trattements par le radium, nous croyons être agrábles à nos correspondants et lecteurs en leur donnant le moyeu pratique d'avoir à leur disposition, à des conditions très avantageness de location, la série complète des appareils permettant tous les traitements radio-actifs.

Il sera répondu par retour du conrrier à toute lettre adressée à Paris médical, département R. C.

Hospiess et höpitaux de Bruxelles. — Le Conseil des hospiess de la ville de Bruxelles vient de nommer M. Pechère, chef de service de pédiatrie dans les hôpitaux ; M. Le Clere-Dandoy, chef de service d'avalogie ; M. R. Danis, chef de service de chirurgie ; M. Persin, chef de service de stomatologie ; M. Roussiel, chirurgien de Phospie de l'Infirmerie.

Sanatoria Bouville et Vincent. — Le Conscil général de la Seine, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Rebeillard, vient de prendre la délibération suivante : ARTICLE PREMIER. — M. Sorrel, chirurgien des hôpitaux, est changé, au lieu et place de M. Ménard, mis à la tertaite, de la direction du service médical des établissements assistés Bouville et Vincent, à Berck, où sont recueillis les enfants du service atteints d'affections d'origine serolueuse. Ses houoraires sont fixés à 200 fr.

ART. 2. — Sout autorisés, d'une part, la suppression d'un des deux postes de médecins attachés aux établissements Bonville et Vincent et, d'autre part, le relèvement de 2 700 à 5 000 francs, des honoraires de M. Tridon, qui assurar le service desdits établissements, sous la direction de M. Sorrel, et douners ses soins aux pupilles de l'agence de Montreuil, placés dans l'agglouderation berkebise.

Septième Réunion sanitaire provinciale (2, 3, 4 et 5 novembre 1920).— La Société de médecine publique et de géuie sauitaire organise cette anuée comne les aunées précédentes une réunion sanitaire provinciale.

Cette réunion se tiendra à Paris dans le grand amphithéâtre de l'Institut Pasteur les mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 novembre 1920.

Le programme en a été arrêté ainsi qu'il suit :

2 vosembre 1920. — Matin. — Allocution de M. le président d'honneur. Discours du président de la Société. Rapport de M. le D' Marchoux, secrétaire général. Rapport de M. le D' Olt, inspecteur départemental d'hygiène: Le rôle de l'inspecteur départemental d'hygiène et les rapports qu'il doit avoir avec les directeurs de bureaux d'hygiène.

Après-midi. — Discussion du rapport de M. le Dr Ott, Communications diverses,

3 novembre 1920. — Matin. — Rapport de M. le Dr Borne : Revision de la loi de 1902.

Après-midi. — Discussiou du rapport de M. le D' Borne.
Communicatious diverses.

4 novembre 1920. — Matin. — Rapport de MM. Feine

et Lafollye: L'habitation salubre.

Après-midi. — Discussion du rapport de MM. Feinc

et Lafollye, Communications diverses.

5 novembre 1920, — Réunion de l'amicale des directeurs

de bureaux d'hygiènc et des inspecteurs départementaux d'hygiène, Visites d'instruction, Ceux qui désireraieut, pendant leur séiour à Paris, se

Ceux qui d'esiremient, pendant leur séjour à Paris, se documenter sur diverses questions de technique ou de pratique sauitaire sout priés de le faire savoir avant le 1<sup>er</sup> octobre et d'indiquer les sujets qui les intéressent;

# Dragées ... Hecquet

eu Sesqui-Bromure de Fer ( CHLORO-ANÉMIE (4 à 8 par Jour) | NERVOSISME

#### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES (2 =0,81)

- AMPOULES (0.00) B. Bonisward de Port-Royal, PRRIS. TOUX NATIONAL SCIATIONS

Établissement Thermal ouvert toute l'année.

## rt. ntée. SALIES DE BEARN en tou SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-lodurées fortes.

Climat sådatif doux es tempéré en toutes salsens.

INDICATIONS : LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉITES CHRONIQUES TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, CANCLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXIES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE DYSMÉNORRHÉE. 

## Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiative.

#### NOUVELLES (Suite).

le bureau de la Société s'efforcera de les satisfaire, en leur facilitant la pénétration dans les laboratoires ou les services compétents. La Société accueillera avec plaisir toutes communications relatives aux questions traitées.

Leçons de perfectionnement sur la diphtérie. - M. P.-F, Armand-Delille, médecin des hôpitaux, remplaçant M. Aviragnet, et M. P.-I. Marie, chef de laboratoire du service de la diphtéric à l'hôpital des Enfants-Malades. feront, du jeudi 30 septembre au samedi o oetobre, une série de leçons sur les notions nouvelles acquises en bactériologie et leurs applications à la clinique et à la prophylaxie (diagnostic différentiel du bacille diphtérique et des bacilles diphtérimorphes, réaction de Michiels-Schick; immunisation contre la diphtérie, etc.).

Ces leçons auront lieu à 9 h, 30 à l'hôpital des Enfants-Malades, au pavillon de la diphtérie, et seront suivies de démonstrations pratiques.

Cours de gastro-entérologie de l'hôpital Beaujon. -Une série de 12 conférences sur les néoplasmes digestifs aura lieu à l'hôpital Beaujon, le matin à 10 h. 30, du lundi 18 au samedi 30 octobre 1920, dans le service et sous la direction du professeur Carnot.

Se faire inscrire dès maintenaut le matin, à la consultation de gastro-entérologie de l'hôpital Beaujon.

PROGRAMME DU COURS. - 18 Octobre. M. REGAUD ; Néoplasmes de la cavité buccale. Leur traitement par le radium.

- 19 Octobre. M. Guisez: Néoplasmes de l'œsophage. 20 Octobre. M. JACOUET: Néoplasmes gastriques. formes anatomiques. Présentation de pièces et de coupes histologiques.
- 21 Octobre. M. HARVIER: Néoplasmes gastriques, diagnostic clinique.
- 22 Octobre. M. Cambassédès : Néoplasmes gastriques : diagnostic par les méthodes de laboratoire et par l'examen radiologique.
- 23 Octobre. M. MATHIEU; Thérapeutique chirurgicale des néoplasmes gastriques.
- 25 Octobre. M. CARNOT : Néoplasmes du duodénum, de l'intestiu grêle, du cæcum et de l'appendice.
- 26 Octobre. M. HARVIER: Néoplasues du foie et des voies biliaires.
- 27 Octobre. M. CARNOT: Néoplasmes du pancréas. Les ictères néoplasiques.
- 28 Octobre, M. LARDENNOIS : Néoplasmes des côlons. Clinique et thérapcutique.
- 29 Octobre. M. FRIEDEL: Néoplasmes du rectum. Démonstrations rectoscopiques.
- 30 Octobre. M. ROUX-BERGER: Thérapeutique chirur, gicale des néoplasmes du rectum,
- Chaire d'hygiène. Cours complémentaire sur la tuberculose pulmonaire organisé avec le concours de la Commission Rockefeller, par M. le professeur Léon Ber-NARD, avec la collaboration de MM. Vallée, directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort ; Dr Debré, agrégé de la Faculté de médecine ; Amcuille, Armaud-Delille, Halbron, Læderich, médecins des hôpitaux ; Le Mée, oto-rhinolaryngologiste des hôpitaux ; Maingot, radiologiste de l'hôpital Laënnec ; Baron, Bigart, Salomon, assistants du

dispensaire Léon-Bourgcois; Vitry, assistant de l'Ecole Ce cours aura lieu du 20 septembre au 16 octobre 1920,

de puériculture de la Faculté de médecine.

- Il comprendra des leçons qui seront données chaque jour à 5 heures au laboratoire d'hygiène de la Faculté, et des exercices pratiques de clinique qui se tiendront chaque matin à 9 h. 30, à l'hôpital Laënnec et au dispensaire Léon-Bourgeois. Des visites à des établissements antituberculeux seront faites dans la semaine du 17 au 22 octobre.
- Ce cours est ouvert aux docteurs en médecine. Le nombre des auditeurs est limité à quarante-cinq.

La désinfection rationnelle des objets exposés dans les ventes publiques. - Sur la proposition de M. Jean Morin, au nom de la 7º Commission, le Conseil général de la Seine vient de prononcer le renvoi à l'administration d'un projet de vœu du Syndicat d'initiative de la banlieue Est de Paris relatif à la désinfection rationnelle des objets de toute nature exposés dans les ventes publiques.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

- 19 SEPTEMBRE, Bruxelles, 4e conférence interalliée pour l'étude des questions intéressant les invalides de guerre.
- 20 Septembre. Paris. Ouverture du concours de l'externat des hôpitaux.
- 20 SEPTEMBRE. Paris. Clinique Baudelocque. Ouverture du cours de vacances de thérapeutique obstétricale par MM. les Dra LÉVY-SOLAL et VIGNES.
  - 23 SEPTEMBRE. Rouen. Congrès de la natalité.
- 24 SEPTEMBRE. Paris. Ouverture, à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, du cours de perfectionnement de elinique pratique et d'application des recherches de
- laboratoire au diagnostic. 24 SEPTEMBRE. - Clôture des registres d'inscription pour les concours de professeur suppléant de pathologie et clinique chirurgicale à Marseille, de clinique obstétri cale à Marseille, de pathologie et clinique médicales à Amiens, d'histoire naturelle à Nantes, de physique et de chimie à Nantes.
- 25 SEPTEMBRE. Paris. Préfecture de police : clôture du registre d'inscription pour le concours d'internat de Nanterre.
- 25 SEPTEMBRE. Gand-Bruxelles. Congrès jubilaire de la Société de médeciue mentale de Belgique.
- 30 SEPTEMBRE. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat des hôp taux de Paris.
- 30 SEPTEMBRE. Lille. Dernier délai d'inscription pour le conçours de médecin adjoint des hôpitaux de
- 1er OCTOBRE. Paris. Faculté de médecine de Paris : onverture du registre d'inscriptions pour la première inscription de médecine.
- 1er OCTOBRE. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le coueours d'agrégé de chimie à l'Ecole du Val-de-
- 107 OCTOBRE. Paris. Ouverture du cours de technique histologique de M. Prenaut, à 14 heures, à la Faculté de médecine.
- 4 OCTOBRE. Paris. XXIXº Congrès français de chirurgie.
- 4 OCTOBRE. Paris. Congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hôpitaux.
- A OCTOBRE. Bordeaux. Concours de l'externat des hôpitaux de Bordeaux.

#### VARIÉTÉS

#### LES OLYMPIADES D'ANVERS

Par le Docteur Georges SAUPHAR

Arbitre officiel, Délégué de la Fédération française de Boxe.

Nous avons eu le plaisir d'assister pendant quelques jours aux Jeux olympiques d'Anvers.

Cette compétition n'est autre qu'un vaste championnat du monde de tous les sports, et l'on conçoit l'intérêt qui s'y attache. Toutes les nations avaient répondu avec enthousiasme à l'appel du Comité Jolympique, et leurs représentants, compétiteurs ou spectateurs, se pressaient sur lesgradins. Seul pent-être le public belge parut un peu indiférent et un peu clairsené. Pourtant la ville d'Anvers avait fait magnifiquement les choses et édifié de toutes pièces un stade superbe dont la vue, seule, justifiait le déplacement.

Partout des arcs de triomphe et des motifs de décoration témoignaient du soin et de l'empres-



Guillemot avant le 3000 mètres.

sement mis par la Belgique à recevoir ses nombreux hôtes.

Quant au spectacle lui-même, ce fut un émerveillement presque continuel, si l'on considère les splendides résultats obtenus.

Peut-on s'imaginer, au point de vue physiologique, ce que représentent d'efforts une course de 100 mètres et le Marathon, les deux épreuves extrémes de la course à pied l'Les 100 mètres s'effectuent en 10 secondes à peu près, soif à une vitesse de 36 kilomètres à l'heure, et le Marathon en un peu plus de 2 heures et demie, soit à plus de 17 kilomètres à l'heure.

Quel cœur et quels poumons pour résister à un pareil travail

Ce qui frappe également, c'est la variété d'aspect que présentent les athlètes suivant le sport qu'ils pratiquent. Seuls les hommes grands et lourds ont de la vitesse et courent sur les petites distances. Il semble que ce "poids soit indispensable pour permettre à l'homme de se « lancer », c'est-à-dire d'être en action dans le minimum de temps. Quand on songe que la course ne dure que 10 secondes pour les 100 mètres, il faut que l'athlète ait atteint toute sa vitesse à la troisième foulée.

Par contre, les hommes légers conviennent aux graudes distances, Jean Bonin, notre regretté champion, pesait à la vérité 65 kilos, mais un cœur extraordinaire et une capacité respiratoire de plus de 5 litres compensaient ce désavantage. Notre champion actuel, Guillemot, est petit et léger et réalise bien le type du coureur de fond.

Une chose extraordinaire et qui a retenu notre attention, c'est, au point de vue du sport engénéral, la faculté que possèdent les Américains de transformer toutes les techniques qui leur ont été transmises, dans le but d'obtenir un rendement maximum.

Ainsi, par exemple, ils ignoraient le saut à la





Foss sautant 4 mètres.

perche, sport landais ou basque. Cette année, ils nous out apporté une méthode nouvelle qui, sandecessiter une faculté physique plus grande de la part de l'athlète, permet à celui qui la pratique de gagner plus de 20 centimètres sur tous ses concurrents. C'est grâce à elle que Ross a élevé le record du monde à la hauteur phénoménale de 4<sup>m</sup>,00.

La boxe, sport anglais par excellence, a été également transformée par les Américains. Ce sont eux qui ont inauguré l'in fighting ou combat de près avec tous ces coups courts où le combattant met une force supérieure à celle que possèdent les longs directsou les larges revers. En natation, nous en sommes presque encore à la nage « à la grenouille », et le spectacle de phénomènes comme Kahanamoku — prince hawaien — aura été pour nos hommes une rude leçon de choese, et peut-être l'embryon de victoires futures.

En escrime, les Américains n'existent pas, car

on ne saurait compter pour victoire le fait d'avoir éliminé deux de nos meilleurs champions, l'un par un coup de pied bas, l'autre par un coup de coquille d'épée au menton. Il ne serait pas néanmoins impossible qu'aux prochaines Olympiades les Américains, bien entraînés par un professeur français, nous réservassent quelque suprise en adaptant à leur tempérament l'enseignement du maître.

Est-ce à dire que nous avons été écrasés?

Certes non, et loin de là, même, car, de l'aven de nos adversaires, nos athlètes ont fait mieux que figure honorable. Sans une série d'événements comme la maladie de Paoli, la mauvaise forme de Burtin, la folle témérité de Guillemot dans les 10 000 mètres, la disqualification inconcevable de Gillet, nous aurions considérablement amélioré notre situation, et c'est pleins de courageet de



Miss Blailetzey.

confiance qu'il nous faut travailler en vue des prochaines Olympiades de 1924.

Et d'abord, pourquoi avons-nous été battus? Pour plusieurs raisons dont la première est que la guerre pèse lourdement sur nous £1a plupart de nos champions ont disparu, et le choix de nos représentants a di se faire dans un lot d'hommes très restrient et presque tous enore soldats.

La seconde, c'est que nous manquions d'argent. Le gouvernement a accordé 200 000 francs de subvention, 200 000 francs pour entraîner, nourrir, transporter quatre cents athlètes l'C'est-d-dire que s'îl n'y avait pas eu quelques généreux donateurs, une pareille entreprise aurait étéimpossible avec d'aussi faibles moyens. Nous avons pu réunir les boxeurs un mois à l'école de Joinvillet un mois d'entraînement, d'alimentation, de repos moral, est-ce suffisant? Br (cependant nous comptons un champion du monde dans la catégorie des noids léxers.

Il faut commencer par une période d'observa-

tion prolongée pour arriver, entre plusieurs candidats, à sélectionner les meilleurs. Tout d'abord, il faut un tube digestif parfait et un moral parfaitement calme.

Suivant le sport envisagé, la capacité pulmonaire offre un intérêt plus ou moins grand, mais notons qu'elle est presque toujours considérable. Au centre physiologique de l'école de Joinville, on considère que la capacité athlétique commence à 4 litres.

Puis l'étude du cœur et du pouls. La fréquence du pouls, qui s'étève après l'effort physique, doit retomber au rythme normal en un temps minimum — cinq à huit minutes — après une séance d'entraînement normal. C'est là un des bons signes de ce que l'on appelle « la forme ».

Et lorsque l'homme est prêt, lorsqu'il doit prendre part à une compétition mondiale, il faut le spécialiser à outrance, c'est la le secret du succès. Certes, il ne faut s'occuper que de sujets parfaitement doués au point de vue musculaire; mais, ceci étant entendu, il ne faut pas perdre de vue que la valeur technique du champion compte pour au moins 50 p. 100 dans sa valeur totale. Beaucoup trop de nos hommes étaient des novices.

Taipale, le prodigieux lanceur de disques, s'exerce depuis onze ans, une moyenne de deux heures par jour. Il en est de même pour le lanceur de javelot Myrrha.

Il y a huit mois, les l'inlandais demandèrent à Kohlemainen de participer aux jeux d'Anvers. Il accepta, mais pour le marathon seulement. C'est sa course. Il l'a gagnée en 1912. Il l'a gagnée cette année.

Le colonel Sée, directeur de l'école de Joinville, propose de réunir tous les athlètes pendant les six derniers mois qui précèdent les épreuves, de manière à avoir le temps de procéder à de nouvelles éliminatoires et à ne conserver que des suitest vraiment capables de nous représenter.

C'est évidemment une excellente idée, mais que de fraisreprésente la nourriture de tous ces hommes pendant la moitié d'une année: nourriture abondante, choisie, variée, dosée suivant que l'homme a avantage à gagner ou à perdre du poids! Qui assumera une pareille charge?

Souhaitons que toutes ces questions reçoivent promptement une solution, et le sport français récupérera en 1924 la place qui lui appartient, la première.

Une petite anecdote pour terminer: avant la fameuse course de Marathon, tous les concurrents durent passer un examen médical. Tous furent déclarés normaux, sauf le célèbre Kohlemainen, atteint, paraît-il, d'une légère hypertension.

Les organisateurs passèrent outre et... Kohlemainen gagna la course sans aucun effort.

#### LA VIOLETTE

#### Par ie D' Henri LECLERC

C'est un lieu commun fort répandu et dont ont peut-être abusé les versificateurs de faire de la violette le symbole le plus parfait de l'humilité : il est cependant peu de plantes qui aient plus qu'elle le droit de s'enorgueillir, tant les Anciens se sont ingéniés à l'entourer de gracieuses légendes. C'était 1'iov πορουρούν des Grecs, ainsi nommée soit parce que les Nymphes d'Ionie avaient été les premières à l'offrir à Ion, fils d'Apollon et de Créuse, après qu'il eut tué un sanglier qui ravageait les contrées arrosées par le fleuve Alphée (Nicandre), soit en souvenir d'Io, une des nombreuses amantes du maître de l'Olympe : après qu'elle eut été changée en génisse, la terre se couvrit, pour la nourrir, d'odorants tapis de violettes (Cassianus Bassus) : le mot latin viola ne semble être, d'ailleurs, qu'une altération de vitula (génisse). D'autres poètes nous montrent la nymphe Ianthis, compagne de Diane, en butte aux amoureuses poursuites de Phœbus : pour se dérober au dieu qui aime les cimes élevées, elle se cache au fond des vallées, dans les lieux ombragés et déserts :

> Ibat per valles virgo [ontesque petebat Umbri[eros, sepesque inter deserta latebat ; ·

mais sa fuite et sa pudeur ne font qu'attiser les feux de l'archer divin et, pour la sauvez, Diane est obligée de la métamorphoser en l'humble et fragrante fleur qui se plaît au lit profond des vallées, parmi les buissons épais, faisant une parure précieuse au sol des campagnes:

> Flos autem nasci valles solet ire per imas Sponte sua terra pretiosum munus agrestis (1).

Les botanistes et les chimistes auxquels importent peu les nymphes d'l'onie, l'infortunée Io et la pudique Ianthis, se sont emparés de la violette, les uns pour la classer dans la famille des Violariées, sous les noms de Viola odorata et de Viola canina, les autres pour en déterminer les substances constituantes. Boullay, qui a publié en 1824 des recherches analytiques sur la violette, a décelé dans toutes les parties de la plante la présence d'un principe três actif (rioline), analogue à celui qu'on extrait de l'ipécacuanha: ses propriétés chimiques et son action sur l'économic offrent, en effet, une grande ressemblance avec celles de l'émétine (2). La violette contient, en outre, des traces d'acide salicityque (Desenonte par le contra de l'emétine (2). La violette contient, en outre, des traces d'acide salicityque (Desenour les des l'emétines (2).

R. RAPIN, Hortorum libri IV. Lib. I, vers. 239-262.
 BOULLAY, Recherches analytiques sur la violette et examen de son principe actif (Mémoires de l'Académie royale de métecine, 1824).



Établissement Thermai

SALIES DE BEARN

Cilmat sédatif doux d tempéré en toutes salsons.

SOURCES DU BAYAA. — Eaux chlorurées sodiques bromo-iodurées fortes.

INDICATIONS: LYMPHATISME — RACHITISME — ADÉNOPATHIES — OSTÉTIES CHRONIQUES

TUBERCULOSES EXTERNES, OSSEUSES, GANGLIONNAIRES, GÉNITALES — PARALYSIES INFANTILES

CHLOROSE — ANÉMIE — MÉTRITES — ANNEXITES — FIBROMES — STÉRILITÉ — AMÉNORRHÉE

DYSMÉNORRHÉE. D — Pour tous renseignements, s'adresser au Comité d'initiation





moulière) (1), un glucoside (violaquercitrine de Mandelin), une huile d'un vert foncé, deux acides, l'un rouge, l'autre blanc, et une matière colorante qui rougit par les acides les plus faibles et verdit par les alcalis.

L'emploi de la violette en médecine remonte à une haute antiquité : Hippocrate préconisait comme emménagogue les graines de violette blanche (yeuxotov) pilées avec du pourpier et administrées dans du vin doux. Il en prescrivait dans le même but une pincée agrémentée - horresco referens! - de cinq crottes de chèvre. Bouillie dans de l'hydromel avec le serpolet, la racine de la plante était employée, toujours en gynécologie, à faire des lotions (2). Dioscoride, qui met la violette au nombre des substances réfrigérantes, lui attribue la propriété de guérir les crises comitiales et les convulsions des enfants ; appliquées avec de la farine d'orge, ses fenilles combattent les brûlures d'estomac. Pour Galien, elle fait fondre les abcès chauds. Pline la considère, soit qu'on en respire le parfum, soit qu'on s'en couronne le front, comme un bon remède des migraines occasionnées par l'ivresse : il la compare pompeusement à une citadelle qui défend la tête contre les méfaits de l'ébriété (3). C'est aussi l'avis de l'Ecole de Salerne :

Crapula discutitur, capitis dolor atque gravedo,

et de son commentateur burlesque, Du Four de la Crespellière:

> La violette nuit au jus De notre bon père Bacchus Et je soutiens dedans ce livre Ou'elle empesche que l'on ne s'envyre : L'on estime encore l'odeur De cette incomparable fleur Pour guérir la douleur de teste D'un homme yvre plus qu'une beste (4).

J.-B. Porta, un des principaux adeptes de la médecine des signatures, expliquait cette action par le fait que la teinte pourprée de la violette rappelle la couleur du vin (5).

D'après Oribase, c'est eu vertu de son essence aquense et modérément froide que la violette est utile dans les inflammations chaudes de la

(1) DESMOULIÈRE, Sur la présence normale d'acide salicylique dans un certain nombre de plantes de la famille des violariées (Journal de pharmacie et de chimie, 1904).

(2) HIPPOCRATE, De la nature de la femme.

tête : il prône, à cet effet, l'application des feuilles avec de la bouillie de farine d'orge (6). Serènus Sammonicus assure qu'incorporée à de l'huile, elle produit de bons effets dans les maux d'oreille :

Infectum violis oleum bene consulit auri,

et que sa décoction vineuse, tenue dans la bouche. calme l'odontalgie :

Quum Baccho violas decoxeris, ore teneto (7).

Les médecins arabes donnent aussi à la violette (benefsjed) une place importante dans leur pharmacopée : Mésué dit qu'elle dissipe toutes les inflammations, adoucit la trachée-artère et le poumon, est utile dans la pleurésie et autres affections thoraciques, dans les phlegmons et l'obstruction du foie, l'ictère, les fièvres symptomatiques et inflammatoires; elle apaise la soif mais provoque le coryza; on la prescrit sous forme de mellite, de vinaigre, d'huile, de sirop ou l'on en donne le suc à la dose d'une à deux onces (8). Les médecins grecs, romains et arabes ne furent pas les seuls à l'apprécier, car nous la voyons figurer, dans la suite des siècles. parmi beaucoup de drogues où s'affirmait l'amour de nos ancêtres pour la polypharmacie : sirobs de jujube, d'erysimum, Requies de Nicolas de Myrespe, poudre Diamarargitum frigidum, électuaire lénitif, Diaprunis, Catholicum, Confectio Hamech, pilules sine quibus, etc.

Pour être juste, il faut reconnaître que, dès la fin du xvie siècle, les médecins avaient débarrassé la violette de toutes les propriétés fantaisistes dont l'avait parée l'imagination des anciens. Si Costæus vante encore son eau distillée pour guérir le « mal françois », si Beverovich affirme que l'émulsion de ses semences dans l'eau de véronique a pu faire expulser quinze cents calculs rénaux, la plupart des auteurs se contentent d'attribuer à ses semences et à sa fleur une vertu purgative. « Les médecins, dit J. Daléchamp, en usent pour lascher le ventre à ceux qui sont malades de pleurésie et c'est la coustume d'en ordonner quatre ou cinq onces. » Constantin assigne aux feuilles autant d'efficacité qu'aux fleurs, « mesme qu'à semblable intention nous les ordonnons aux clisters et quelquefois aux potages tellement que du jus de ces feuilles cy nous pouvons faire un sirop avec le miel qui sera autant laxatif que celuy des fleurs » (q).

(6) ORIBASE, De virtutibus simplicium, Lib. II. (7) Q. SERENUS SAMMONICUS, Medicina pracepta salu-

berrima, (8) Mésué, De re medica libri III.

(9) A. CONSTANTIN, Brief traicié de la pharmacie provençale et familière, 1597.

<sup>(3)</sup> De là l'habitude chez les anciens de se couronner de violettes dans les festins. Théocrate (Idylle XXIX) nous montre un de ses personnages, le front ceint d'aneth, de roses et de violettes blanches, se préparant à puiser dans un cratère le vin de Ptélée.

<sup>(4)</sup> Commentaires en vers français de l'Ecole de Salerne, 1671.

<sup>&#</sup>x27;(5) J.-B. PORTA, Phytognomonica VIII libris contenta, 1650.

Péchlin a obtenu souvent des effets purgatifs de la salade de violettes (1) et P. de la Poterie affirme que leur poudre, à la dose d'une drachme, exonère le ventre d'une facon remarquable (2). Cette vertu laxative fut signalée plus tard par l'illustre Bichat lui-même, qui estimait que « la semence, en émulsion dans de l'eau édulcorée (12 grammes pour 150), est un purgatif doux et agréable (3). » Dans une dissertation sur la violette pourprée publiée en 1712, Henninger considère l'infusion de racines comme éméto-cathartique à la dose de deux à trois onces : plusieurs essais furent faits à Gœttingue par Niemeyer avec la racine de Viola canina desséchée à une douce chaleur chez des sujets d'âges différents, habitués à une forte nourriture et exigeant des doses élevées de médicaments ; dans plusieurscas, un scrupule ou une densi-drachme de poudre,

 J.-N. PÉCHLIN, De purantium medicamentorum facultatibus, 1672.

(2) P. DE LA POTERIE, Pharmacopæa spagyrica nova et inaudita, 1622. Le sirop violat passait pour un spécifique de la dysenterie :

I,a pituite salée et la bile en fureur De la dysenterie excite la douleur;

Le Syro violat l'appaise avec la casse (La décade de médecine ou le médecin des riches et des panvres, composé en vers latins par F. DU PORT, mis en vers françois par M. DUFQUE, 1604.)

(3) X. BICHAT, Cours manuscrit de matière médicale.

répétés à de courts intervalles, provoquèrent un vomissement et cinq ou six selles ; chez d'autres malades il n'y eut qu'un effet laxatif (4). Dans leurs Essais de matière médicale indigène, Coste et Willemet confirment la propriété vomitive de cette racine et précisent par des expériences la dose et les effets sur l'homme de ce médicament qu'ils proposent de substituer à l'ipécacuanha ; enfin Chomel, relatant des recherches faites en 1825 à l'hôpital de la Charité, reconnaît que la racine, employée dans les cas où l'ipécacuanha est indiqué, produit des effets vomitifs et purgatifs et peut arrêter la diarrhée. Malgré ces témoignages basés sur une très judicieuse observation, la violette ne tarda pas à tomber de son rôle antique de panacée dans celui, beaucoup plus modeste, de simple béchique émollient : encore dut-elle se cacher, pour avoir droit de cité dans les officines, parmi les autres espèces béchiques, improprement appelées « quatre fleurs », puisqu'elles sont au nombre de sept. Le mythe de la nymphe Ianthis survivait jusqu'au sein des bocaux ! Mais, il y a quelque quinze ans, il se fit, autour de l'humble plante, un bruit tel qu'elle dut frémir ainsi que l'avait fait la compagne de Diane au temps où l'entreprenant Phœbus la

(4) NIEMEYER, Disscriatio de violæ caninæ in medicina usu, 1785.

(Suite à la page VI.)



Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme aigu ou chronique, etc.



poursuivait de ses galanteries. Ceux de mes lecteurs qui exerçaient en 1905 se sont, à coup sûr, entendu poser cette question par tous leurs malades, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, nobles ou roturiers : « Alors, docteur, c'est donc vrai qu'on a enfin découvert le remède du cancer? » Or ce remède n'était autre que la feuille de violette : et comment en douter, puisque c'était imprimé dans tous les journaux quotidiens? Il est probable qu'aujourd'hui rares sont les médecins qui se rappellent cette éphémère mais retentissante histoire : aussi n'est-il pas sans intérêt d'en retracer la genèse. En mars 1905, dans le journal The Lancet, le Dr W. Gordon relatait le cas d'un malade porteur d'un cancer de la langue qui, avant refusé de se faire opérer, se soigna au moyen d'une infusion de feuilles de violette (1): au bout de trois mois, il ne présentait plus, à la place de la tumeur, qu'une petite perte de substance et une cicatrice indurée : le Dr Gordon essava ce traitement chez d'autres malades et il réunit un total de 47 cas de cancers (langue, utérus, rectum) qui avaient paru en bénéficier. La préparation qu'il employait était la suivante : il versait un demi-litre d'eau bouillante sur cinquante feuilles de violettes récemment cueillies et les laissait macérer au frais pendant douze heures : une partie de la macération était administrée à l'intérieur et le reste servait à des fomentations locales. L'influence de cette médication, répétée quotidiennement pendant plusieurs mois, se manifestait généralement par une atténuation des phénomènes doulouseux et de la fétidité des sécrétions de la tumeur : celle-ci diminuait de volume, s'arrétait quelquefois définitivement dans son évolution et ponvait dispaparaître entièrement (2). Par contre, un autre chirurgien anglais, M. Pearce Gould, n'obtint de cette méthode que des résultats à peu près nuls. Cela n'empêcha pas la presse publique d'accueillir avec enthousiasme le procédé recom-

(1) Ce traitement était peut-être le vestige d'une tradition médiévale. Dans son traité sur les plantes, écrit vers 1150, sainte Hildegarde dit que ceux dont des chancres dévorent la chair ou dont le corps porte des ulcères, doivent s'oindre avec un ouguent composé de suc de violette incorporé à un mélange d'huile d'olive et de graisse de bouc : cujus carnes cancri comedunt aut si quaclibet ulcera in corpore suo habe succum violæ accipiat et ad tertiam fartem succi kujus oleu olivæ et ad quantitatem succi violæ hircinum sepum et hoc simul in nova olla fervere faciat et unguentum parat. La célèbre abbesse bénédictine recommandait aussi la violette avec de la réglisse contre la mélancolie qui affecte le cerveau et le poumon ; aux malades atteints d'obscurcissement de la vue elle conscillait comme collyre de l'huile où l'on avalt fait digérer des violettes (Liber Beatæ Hildegardis subtilitatum diversarum naturarum creaturarum. De Plautis, e.p., CIII).

(2) W. Gordon, A case of apparent recovery from presumable malignant disease of the mouth (*The Lancet*, mars 1005). mandé par M. Gordon, Tel fut l'engoûment pour le nouveau traitement que, lorsque le journal The Lancet voulut se procurer des feuilles de violettes pour les soumettre à l'analyse chimique, il eut quelque difficulté à en trouver au marché de Covent Garden. La question fut soumise alors à la British pharmaceutical conference, où M. Wippell Gadd publia le résultat de ses recherches sur la composition des feuilles de violette (3); ses travaux, très consciencienx et très documentés, ne lui permirent pas d'apporter de nouvelles lumières sur les principes actifs de la plante. Le Dr Atkins signala bien le cas d'une dame atteinte d'un cancer incurable dont la vie semblait se prolonger grâce à la médication en cause; mais le Dr Mc Walter termina le débat par cette conclusion pleine de bon sens et de philosophie un peu narquoise, à savoir que « la communication de M. Gordon ferait beaucoup de bien, car si l'espérance donnée aux malades était illusoire, elle ne leur ferait aucun mal et les rendrait heureux ». Le fait est qu'on n'en peut dire autant de tous les remèdes nouveaux ! La méthode du Dr Gordon fut reprise, à un an de distance, par le Dr Potts qui en fit l'objet d'une étude physiologique très minutiense (4): il se servit pour ses expériences d'un extrait préparé par M. Gadd sous le nom de Liquor violæ glucosidæ. Selon lui, cette préparation exerce une action anesthésiante sur les terminaisons nerveuses et détermine l'arrêt du sang dans les petits vaisseaux et l'agglutination des hématics, effets qui penvent légitimer son emploi dans les affections cancéreuses, du moins à titre de médication palliative. M. Potts termine son travail par deux observations : dans l'une (cancer utérin), la décoction procura une réelle amélioration (anesthésie locale, désodorisation, mieuxêtre général) ; dans l'autre (sténosc de l'intestin par tumeur maligne), le malado se trouva si bien du traitement qu'il put sortir et s'en fut jouer, non pas à la fossette, comme l'enfant ressuscité par Sganarelle, mais au golf. Depuis le travail du Dr Potts, on n'entendit plus parler de la guérison du cancer par la feuille de violette. Qu'y avait-il de vrai dans cette légende thérapeutique? Fut-ellé basée sur des erreurs de diagnostic, sur une de ces auto-suggestions auxquelles sont parfois sujets les médecins, de la meilleure foi du monde? Toutes les conjectures sont permises. La question de Ponce Pilate : Quid est veritas?

<sup>(3)</sup> H. Wippell Gadd, Some constituents of violet leaves (The Lanet, 1905); Further work on the chemistry of viola odorata (Therap. Society, 1906).

<sup>(1)</sup> W.-A. Porris, The action and use of voilet leaf preparation (Medical Magazine, 1906).

est de celles que nous avons à nous poser le plus souvent et, dans nos appréciations sur les méthodes nouvelles, il faut que nous nous tenions prudemment à égale distance de la louange et du blâme : l'évolution de la science médicale ne se fait pas par un mouvement continu, mais bien par un va-et-vient, sorte de flux et de reflux ; que de fois voyons-nous reparaître, robustes et triomphantes, des théories qui nous paraissaient mort-nées et condamnées à un éternel oubli! Quoi qu'il en soit, la violette n'est plus guère employée aujourd'hui que comme adoucissante dans les inflammations légères des voies respiratoires, et personne ne conserve le souvenir des éloges qui lui furent prodigués aussi bien pour conjurer les méfaits de l'ivresse que pour calmer les douleurs du cancer. Elle mériterait, cependant, de jouer un rôle moins effacé, En effet, ses propriétés émétiques sont bien telles que les avaient signalées les auteurs dont j'ai cité les noms plus haut : j'ai pu m'en rendre compte, au printemps de l'année 1915, alors que j'avais l'honneur d'être médecin de l'état-major du groupe des armées du Nord. Mon infirmerie était installée à proximité des champs : rien ne m'était plus facile que de récolter d'amples et odorantes moissons de violettes dont je fis bénéficier de nombreux malades atteints de trachéite, de bronchite et de congestion pulmonaire grippales. J'en obtins, suivant les doses employées, des effets émétiques ou expectorants auxquels s'ajoutait une action diurétique très manifeste. Comme émétique, j'utilisais la racine, coupée en menus morceaux dont je faisais bouillir de 10 à 20 grammes dans 300 grammes d'eau jusqu'à réduction de moitié; comme expectorant, je réduisais la dose de racine à 4 grammes et j'édulcorais avec quantité suffisante de sirop de fleurs fraîches la décoction que j'administrais par cuillerées toutes les deux heures. Le sirop, qui se recommande par sa belle couleur d'un vert foncé et par son agréable saveur rappelant celle de l'iris, a la formule suivante :

Pétales frais de violettes.... 500 grammes. Eau bouillante...... 1000 —

Faire infuser douze heures dans un récipient couvert; passer en exprimant. Laisser la liqueur déposer quelques heures, décanter et ajouter z 800 grammes de sucre.

Mes malades appréciaient beaucoup cette thérapeutique « par les simples et pour les simples », comme l'avait baptisée la bonne religieuse chargée du soin de l'officine.

#### REVUE DES REVUES

Les levures des saucissons (F. CESARI et A. GUILLIER-MOND, Ann. de l'Institut Pasteur, 1920, nº 4).

Les auteurs ont étudié le semis de grains blauchâtres qui se développe à la surface de l'enveloppe, au cours du séchage des saucissons crus, et qui constitue ce qu'on appelle e fleur du saucisson ». Ces grains sont des colonies mixtes de levures et de staphylocoques. La plupart des levures sont du type Toula, sauf une qui se rapproche du type elli' soïdeus ; toutes se rapportent au genre De baryomyces créé récemment par Klöcker. I. B.

Sérums antimicrobiens et antitoxiques chez le cheval (M. NICOLLE, V. Frany, E. DEBAINS et E. NICOLAS, Ann. de l'Institut Pasteur, 1920, nº 5).

Les auteurs ont cherché à obtenir, chez le cheval, des sérums spécifiques jouissant, isolément ou conjointement, des pouvoirs agglutinant, bactéricide et autitoxique. Ils

MÉDICATION ANTIDIARRHÉIQUE Avantages réunis és Taninetés la Gélatine

# GÉLOTANIN

s réunish Teoinaigh Gélatine

TANNATE DE GÉLATINE
PASS D'INTOLÉER
LITTÉRATURE ST ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, — Idies, fillulus 13-07

Par juri de 4 à 5 occhets de Ogy. 10 à prendre na deiut, sa mitte et à 10 fin des repas. Nourrissons el Enfanta Propert de Osfonica Une lotte — Per jost 1 de 3 à 5 papelle de Ogy. E à diriter dans le latt ou l'alignet habituel. PAS D'INTOLÉRANOS

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement tolèré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux

La Boutellle de 600 cm² 5 fraces.

LABORATOIRES DINÉME, à COURREVOIE PARIS

# Adrépatine

Composition:

HÉMORROÏDES

RECTITES

Suppositoires · Pommade

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF ORLEANS .

# SUPPOSITOIRE PEPE

# INITINE" SIROP PURGATIF

ne. Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX ET DÉPURATIF Dose purgative : i cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge

Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge

VERNON (EURE)

FERMENTS LACTIQUES 60 fois plus actif EXTRAITS BILIAIRES que les ferments lactiques seuls DÉSINFECTION INTESTINALE Litterature et Echanillons; LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 50. Rue Renneque

tablissement INSTITUT HELIO-MARIN DE LA COTE DIAZUR

# Adoptée dans les Mopiteux de Baris et de la Marin

TRICALCINE

西秋龙

se vend : TRICALCINE PURE COMPRINCIAL COLUMN ES. ET CACHETO

TRICALCINE CHOCOLATÉE

TRICALCINE

# Tablettes de Catillon

stérilisé, bien toléré, actif et agréable. Myzondème, 2 à 8 contre Obésité, Goître, etc FL. 3 fr. — PARIS, 3, Boul St-Martin.

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

# RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

QUE PAR LA

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno TROPINE, prescrivez l

# Urotropine Française

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin

Traitement des Arrêts de Croissance par le D' Maurice SPRINGER

Ancien interne des hônitaux.

1920. 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités

#### TRAITEMENT & SYPH

wile grice Figier à 10 % (Codex 1995) Seringue Berthflony-Figier, stérilisable. — H. ons G. 9.65 cgr. par co.; Huile ous whilmé h. 9.61 par co. Biledure de Bg. à 9.61 par co. mpoules hypertoniques, accherorées, indolera Bonsoatt de Hg. à 9.61 ct 0.92 cgrs. par co.; 2 dure de Hg. à 9.61 ct 0.92 cgrs. par co.; 2 Pharmaels VigiER, 12, beulevard Benne-Rouv

ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

# ORGANIQUE

#### REVUE DES REVUES (Suite)

n'ont pas utilisé les germes vivants, dont le dosage est diffiélle et qui peuvent produire des accidents; ils ue se sont servis que d'antigènes morts. Ceux-ci étaient constitués, soit par les germes tués à l'alcool-éther pour obtenir des sérums antimicrobiens, soit par les extraits bacté-ide pougent air des sérums à la fois antimicrobiens et antitoxiq..... Au cours de l'immunisation des chevaux, on observe des phénomènes l'oxiques tels que fièvre, abattement, caches, quelquetois mort rapide en quelques heures ou quelques jours; l'ocalement, on peut voir se déveloper de la tumfaction, des abcès, et des nécroses tégumentaires. D'autres fois, ou constate des phénomènes d'hyperessabilité, qu'u cévite en dilusuit forte-mènes d'hyperessabilité, qu'u cévite en dilusuit forte-

ment l'antigène et en l'injectant lentement dans la veine.

Les experimentateurs ont ainsi obtenu: des sérums antityphiques et antiparatyphiques A joulssant d'un pouvoir agglutinant et d'un pouvoir bactéricide élevis; des sérums antiméningococciques ayant peu ou pas de pouvoir agglutinant, mais un pouvoir fixateur bien marqué; des sérums antigenococciques ayant un pouvoir fasteur nets; un sérum anticholérique, très agglutinant et ayant un pouvoir bacticide extraordinaire; enfin des sérums antiquagmeneux neutralisant les toxines et les cultures du vibrion septique et du bacterium Chauv zi.

L. B.

#### NOUVELLES

Institut international d'anthropologie. — L'Institut iuternational d'anthropologie, dont nous avons annoncé la fondation prochaine, est constitué.

A l'Assemblée générale constitutive qui vient d'avoir lieu sous la présidence de M. Begouen, les statuts out été adoptés à l'unanimité.

Le siège est fixé à Paris.

Les vingt-cinq membres français du consell ont été désignés ainsi qu'un certain nombre de membres étrangres: MM. Appert, le professeur Balthazard, Begouen, le prince Roland Bonaparte, l'abbé Breuil, Bossavy, le D'Capitan, Cartaillae, Chante, Cordie, Dron, Dufestel, Hervé, Hubert, Lebel, Morin, de Mortillet, Papillau, Peyrouy, S. Reinach, Saint-Yves, Schrader, Verneau et Weigsurst pour la France.

M. le prince Roland Bouaparte a été désigné pour présider le conseil, et M. Weisgurst a été nommé trésorier du nouvel Institut.

An cours de la réunion, M. Salomon Rehach, au non un miustre de l'Instruction publique, a remis au délégué suisse, M. Pitard, professeur d'authropològie à Genève, et directeur du musée anthropològique de cette ville, la croix de la Légion d'inonneur, et le président a rappelé la belle conduite de M. Pitard et aussi de M<sup>me</sup> Pitard, duj. l'un et l'autre, au cours de la guerre, out apporté aux, nôtres réfugiés en Suisse un concours particulièrement utile.

La séance a été close par une courte allocution de M. Jules Roche, aucien ministre, après qu'on eut décidé d'accepter l'invitation faite par le professeur Praipont, de Liége, de tenir dans cette ville la première assemblée générale de l'Institut infernational d'anthropologie.

Cette réunion, qui aura lieu en septembre 1921, durera trois jours et sera suivie de cinq jours d'excursions.

Fondation d'un Institut de psychologie à l'Université de Paris vent de décider la foudation d'un Institut de psychologie, administré par un conseil directeur composé des cinq professeurs de l'Institut : MN II. Delacroix, G. Dumas, P. Janet, H. Héfon, Et. Rabaud, et des doyens des Facultés des lettres et des sciences, MN. Bruot et Fr. Housaya.

L'Iustitut assurera des enseignements théoriques et pratiques de psychologic générale, physiologique, expérimentale, pathologique et comparée.

Eu outre, l'Institut de pédagogie de la Faculté des lettres, fondé l'année dernière, est rattaché à l'Institut de psychologie de l'Université, dont il devient la section

pédagogique, et deux autres sections d'applications y doivent être également organisées : une section technique d'applications générales et une section d'orientation et de sélection professionnelles.

Il pourra être décerné le titre d'âlève diplômé de l'Iustitud de psychologie de l'Université de Paris aux étudiants, justifiant d'une soolarité de deux semestres, qui auront suivi avec assiduité trois des enseignements principaux, théoriques et praitiques de l'Institut et subl avec succès des épreuves écrites, pratiques et orales, dont le programme leur sera communiqué.

En outre, il sera délivré, dans chacune des sections d'application, des diplômes d'études spéciaux.

Enfin, des recherches pourrout être poursuivies, sous la direction d'un des professeurs, dans les laboratoires de l'Institut, en vue des diplômes d'études supérieures ou des doctorats universitaires, de lettres et de sciences.

Les inscriptions seront reçues, à partir du 15 octobre, an Bureau des renseignements de l'Université de Paris, à la Sorbonne.

Remise au Japon d'une ambulance automobile chirurgicale. — Le muisistre de la Guerre procédera le 1ºº octobre pocchain, au Grand Plasis, à la remise solennelle au représentant du gouvernement du Japon d'une ambulance chirurgicale automobile constituée, à la demande de cette nation, par le Service de santé français.

Cette formation compreudra 100 lits d'hospitalisation, un pavillon opératoire et un matériel technique important : camions de radiologie, de bactériologie, de toxicologie, une section d'hygiène corporelle, des voitures de transport de blessés dotés des perfectionnements les plus modernes.

Ce matérial, auguel sera joint un certafin nombre d'orgaues techniques sanitaires de modèles réceuts : camions de chirurgie, voitures de stomatologie, avions pour transport de blessés, voitures sanitaires à suspension pneumatique, etc., restera exposé au Grand Palais du 1<sup>st</sup> au 6 octobre luclus et pourra être visité de 10 à 17 heures. Buttée par la porte domants sur le pont Alexandre III.

Les officiers du corps de santé de l'armée active ou de compléuent, le personnel des sociétés de la Croix-Rouge, les officiers de l'armée de terre et de mer, les personnes qui s'intéressent au progrès du Service de santé et aux soins des blessés sont invités à vistère cette exposition qui reuplacera pour cette anuée les exercices techniques du Service de santé.

En prolongeant cette exposition jusqu'au 6 octobre,

# Traité Élémentaire de THÉRAPEUTIQUE

OUVRAGE

l'Académie de Médecine, Professeur agrégé au Val-de-Grâce

Septième édition entièrement refondue (1914-1920)

I. — THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE. AGENTS CURATEURS. — II. — MÉDICAMENTS RÉPARATEURS III. - THÉRAPEUTIQUE RÉPARATRICE, THÉRAPEUTIQUE ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE. IV. -- MÉDICAMENTS SYMPTOMATIQUES, RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES, PRINCIPES DE POSOLOGIE

4 volumes grand in-8. Brochés.

80 fr. - Reliés. .

#### VAL = MONT= LA COLLINE == SUR ===

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABETE et NEPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomas, Foie, etc.); ENTERITES, DYSPEPSIE RERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBES

MONTREUX-TERRITET HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste ø D' WIDMER Médecin-Directeur 660 mëtres d'altitude

#### MÉDECINS éclairez les cavités explorables



de vos malades en vous servant du PHOTOPHORÉ ÉLECTRIQUE Vendu complet 50 f .

Ch. LOREAU 3 has Rue Abel PARIS XII . Télép Rocal 85

#### L'ANATOMIE SUB LE VIVANT

Guide pratique des Repères anatomiques PAR LE D'AUBARET

Professeur à l'École de Médecine de Marseille. 2º édition, 1920, 1 vol. în-8 de 136 pages avec

54 figures. 12 fr.

## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# WICHY CELESTIN

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 



#### NOUVELLES (Suite)

le ministre de la Guerre a voulu permettre spécialement aux chirurgiens français réunis à cette même date pour le premier Congrès natioual de chirurgie de visiter ce matériel saultaire qui présente pour eux un intérêt particultor

Les suppléants d'histoire naturelle dans les Facultés de médecine. — Par décret, les programmes annexés au décret du 25 juillet 1885 sont modifiés ainsi qu'il suit en ce qui concerne le concours pour les fonctions de suppléant d'histoire naturelle.

- 1º Composition écrite sur un sujet de zoologie ;
- 2º Leçon orale, de trois quarts d'heure de durée, sur une question de botanique;
  - 3º Epreuves pratiques :
- a. Préparations d'histologie végétale et d'histologie animale. La préparation d'histologie animale pourra être remplacée par une dissection d'animal;
  - b. Reconuaissance de plantes et d'animaux;
- 4º Appréciation des titres et travaux scientifiques. Le livret universitaire. — I, arrêté ministériel suivant vient de paraître au Journal officiel.

ARTICLE PREMIER. — Conformément au décret du 31 juillet 1920, à dater de la rentrée scolaire 1920-1921, tout étudiant, pour être inmantriculé ou inscrit dans une Paculté ou Ecole d'enseignement supérieur public, devra être munt d'un livret universitaire individuel.

- Le livret universitaire individuel deviendra strictement obligatoire à partir de la rentrée scolaire 1921-1922. ART. 2. — Ce livret coutiendra les parties et mentions suivantes.
- 1º Etat civil de l'étudiant, avec signatures légalisées. Une place sera réservée à la photographie.
- 2º Titres ou grades dont justifie l'étudiant au moment de son admission dans la Faculté ou Ecole : indiquer le lieu et la date de tous les actes, les autorités et établissements devaut lesquels ils ont été passés, les mentions obtenues, l'attestation que les pièces authentiques out été présentées pour l'établissement de cette partie du livret.

3º Scolarité: immatriculations successives, inscriptions régulières ou cumulatives, dispenses et équivalences.

4º Enseignements suivis: cours, conférences, exercices et travaux pratiques. Il pourra être ajouté, à la deuande de l'étudiaut, une mention d'assiduité avec la signature du professeur ou du directeur d'Institut ou Ecolo.

5º Exeat : transferts de dossier, fin d'études.

Les mentions des paragraphes 3, 4 et 5 seront attestées par la signature du secrétaire de la Faculté ou Ecole ou de son délégué.

ART. 3. — Les livrets devront être d'un format analogue au format du livret militaire, d'un type uniforme établi par les soins du ministère de l'Instruction publique (direction de l'enseignement supérieur).

ART. 4. — Tout livret portant des mentions reconnues fausses sera retiré, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être intentées au déliuquant. Subventions en faveur des études médicales. — Conformément aux conclusions d'un rapport de M. Caluncia an nom de la 5º Conmission, le conseil municipal de Paris vient de voter, à titre de subventions spéciales en faveur des études médicales, un crédit global de 37 600 france.

- Ce crédit devra être partagé d'après les affectations 'suivantes :
  - 1º Laboratoires individuels, 135 550 francs;
- 2º Laboratoires centraux de radiographie et d'électrothérapie, 127 265 francs; 3º Bibliothèques médicales (achat et entretien de livres,
- publications périodiques), 19 000 francs ;
  - 4º Bourses de voyage, 9 000 francs;
  - 5º Amphithéâtre d'anatomie (Clamart), 2 400 francs; 6º Musées des divers établissements, 42 100 francs;
  - 7º Réserve, 21 625 francs.

Inspecteur départemental d'hygiène. — Uu coucours sur titres pour l'emploi d'inspecteur départemental des services d'hygiène de l'Aveyron aura lieu à Paris.

Les candidats devrout être Français, âgés de trente ans an moins, de cinquante ans au plus et pourvus du diplôme de docteur en médecine.

Les demandes tendant à prendre part à ce concours, établies sur papier timbré, devront être adressées au préfet de l'Avevron et accompagnées;

- 1º De l'acte de naissance du candidat :
- 2º D'un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin assermenté ;
- 3º D'une copie certifiée conforme de son diplôme de docteur en médecine ;
- 4º D'un exposé des titres du candidat comprenant ses états de service et le résumé de ses travaux :
- 5º D'un exemplaire de chacune de ses principales publications:
- 6º De l'engagement, pour lé cas où il serait nommé, de renoncer à faire de la clieutêle, de se consacrer exclusivement à ses fonctions, de ue prétendre en conséquence à aucune autre fonction ou mandat publie.
- Le registre portant inscription des candidatures sera clos le 8 octobre 1920.
- Le traitement annuel attaché à cette fonction est fixé à 10 000 francs, plus 1 500 francs pour frais de tournée. Don à l'Assistance publique. — M= Millard, veuve de l'aucit n médecin des hépitaux de Paris, qui présida le

Conseil de surveillance de l'Assistance publique, vient de faire à l'Assistance un legs de 3 millions de francs. Aslle publio d'allénés de Saint-Yile. — Ou demande à l'as le d'allénés de Saint-Yile (Jura) deux internes en

médec'ne français, 10 inscriptions au moius ; indemuité de 1 800 fr. avec tous avantages en nature : logement, chauffage, éclairage, nourriture, etc. Congrès de médecine interne de Strasbourg. — Le

Congrès de médecine interne de Strasbourg. — Le Congrès aura lieu à Strasbourg en septembre 1921, sous la présidence de M. le professeur L. Bard. Les questions

# **Lodéine** montagu

(Bi-Iodure

GOUTTES (Xg. =0,01) SIROP (0 04) PILILES (0.01) TOUX EMPHYSÈME ASTHME

43, 49 Harred de Port-Royal, PRRIS

#### Bromeine Montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES (4 = 0
SIROP (0.69)

OUTTES (% == 0,61)
ROP (0,63)
LULES (0,61)
INSOMN

49. Boulevard de Port-Royal, PRRIS

#### NOUVELLES (Suite)

choisies pour les rapports sont les suivantes : Adaptations anatomiques et fonctionnelles du cœur aux conditions pathologiques de la circulation. — Des glyeémies. — L'anti-anaphylaxie.

Aux médecins-propharmaclens. — On sait qu'il a été déposé à la Chambre, par M. Vincent, député, un projet sur l'exercice de la pharmacle qui, s'il était adopté, entraînerait la suppression des trois quarts des médecins-prohlarmaclens.

Afin d'organiser leur défense et de s'opposer par tous les moyens en leur pouvoir au vote de cette loi, il est indispensable que les médecins-propharmaciens se comptent. Beaucoup font déjà partie de l'Union des médecinspropharmaciens de France, mais il en est un graud nombre qui, nouvellement ou anciennement installés, ignorent encore ce groupement; ils sont invités à envoyer immédiatement leurs nous et adresses au D' Carayou, à Labastide-Saint-Fierre (Tarnet-Garonne).

The American Dietetle Association. — Le prochain meeting annuel de « The American Dietetle Association » anna lien à New-York les 22, 23, 25 et 26 octobre 1920.

Les plans en préparation feront de ce meeting le plus important des meetings et intéresseront tous les groupes s'occupant spécialement de l'alimentation.

Le bureau est composé comme suit :

Président: Lalu Graves, professor of Home Reonomics; Premier vice-président: Ruth Wheeler, Goucher, College, Baltimore Md. Second viee-président: Marguerite Deaver, Mt. Sinai Hospital, Cleveland, Ohio. Secrétaire: E. M. Geraghty, New Haven Hospital, New-Haven, Conn.

Trésorier: Margaret Sawyer, Bureau of Dietitian Service, American Red Cross, Washington, D. C.

Prix de l'Académie de médecine de Beiglaue. — L'Académie a mis au concours la question suivante : « Elucider par des faits cliniques et au besoin par des expériences, la pathogénie et la thérapeutique des maladiés des centres nerveux et principalement de l'épilepsés e. Le concours sera clôuré le 15 octobre 1922 et le prix à attribuer est de 7 soo france.

Enseignement de la radiologie médieale (Hopttal, Saint-Arvouss), par le D' A. Bèct, Enr., médeein de l'hôpital Saint-Antoine. — Course Dr. Vacaxeus guordines, da dimanche to au dimanche 24 octobre. — Matin, 9 heures: Enseignement des notions theoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiolitérais).

Matin, 10 houres: Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques et abdominaux.

Soir, 2 heures: Exercices pratiques de radiographie, simple et stéréoscopique, des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le dimanche 10 octobre, et par exception à 10 heures du matin, dans la salle de conférences de la Maternité de l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques de radioscopie et de radiographie est de 150 francs et sera acquitté entre les mains du chef du laboratoire, M. le D' Solomon. Ces exercices auront lieu à partir du lundi II octo re. (Bn raison du nombre forcément restreint des persounes qui pourront y participer simultanément, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.)

Faculté de médecine de Strasbourg. — Un cours complémentaire sur la tuberculose pulnionaire est organisé avec le concours de l'Association alsacienne et lorraine contre la tuberculose

Ce cours aura lieu du 1<sup>et</sup> au 18 octobre. Il comprendra des leçons théoriques avec présentation de malades, des exercices pratiques, et des visites au dispensaire antituberculeux de la ville de Strasborug et à l'hôpital sanatorium Saint-Prancois à la Robertsau.

Ce cours est libre et gratuit pour les médecins et les étudiants eu médecine. Les auditeurs seront invités à s'inserire comme membres de l'Association alsacienne et lorraine coutre la tuberculose.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

25 SEPTEMBRE. — Paris. Préfecture de police : clôture du registre d'inscription pour le concours d'internat de Nanterre.

25 SEPTEMBRE. — Gand-Bruxelles. Congrès jubilaire de la Société de médecine mentale de Belgique.

30 SEPTEMBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le coneours de l'internat des hôpitaux de Paris. 30 SETEMBRE. — Lille. Dernier délai d'inscription pour le concours de médecin adjoint des hôpitaux de

rer Octobre. — Paris. Faculté de médecine de Paris : ouverture du registre d'inscriptions pour la première inscription de médecine.

nscription de medecine.

1° OCTOBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscriptions
pour le concours d'agrégé de chimie à l'Ecole du Val-deGrâce.

1er OCTOBRE, — Paris. Ouverture du cours de technique histologique de M. Prenant, à 14 heures, à la Faculté de médecine.

culté de médecine.

1<sup>er</sup> OCTOBRE. — Paris. Exposition de matériel sanitaire au Grand Palais (1<sup>er</sup> au 6 octobre).

1er Octobre. — Strasbourg. Cours de tuberculose.

4 OCTOBRE. — Paris. XXIXº Congrès français de chirurgie.

4 OCTOBRE. — Paris. Congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hôpitaux.
4 OCTOBRE. — Bordeaux. Concours de l'externat des

hôpitaux de Bordeaux.

4 Octorre. — Paris. Ouverture, à l'administration de l'Assistance publique, du registre d'inscription pour le concours du prix l'illioux.

4 OCTOBRE. — Paris. Ouverture, à la clinique Baudelocque, du cours de vacances de thérapeutique obstétricale. Ouverture à l'hôpital Saint-Louis du cours de vacances de dermatologie.

5 OCTOBRE. — Bordeaux. Concours de l'internat des

6 OCTOBRE. — Paris. XXº Congrès français d'urologie à la Faculté de médeciue de Paris.

7 OCTOBRE. — Angers. Clôture du registre d'inseription pour le concours de suppléant des chaîres de physique et de chimie à l'Ecole d'Angers.

8 OCTOBRE. — Paris, Congrès d'orthopédie à la Faculté de médecine de Paris.

8 OCTOBRE. — Rodez. Clôture, à la préfecture de l'Aveyron; du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène de l'Aveyron.

9 OCTOBRE. — Paris. Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le prix Fillioux et dernier délai de remise du mémoire.

10 OCTOBRE, — Paris, Ouverture du cours de radiologie de M. le Dr Béclère à l'hôpital Saint-Antoine.

11 OCTOBRR. — Paris. Clinique médicale du professeur Chauffard. Cours de vacances sous la direction de MM. Chauffard et Fiessinger.

#### LIBRES PROPOS

#### LA NOUVELLE FONDATION J. DEJERINE

L'an dernier, en mémoire dugrand neuvologiste J. Dejerinie, étati histitué à la Société de neuvologie de Paris, par les soins de M<sup>mo</sup> et de M<sup>mo</sup> Dejerine, un fonds destiné à favoriser les recherebes originales antibono-elliniques ou expérimentales dans le domaille de la neuvologie et leur publication.

Par déeret en date du 7 septembre dernier, le Président de la République autorise la Faculté de médeeine de Paris à accepter une nouvelle « Fondation I. D'elerine »

eonsistant en un musée et un laboratoire qui devront être créés, giâce à un don fait par M<sup>me</sup> Dejerine, dans les locaux de ladite l'aculté.

Cequi fait l'intéré de cette fondation, ce ne sont pas seulementles 10 000 franes de rente mis à la disposition de la l'aculté pour l'entretien du musée et le fonctionnement du laboratoire de recherches, ilialis c'est le l'egs d'une véritable for-

tune au point de vue seientifique, consistant en collections anatomo-pathologiques et iconographiques. Ce don, d'une valeur incalculable, représente le labeiti de plus de quarante années de l'illustre Mattre.

Ce n'est pas un musée de souvenirs qui va être ainsi constitué, c'est une œuvre féconde en plein rendement, conniencée vigourcusement par un rude travailleur, qu'il s'auti de continuer.

C'est le travail de Dejerine, l'« Ghyre des Dejerine», comme l'appelait le grand érudit Jules Soury, qu'il va failoir poursuivre et meuer à bien. Ce sont les pièces anatomiques du Maître, esç coupes, ses méthodes adaptées, pertectionnées s'il en est besoin, qui vont être utilisées. N'est-ce pas lui encore qui va vivre dans cette fondation?

1hi des pages subsissantes, le viconite Melchior de Vogité nous a montré au milieu des vivants et par les vivants «les Morts qui parlent»; la voix puissante de Dejerine va encore se faire entendre dans ce nouveau centre d'études: heureux ceux qui sauroit la comprendre.

JEAN CAMUS.

Acte de donation et Règlement de la nouvelle Fondation J. Deierine.

Par devant Mº Molsy et Mº Cottin, notaires à Paris soussignés, A comparu :

M®® Delerine, née Augusta Khunjbe, docteur en métécnie de la Paenti de métécnie de Paris, ancieninterne des hôpitans de Paris, membre et ancien présitent de la Société de neurologie de Paris, chargée da service des grands blessés nerveux de l'hôpital Institution nationale des Invalides, chevalier de la Légion d'honneur,

Laquelle, préalablement à la donation qui fait l'objet des présents, a exposé que ladite donation avait pour but

de créer un niusée de neurologie devant porter le nom de «Dejerine» et un laboratoire de neurologie à annexer au musée, et que cette donation était faite:

10 En souvenir des quarante-deux années de labeur opiniâtre consacrées par I. Delerine. son défunt mari, professeur de clinique des ' maladies du système nerveux à la Salpêtrière (Clinique Charcot), membre de l'Académie de médecine, médecin des hôpitaux de Paris, membre fondateur et ancien président de la Société de neurologie de Paris, membre et ancien



Le professeur J. Dejerine.

vice-président de la Société de biologie de Paris, membre de la Société royale de Londres, titulaire de la médaille d'or Moxon, etc., officier de la Légion d'honnenr, aux recherches scientifiques et à l'enseignement neurologique;

2º Bar reconnaissance du bienveillant accuell réservé en France, à une époque où le féminisme était si décrié, aux six enfants de John Gernar Klampke et de Dorothea Mathilda Tolle, son épouse, de San Francisco, Californie (Ratat-Unis A'Amérique), qui trouvérent d'importantes facilités de travail amprès du corps de l'Ebaseignement supérient français (Braculté de médecine, Faculté des sénercs, Roole des Beaux-Arts, Conservatoire national de Musique).

Ccci exposé, Mmº Dejerine fait par ces présents donation entre vifs, aux conditions ci-après,

A la Paculté de médecine de Paris, dépendant de l'Université de Paris et dont le siège est à Paris.

Ce qui est accepté à titre provisoire et sons réserve de l'autorisation administrative pour que cette acceptation puisse être définitive,

Par M. Roger, doyen de la Faculté de médécine de Paris, membre du Conseil d'administration de ladite Paculté, délégné à cet effet par délibération de ce conseil en date à Paris du 12 février 1920, dont un extrait, délivré par le secrétaire du conseil, est el-joint et aunexé

1º Des collections anatomo-pathologiques et iconographiques de J. Dejerine;



après mention ;

#### LIBRES PROPOS (Suite)

2º De dix mille francs de rente française 5 p. 100 représentés par 20 titres au portenr de chacun 500 francs de rente portant les nºs 46 218 à 40 237.

Entrée en possession. — La Faculté de médee ine d Paris aura la pleine propriété et la jouissanee de l'a collection et de la reute donnée à compter du jour de l'acceptation définitive de la présente donation.

tion definitive de la présente donation.

Conditions. — La présente donation est faité sous les conditions suivantes:

ARTICLE PREMIER. — La Faculté de médecine de Paris devra créer un musée de neurologie avec laboratoire de neurologie (annexé au musée) lequel devra porter le nom de « Musée » ou « Fondation J. Dejerine ».

ART. 2. — La Fondation sera régie par une commission, dite « Commission de la Foudation Dejerine ».

Cette commission aura pour attribution :

1º De présenter à la nomination du recteur de l'Académie de Paris le conservateur-directeur chargé d'iustaller, d'entretenir, de compêter les collections, d'en organiser de nouvelles et de diriger le laboratoire annexé an musée;

2º De payer le traitement du conservateur ;

3º D'établir, sur la proposition du conservateurdirecteur, le budget de l'année, de désigner d'un commun accord avec le conservateur le bénéficiaire auquel des subventions pourront être accordées pour des recherches de nenvolgée entreprises dans ce laboratoire;

4º De se tenir au courant des travans exécutés dans le laboratoire; de suggérer au besoin une directive de rechercies neurologiques (anatomo-pathologiques, physiologiques normales on pathologiques, biologiques, experimentales, pathogéniques, etc., ou de recherches d'anatomie normale, d'histologie normale, d'embryologie, de fératologie, etc.), tottae hisisant ha conservateur pleine iliberté d'orienter son travail dans telle direction qui lui convient:

De régler avec le conservateur-directeur le programme des enseignements qui pourraient être organisés.

ART. 3. — La commission sera constituée par : 1º Le Doyen de la Faculté de médecine de Paris, pré-

2º Deux professeurs de cette Faculté qui seront choisis parmi le professeur d'anatomie pathologique, le professeur de pathologie expérimentale et celui de physiologie;

3º Un membre de la Société de neurologie de Paris; un membre de la Société de blologie de Paris; un membre de la Société médicale des hôpitaux de Paris (dont un an moius sera agrégé de la Paculté);

4º Deux membres de la famille qui pourrout être remplacés par deux membres de la Société de neurologie de Paris.

La commission se complétera elle-même en choisissant le membre à élire dans la Société ou le groupe auquel appartient le membre décédé ou démissionnaire.

Aussi longtemps qu'il sera possible, le membre de la commission à élire sera choisi parmi les élèves et les amis du professeur Dejerine.

. Arr. 4. — La première commission devra être composée de :

M. le doyen Roger;

M. le professeur Letulle, professeur d'auatomie pathologique;

M. le professeur Richet, professeur de physiologie; M. le Dr André Thomas, membre de la Société de

neurologie;
M. le Dr Jean Camus, agrégé de la Faculté,
membre de la Société de biologie; ••

M. le D' Philippe Paguiez, médecin de l'Hospice de Bicêtre : M<sup>me</sup> Dejerine, donatrice ; M<sup>110</sup> Dejerine, sa fille.

Le premier conservateur du Musée Dejerine et directeur du laboratoire annexé sera M. le D' Jumentié, ancien chef de clinique à la Faculté.

chef de clinique à la Faculté.

ART. 5. — La commission se réunira au moins une fois par an pour entendre le rapport du conservateur sur les

travaux scientifiques de l'année, pour arrêter le budget et contrôler les dépenses. Eu cas de partage, la voix du doyen sera prépondérante. ART. 6. — Les revenus de la Fondation Dejerine seront

ART. 6. — Les revenus de la Fondation Dejerine seront exclusivement consacrés, suivant un quantième à fixer par la commission:

1º Au traitement du conservateur;

2º A l'enrichissement du musée, à l'entretien du laboratoire en ontillage scientifique nécessaire ;

3º Aux travaux scientifiques effectués dans le laboratoire et, sur la proposition du conservateur et avec avis favorable de la commission, en subvention pour encourager les chercheurs et au besoin provoquer des études dans tel ou tel domaine de la neurologie.

Le reliquat des revenus non utilisés dans l'année sera porté sur le budget de l'année suivante ou pourra constituer un fonds de réserve en vue d'un travail déterminé ou en vue de l'achat d'instruments, d'un outiliage scientifique, d'une documentation déterminée, etc.

ART. 7. — Tous les travaux scientifiques faits dans le laboratoire et à l'aide de pièces du musée porteront l'estampille de la Fondation Dejerine.

Tout travail fait dans le laboratoire ou subventionné par les fonds de la présente donntion devra être représenté dans le musée par des documents et des préparations en nombre suffisant pour permettre le contrôle du travail et la comparaison des cas étudiés avec des cas analogues ou similaires du musée Dejerine.

I.e conservateur choisira les préparations destinées au musée et sera juge du nombre de préparations qui, pour chaque cas, devront êtres déposées.

ART. 8. — Le conservateur-directeur du laboratoire du musée Dejerine sera nommé par le recteur de l'Académic de Paris, sur la proposition du doyne, conformiment à l'avis de la commission, sur épreuve de titres scientifiques, et devra fournir, en faisant acte de candidature, un plan de recherches pour l'année en cours.

La commission, après étude des titres du ou des candidats, présentera un rapport écrit sur les titres scientifiques du ou des candidats et sur leur plan de recherches; rapport adressé au Couseil de la Faculté et conservé dans ses archives.

Le premier couservateur-directeur est nommé pour une période de quatre ans et ensuite renouvelable tous les deux ans.

En cas de démission, décès, maladie grave ou ineurable du conservateur-directeur, il y aura lieu de procéder à son remplacement par la commission.

Le conservateur-directeur pourra, avec l'autorisation du doyen, prendre des collaborateurs et ouvrir les portes du musée et du laboratoire annexé à des médecins nationaux ou étrangers et à des étudiants en médecine qui désirraient y faire des recherches.

Il sera soumis, et tenu, en ce qui concerne la discipline, aux mêmes règles que les chefs de laboratoire de la Paculté.

Il sera maître de disposer des crédits suivant les besoins du musée et du laboratoire comme bon lui semblera; il pourra subventionner un collaborateur, un élève, un aide ou un technicien pour un travail déterminé.

ART. 9. — Enseignement. — Après entente avec le professeur d'anatomie pathologique et avis favorable de

÷

#### LIBRES PROPOS (Suite)

l'assemblée de la Bacquité et du Conseil de l'Université, le conservateur-directeur pourra organiser un enseignement sur les questions neurologiques étudiées dans le laboratoire, enseignement pour lequel pourra être perçu le droit prévu pour le laboratoire d'anatomie pathologique.

Pour ect enseignement, il pourra faire appel à un groupe de collaborateurs, à l'nn ou l'autre des membres de la commission ; des élèves pourront faire des démonstretions

Cet enseignement sera annoncé sur affiches blanches sons le titre de :

#### Enseignement complémentaire Fondation Descrine.

ART. ro.— La Fondation Dejerine sera installée dans un local de la Faculté dépendant du laboratoire d'anatomie pathologique, situé 2x, rue de l'École-de-Médecine, au premier étage, escalier B.

Local constitué ;

ro Pour l'installation du musée, par la salle dite du Professeur et le laboratoire adjacent domant sur la rue de l'École-de-Médecine;

2º Pour l'installation du laboratoire, par la petite pièce

l'assemblée de la Faculté et du Conseil de l'Université, le Woonnant sur la rue Antoine-Dabois et par le chenil conservateur-directeur pourra organiser un enseignement. adjacent à la cour intérieure.

La Faculté se chargera d'amener le conrant électrique à la porte du laboratoire et du musée.

Cette fondation étant annexée an laboratoire d'anaulus pathologique, il est cutendu que les divers services (chauffage, électrieité, gaz, balayage, garçons de laboratoire) seront assurés par le laboratoire d'anatomie patholorique.

Evaluation pour l'Enregistrement. — Pour la perception du droit d'enregistrement il est déclaré que les collections comprises dans la présente donation n'ont qu'une valeur scientifique (500 francs).

Frais. — Les frais dus et honoraires des présents et des autres qui en seront la suite et la conséquence seront à la charge de:

Condition suspensive. — Il est bien entendu que la presente domation est faite sous la condition suspensive de l'autorisation administrative decessaire pour son accepta tion régulière et à titre définitif. En conséquence, elle scrait nulle et de nul effet dans le eas où l'autorisation de l'acceptation serait rénisée.

Aete signé dans le eabinet du Doyen, le 22 mars 1920.

#### VARIÉTÉS

#### L'ŒUVRE PSYCHIATRIQUE ET SOCIALE

DE GILBERT BALLET (I)

Par M. LAIGNEL-LAVASTINE Professeur agrégé des maladies mentales à la Faculté de médecine de Paris.

Chargé du cours de M. le professeur Dupré pendant la durée de son congé, mon premier mot, en commençant aujourd'hui les leçous du semestre d'hiver, sera un envoi de respectueuse sympathie à l'adresse de M. Dupré si malheureusement touché par la maladie.

Mon second mot sera un hommage de reconnaissance infinie pour tous les Français et alliés, grands et petits, morts ou vivants, grâce à qui je peux, Français libre dans la France victoricuse, parler librement, ce que je n'aurais pu faire si la botte prussienne nous avait écrasés. 18t mon tosisème not sera l'expression d'une tristesse profonde pour tout le mal issu de la guerre, mal qui n'épargna pour ainsi dire personne, et qui m'a depx fois douloureusement blessé, dans mon eccur en m'arrachant ma femme, dans mon esprit en m'enlevant mon maître le professeur Ballet.

Sunt lacrymærerum.

Tout iei me le rappelle, les murs, les visages mêmes, la table familière, le fauteuil où il se renversait un peu en arrière, ce petit pupitre qu'il touchait de sa main si parlante, quand il tournait les feuillets de ses notes.

Aussi, aujourd'hui que j'oceupe passagèrement sa place et que je parle pour la première fois ici

depuis qu'il s'est tu, je tiens à rappeler un peu de ce qu'il a fait.

D'autres, Charles Monod (2) à l'Académie de médecine, Vallon (3) dans le Limousin de Paris, Dupré (4) dans la Presse médicale, Hallion (5) à la Société de neurologie, Deny (6) dans l'Encéphale, André Collin (7) dans les Annales médicobsvehologieuses, ont silhouetté son profil.

Siève depuis 1900 de M. Ballet, je voudrais non exposer toute son ceuvre médicale, mais m'arrêter quelques instants sur la partie psychiatrique et sociale de son activité.

.\*.

Né à Ambazae (Haute-Vienne) le 29 mars 1853, Gilbert Ballet eommença la médecine à Limoges, mais vint presque tout de suite à Paris, où, externe, puis interne des hôpitaux, il fut aussitôt après chef de clinique de Cliarcot.

Dès lors, étoile de la Pléiade de la Salpétrière, il se consacra à la neurologie et à la psychiatrie comme médecin des hôpitaux (1884), agrégé (1886) et professeur (1907) dans les services de Saint-Antoine (1891), de l'Hôtel-Dieu (1902) etdel Asile-Chiique, où il remplaça Joffroy le re<sup>e</sup> mars 1909. Il avait déjà, de r891, à r893, préludé à la maîtrise professorale comme chargé du cours de Clinique des maladies mentales etde l'encéphale à la Faculté.

(2) Bull. de l'Acad. de méd., 1916, t. 1, p. 328. (3) Limousin de Paris, mars 1916. (4) Presse méd., 23 mars 1916, p. 129. (5) Revue neurologi; ue, janvier 1917.

(6) Encephale, mai 1916.

(7) Ann. médico-psychol., 1916-1917, p. 301-306.

(1) Leçon foite à l'Asile-Clinique le 16 novembre 1919.

D'abord neurologiste, il décrivit le premier en France avec Pierre Marie la maladie de Thomson (1), étudia longuement (2) le syndrome de Basedow et expérimentalement, avec Enriquez, Thyperthyroldisation, travaux d'où dériva le traitement des basedowiens par le sérum des animanx éthyroldis (3).

On trouvera d'ailleurs tous ses travaux neurologiques, depuis sa thèse de doctorat sur le Faisceau sensitif el les troubles de la sensibilité dans les lésions du cerveau (4) jusqu'en 1912 a, dans son Exposé de litres (5), et de 1912 à sa mort (6) dans les Comptes rendus de la Société de neurologie, où il présenta son dernier malade nerveux le 29 juillet 1015 (7).

(1) Arch. de neurol., janv. 1882.

(a) De quelques troubles dépendant du système nerveux central observés ches les mandéas tateint de goitre coophtalmique (Revue de mêd., avril 1883). — Paralysies bulbaires dans le goitre coophtalmique (Soc. mêd. de hép., fev. 1888). — De l'ophtalmoplègie externe et des ner.5 moteurs bulbaires dans leur rapport avec le goitre coophtalmique et l'hystèrie (Revue de mêd. 1885). — De Oitre exophtalmique et atax le (Soc. mêd. de shép., 1895).

(3) Goitre exophtalmique (Soc. méd. des hôp., 16 nov. 1894). Nouveaux cas (Ibid., 14 déc. 1894).

Sur l'hyperthyroidisation (Congrès des aliénistes, Bordeaux, 1895).

(4) These doctorat, 1881.

(5) Un vol. in-4° de 182 p. Masson, 1912.
(6) Vendredi, 17 mars 1916.

(7) Syndrome de Brown-Séquard par suite de commotion par éclatement d'obus sans plaje extérieure (hématomyélle vruisemblable par éclatement d'obus) (Soc. de neurol., juil. 1915. Revue neurol., 1914-1915, p. 768).

#### A. — Œuvre psychiatrique.

I. Avenues vers la psychiatrie.— Les avenues qui menèrent M. Ballet à la psychiatrie furent nombreuses: l'introspection, l'art, l'histoire et la littérature.

1º Introspection. — Le concours d'agrégation de 1886 servit bien M. Ballet, car il fut nommé et écrivit une thèse remarquable et aussitôt remarquée sur Le langage intérieur et les formes cliniques de l'abhasie (8).

Dans la première partie de ce petit livre consacré à la psychologie du langage intérieur, M. Ballet s'y montre fin psychologue rompu à la pratique de l'introspection. Je n'en veux pour preuve que cette définition du langage intérieur (p. 15):

«Quand nous réfléchissons, des images se prisentent à notre esprit, les unes plus vives, les autres moins vives, suivant pos tendances et nos aptitudes individuelles. Nous entendons mentalement, nous voyons, nous parlons, ou même, dans des cas exceptionnels, nous écrivons notre pensée. Ces opérations tout internes (vision, audition ou articulation mentales) rappellent, par leur nature, les opérations similaires au moyen des quelles nous entrons en relation directe avec nos semblables: l'audition des voix extérieures, la lecture des mots écrits, la parole articulée et l'écri-

(8) 1 vol. in-18 de 174 p., Alcan, 1886; 2º édit, Id. 1888; traduction allemande par Bongers, Leipzig, 1890.



ANTISEPTIQUE IDÉAL

# des Voies Biliaires et Urinaires

RÉPÉRENCES
BARY, Ch. des H. Paris,
Bary, Ch. des H. Paris,
Barbier, M. des H. Paris,
Barbier, M. des H. Paris,
Barbier, M. des H. Paris,
Brabhiehordf, Est-dit, H. Paris,
Fleesinger, Er.-Int, H. Paris,
Gallois, Est-dit, H. de IIII.
Gellois, Est-dit, H. de III.
Paris,
Fleesinger, Er.-Int, H. Paris,
Gallois, Est-dit, H. de J. Paris,
Prof. Loquen, Paris (Necker),
Oraison, Chef C., Bordeaux,
Potocols, M. des H. Paris,
Rabère, Ch. des H. Paris,
Rabère, Ch. des H. Paris,
Talirolois, M. des H. Paris,

Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde, etc.

ECHANTILLONS : 4. FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS

Elément douleur en général. L'insomnie liée aux sensations douloureuses, celle des traumatisés, des hépatiques,

des néphritiques, des tabétiques, des cancéreux. - Les accouchements difficiles; les interventions sur des sujets agités, nerveux ou alcooliques, celles sur la face notamment, l'excitation psychique, les états maniaques, etc., constituent les indications du

# DIDIAL CIBA

#### Hypnotique

Analgésiaue

COMPOSITION

Le DIDIAL est constitué par une combinaisan chimique de diallylmalonylurée (Di 1) et d'éthyl morphiae. Les comprimés de Didial sont formés de 0 gr. 025 de la combinaison Dial-éthyl-morphine, plus 0 gr. 10 de Dial pur.

ACTION de DIDIAL possède un pouvoir narcot que beaucoup plus prononcé que le Dial et sans que s toxicité soit plus grande; de plus, il est n.ttement analgésique et trouve par là son indication toutes les fois que le Dial est ins.filsant par suite de la douleur de la discontinue de la douleur de

#### CHIRURGIE

La réduction des fractures, des luxations de l'épaule ou de la hanche seront beau oup fa ilitées, le sommeil anesthé.ique étant plus alme, la résolu ion musculaire plus complète. Au cours des interventius abdominales, les diverses manœures viscérales out moins chequantes et influencent moins la respiration et le pouls. Les ane thés es de cour e durée chez les sujets agilés ou éthyliques, sont meilleures, la phase d'excitation presque toujours supprimée. Dans tous les cas le réveil est moins pénible pour le malade, qui, souffrant peu, ne s'agite pas, ne tiraille pas ses sutures.

DOSES Hypnotique-analgésique. 1 à 3 comprimés par 24 heures. Pré anesthési ue. 1 comprimé une heure avant la narcose-

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, 1, place Morand, LYON



-ture. Entre les unes et les autres, il n'y à qu'une différence : les dernières supposent la présence d'une excitation extérieure à nous-même (la voix d'autrui, un texte écrit), ou un acte de notre part effectif et réel (la parole, l'écriture); les autres constituent des phénomènes internes, un véritable a lauvare intérieur ».

Et cette définition n'est pas sèchement per genus proximum et differentiam propriam selon la logique de Port-Royal, c'est une définition clinique, une courte description.

Il savait très bien s'observer, témoin cette esquisse de son type verbal et une charmante auto-observation d'aphasie transitoire tabagique. Voici la première: « Je suis porté à penser que.

le type moteur n'est pas exceptionnel. Pour ma purt, en m'analysant attentivement, depuis aumon attention a été portée de ce côté, c'est-à-dire depuis plusieurs mois, je suis arrivé à me convaincre que je relève de ce type. Chez moi, en effet, les images motrices ont, dans les conditions ordinaires de la réflexion, une intensité très grande, l'ai la sensation très nette que, sauf circonstances exceptionnelles, je ne vois ni n'entends ma pensée, je la parle mentalement. Chez moi, comme chez la plupart des moteurs je pense, la parole intérieure devient souvent assez vive pour que j'arrive à prononcer à vois basse les most que dit mon langage

intérieur. C'est là notre forme d'images vives, à nous moteurs. Je m'explique par cette prédominance, chez moi, des représentations motrices sur les auditives et les visuelles, certaines particularités qu'il n'est pas sans intérêt de relever. Un visuel, chargé de faire une leçon (j'ai entendu naguère M. Charcot rapporter à cet égard des exemples fort topiques), pourra l'écrire dans son entier, puis la lire mentalement en la disant. Il en est autrement du moteur. La mémoire visuelle étant moins accusée chez lui, il aura plus de peine à suivre des yeux le manuscrit; et s'il voulait en parlant recourir au procédé dont le visuel se sert si heureusement, il s'exposerait à de fâcheux arrêts dans le débit. Il est pour moi sans utilité aucune de préparer une leçon dans ses détails ; le mieux est de me contenter d'en arrêter les grandes lignes et les divisions principales. Je ne puis, en effet (à moins, bien entendu, d'un exercice prolongé), lire mentalement ma leçon en la faisant. Mais en ma qualité de moteur, je me la rappelle assez nettement quand je l'ai faite. Mes représentations d'articulation me la redisent, et il me serait facile de la reproduire, avec plus d'aisance même et de facilité que lorsque je l'ai faite de premier jet. »

Et voici la seconde observation qui vous montre que M. Ballet savait tirer un parti scientifique même de son plaisir, car il était amateur de cigares.

# FER VITALISÉ NOGLOB CONSONATION OXYDASES DU SANG NORTORION OXYDASES DU SANG OXYDASES OX

# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

#### REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: I cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

# HYPNOSE SÉDATION NERVEUSE

# VERONDIA

Ses Indications :

Insomnies

Névropathie -- Hystérie

Tremblements - Mal de Mer

Phénomènes convulsifs

Sa Composition:

0 gr. 25 de Véronal (associé à l'Extrait de Passiflora incarnata), par cuillerée à soupe de

SOLUTION ou par COMPRIMÉ.

Ses Deux formes:

SOLUTION OU COMPRIMÉS

La forme COMPRIMÉS a été réalisée récemment sur la
demande du Corps Médical pour certaines catégories

de malades.

Ses Deux doses:

HYPNOTIQUE 1 à 2 cuillerées à soupe ou 1 à 2 comprimés le soir au coucher

SÉDATIVE 1 cuillerée à café matin et soir.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, Paris



# PRIMESOL BIMESOLTRIMESOL)

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections) INFECTIONS
RHUMATISMES
GONOCOCCIE
ANÉMIE
NÉOPLASMES

## MÉSOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM TOUTES MANIFESTATIONS ARTHRITIQUES

# BOUES RADIO-ACTIVES SALPINGITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

SALPINGITES MÉTRITES ULCÉRATIONS PERTES,ETC

# DERMATHORIUM

POMMADE ÃÛ BROMURE DE MÉSOTHORIUM MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA, ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

LABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÉTÉ DÉNERGIE P.Navelot. Philide 1: Classe 510 53 Rued Alsace Courbevoie (Seine)

« Il m'est arrivé quelquefois de provoquer chez moi, au moyen du tabac, de véritables attaques d'aphasie transitoire. Or, dans une de ces attaques dont je publierai un jour la relation, j'ai constaté avec la plus grande netteté ce qui suit : je n'avais conservé à mon service qu'un très petit nombre de mots, et, tout en m'analysant, je cherchais à dénommer les objets que j'apercevais autour de moi. Une dame, en cet instant, passait munie d'un parapluie; je m'efforcai de prononcer le mot de cet objet, dont j'avais la notion la plus nette; mais je n'aboutis qu'à quelques monosyllables incohérents. J'évoquai cependant avec une certaine facilité l'image auditive et l'image visuelle du mot : je vis surtout. à un moment donué, le mot parapluie très nettemeut écrit. Il ne me manquait absolument, à ce moment, que la faculté de prononcer le mot. Je cherchais à coordonner les syllabes qui le constituent, et, tandis que j'articulais très bien « parapet », « obélisque », ma langue faisait à ma mémoire motrice un infructueux appel. Puis tout à coup, comme je tenais les veux fixés sur l'image visuelle mentale du mot, le mot éclata pour ainsi dire et partit d'un jet : l'image visuelle avait ravivé l'image motrice un moment effacée. »

Cet original volume engagea Brouardel et

1919, 1 vol. in-16 de 384 pages avec figures.....

M. Gilbert à demander à M. Ballet d'écrire dans leur Traité l'article Aphasie. Il y mit toute la clarté de son esprit.

2º Art. - L'étude des aphasiques l'avait fait s'intéresser non seulement à l'agraphie, mais aux diverses perturbations de l'écriture. Curicux d'art et d'histoire, il avait remarqué l'écriture en miroir des manuscrits de Léonard de Vinci (1). Il avait montré (2) que l'écriture en miroir et de la main gauche est l'écriture normale chez les gauchers dont l'éducation n'a pas faussé la tendance naturelle. Il donna les preuves que ces conditions étaient remplies chez Léonard et conclut que Vinci écrivait naturellement à l'envers simplement parce qu'il était gaucher.

Comme l'art, l'histoire et la littérature ont été pour Gilbert Ballet des avenues conduisant à la psychiatrie.

3º Histoire. - Dans une conférence sur la Sorcellerie et les sorciers (3) il critique la conception de Michelet et ramène les sorcières à trois types : des victimes de la calomnie, quelques simples d'esprit que des libertins conduisaient en réalité à un

(1) Nouv. Iconogr. de la Salpêtriére, déc. 1900. (2) Congrès internat. de méd., 1900, sect. de neurologie. (3) Bulletin de l'Institut général psychologique., janv.-mars 1906, 18 figures.

#### **PRATIQUE**

A L'USAGE DES ÉTUDIANTS ET DES PRATICIENS

LAIGNEL-LAVASTINE Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris Médecin des Hôpitaux.

Par les Docteurs André BARBÉ Médecin adjoint l'Hospice de Bieêtre.

DELMAS Ancien chef de clinique des Maladies mentales de la Faculté de Paris, Médecin des Asiles

20 fr.

MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

MPOULES - PILULES

Littérature et Ech ABORATOIRE DE TIJÉRAPIE BIO-CHIMIOUE 159, Avenue de Wagram

PARIS

sabbat quin'était que la parodie de celui du diable, enfin des malades: mélancoliques, persécutées, intoxiquées, hystériques, théomanes raisonnantes. Théomane raisonnant est aussi Swedenborg.

4º Littérature. — M. Ballet a tracé l'histoire de Swedenborg (I) au triple point de vue biographique, psychologique et clinique.

Les extraits qu'il a donnés des livres si curieux du visionnaire: Des lerres dans notre monde solaire ou Du ciel et de l'enjer, lui ont permis de placer Swedenborg au-dessus des mystiques les plus fameux et des hallucinés les olus illustres.

Lélut, quand il écrivit le Démon de Socrate et l'Amulette de Pascal, réclamait un recueil des biographics psychologiques des hallucinés célèbres. Celle de Swedenborg méritait de trouver place dans la galerie.

Elle est pour M. Ballet l'occasion de poser les données du problème de psychologie normale ou morbide que soulève l'étude du mysticisme envisagé à travers l'histoire. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, il montre facilement que l'hystérie n'explique, en fait de délires mystiques, que bien peu de choses. Et comparant sainte Thérèse à Swedenborg, il insiste sur leurs ressemblances profondes malgré les différences de lieu, de culture et d'époque.

« De sainte Thérèse à Swedenborg, il y a toute la distance qui pent séparer le mysticisme de la catholique espagnole du xvr siècle de la théosophie du protestant suédois du xvr siècle de la théosophie du protestant suédois du xvr siècle Raison de plus pour que les analogies soient significatives et frappantes : les types pathologiques fondamentaux restent les mèmes, en dépit des modifications de physionomie et d'allures que peuvent leur imprimer les différences de terrain, de milieu ou d'époque ; comparez le persécuté d'aujourd'hui avec le persécuté d'autrefois : l'expression des idées délirantes a singulièrement varié, non leur nature ni leurs caractères essentiels »

Ainsi M. Ballet tirait de l'histoire littéraire une grande vérité clinique.

II. Méthode anatomo-olinique. — Arrivé à la psychiatrie, il y appliqua la méthode anatomo-clinique de Laënnec, devenue si féconde en neurologie entre les mains de Duchenne, de Charcot et de ses élèves.

Acceptant un des premiers les idées de Fournier sur l'origine syphilitique de la paralysie générale, il montra, avec la méthode de Nissl, que les lésions de cette affection plaident uon pas contre, mais

(1) Swedenborg, un vol. in-18 de 228 p., Masson, 1899.

en faveur de l'étiologie spécifique, « lit d'abord, ce serait faire appel à une anatomie pathologique vieillotte, de supposer que la forme nodulaire ou gommeuse soit la seule qu'affectent les lésions syphilitiques. Nesavons-nous pasque, danscertains organes, la moelle notamment, elles revêtent souvent la forme de lésions diffuses? C'est ce qui a lieu, par exemple, dans la myélite diffuse embryonnaire (Gilbert et Lion, Lamy). Or, l'analogie est frappante entre les lésions qui constituent cette variété de myélite spécifique et celles de la paralysie générale (2).

Parmi les diverses formes de l'aphasie, il mit en évidence un cas d'aphasie motrice pure pulésion circonscrite (3) : petit foyer ocreux au fond du sillon séparant le pied de la troisième frontale gauche de la frontale ascendante, et un cas de surdité verbale par lésion sus-nucléaire (souscorticale) avec atrophie secondaire de l'écorce de la première temporale gauche (4).

Mais sa graude découverte anatomo-clinique fut celle des lésions des cellules pyramidales géantes de l'écorce cérébrale dans la psychose polynétritique (5).

Il s'agissait d'une femme de trente ans, alcoolique et tuberculeuse, qui succomba avec syndrome de Korsakoff et polynévrite des membres inférieurs. A l'autopsie, lésions de polynévrite et, au niveau des cellules radiculaires antérieures de la moelle, altérations secondaires caractéristiques: mais l'intérêt du cas réside surtout dans les lésions de l'écorce cérébrale, «Celles-ci sont exclusivement cellulaires; pas de lésions des parois vasculaires, pas de diapédèse, pas de prolifération des novaux de la névroglie. En revanche, la plupart desgrandes cellules pyramidales et des cellules de Betz sont altérées: sur cinq on en compte environ une de très lésée, deux ou trois de moyennement altérées, une ou deux de saines. Les moins touchées sont simplement tuméfiées, à contours arrondis, avec un novau plus volumineux que normalement. Dans d'autres il y a une chromatolyse manifeste an pourtour du noyau, qui s'est rapproché de la périphérie de la cellule. Enfin, dans d'autres cellules, la chromatolyse est complète, le noyau périphérique, les prolongements effacés. »

Ce cas princeps, qui souleva d'abord des critiques, aujourd'hui aussi réduites à néant que celles qui s'étaient élevées lors de la découverte de la dégénérescence wallérienne des fibres nerveuses, fut suivi d'une série de recherches systématiques

(a) Soc. mid.-psychol., fév. 1898. (3) Avec Boix, Arch. de neurol., nº 71. (4) Revue neurol., 1903, nº 14. (5) Lé-slons corticales et médullaires dans un cas de psychose polynévritujeu (Soc. mid. des hóp., 4 mars 1898).

sur les réactions des cellules nerveuses de l'écorce cérébrale (I) dans les psychoses toxiques et infectieuses.

La conclusion générale du rapport de Lisbonne fut la suivante : «Il y a des lésions de l'écorce cérébrale dans des psychoses d'origine toxique.

« Ces lésions ne sont pas constantes. Elles ne diffèrent pas suivant la nature de la psychose. Elles ne sont pas inflammatoires, mais dégénératives.

6 Chez 28 délirants, il existait 13 fois des lésions cellulaires corticales, tandis que chez 31 non délirents il n'en fut observé qu'une fois chez un cancéreux cachectique, albuminurique et morphinomane.

« Il ressort de cetteétude que les lésions corticales ont une valeur explicative, c'est à-dire sont l'expression anatomique de la majoration de l'em-

(1) Lésions des cellules écrécimies dans la confusion mentale cliric, de mét, à giun 1898). — De spechoses polyweiritiques (Congr. des alcin. et accent., Marsedile, 1899). — Contribution à l'autonime justicologique de la psychose polymeirique et de critaines formes de confusion mentale primitive (aver Evanse). (Persa mét, journ. 1898). — Da lesions de l'éconce cérébrale dans les psychoses d'Origine todaque (aver LARDERL-LAVASTERS) discrevations sur la valeur des lésions ortificades dans les psychoses d'Origine todaque (avec LARDERL-LAVASTERS) (Enchales, psychoses d'Origine todaque (avec LARDERL-LAVASTERS) (Enchales, psychoses).

poisonnement sur l'écorce cérébrale dont le délire est l'expression fonctionnelle. »

III. Confusion mentale et psychoses toxiques. — Suivanti'enseignement de Bouchard, M. Ballet étudia aussi la confusion mentale au point de vue humoral (2), et, élargissant la question, il rechercha d'une part les auto-intoxications dins les affections mentales, et d'autre part les manifestations psychiques dans les fintoxications.

Il vit aussi la parenté pathogénique de l'émotion et de la commotion dans les syndromes confusionnels consécutifs aux éclatements d'obus de gros calibre à proximité. Il conclut avec Rogues de

(a) Delire transitoire accompagne d'un accroissement de la rocicide trainatre le la présence de pionanies dans les untres (avec Bounsa et Roupstovireur) (Sos. mid. des hip., 2 juin 1893). — Ruite des sauto intoricutions tambales madales mentales (avec les mémes) (Congr. des nilén., 1a Rochelle, 1893). — Accidenté pillepriques déterminés ches les ainamus par l'injection de décection de tabase (avec BATER) (Sos. de biol., 10 (ev. 1899). — Délire luges déterminés, des les sainaisses par l'injection de décection de tabase (avec BATER) (Sos. de biol., 10 (ev. 1899). — Délire du formac deltraitique (Sos. mid. des hip., 28 juil. 1893). — Tol. (Sos. de suren). déce 1390). — Delire par l'apprent per l'apprent que reprire (avec BATER) (Congrès des allémistes, Toulouse, 1900 . . — La surdité verbale urémique (Son. mid. 2, 3 avril 1890).





Fursac (1) que 4 le commotionné n'est pas seulement le sujet que touche une déflagration d'explosif, mais un choc moral peut donner des troubles identiques que la terminologie semble attribuer à la seule commotion physique ». Ainsi, sur ce sujet qui fit conler tant d'encre, il ne confondait pas le plan de la symptomatologie avec celui de l'étiologie.

IV. Délires systématisés et hallucinations.

— Tout aliéniste doit dire son mot sur ces grosses questions. M. Ballet n'y a pas manqué.

Pendant toute sa carrière psychiatrique, les syndromes hallucinatoires chroniques l'out préocupé. Il y consacrait dès 1888 un premier travail (2) et il y revenit encore en 1913 quand écrivait (3) que la psychose hallucinatoire chronique consistait essentiellement dans la désagrétation de la personnalité, s'accomparait d'hall-quiton de la personnalité, s'accomparait d'hall-

(i) Les psychoses commotionnelles (ps. choses par commotion nervense ou choc émoti) (Paris médical, janv. 1916).
(2) Sur la psychose systématique chronique progressive (Sem méd., 1888).

(3) La psychosc hallucinatoire chronique et la désagrégation de la personnalité (avec R. Mallet) (Encéphale, 1913; t. I, p. 501, 20 nov. 1911). lucinations et qu'on y observait le phénomène de l'écho de la pensée.

Entre temps il avait décrit les persécuteurs familiaux (4), les persécuteurs auto-accusateurs (5), des idées de persécution dans le goitre exophtalmique (6), les hallucinations verbales psychomotrices chez les persécutés (7) et il consacra toute une année de son enseignement (1911) aux délires systématisés, d'interprétation, de revendication, d'imagination et hallucinations.

L'étude d'un cas de délire de médiumnité (8) lui permit de mettre en relief l'étroite parenté qui relie l'état nental du médium vulgaire à celui du délirant persécuté. M. Ballet y montra comment, en s'accusant, la dissociation de la personnalité que est à l'origine de tous les états de médiumnité conduit au véritable délire et cette analyse de dissociation de la personnalité lui fit comprendre dissociation de la personnalité lui fit comprendre

(4) Bulletin med., 1er fevrier 1893.

(5) Les idées de per écution chez certains dégénérés hypocondriaques et mélancoliques (les persécutés auto-accusateurs) (Congr. de méd. mentale, Blois, 1892).

Un exhibitionniste persécuté (les persécutés auto-accusateurs) (Sem. méd., 23 mai 1893).

(6) Soc. des hôp., 28 février 1890 et suiv.

(7) Sem. méd., 4 novembre 1891.

(8) Soc. médico-psychol., 27 août 1903 (avec Duhem).

(Suite à la page X.)



#### PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

... Contracts to Dismuth abilities and one most at assessible

#### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastralgie, Hypersécrétion permanente,

Colltes muco-membraneuses, Fermentations anormales.

DOSES: 20 à 50 grs. par jour dans Eau, Lait ou Tisane. Chaqua Flacon porte una mesure dont le contenu correspond à 20 grs. de Carbonate de Bismuth.

Ph. LANCOSME, 71, Av. Victor-Enmanuel III, Paris et toutes Phina

L. B. A. Teléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A.

## **EVATMINE**

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

autrement qu'il l'avait fait autrefois (t) le mécanisme des hallucinations. Pour lui, l'hallucination auditive, que certains tendent à considérer comme une conviction délirante simple, es: au moins une conviction délirante objectivée. « l'hallucination, dit-il avec Mallet (2), est l'expression clinique d'un état de désagrégation de la personnalité, à l'inverse de l'obsession où le malade fait sieme l'hallucination est un phénomène de représentation mentale lié à la désagrégation temporaire on durable de la personnalité ».

« Il s'agit d'abord d'une représentation mentale (idée, image visuelle, auditive ou autre), qui s'impose comme le fait l'idée fixe, obsédante ou prévalente. Puis à un degré plus avancé, par suite d'une dissociation de la personnalité où s'exalte l'automatisme, le sujet objective etextérioris (z), ».

V. Hystérie, démence précoce, démences.

— Élevé dans l'étude quotidienne de l'hystérie (4), il ne pouvait pas ne pas être frappé de ses relations étroites avec de nombreux autres syndromes mentaux.

Dans son rapport au Congrès de Clermont-Ferrand en 1894 (5), il étudia «les rapports de l'hystérie et de la folie ».

Il définit l'hystérie une maladie mentale. Il admit l'association fréquente de l'hystérie et de la dégénérescence mentale; il fit du délire de l'attaque la traduction extérieure d'un rêve qui se rattache à une idée fixe, c'est-à-dire au souvenir subconscient d'un dévenement qui a naguère plus ou moins impressionné le malade; enfin, au sujet de la thèse de M. Colin, son sens clinique lui fit reconnaître des cas de défire mélancolique, d'excitation

(1) Sur un cas d'halluelnations auditives avec conseience (Soc. méd.-psycho!., nov. 1887). – Sur la physiologie pathologique des hallucinations (Congr. des alién., Nancy, 1896). — Physiologie pathologique des hallucinations (Soc. de psychol., 3 mai 1901).

(2) Hallucinations et dissociation de la personnalité (Encéphale, 1913, t. II, p. 1).

phale, 1913, t. II, p. 1).
(3) Paris médical., 4 oet. 1913 (avec MALLET).

(d) Sur un cas O'leimlpigein kysiteripue (Journ. de md. d. le la Haut-Friem, 1883.). — Coxcilge hysteripue vector robbie musculaire (Soc. mdd. de sh fbg., 28 juln 1889.). — Turalysies facisles hysteriques (Soc. mdd. de sh fbg., ed-100. 1859.). — Varalysies facisles hysteriques (Soc. mdd. de sh fbg., ed-100. 1859.). — Montrecture hystérique cancen genéries ublikement par Parlaministration does plailes stuntinantes (Renue demd., 1889.). — Altaque d'hystériq à forme d'eptique parteille (Soc. mdd. de sh fbg., vill. 1891.). — Ib bejaisment hystérique (Soc. mdd. de sh fbg., ed. 1889.). plus bejaisment hystérique (Soc. mdd. de sh fbg., ed. 1889.). plus bejaisment hystérique (Soc. mdd. de sh fbg., ed. 1889.). plus bejaisment hystérique (Soc. mdd. de sh fbg., ed. 1889.).

1893). — Les astasies-abasies : abasies amnésiques, abasies par obsession et par idée fixe (Sem. méd., 1898). (5) Congrès des alién. et neurol., août 1894. Masson, 1895, p. 17-57. maniaque, de délire de persécution, mystique on ambitieux, qui se sont présentés, bien qu'associés à l'hystérie, avec des caractères identiques à ceux qu'ils revétent quand ils se développent sur un terrain indemne de toute tare hystérique ». C'était inaugurer la voie où devait triompher mon maître J. Bal'inski pour débroussailler l'hystérie et c'était moderniser le mot d'Esquirol : a L'hystérie dégénère et passe souvent à la folie et, dans beaucoup de cas, elle n'en est que le premier degré. »

Quand il écrivit cette phrase en 1838, le génial aliéniste avait en vue certains déments précoces. C'est pourquoi je place ici ce que M. Ballet fit sur la démence précoce. Il la discuta, a vec tout le monde. au Congrès de Pau (6) ; il v revint longuement ensuite pendant tout son cours de l'année 1910 ; et dans un article posthume (7) il concluait: « Quant à la systématisation au sujet de la démence précoce, elle est bien allemande. Mais l'idée est française (Esquirol, Morel, Christian). Nous l'avions oubliée, obnubilés que nous étions par le « tarte à la crème » de la dégénérescence. J'estime que ni la prédisposition ni l'intoxication ne sont chacune suffisantes pour produire la maladie, et que le concours des deux est nécessaire, la seconde étant d'ailleurs, à mon sens, très fréquemment représentée par la toxi-infection tuberculeuse. »

Quoiqu'il y ait chez les déments précoces plutôt fragmentation que destruction du psychisme, je m'autorise de leurs troubles pour passer aux démences proprement dites et signaler le mémoire très important aupoint de vue pratique que publia M. Ballet avec Genil Perrin (8) sur le fond mental des déments. Les nombreux tests imaginés et les schémas où sont marqués quantitativement, les divers déficits de l'affectivité, de l'attention, de la mémoire, de l'association des idées et de l'acti, vité rendent chaque jour des services aux étudiants.

\_\*\_

VI. Psychose périodique. — Les caractères si singuliers des psychoses intermittent es(9) piquèrent la curiosi é de M. Ballet, qui, dans une large synthèse, rapprocha la dipsomanie, la sitionanie (10).

(6) Congr. des altin. et neurol., Pau, 1904. — Les psychoses de la puberté (Congr. internat., Paris 1900. s. et. d. v psychiatrie). Sur ladém. ne: préce v (Congr. des altin. et neurol., Bruxelles, 1903). — Une forme anormale de dê nene: précoez (Spe. de neurol., 11 mai 1905).

(7) Ann. med.-psychol., janv. 1916,

(8) L'examen elinique du fond mental chez les déments. Te inique d'examen et représentation graphique (Encéphale, 10 février 1914, p. 101-135).

(a) I.a mélancolie Intermittente (Presse méd., 14 mal 1902). (10) Sur une forme de mélancolle périodique, à propo ajun cas destitomante (Soc. de reurel., 3 mll. 1900).— I.a stitomante, symptôme de unclancolle intermittente (Soc. méd.-psychol., mrt 1903; Soc. de neurol., 7 mars 1977).

certains cas d'obsessions (1) et certaines insomnies (2) de la psychose périodique, dont il fit une étude suivie dans une série de lecons (3).

L'insomnie à crises intermittentes, manifestation de la psychose périodique, fut son chant du cygne(4). Il montrait dans ce travail des malades angoissés, hors de toute proportion, par leur insomnie qui est souvent l'unique symptôme de la crise.

.\*.

VII. **Vues générales psychiatriques.** — Des 1890 (5), M. Ballet avait abordé l'étude des classifications en pathologie mentale. Il précisait la signification très différente à attribuer à la notion de symptôme, de syndrome ou d'espèce morbide. Il indiquait la supériorité, mais aussi l'insuffisance de la classification étiologique. Il conclusit un' sune

- Acad. de méd., 9 janv. 1912, p. 22.
   Presse méd., 17 février 1916.
- (3) Leçons sur la psychose périodique (Bulletin méd., 23 oct. 1909, 8 déc. 1909; Encéphale, 10 déc. 1909; Bull. méd., 21 janv. 1011).
- (4) Presse méd., 17 février 1916.
- (5 Des éléments du diagnostic et des elassifications en pathologie mentale (Bulletin méd., 5 nov. 1890).

bonne classification des maladies mentales est impossible et qu'il ne pouvait être question que de simples groupements plus ou moins commodes pour la description ou l'étude. C'est un de ces groupements qu'il proposait en 1909 (6) et qu'on trouvera reproduit dans la Pratique psychiatrique (7).

Sur le domaine de la pathologie mentale, M. Ballet exposa d'abord ses idées dans sa leçon inaugurale (8) faite à l'Asile-Clinique, comme chargé de cours des maladies mentales en remplacement de Ball. La psychologie morbide n'est qu'une partie de l'aliénation mentale. En pathologie mentale on doit viser un triple but : « l'analyse psychologique des désordres intellectuels, l'étude des manifestations physiques, primitives ou secondaires, des vésanies, enfin le classement nosologique de ces maladies ».

(6) Congr. internat. de méd., Budapest, 1909: Rapport; sect. de psychiatrie (avec MAILLARD).

 (7) LAIGNEL-LAVASTINE. A. BARBÉ et DELMAS. La pratique psychiatrique. J.-B. Baillière et fils, 1920, r vol. in-8.
 (8) La pathologie mentale, son domaine, sa méthode et ses

(8) La pathologic mentale, son domaine, sa methode et ses visées (Revue scientifique, 31 déc. 1892), et première leçon du vol. in-8 de Gilbert Ballet, Psychoses et affections nerveuses, Doin, 1897.



TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Soulo Préparation permettent la Thérepeutique Arcenicale Intensive par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



GOUTTES 10 à 20 par jour (en deux fois)

AMPOULES 1 à 2 par jour

— a 50 millig.

COMPRIMÉS 1 à 3

— a 25 millig.

GRANULES 2 à 6 —

9. rue de la Perle, Paris.

spécifique et abortif de la



#### LINIOUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États seurashéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladies du tabe digestif et de la muirtiba CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D' FEUILLABE, médeoin dénoteur à Éculty (fibône) Notice sur demande

Les mêmes idées directrices conduisirent sa rédaction de l'article Psychose (1) dans le Traité de médecine dit de Chareot-Bouchard, article eoneis et elair qui montra aux étudiants et même à des médecins que la psychiatrie fait partie de la pathologie interne. On retrouve les mêmes points de vue dans l'introduction (2) et le premier chapitre (3) de son Traité de pathologie mentale.

Professeur (4), dans une controverse avec J. Dejerine, il s'attacha à indiquer l'étendue du domaine de la psychiatric comprisc dans le sens où l'on doit l'envisager aujourd'hui.

Enfin, dans un travail posthume (5), il marqua son esprit de mesure en écrivant: « Il n'v a pas une psychiatricallemande et une psychiatric française: il y a chez nos voisins un peu plus de sympathie pour les théories mal assiscs : ehez nous, plus de souci des faits, moins d'enthousiasme pour les systématisations vers lesquelles ne doit pas nous ineliner beaucoup l'expérience faite avec la dégé-

(r) Traité de médecine Charcot Bouchard-Brissaud, t. X p. 803-991, Masson,

(2) GILBERT BALLET, Traité de pathologie mentale, 1 vol. grand in-8 de XIV-1600 pages, Doin, 1903. (3) Aperçu historique et évolution de la pathologie mentale,

p. 1-17. (4) Le domaine de la psychiatrie (Presse méd., 10 mai 19-1). (5) Lettre ouverte à V. Parent : Le retour à la médecine mentale française (Ann. méd.-psychol., janv. 1916, parue en avril).

nérescence. Les aliénistes allemands ont plus modifié la façade en modifiant la terminologie qu'ils n'ont changé le fond. La maniaque dépressive, terme barbare auquel je préfère celui de psychose périodique, n'est que la folie à double forme de Baillarger, la folie circulaire de l'alret, la folie à formes alternes de Delaye, que Magnan avait unics au Congrès de Berlin (1891) dans la folic intermittente. Les Allemands n'ont ajouté que des descriptions de détail. »

Cette revue rapide permet de se rendre compte de la grande activité que déploya M. Ballet dans l'étude clinique des diverses psychoses.

Reste à envisager maintenant la partie sociale de son œuvre médicale.

#### B. — Partie sociale.

La psychiatrie forcément mène à la sociologie. L'étude de l'organc capital de la vie de relation, le cerveau, aboutit à des préoccupations sociales. De plus, on ne peut voir des aliénés sans être frappé du fléau qu'est l'alcoolisme.

M. Ballet combattit donc l'alcoolisme, fit ceavre de polémiste dans les questions de la responsabilité pénale et du régime des aliénés qui le passionnaient, et se montra médeein soucieux du sort de

PRODUIT FRANCAIS - FARRICATION FRANCAISE

# nhan-Cruel

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures) Littérature et Echantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# évrosthéniau

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

#### 1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim. cube.

Enool gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs Téléphone 682-16.

(pour la voie 2° En Gouttes gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

ses malades en perfectionnant l'assistance psychiatrique de paix et de guerre.

Examinons ces quatre points.



I. Alcoolisme. — A la Sorboune, dans une conference remarquée, il avait déjà stigmatisé l'alcoolisme tel qu'il s'étale en France. Rapporteur à l'Académie de médecine de la commission nommée sur les mesures à preudre courte l'alcoolisme, il commença le bon combat le 23 février 2015 en disant ; «Ce sera l'un des étonnements de ceux, qui viendront après nous, de savoir que la coalition de certains intérêts particuliers ait, pendant plus de teneta ans, compromis la santé physique et morale de la mation et fait échec aux mesures de salubrité publique que commandait de preudre la plus élémentaire prévoyance. » Et après avoir décrit en clinicien deux types d'alcoolisation: le type parisien, sur le zinc, et le type breton-normand,

(1) Académie de médecine, 1915, t. I, p. 264-272 295-297; 362-363; 747-753.

familial, il se montre polémiste incisif à propos de la lenteur des décisions législatives : « Sans vouloir critiquer ici, disait-il, ce qui se dit et se fait dans une autre assemblée, il n'est pas possible de ne pas exprimer la pénible impression qu'ont éprouvée tous les membres de l'Académie, en constatant, à la lecture des comptes rendus de débats récents, que pour certains législateurs, dont rien ne nous autorise à incriminer l'intelligence, le problème législatif actuel de l'alcool, le plus important sans conteste que jamais Parlement ait eu à résoudre, se limite à « ménager les droits acquis ». Vous n'avez pas eu la pensée que vous touchiez aux droits acquis des pharmaciens, quand vous avez récemment discuté un projet de réglementation de la vente de certaines substances toxiques, ni aux droits des laitiers quand vous les obligiez à vendre non de l'eau mais du lait, et je ne pense pas qu'on ait lésé «les droits acquis » des sociétés de pompes funèbres en rendant la pratique de la vaccination antityphique obligatoire dans certaines conditions. » (Très bien.)

Et en sociologue hygiéniste qui voit clair, il

AFFECTIONS
DE L'ESTOMAC
DYSPEPSIE
GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE
Chez l'Enfant -- Chez PAdulte
VALS PRÉCIEUSE
PEqui des Hanglages

#### APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet appareil, qui s'adapte instantaments sur toute douille de lampe ou prise de cournet, qui fonctionne sur tous courants continu, alternatif, triphasé, etc., qui a de reconnu par les Electrothérapeutes les plus deminents usus quarbif que les grands appareils, permet une utilisación de pius pratiques des courants de haute fréquencen: Dermatologie, rations des nombreuses électrodes de toutes formes qui s'y branchent. Il permet fagalement l'Autro-conduction ou D'Atsonvalisation, la Pulguration, de midne que le traitment des affections de sovie respiratoires par l'Oçone. — Sa consommation est de 2n wast et son poids, dans une élégante boite painée de 2n x x x x le des l'avec el fective (comme représent et courte) : 2 kit. 1/2. Extréme simplicit de mainément, themes chopies de tout des comme représent et courte) : 2 kit. 1/2. Extréme simplicit de mainément, themes chopies de tout des que le control de comme représent de courage de comme représent de courage de comme représent de courte de comme représent de courage de comme représent de courage de comme représent de courte de cours de comme représent de courte de comme représent de courte de comme représent de courage de cours de comme représent de courte de comme représent de cours de comme représent de cou

Prix: 750 francs.

THE STERLING FRANCE
80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS
68, Rue Conderget, PARIS (9)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

Artério-Sciérose Presciérose, Hypertension Dyspepsie, Entérite Néphro-Sciérose, Goutte Saturnisme

# INÉRALOGÈNE BOSSO

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

termine la discussion par ces mots : « Si les mesures que nous vous proposons de réclamer sont adoptées, nous avons la conviction qu'elles ne seront pas sans effet sur l'extension de l'alcoolisme, mais il est trop évident que les résultats qu'on en obtendrait seraient bien minimes relativement au péril que court le pays, si elles ne venaient pas parallèlement à celles qui sont les réformes primordiales sans lesquelles il n'y a pas de croisade sérieuse et efficace contre l'alcoolisme : l'abolition du privilège des bouilleurs de cru, l'interdiction de vendre les spiritueux en dehors des salles de restaurant consacrées aux repas et à l'occasion de ces derniers, la réduction du nombre des débits. «

Puis, à l'occasion d'un vocu de M. Vidal (d'Tyères) visant l'introduction du vin et des boissons hygimiques dans la ration normale du soldat, au nom de la commission de l'alcoolisme, comme rapporteur, à l'Académie de médecine le 10 août 1915, il distingue le danger de l'alcool et celui du vin (1).

Il dit : « Dans la lutte qu'elle a, et depuis longtemps, entreprise contre l'alcoolisme, l'Académie a toujours évité de s'associer aux exagérations qu'elle estime de nature à compromettre plutôt qu'à servir les principes d'hygiène qu'elle défend. Elle ne proscrit pas, chez ceux qui s'en sentent le goût, l'abstinence absolue des boissons fermentées et distillées, préconisée par quelques-uns; mais elle ne la recommande pas. Elle n'a jamais été l'ennemie du vin, ni des autres boissons livgiéniques, quand du moins celles-ci sont prises aux moments et aux doses où elles peuveutl'être utilement et sans danger. Ce n'est pas par concessiou timide, mais par conviction qu'elle permet, au nom de l'hygiène, et dans une certaine mesure recommande d'user des produits naturels du sol où poussent les meilleurs vignobles du monde. Elle ne va même pas jusqu'à l'interdiction absolue de l'alcool dans le pays du cognac et de l'armagnac. Si l'on voulait résumer en une formule les prohibitions, les conseils et les tolérances qu'elle croit devoir proclamer, cette formule serait à peu près la suivante : Apéritifs jamais, vin en mangeant et modérément, petit verre exceptionnellement et seulement après le repas.

a II va de soi que la formule est pour les bien portants et pour ceux qui mènent une vie normale; elle n'est ni pour les malades, ni pour ceux qui s'enfernent tout le jour dans un bureau ou un cabinet de travail, sans exercice sérieux au grand air: à beaucoup de ceux-là l'abstinence est à conseiller. Ceci revient à dire que l'apéritif, quelle que soit sa nature (vin aromatisé ou liqueun), doit être interdit, l'eau-de-vie ou les liqueurs très accidentellement tolérées, levin, comme la bière oulecidre, recommandé : étant bien entendu toutelois qu'il vaut mieux n'en pas boire qu'en trop boire, ou qu'en boire dans l'intervalle des repas, à jeun ou sans manger. Aussi votre commission vous propose-t-elle d'émettre le vœu que le vin naturel soit introduit en quantité modérée dans la ration réglementaire du soldat, »

Et sa fommule lapidaire : « Apéritifs jamais, vin en mangeant et modérément, petit verre exceptionnellement et seulement après le repas », est votée à l'unanimité le 24 août 1915. Ce fut son dernier succès. Il ne devait jamais plus parler à l'Académie de médecine.

\*\*\*

II. Responsabilité pénale. — Le crime comme l'alcool préoccupe l'alféniste; car, parmi les criminels, beaucoup sont des psychopathes; mais, même chez ces derniers, l'élément morbidé n'est qu'un facteur dans un déterminisme complexe. C'est pourquoi M. Ballet, qui aimait la précision dans la division du travail soclal et la compétence dans chaque fonction, voulut faire comprendre au médecin le domaine limité, biologique, où il devait se maintenir dans la question si discutée de la respousabilité pénale.

Il expose nettement ses idées dans son rapport (2) au Congrès de Genève-Lausanne : l'expertise médico-légale et la question de la responsabilité

Il montre que la tâche du médecin est clairement indiquée par le texte même de l'article 0, du Code pénal : l'expert a à déterminer « si l'inculpé était ou non en état de démence au moment de l'action », ce qui revieut à dire qu'il doit indiquer le rôle que l'état pathologique a pu jouer daus l'accomplissement de l'acte reproché.

Passant à la question de la responsabilité dite atténuée, il donne trois exemples :

D'un épileptique qui commet un acte de violence en dehors du somnambulisme comitial, sous l'influence d'un mobile vulgaire, en raison de l'irritabilité de son caractère:

D'un alcoolique meurtrier, non au cours d'un délire hallucinatoire toxique, mais toujours entre deux vins, inquiet, défiant, irritable, colère:

D'un débile mental irritable, paresseux, bohème, courant les aventures.

Dans ces cas «l'inculpé n'est pas tenu pour «irresponsable», parce que, d'une part, il jouit d'un discernement suffisant pour apprécier l'acte

#### LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

#### ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES
GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

## PARAFFINOLEOL HAM

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

#### INDICATIONS:

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

#### Littérature et échantillons :

Pharmacie HAMEL "LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET
64. rue de la Rochefoucauld — Tél. Central 12-15

### DAUPHINÉ: Villa de repos

300 m. à Saint-Martin-le-Vinoux, à 10 minutes de Grenoble ETATS ASTIÉNIQUES ET NEURASTIÉNIQUES CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, DE REPOS, RÉGIMES, HYDROTHERAPIE, Renseignements à la gérante

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON
Médecin des hôpitaux de Grenoble.



# FOURNITURES GÉNÉRALES

Ch. LOREAU 'Ve'

VENTE-ACHAT-ÉCHANGE - RÉPARATION



## A. HELMREICH

NANCY -- Rue Saint-Jean -- NANCY

Electricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

ie Tuberculose
le pulmonaire
son control de control de

#### "CALCILINE"

RÉCALCIFICATION, RÉMINÉRALISATION COMPRIMÉS A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

OOE O'EMPLOI : 2 comprimés dans un peu d'eau avant chaque repas. Enfants 1/2 dose.

A. ODINOT > PARIS > 25, rue Yaneau
Greissance
Adentes
Covaleia

Biabète Groseesse arie Reoisir

#### MPUISSANCE NEURASTHÉNIE SPERMATORRHEE YSTALING

Communications à l'Académie des Solences (Stance du 26 Février 1917) et à la Société de Biologie (Stance du 17 Février 1917).

Litterature et Echantilions : Laboratoire d'Endocrinologie, 2. Pieco du Théâtre-Frençais, Perie. Dir\*: A CÉDARD. Pherm. de i\* cl., ancien interne des Hôp. de Peris



# Antiphlogistine MANGUS DEPOSÉE PROPRIÉTOR

Glycéroplasme minéral" à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antipalogistine dans le traitement des Angines, Abcès,
Bronchites, Paceumonies, Synovites, etc., sinsi qu'en Gynécologie.
Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Nie de 1º classe, 116, rue de 12 fouvention, PARIS (15), de 186, Milliand-Milliand 188).

qu'il a commis, et que d'autre part le mobile auquel il a obé in'était pas un mobile pathologique (hallucination, interprétation délirante, idée fixe, impulsion), mais un mobile physiologique (haine, colère, cuequace, inférét). Seulement, comme du fait de tares innées ou acquises, accidentelles ou constitutionnelles, il présente une excitabilité maladive ou une faiblesse de la volonté pathologique ou une insuffisance tératologique du sens moral, il n'est pas possible qu'on ne tienne pas compte de ces tares qui diminuent sa force de résistance aux incitations passionnelles, et c'est ce qu'on fait en concluant à une «responsabilité atténuée ».

« Au point de vue pratique, ajoute M. Ballet, il y a des inconvénients plus graves encore à déclarer atténuée la responsabilité des fous moraux et des déséquilibrés pervers. Je me suis efforcé de le faire ressortir dans la discussion de la Société des prisons. On aboutit de la sorte, en effet, à ce résultat de faire condamner ces anormaux avec admission de circonstances atténuantes, ce qui est une double faute. C'est une faute d'abord de les condamner à une peine infamante, car si le médecin n'a pas pu les déclarer «déments», puisqu'ils ont la notiou du bien et du mal et de la portée de leurs actes, ce sont des anormaux qui relèvent de la pathologie ou du moins de la tératologie. C'est une faute, au point de vue de la défense sociale, de les condamner à une peine atténuée, c'est-à-dire à une courte peine, car cela leur permet de reprendre bientôt la série de leurs méfaits. De cette facon, on a fait à la fois de la mauvaise protection sociale et de la mauvaise justice. »

Et il conclut: « Notre rôle, à nous médecins, est de montrer ce qu'il y a d'anormal chez l'inculpé et d'établir comment ces anomalies ont influé sur la détermination de l'inculpé pour en faire un criminel vulgaire. »

It M. Ballet tient tellement à cette limitation précise de la compétence médicale qu'il y revient avec force dans le Livie pibliaire du professeur Lépine (r). Il y rappelle avec quelle facilité on demande au psychiatre des appréciations qui dépassents a compétence. Aui demauder des conclusions sur la « responsabilité » d'un sujet, sur la « légitimité d'un divorce », c'est couférer à l'expert un pouvoir de sociologue et de moraliste.

\*

III. Régime des aliénés. — C'est à propos de la proposition de loi relative au régime des aliénés, adoptée en première lecture par le Sénat le 23 décembre 1913, que M. Ballet donna toute sa

 (1) Quelques réflexions à propos de la psychiatrie et des psychiatres (Revue de méd., oct. 1911, p. 33-39). mesure comme polémiste, et en l'entendant à la tribune de l'Académie on ne pouvait s'empêcher de penser à la belle carrière oratoire qu'il aurait pu parcourir dans d'autres assemblées.

Le ministre de l'Intérieur avait demandé l'avis de l'Académie (2) «sur la portée et les conséquences de la substitution àl'expression de malades aliénés de celle de malades atteints d'affection mentale dans le texte de la proposition de loi relative au régime des allénés.

M. Ballet en profita pour élargir la question (3) et répartir les psychopathes d'après leurs réactions individuelles et sociales, qui constituent le lait objectif saisissable, en quatre groupes :

« 1º Malades atteints d'affections mentales, conscients de leur état, réclamant eux-mêmes des soins:

4 2º Malades, les uns conscients, les autres partiellement conscients ou inconscients de leur trouble mental, ne denandant pas eux-mêmes des soins, mais s'y soumettant saus protestation, ou ne protestant qu'accidentellement d'une façon transitoire et peu coliérente, comme peut protester contre son séjour à l'hôpital un individu atteint de pneumonie, ou de fêter etyphoide, ou d'urémie;

te pierminie, ou a l'evit s'i finance, ou d'utime 4,3° Malades inconscients de leur état, et protestant d'une façon habituelle et cohérente contre l'isolement que nécessitent les soins dont ils ont besoin (malades protestataires). Ces malades peuvent relever d'ailleurs du quatrième groupe en même temps que du troisième;

temps que au trosseme;

4 p Malades qui, du fait des troubles mentaux
dont ils sont affectés, ont commis ou sont notoirement exposés à commettre des défits et des crimes
(malades criminels et malades dangereux). Pour
comprendre quels sont ceux de ces malades auxquels ne convient pas la dénomination d'aibins,
il importe de rappeler d'abord quelles sont les mesures d'assistance ou de protection indiquées dans
chaque groupe de cas, l'expression d'aliéné étant,
comme nous l'avons dit, avant tout une expression
médico-légale. »

Les malades du premier groupe sont des malades à soigner et, s'ils sont indigents, à assister dans des conditions tout à fait analogues à celles dans lesquelles a lieu l'assistance hospitalière.

Ceux du deuxième groupe ont besoin de surveillance médicale, « I orsque celle-ci leur est procurée par les soins des familles dans les installations publiques, privées ou particulières, ils sont inoffensifs. Ils sont au contraire susceptibles de troubler l'ordre public, s'ils sont abandonnés à eux-mèmes, sans direction suffisante, familiale ou autre. Dans ces cas, l'assistance d'office s'impose.

(2) Acad. de méd., 1914, t. I, p. 357.
(3) Acad. de méd., 1915, t. I, p. 360.



Les Anesthésiques "USINES du RHÔNE"



## SCUROCAINE (Novocaine de fabrication française).

Ampoules de 0.5 1, 2, 4, 5 % avec ou sans

### SCURÉNALINE (Adrénaline synthétique)

Pour l'anesthésie locale, rachidienne et dentaire.

KÉLÈNE (Chlorure d'éthyle chimiquement pur pour l'Anesthésie).

En Ampoules de toutes dimensions scellées à la lampe.

CHLOROFORME (Anesthésique)
En Ampoules de 30 et 60 gr. brevetées.

ÉTHER (Anesthésique)

Sont préparés et présentés avec le souci habituel de perfection qui caractérise le Laboratoire des Produits "USINES du RHONE" - L. DURAND, Pharmaclen, 89. Rue de Miromesnil. PARIS.

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine). ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

Dose Movenne: 2 & 8 Comprimes.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

« Les malades du troisième groupe, les protestaires, n'acceptant pas l'isolement que nécesite leur état mental, doivent être l'objet de mesures spéciales ayant pour but à la fois d'établir la légitimité de ces mesures et de les imposer. S'il y a jamais eu des individus arbitrairement internés, c'est avec les malades de ce genre qu'ils ont été confondus.

« Restent les malades du quatrième groupe (criminels ou dangereux). Les mesures qui s'imposent pour eux sont commandées par les légitimes exigences de la sécurité publique. »

La définition demandée découle de ces prémisses cliniques.

« Un malade simplement soignable ou assistable ne peut être désigné sous le nom d'aliéné, un aliéné étant un malade à l'égard duquel ont été ou doivent être prises des mesures visant l'ordre public ou' la sécurité des personnes, ou à qui, qu'il soit dangereux ou non pour les autres, il y a lieu d'impoger dans son intérêt un isolement contre lequel il proteste.

« Donc le terme aliéné doit être réservé aux psychopathes du troisième et du quatrième groupe, quels que soient d'ailleurs les établissements (publics, privés ou particuliers) où ils seront soignés. »

«Les expressions « malades atteints d'affection

mentale » et « malades aliénés » ne sont pas des termes synonymes.

« Le premier a un sens médical, le second un sens médico-légal.

« Les aliénés constituent un simple groupe, et restreint, dans lagrande classedes malades atteints d'affection mentale: tous les aliénés sont atteints d'affection mentale, tous les malades atteints d'affection mentale ne sont pas des aliénés. »

D'un mot : Affection mentale : terme général servant à désigner toutes les variétés de troubles psychiques; aliénation mentale : état de toute personne atteinte d'affection mentale qui com promet l'ordre public ou est dangereuse pour elle-même ou pour les autres

Je ne peux insister sur tous les éléments de la critique serrée que M. Ballet fit au sujet de la réforme de la loi de 1838. Ce sujet lui tenait à cœur. On le trouvera exposé dans une publication prochaine (1).

Je veux seulement, à propos de la crainte illusoire desinternements arbitraires qui fut un des principaux mobiles du projet de réforme, vous lire ce charmant tableautin digne d'Anatole France: « De temps en temps on voit annoncer des réunions de protestation contre la loi de 1838.

(1) Le projet de réforme de la loi de 1838 sur le régime des « aliénés ». Préface du professeur Gilbert Ballet. H. Delarue,

# SUPPOSITOIRE PÉPET CONSTIPATION COMMITTE DE MÉMORRO DES





OUTTE GRAVELLE Artério-sclérose

Or, chaque fois que, depuis dix ans, j'ai oui parler d'une de cas-réunions, jem'y suisreudu. Lademière à laquelle j'ai pris part me rappelle un douloureux souvenir: j'y étais allé avec notre regretté collèque Brissaud, dont ce fut la dernière sortie. Or, j'avais toujours vu ces réunions se terminer de la même façon: je citerai ce qui s'est passé à celle où j'étais avec Brissaud. Elle se tenait près d'ici: il y avait une cinquantaine de braves gens du quartier, hommes ou femmes venus, à la sollicitation de je ne sais plus qui, pour protester contre les internements arbitraires, dont, au dire d'un honnête et naïf négociant qui était là, « il y avait au moins cent par semaine ».

« A ces excellentes personnes très convaincues parmi lesquelles se trouvait une pauvre femme à l'œil vif, à la physionomie intelligente, que je devais quelque temps après, à la requête de sa famille, examiner à titre de cliente, on expliqua le mécanisme de la loi honnie, les garanties qu'elle donne à la liberté individuelle : on mit en parallèle les dispositions de la loi nouvelle, on fit ressortir leur inutilité et leur caractère vexatoire. Ce fut pour les auditeurs comme une clarté nouvelle et il fallut toute l'autorité de Brissaud pour empêcher les membres de la réunion de rédiger et de porter incontinent au ministère de l'Intérieur une protestation véhémente non plus contre la loi ancienne de 1838, mais contre la loi nouvelle, qui n'était pas encore la loi Strauss, mais la loi Dubief, »

C'est en feuilletant les bulletins de l'Académie (x), qu'ilfaut suivre tous les développements de la pensée de M. Ballet. Et dans une lettre ouverte

(1) Acad. de méd., 1915, t. I, p. 569-588; 591-592; 676-687; 692; 724-726.

à MM. les membres du Sénat (2), il a résumé ses arguments :

- « 1º I,a loi lèse des intérêts respectables.
- En imposant un jugement humiliant à go p. 100 d'aliénés pour lesquels il est inutile;
- 2. En violant, sous prétexte de surveillance, le foyer domestique ;
- En obligeant, pour les aliénés internés à l'étranger, à divulguer l'infirmité qui frappe un membre d'une famille.
- 2º La loi sera inopérante, et, lésant ceux qu'on ne voudrait pas toucher, n'atteindra pas ceux qu'on voudrait frapper:
- r. Elle joue trop tard, au bout desix mois de placement ;
- Les auteurs de séquestration et de mauvais traitements dans le sein de la famille ne déclareront pas leurs malades;
- 3. Elle sera sans action sur les maisons ouvertes.

Et dans la préface posthume, que j'indiquais tout à l'heure, il stigmatise encore le projet qu'il a empêché de faire voter : « Les membres du Sénat et de la Chambre des députés se diront qu'il ne suffitpas, pour faire une loi « d'assistance médicaleet « d'humanité», d'apposer ces étiquettes louables sur des dispositions vexatories et d'acconiennes.

«Ils se dirontenfin que, si nous devons tous avoir au plus haut degré le respect et le souci de la liberté Individuelle, il importe de l'assurer par des mesures efficaces et suffisantes et non, comme menace de le faire le projet de loi, par des prescriptions légales inutiles, qui, sans protéger personne, porteraient une fâcheuse atteinte à la dignité et

(2) Ann. mid.-psych. 1914, p. 149.





aux intérêts de malades, dont l'infortune commande la pitié. »

Je souhaite que ces ultima verba du maître, venus d'outre-tombe, continuent d'être entendues.

IV. Assistance psychiatrique de paix et de guerre. — Des que Régis etu organis le traitement des délirants aigus dans les hôpitaux, M. Ballet en comprit l'importance et la portée et parvint à créer à l'Hôtel-Dieu un service de délirants aigus où les psychopathes sont traités sans qu'ait à jouer la loi de 1848.

La guerre venue, M. Ballet chercha à appliquer dans le gouvernement militaire de Paris le même principe d'assistance aux militaires délirants. Il contribua à l'organisation néuropsychiatrique de l'armée française et tous reconnurent sa maîtrise en l'élisant président des séances exceptionnelles de Société de neurologie du 21 octobre 1915. Elles furent consacrées à l'étude des procédés d'examen et de la conduite à tenir dans les cas où l'on peut suspecter l'exagération ou la simulation de certains symptômes chez les « blessés nereux ». M. Ballet donna de la simulation, avec sa précision coutumière, l'excellente définition suivante : troubles subjectifs ou objectifs imagines par le sujet dans le but d'induire volon-

tairement et consciemment l'observateur en erreur.

Ce jour-là il était déjà très souffrant. Ensortant, il m'offrit de le remplacer dans le centre des psychonévroses du G. M. P. qu'il avait créé. Il avait fait son diagnostic. Il se savait perdu, mais ne le dit jamais.



Dans cet aperçu à vol d'oiseau de l'œuvre psychiatrique et sociale du professeur Gilbert Ballet, j'ai essayé d'indiquer quelques-uns des traits du neurologiste et du psychiatre, du médecin, du savant et du professeur.

Ce qui caractérise cet esprit rare, c'est la finesse, la clarté, la précision de l'intelligence, la facilité et l'élégance de la parole.

Dialecticiénserré et polémiste souvent vif dans la discussion, Gilbert Ballet fut toujours indulgent dans le commerce journalier de la vie.

Chercheur ingénieux, médecin prudent, orateur labile, professeur remarquable, causeur charmant, lomme aimable et aimé de ceux qui l'approchaient, car il était bon et d'humeur égale, Gilbert Ballet passa trop vite, mais son souvenir vivra.

Puisse cette leçon y contribuer un peu!

#### NOUVELLES

Faculté de médecine de Paris. — Chirurgien-dontiste. — I. Session d'octobre 1920. — 1º Examen de validation de stage dentire. La session s'ouvrira le lundi 18 0-etobre 1920. Les consignations seront reçues au secrétariat de la Paeulté les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 octobre 1920, de midi à 3 heures.

2º Premier, deuxême et troisètme examens. La session s'ouvrira le lundi 18 octobre 1920. Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 octobre 1920, de midi à 3 heures.

II. Session de juin-juillet 1921. — 1º Examen de validation de stage dentaire. La session s'ouvrira le lundi
13 juin 1921. Les candidats produiront les certificats
attestant qu'ils justificant de deux années régulières de
stage. Ces certificats doivent être établis sur papier
timbré. Les consignations seront reçues au secrétariat
de la Faculté les landi 30 et mardi 30 mai 1921, de midi
à 3 heures.

2º Tremier, deuxième et troisième examens. La session s'ouvrina le lundi 27 juin 1921. Les consignations seront reçues au secrétariat de la Faculté le lundi 13 et le mardi 14 juin 1921, de midi à 3 heures, en faveur des titulaires de quatre, huit ou douze 'insertiptions. Ces derniers conde quatre, huit ou douze 'insertiptions. Ces derniers condensations.

signeront simultanément pour les deux parties du 3° examen.

- A l'occasion du Congrès de chirurgie, M. Calot (de Berck) fera dans sa clinique de Paris, 69, quai d'Orsay, le mercredi 6 octobre, de 9 h. 30 à midi, une série de démonstrations:
- 1º Du nouveau traitement de la luxation congénitale de la hanche;
- 2º De la scoliose et d'autres affections orthopédiques; 3º Du, traitement des tuberculoses chirurgicales (adénites, eoxalgies, maux de Pott), avec présentation de malades.

Les solns médicaux aux victimes de la guerre. — Le décret suivant vient de paraître au Journal officiel:

ARTICLE PRIMIER. — Les crédits, dont le détail suit, sont délégués au ministre de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales au titre du budget spécial de l'exercice 1920, des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix : CILAP. 190. — Soins médicaux assurés aux victimes de

la guerre par les Sociétés de secours mutuels, 10 millions.

CHAP. 110. — Service des soins médicaux assurés aux victimes de la guerre par les Sociétés de secours mutuels.

victimes de la guerre par les Sociétés de secours mutuels. Emoluments du personnel, 30,000 francs.

### Dragées Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer CHLORO-ANÉMIE
(4 à 6 par jour) NERVOSISME

### NERVOSISME

### Broméine MONTAGU

GOUTTES (4 == 0, SIROP (0.00) PILULES (0.01)

INSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

#### NOUVELLES (Suite)

Chap. 111. - Service des soins médicaux assurés aux victimes de la guerre par les Sociétés de secours mutuels. Matériel et dépenses diverses, 20 000 francs. (Journ. off., 15 septembre 1920.) Inauguration d'un sanatorium marin. - M. J.-I. Breton, ministre de l'Hygiène et de la Prévoyance sociales,

a inauguré ces jours derniers le sanatorium mariu de Kerpape, Cet établissement est au bord de la mer, eu face de l'île de Groix. Il a été fondé au cours de la guerre par l'Union mutualiste du Morbilian. Pendant la guerre, il a abrité un grand nombre de réfugiés et continue à recevoir les enfants des régions libérées, dont la sauté a été comproinise par les souffrances de l'occupation.

Hydrologie, climatologie et théraple physique. - Du 4 au 8 octobre prochain, se tiendra à Pérouse le XIIIº Congrès national d'hydrologie, climatologie et thérapie physique sous la présidence du professeur Raffaello Silvestrini.

Le secrétaire général du Congrès est M. Teyxelra, à Pérouse

Association espagnole d'urologie. - Du 21 au 23 octobre prochain, se tiendra à Madrid le Congrès de l'Associatiou espagnole d'urologie,

III. Congrès italien de radiologie. - Du 28 au 30 octobre prochain doit se tenir à Rome, sons la présidence de M. F. Ghilarducci, le IIIº Congrès italieu de radiologie médicale.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire du Congrès, au Royal Institut d'électrothérapie et de radiologie médicale, pollelluique médicale, vla Humberto 1er,

à Rome

Facuité de médecine de Valiadolid. -- M. Anguste Navarra Garcia, professeur suppléant d'histologie et d'anatomie pathologique à la l'aculté de médecine de Valladolid, vient d'être nommé doyen de cette l'aculté.

Monument Brisseau, - L'inauguration du monument, qui doit être élevé à Tournai (Belglque) els mémoire de Brisseau, ayaut été remise au mois de septembre 1921, la souscription restera ouverte jusqu'à nouvel ordre.

Les souscriptions continueront à être reçues par les membres du Comité et spécialement par M. le professeur agregé Terrien, secrétaire du Comité, 48, rue Pierre-Charron.

#### MÈMENTO CHRONOLOGIONE

4 OCTOBRE. - Paris. XXIXº Congrès français de chirurgie,

4 OCTOBRE. - Paris. Congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hôpitaux.

4 OCTOBRE. — Bordeaux, Concours de l'externat des

hôpitaux de Bordeaux,

4 OCTOBRE. — Paris. Ouverture, à l'administration de l'Assistance publique, du registre d'inscription pour le concours du prix Fillioux,

4 OCTOBRE. — Paris. Ouverture, à la clinique Baude-locque, du cours de vacances de thérapeutique obstétri-cale. Ouverture à, l'hôpital Saint-Louis du cours de vacances de dermatologie.

4 Octobre, - Pérouse, Congrès d'livdrologle, climatologie et thérapie physique.

4 Octobrit. — Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouverture du cours pratique de dermatologie. 5 Octobre. — Bordeaux. Concours de l'internat des hôbitaux.

6 OCTOBRE. - Paris. XXº Congrès français d'urologie

à la Faculté de médecine de Paris. 7 OCTOBRE. - Angers. Clôture du registre d'inscrip-

tion pour le concours de suppléant des chaires de phy-sique et de chimie à l'Ecole d'Angers, 8 Octobre. — Paris. Congrès d'orthopédie à la Faculté

de médechie de Paris. 8 OCTOBRE. - Rodez, Clôture, à la préfecture de

l'Aveyron, du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène de l'Aveyron. 9 Octobre. — Paris. Assistance publique. Clóture du registre d'inscription pour le prix Fillioux et dernier délai de remise du mémoire.

10 OCTOBRE. - Paris. Ouverture du cours de radiologie de M. le De Béclère à l'hôpital Saint-Antoine

11 OCTOBRE. - Paris. Clinique médicale du professeur Chauffard, Cours de vacances sous la direction de MM. Chauffard et Plessinger. 11 Octobre, — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-

Dieu. Cours de cliuique pratique et d'application des méthodes de laboratoire au diagnostie. 18 OCTOBRE. - Paris. Ouverture du coucours de

l'internat des hôpitaux de Paris. 18 Octobres.— Paris, Assistance publique. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de pharmacien

des hôpitaux de Paris. 18 OCTOBRE. . Lille. Concours de médecin adjoint

des hôpitaux de Lille. 18 Octobre, — Paris, Ouverture du coucours pour l'emploi de suppléaut des cliaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médeelne de Cach.

logie a l'iccole préparatoire de medecille de Caen.
18 Octobes. — Bordeaux, Ouverture du concole de plysiologie aux Reoles préparatoires de inédecline et de plannjacie de Limoges et de Politers.
18 October. — Lyon. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie à l'Ilécole

préparatoire de médecine de Grenoble.

18 OCTOBRE. — Montpellier. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Marseille.

18 OCTOBRE. — Nancy. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon. is Octobre. Marseille. Ouverture des cours de

vacances organisés à l'Ecole de médecine et de pharmacle de Marseille.

Chaque Suppositoire pour Adultes représente 5 gr. de viande et pour Enfants moitié moins Ces Suppositoires renforcent d'une façon remarquable l'alimentation buccale etremplacent les lavements nutritifs

Mone D'surtor: 2 par jour; on peut eller progressivement jusqu'à

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES et au Dépôt: Phis L. PACHAUT, 130,8° Hausemann, PARIS. Tél. Wagram 16-72

### MÉDICATION BROMURÉE SELS CHIMIQUEMENT PURS

Bromure & Sodium, Bromure & Potassium En tubes de O.50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr. TOLERANCE PARFAITE

### INALTÉRABILITÉ ABSOLUE

On dissout au tribifient de l'emploi.

Pnarmacie L. PACHAUT, 130, Bould Hauss

#### VARIÉTÉS

#### LE " VADE-MECUM " D'UNE DAME CH AU XVII • SIÈCLE

Par la DI J. ROSHEM

Pendant la guerre nos infirmières montrées, dans l'ensemble, à la lanteur des tirconstances. Certes, il y eut quelques défaillances, mais qui n'en connut point au cours de ce long cauchemar? Certaines, trouvant la guerre vaniment trop prolongée, oublièrent peu à peu le chenin de l'hôpital; d'autres, témoignant d'un dévouement écutif, voulurent choisir leur tâche, dédaignant les malades au profit des seuls blessés, distinguaut même entre ceux-ci.

D'autres eurent une piédilection marquée pour les alliés, ici pour les Anglais, là pour les Américains, ailleurs pour les Portugais. Parfois les hommes de couleur l'emportèrent. Ce furent 1à peccadilles et, de plus, exceptionnelles; loisqu'on écrit que, pendant la guerre, les fennmes de France ont montré un noble dévouement, ce n'est pas un cliché que le typo imprime par habitude: c'est la vérité.

Mais la paix, — enfin, enfin! — est descenduesur nos campagnes et nos villes. Que sont devenues toutes ces belles vocations? Hélas! pas graud chose. Et cependant la tâche reste immense, pour les âmes de bonne volonté. Mutilès encore mal ciartrisés, aveugles, tuberculeux, pauvres femmes en cou-hes, enfance unal soignée, que de gens à soulager, à secourir. Par-ci, par-là, il est vrai, restent quelques dispensaires, muis isolés et généralemen pauvres. Quelques grandes sociétés semblent se disposer à combattre les fléaux du temps de paix, comme elles ont cherché à attémer les horreurs de la guerre. Mais l'enthousiasme des volontaires vacille on s'étérint.

Le temps n'est plus où les dames estimaient que, si elles n'allaient à jours fixés visiter et soigner les malheureux, elles commettaient une faute grave, pis encore, un péché. Dans le bel ordre de la vie d'une noble dame du xvira siècle, les soins aux pauvres avaient leur place, et chaque semaine, une fois au moins, la comtesse ou la marquise partait en carrosse ou en chaise pour le quartier des gueux. Elle leur apportait consolations et reinédes. Entrant dans les galetas, elle examinait les maux, les infirmités et les plaies, et es pansait elle-même. Elle trouvait dans des livres publiés par les «ordres charitables» de telle ou telle graude dame, les recettes et les formules qui la pouvaient guider dans sa tâche.

Et vous allez voir que, pour la mener à bien, il lui fallait avoir, comme l'on dit, «le cœur bien attaché». Parmi ces livres, véritables manuels de l'infirmère au xuru's écile, l'un des plus répandus fut le «Reueil de Remèdes faciles et donnestiques, hoisis, expérimentez et très approuvez pour toutes sortes de muladies internes et externes, invétirées et difficiles à quérir.

Recueillis par les ordres charitables d'une illustre Dame pour soulager les pauvres malades.

Très utile et nécessaire dans toutes sortes de familles pouvant faire les remèdes soy mesme et à peu de trais, »

C'est un petit in-octavo imprimé à Dijon en 1685 et qui parut à Paris chez Estienne Michallet, à l'Image Saint-Paul, rue Saint-Jacques.

Il porte deux dédicaces ou plutôt débute par deux épîtres dédicatoires, la première « Aux Dames pieuses et charitables »; la deuxième à « Messieurs les Curés et à toutes personnes charitables ». Celle-ci, plus longue que l'autre, est mieux faite pour convaincre de l'utilité et des mérites de l'ouvrage. Elle nous révèle que l'illustre Dame qui en ordonna (et subventionna évidenment) l'édition est Mme Fouquet; elle nous persuade par de hauts témoignages médicaux ou ecclésiastiques, tout comme font aujourd'hui les Pilules Poum ou la Tisane du Frère Trophime, Il s'agit de l'excellence des drogues énumérées dans le corps du recueil : « Quant à leur vertu et bonté, M. de l'Escure, docteur en médecine de l'Université de Montpellier, qui a donné son approbation à ces remèdes, a témoigné publiquement qu'un chirurgien de la ville d'Agde qui perdoit la veuë. s'étant inutilement servy des remèdes ordinaires, avoit été guéry par ceux-ci.

« Monseigneur de Treguier atteste que dans a ville épiscopale on a donné de ces remèdes à vingt-luit personnes en nue semaine, dont vingtquatre avoient été guéries le même jour qu'elles les prirent, et particulièrement un vieillard de quatre-vingts ans de la fièvre quarte qui le travailloit. »

Voilà de quoi convertir les plus incrédules ; et notre haute dame pouvait se sentir sûre d'elle, quand, partant pour sa tournée charitable, elle emportait le précieux petit bouquin.

\* \*

Laissant son carrosse au coin de la rue trop beneux, veillant à ne point souiller sa jupe au contact des tas d'ordures ; suivie d'un seul valet qui porte dans un cabas quelques linges, quelques pots d'onguent, quelques fioles secourables, quelques bouteilles de vieux vin. Elle monte l'escalier aux nuns de pierre suintants, sombre et touit

juste assez large pour ses vastes atours, bien qu'elle preune soin, pour de telles visites, de se vêtir simplement. Mais Dieu demande-t-il que l'on se fasse laide ou repoussante pour aller che ses pauvres? Elle est prête à tout voir et à tout entendre. La piété la porte, et puis elle a la précaution de manger légèrement ces jours-là et de ne se mettre en route qu'après digestion faite. Sage règle, dont elle va se féliciter une fois encore.

Dans la mansarde mal éclairée par une lucarne pourtant sans carreau, et où le courant d'air n'arrive pas à dissiper la puanteur, un vieillard décharné gémit sur un grabat en se tenant le ventre; une femme accroupie dans un coin essave d'ausiser un enfant oui hurle.

La bonne dame interroge, regarde, palpe méme, et, son diagnostic fait, cherche dans le « Recueil » le traitement approprié. Le vieux sonfire, c'est certain, de coliques venteuses. Heureusement le remède est simple et peu coîteux: « Yous prendrez un torchon de cuisine (le plus sale est le meilleur) et le fairés chauffer suffisamment, ensuite l'appliquerés sur le ventre, et renouvellerés souvent cette application: «

Le torchon sale est vite trouvé, il n'y a que l'embarras du choix. La voisine le fera chauffer devant la flamme que, moins pauvre, elle peut entretenir à son foyer, et le vieux bonhomme, soulagé par cette application malpropre mais chaude, consent à gémir moins laut.

« Vous avez vu, Babette, fait la bonne dame s'adressant à la fennne qui se répand en remerciements et bénédictions. Si ses colliques recommencent, vous saurez ce qu'il convient de faire, a II y a encore une autre manière, la voici : « Faut prendre du sel grossièrement pilé, autant que vous jugerés être nécessaire; faites-le bien sécher, mettés-le entre deux l'inges, et l'appliqués ensuite médiocrement chaud sur le ventre à l'endroit douloureux. « ) i

Au bébé, maintenant, dont les cris ne cessent point. La cause du mal est ici bien visible : le pauvre est presque nu dans un mauvais haillon; il suffir d'examiner sa face postérieure pour découvrir un «relâclement du siège « proplapsus rectal) qui s'exagère à chaque effort du petit malheureux.

Et l'on se met en devoir de le guérir par la fumigation de genêt recommandée au chapitre LVIII:

«Le relâchement du siège, c'est-à-dire l'extrémité du boyau appelé rectum, est un mal fort familier aux enfants; il arrive quelquefois aux adultes et toujours avec douleur. Vous pouvés vous servir pour tous du remêde suivant : Prenés du genest, de celui qu'on fait les balais, comez-le en petits morceaux et le faites brûler sur des charbons ; et situés l'enfant de telle sorte que son siège ou fondement puisse recevoir sans incommodité la fumée qui s'en élèvera : continués plusieurs fois et il guérira. »

Il guérim l'Îl ne faut qu'une telle affirmation pour que la dame charitable penchée sur l'âcre vapeur, le visage noirci, les yeux rouges et larmoyants, tienne hérofquement l'enfant au-dessus des brindilles fumantes, son petit rectum soigneusement exposé... Elle part enfin, heureuse de respirer un air plus pur, fêre du devoir accompli.

\* \*

Le précieux petit recueil! On y trouve non seulement des remèdes faciles et vraiment peu coîteux, mais au besoin, pour les cas délicuts, de sages exhortations propres à vaincre bien des scrupules. Lisous le chapitre intitulé Contre les mats véhicieus:

«Il est vray qu'à considérer la nature de ces vilains maux, selon leur primitive et leur ordinaire origine, il les faut prendre comme des justes effets et des châtiments temporels de ce malheureux péché qui seul précipite plus d'âmes dans l'Enfer, que tous les autres ensemble. Bien loin de leur donner du secours, il en faudrait accroître les souffrances, et décerner des pénitences rigoureuses, au lieu de remèdes faciles. Néanmoins, parce que l'expérience nous fait voir qu'on les peut quelquefois contracter par une contagion innocente et impréveuë, comme une femme pieuse de son mary débauché, un enfant de lait de sa nourrisse criminelle, une nourrisse innocente de son enfant de lait, sorty d'un sein vérolé ; d'autres en beuvant, mangeant, et couchant avec assiduité avec des personnes depuis longtems gâtées et infectées ; et même que parmy les coupables il y en peut avoir des pauvres et des misérables qui, êtans dans l'entière impuissance d'en jamais guérir, à faute de pouvoir soûtenir les frais des remèdes ordinaires, pourraient en infecter toute une ville. Pour ces raisons, la charité chrétienne qui est toute patiente, toute pleine de douceur et debénignité, m'a obligé de mettre ici quelquesremèdes assés faciles et très asseurés pour secourir les uns et les autres : le tout à la plus grande gloirede Dieu.»

L'idée de la maladie vénérienne, juste châtiment du péché, choque évidemment l'esprit du lecteur du xx° siècle. Mais il flaut estimer qu'au temps où il écrivait l'auteur montra, en publiant cette page, de la hardises et presque du courage. Il ne faut pas douter qu'il amena plus d'une lectrice à ne pas se détourner avec horreur des vénériens uu'elle

# *IODURES SOUFFRON*

CHIMIOUEMENT PURS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES DUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

L'adjuvant le plus sûr des cures de déchiroruration, le reméde le plus héroique pour le brightique le comme est la digitale pour le cardiaque. Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artériosciérose, la présclé-ose, l'albuminurie, l'hy-

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-

thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS .

PRODUIT **FRANÇAIS** 



## MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes salsons Efficacité remarquable



Lymphatisme — Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm² 5 francs.

LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

### FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉS : LES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, mr. Jammet, 47, Rue de Miromeenil, Paris

### **DOCTEURS**

Catalogue et Renseignements sur demande

aui voulez vous installer

### La Maison DRAPIER et Fils

7. Boulevard de Sébastopol, PARIS (Ier)

Fabricants d'Instruments de Chirurgie et de Mobilier chirurgical
Dans le but d'être utile au Corps Médical consent des

Conditions de paiement à TRÈS LONG TERME



### SCURENALINE



Adrénailne synthétique, chimiquement pure et stable.

\*\*Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs.

\*\*En flacons de 1 gr. (Produit orisalisé)... En flacons de 10 et 30 gr. (Solution su 11000).

## SCUROCAÏNE

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages auesthésiques. Solution à 0,5 et 1% = Anesthésie par Infiltration.
Solution à 2 % | Anesthésie régionale.
Solution à 4 et 5 % = Anesthésie contaire.

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Pholen, 89, Rue de Miromesnii, PARIS (8º).

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

PUBERTÉ — MÉNOPAUSE — VARICES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARICOCÉLES

### HÉMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

DOCTEUR: Voulez-oous luttre contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ: "HÉMO PAUSINE
Laboratoire du D'BARRIER, Les Abrets (laère).—ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

### SANATORIUM D'ENVAL

A cinq kilomètres de Riom (Puy-de-Dôme)
PRÈS DU CHATEAU DE TOURNOEL ET DE CHATELGUYON
(UN DES PLUS BEAUX SITES D'AUVERGNE)

### TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

VUE MAGNIFIQUE & CLIMAT IDEAL & INSTALLATION TRÈS MODERNE GRAND CONFORT & GALERIES DE CURE A CHAQUE CHAMBRE

SOLARIUM

pouvait rencontrer dans ses tournées charitables.

Il faut dire aussi qu'au XVIº et au XVIIº siècle, on attribuait volontiers à la grosse vérole des causes extravénériennes. J'ai rappélé autrefois qu'Ambroise Paré tenait pour certain qu'on la pouvait contracter « en chevauchant trop longtemps le dos au soleil ».

De telles explications étaient parfois bien commodes.

\*

Si notre petit livre cite en général des recettes qui out l'avantage d'être économiques, il lui arrive souvent de préconiser l'emploi de substances qui ont l'inconvenient d'être malpropres et nauséabondes, puantes et ordes, comme on eût dit franchement au xvir<sup>0</sup>.

En voici plusieurs dont le parfum et la saveur se suffisent sans qu'il soit besoin de commentaires. Contre les légères piqueures de parties nerveuses;

« Il n'est rien de meilleur que cet excrément jaunâtre qui s'engendre naturellement dans les oreilles. Il le faut tirer par l'introduction du petit doigt, ou de quelque autre chose, et l'appliquer sur la partie piquée, continuant cette application de temps en temps. »

Contre la brûlure :

« Faut prendre de la fiente d'un cheval noir (qui ait été quinze jours aux herbes dans le mois de may) sept ou huit crotes;

« Sain doux de pourceau, sans être salé, une livre et demie.

« l'aites fricasser les crotes avec le sain doux, passez ensuite le tout par un linge neuf, en l'exprimant et tordant bien fort: de demie heure en demie heure, oignés en avec une plume la brûlure, sans jamais la couvrir de quelque chose de sec: il faut que le linge que l'on mettra dessus soitsouvent trempé dans l'onguent fondu et prendre garde qu'îl ne tienne point au mal.

« Notez, que quoy que le cheval n'ait pas été longtems aux herbes, la fiente ne laissera pas d'être bonne. »

O cheval, noble conquéte, voilà un de tes bienlaits que nous avions oublié, ingrats que nous sommes; quelle gloire supplémentaire (si l'on avait su) pour le cheval noir qu'un général jadis... Hélas! le peuple exalté mais ignorant qui se pressait à son passage ne ramassait point ses crottes.



Dose : Une petite mesure (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucnn goût) Échantillons et Littérature : DESCHIENS, Docteur en Pharmacie, 9, Rue Paul-Baudry, PARIS (8)

En voulez-vous encore du même goût?

Pour guérir les enfleures des pieds qui proviennent d'avoir marché et autres défluctions:

«Vous prendrez fiante de bauf ou vache qui soit fraiche et la mett: ez dans un pot avec du bon vin; et ferez bouillir cela jusqu'à ce qu'elle s'épaississe, et après en ferez un cataplâme que vous mettrez si chaud qu'il se pourra sur le mal, et continuerez trois ou quatre diverses fois. »

Pour faire sortir une épine hors du pied ou autre part :

« Ayés un morceau d'éponge, ou laine; trempésla dans de l'urine, et l'appliqués à l'endroit où est l'épine, et l'y laissez un peu de temps et vous verrez que cela l'attirera à soi. »

Je vous fais grâce de quelques autres, aussi excrémentales; je dois cependant signaler au passage les vertus de la fiente de rat qui guérit les pisseurs au lit.

Le curieux formulaire ne néglige pas d'indiquer les propriétés thérapeutiques de diverses espèces animales.

En un temps où les Parisiens trembient encore d'avoir eu peur d'avoir la peste, il n'est pas indifférent de savoir qu'un crapaud vivant appliqué sur le bubon et souvent renouvelé suffit à guérir cette terrible maladie.

Contre la teigne, «il faut prendre un gros crapau, le mettre dans un pot de terre verny et l'y laisser pendant vingt-quarte heures, bien bouché; après ayés un pot tout prét, presque plein d'huile bouillante, jettés ec crapau dedans, bouchés bien le pot et faites-le bouillir à petit feu, jusqu'à ce que vous connoîtrés que le crapau soit consumé et tout brisé. Coulés cette huile de laquelle vous oindrés la tête teigneuse chaudement, ayant auptaravant courgé le poil : après il faut couvrir la tête avec un bonnet de vessie de pourceau on linge. »

Quand vous saurez que le crapaud était aussi souverain contre les chancres et vieux ulcères, nous pourrons supposer ensemble que la dame charitable devait en entretenir des troupeaux sur ses domaines pour pouvoir, comme disent les marchands, suffice à la demander.

Il faudrait citer encore la cervelle de corncille, qui soulage les migraineux —et cette opothérapie est plus intéressante — et la cendre devers de terre qui calme les rages de dents, et les limaces pilées utiles aux goitreux.

\*\*

Quand la bonne dame, sa tournée finie, regagnaît son hôtel, elle avait encore fort à faire si elle voulait préparer les onguents, baumes, emplâtres propres à soulager sa piteuse clientèle.

Le secours du livre ne lui manquait pas. Tous les maux y sont exposés et tous les remédes; on y trouve la recette du « Vin d'acier », de la « Liqueur dorée », de l « Eau impériale », de l « Eau minérale», de l « Eau de la Reyne de Hongrie ». La place nous manque pour en décrire les curieuses préparations. Certaines semblent avoir en de réelles propriétés thérapeutiques, d'autres aucune.

Peut-être quelque grincheux fera-t-il observer que plutôt que d'aller mettre des crapauds ou du crottin sur les plaies des pauvres, la dame charitable eût mieux fait de rester au logis ou même d'aller au bal. Cen 'est pas mon avis: dans ce bricà-brac de remèdes extraordinaires, tous ne sont pas inutiles; bien peu devaient être nuisibles. Peut-on seulement en dire autant de la thérapeutique moderne?

Et quand ces tournées n'auraient eu d'autre résultat que de rapprocher deux classes extrêmes de la société dans une intimité momentanée, mais bienfaisante, il nous faut déplorer que l'usage en soit perdu.

Que l'on n'objecte point que nos œuvres sociales modernes sont plus efficaces, l'en suis convaincu. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Un bureau ne remplace pas le sourire de la bonne dame. De ce tendre sourire les « nouvelles riches », à coup sûr, n'ont aucune idéc, à chaque instant on peut s'en rendre compte. Peut-être cela leur vieudra-til. Il faudra leur apprendre que tout n'est pas dit quand on a — ostensiblement — détaché une feuille de son carnet de chèques, et que l'argent ne remplace pas tout.

Mais peut-être la baronne des Anchois craindrait-elle, en se risquant chez les crève-la-faim, d'y rencontrer trop d'anciennes connaissances.



# SERUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

Alcerothérapie spécifique des <u>ANÉMIES</u> (Carnot)

B) Tous autres emplois
du Jerum de Cheval:
HEMORRAGIES (P.E.Weill)
PANSEMENTS (R.Petit.)

Sirop ou Comprimés de sang hémopolétique total ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE, etc.

Cchantillong, Littérature
21 RUE d'AUMALE, PARIS

#### L'HOPITAL DU VAL-DE-GRACE PENDANT LA GRANDE GUERRE

Il est intéressant de noter, parmi les modifications apportées au couvent du Val-de-Grâce, le dispositif nouveau appliqué à son ancien cloître où sont apposées des plaques commémoratives rappelant le nom des officiers du service de santé morts au champ d'honneur; son premier étage renferme le service chirurgical des officiers, divers services de médecine et de chirurgie, ainsi que le musée des archives et des documents de la guerre.



Façade principule du monastère sur les jardins

Arrêtons-nons un instant sur son musée à la tête duquel se trouveM.le.Dr. A. Monéry, médecin-major de 17e classe dont les patientes récherches et les remarquables travaux ont contribué quelque peu à la réputation; créé en 1016 sons l'institation de M. Justin Godart, sous-secrétaire d'Etat du service de suité, il rémit tous les documents anatomiques, matériels, graphiques, intéressant l'œuvre médico-chirurgicale pendant la guerre 1014-1018; il comprend trois sections :

1º La section anatomo-clinique, organisée dans deux vastes salles de l'ancien monastère d'Anne d'Autriche, renferme 4 000 pièces anatomiques, moulages, cires coloriées représentant tous les aspects et modes de blessures de guerre, ainsi que les actes opératoires et les résultats fournis par la chirurgie réparatrice.

La salle Morestin, où sont exposées les cires et moulages du maître éminent, est réservée aux blessures de la face; la seconde salle, plus vaste, contient les pièces intéressant le rachis, les membres, le thorax et l'abdomen, les pièces opératoires, celles relatives à la pathologie nerveuse et à l'anatomie pathologique de guerre, notamment celle des gazés.

2º La section du matériel sanitaire, où est classé, dans une série de galeries et de salles situées au



Val-de-Grâce. - Façade sud.

premier étage du vieux cloître, le matériel médico-chirurgical employé par les belligérants pendant la guerre :

Matériel de protection contre les engins ennemis et contre les gaz toxiques, matériel, de transport et d'évacuation, d'hospitalisation, de traitement, d'appareillage et d'orthopédie; matériel hygiénique, arsenal chirurgical des alliés; prises de guerre allemandes, etc. Le service radiologique, dont les collections photographiques les plus démonstratives de la guerre comptent 20 000 plaques, est également attaché à cette section.

3º La section historique occupe l'angle de la cour Broussais et comprend une très curieuse



### ANDROCRINOL

Lipoïde testic.

Envoi

et Bibliographie

Échantillons

sur demande

### ADRÉNOL CORTEX

Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales

### HÉMOCRINOL

Lipoïde des globules rouges

### **GYNOCRINOL**

Lipoïde de l'ovaire

### GYNOLUTÉOL

Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

### NÉPHROCRINOL

Lipoïde du rein

ETC. ETC.... ET DE TOUS LES ORGANES

AMPOULES INJECTABLES ET PILULES OU CAPSULES

DÉPOT GÉNÉRAL
Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & .Cio
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

TEL. ÉLYSÉES 36-64 & 36-45 - ADR. TÉL. : RIONCAR-PARIS

collection de souvenirs, d'emblèmes, d'autographes, d'œuvres artistiques: peintures, sculptures, estampes, gouaches, maquettes qui font revivre à nosyeux toute l'histoire du service de santé à travers Que tous les médecins de France aillent faire un petit pélerinage au musée du Val-de-Grâce; ils puiseront au milieu de ces riches collections des renseignements utiles à leur profession\_et



E Musée historique ; Palier du 140 étage.

les âges; les archives du musée remontant à 1780 sont rattachées à ces trois sections, ainsi qu'une bibliothèque médicale de 40 000 thèses et de 33 000 volumes.

trouveront près de son médecin-chef l'accueil le plus obligeant et le plus cordial.

H. MALOREY.





Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

#### REVUE DES REVUES

Pyélonéphrites et pyélocystites dues à des microbes du groupe coli-Eberth (CH. RICHET f.ls et LANGLE, Rev. de méd., 1920, nº 3).

Les auteurs relatent quatre observations de pydionéphrites infecticuses dues à des microbes du groupe coli-Eberth. Il segissait, dans unes, d'un para B authentique, et dans les trois autres eas, d'un paracolibacilié. Les malades étaient des femmes, sans autécèdents de tuberculose rénale, de lithiase, ni de gonococcie; l'infection générale était légère, une seule de ces mulades avait du s'aliter; la pydonéphrite était apparue tardivement, quinze à trente jouns après le début de l'infection causale. Il y a, dans octte localisation sur les voies urinaires du colibacille d'une part, des baellies typhiques paratyphiques 4 et B d'autre part, un nouveau caracétre biologique commun qui rapproche encore ces deux grands groupes de microbes pathlogenes.

Les bacilles du groupe typhique dans l'étiologie des ictères infectieux (Marcel, Garnier et J. Reilly, Rey, de méd., 1920, nº 3).

L'origine typhique ou paratyphique de la plupart des cières aigus primitifs, encore admise parum grand nombre d'auteux, est, en réulité, exceptionnelle. Les bacilles typhiques et paratyphiques ne produisent pas toutes les modalités de l'ictère aigu; ils produisent un syndrome constant, ayant les allures de la fière typholde, et dans lequel la jaunises m'est qu'un phénomène accessoire; aussi es syndrome mérites-t-il le nom d'infection typhique ou paratyphique aves letère.

Les bacilles du groupe typhique rencontrés dans le sanç, au cours des téctres algus, ne jouent le plus souvent que le rôle d'açents d'infection secondaire; ils n'ont pas et caractère essentiel des mierobes letérigènes, qui est d'étre hémolytique. Les icètres aigus et les angiocholites sont deux chapitres différents de la pathologie hépatique. La plupart des germes icétrigènes, join d'être des agents d'infection billiaire, sont incapables de pulluier dans la bile. Le cholémie et les sublectres suscités par les bacilles du groupe typhique sont peu intenses et résultent d'une réaction banale du parenchyme hépatique.

I. B. Echinococcose pulmonaire (VICTOR CORDIER, Rev. de méd., 1920, nº 3).

L'auteur relate dinq observations de kystes hydatiques di pommon; à de proposa, après avoir appelé les travaux de Devé sur l'état des bronches au voisinage du kyste. Il décrit l'état du parenchyme pulmonaire. Celui-el offre des lesions d'attléctusie par compression, et des lesions infiammatoires. Les kystes, laises à leur évolution naturelle, se roupent dans les bronches, dans la motific des cas; tantôt la rupture est assplique, due à l'accroissement da kyste, lequie s'infecte secondairement; tantôt la rupture est due à l'infiammation et à la suppuration périkyatiques des bronches et du poumon; dans un eas, le kyste étair resté assplique, contenant un liquide clair, au millieu d'un forre de pneumonie grise.

L'Infection périkystique présente plusieurs modalités anatomiques. Le kyste hydatique de la plèvre ne s'observe pas en pratique, et on ne connaît qu'une douzaine de cas de rupture du kyste pulmonaire dans la plèvre. Celle-ci réagit quelquefois sous forme d'adhérences pins ou moins étendues, avec ou sans foyers puralents, le plus

souvent sous forme de pleurésie interibaire. Les bronches peuvent être légèrement enflammées, ou présenter une ulcération aseptique, ou être ulcérées par suppuration. La selérose est de règle dans le tissu pulmonaire sonapeat au parasite ; les phémomènes congestifs sont parfois très étendus, ils ue sont pas constants ; les pacumonies bitardes et les broncho-peneumonies suppurées sont mies bitardes et les broncho-peneumonies suppurées au sace fréquentes ; enfin, la tuberculose a été signalée.

Étude sur la peste aviaire (C. Jouan et A. Staub, Ann. de l'Institut Pasteur, 1900, nº 5).

La peste aviaire, reconnue en 1880 par Rivalta et Delprato, a été surtout étudiée depuis 1901. MM. Jouan et Staub ont repris cette question et leurs expériences ont abouti aux conclusions suivantes:

La peste avlaire est une maladie contagieuse, qui peut se transmettre de pigeon à pigeon ; on confére l'immunité à la poule par des inoculations de sang virulent chauffé; les poules vaccinées et hyperimunusiées fournissent un sérum actif, qui est antimicrobien et qui, inocule vingtquatre heures avant le virus, protège la poule contre l'infection. On peut obtenir un virus sensibilié qui vacche la poule; le virus, ensemencé dans des œuis fécondés mis à la couveuse, se multiplie dans l'œuf, à condition que l'incubation date de trois jours au moins,

I, B.

Le paludisme à Dakar (HAMET, Arch. de méd. et pharm. navales, 1920, nº 2).

L'auteur a soigné 1 600 cas de paludisme à Dakar. La période d'incubation, qui est ordinairement de dix à quinze jours, a été constamment d'un mois au moins dans les équipages easernés et soumis à la quinisation préventive. A Dakar, le paludisme de première invasion revêt ordinairement l'aspect d'un embarras gastrique fébrile avec céphalalgie et courbature asthénique, La fièvre est du type rémittent ; la rate est souvent peu perceptible ; on ne trouve pas toujours l'hématozoaire dans le sang. mais on constate une monocluéose composée essentiellement de grands mononucluéaires. Traitée par la quinine, la fièvre ne se prolonge pas au delà de trois à einq jours. Les formes atténuées se réduisent à un aecès de courbature fébrile précédée d'un peu d'asthénie et durant une journée. Les formes graves, ou formes typhoïdes, ne surviennent, à Dakar, que chez les individus n'avant pas pris de quinine préventive ; ces formes typhoïdes, mal soignées, se terminent par la mort.

Le paludiume secondaire est caractérisé par le retour d'acesés férbines plus ou moins disciplinés; la rechute se traduit habituellement par un accès intermittent isolé, souvent aussi par des accès tiercés, plus rarement par la fèver rémittente ou par des accès quiotidiens. Les accès débutent indifféremment le matin, le soir, ou même la muit; plus habituellement; lis se déclembent l'aprèsmidil. Le nombre des jours entre les accès est, le plus souvent, de sept ou un multiple de sept. Le paludisme secondaire s'accompagne toujours d'anémie, mais peu accusée. On observe cependant, à Dakar, des formes d'anémie grave et précoce ainsi que des formes gastro-hilleuses; mais les 1 600 accès de paludisme n'ont pas donné un ceul accès pertideux. La fêvre billeuse hémoglobinurique est une complication assez fréquente et souvent grave.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### SEMAINE DE CONGRÈS

La première semaine d'octobre a été, par excellence, la seumaine des congrès de médecine. L'amination a été grande à la Faculté de médecine: le 4 octobre, c'était le 29° Congrès français de chirurgie, c'était aussi le Congrès professionnel des médecines et chirurgiens des hôpitams; le 6 octobre, c'était le Congrès d'arrançais d'urologie; le 8 octobre, c'était le Congrès d'arrinopétie. Nous adouncerons dans nos prochains numéros le compte rendu de ces divers congrès, dont le succès a été grand, car nombreux étaient les médecins de province et des pays alliés et neutres venus apporter leur concours, pour l'étude des questions à l'ordre du jour.

#### XXIXº CONGRÈS FRANÇAIS DE CHIRURGIE

Le 29º Congrès organisé par l'Association française de chirurgie s'est ouvert landi à deurs keures, dans le grand amphithétire de la Faculté de médecine de Paris. M. André Honorcat, ministre de l'Instruction publique, assistait à la séance inauguraic. Dérogeant à ses statuts, qui venleut que le président de ces congrès soit un chirurgien français, cette société, voulant témoigner ses sympathies à la Belgique, a apple dà la présidence pour cette année le professeur Depage, professeur de elluique chirurgicale à l'université de Bruxelles. Un grand nombre de chirurgiens belges assistaient à ce congrès, et parmi eux les D' Danis, Debeale, Delétrez, Janssens, Roussel et Willems, ont pris part à la discussion des diverses questions miss à l'ordre du jour. Le vice-président du congrès était le Dr. Jules Bocckel, le grand patriote alsacien qui tint tête, pendant les anuées douloureuses, avec un conrage héroique, aux Allemands, maîtres provisoires de Strasbourg, malgré les persécutions dont il fut l'objet et que l'Académie de

médecine nommait, plus de dix aus avant la guerre, correspondant national ».

Le professeur Antoine Depage, de Bruxelles, présideut du congrès, a fait un discours d'onverture qui fut. ni plus ni moins, remarquable. Il commenca par des paroles de tristesse à la mémoire des morts. Il évoqua tout d'abord le souvenir du « véritable fondateur de ee congrès », le professeur Demons, de Bordeaux. Ce fnt ensnite un pieux hommage au regretté professeur Gnyon, à celui qui pendant ces vingt-cinq deruières anuées fut l'âme des congrès de chirurgie dont il était l'un des membres fondateurs. « Il suecéda au professeur Verneuil eomme président du comité permanent de notre association. Sa carrière fut l'une des plus brillantes qui soient connues ; elle résnue l'histoire de tonte la chirurgie des voies urinaires et, messieurs, u'est-ce pas un uoble devoir d'exprimer, en votre nom, notre sentiment dé reconnaissance à l'homme qui tint une place si importante parmi nous et qui fut l'une des gloires chirurgicales de la France ?

s Le Dr Pamard, d'Aviguon, qui comptait également parmi nos membres fondateurs, succemba à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Il cut une vie plus modeste, mais cependant très active et bienfaisante. Il servit comme médecin de la Crois-Rouge pendant la guerre de e 1870 e



### L'ALIMENTATION et les MALADIES par CARENCE

Les Régimes carencés de l'enfant et de l'adulte

Par MM. E. WEILL et G. MOURIOUAND

Professeur et agrégé à la Faculté de médecine de Lyon.

Un volume in-16 de 119 pages. Broché.....



### VIENT DE PARAITRE :

### PRÉCIS DE BACTÉRIOLOGIE

PAR LES DOCTEURS

DOPTER et SACQUÉPÉE

Professeurs à l'École du Val-de-Grace

Deuxième édition

TOME 1. - 1 volume in-8 de 450 pages avec figures noires et coloriées .

. . . . 25 fr.

Le Tome II paraîtra en décembre 1920

Bibliothèque du Doctorat en médecine GILBERT et FOURNIER



Souverain contre:

#### VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

### HÉMORROÏDES

ACCIDENTS

de la PUBERTÉ

et de la

MÉNOPAUSE (Congestions et Hémorragies)

### PRODUITS NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld

EN VENTE DANS TOUTES

### CONSTIPATION

### TRAITEMENT PHYSIOLOGIOUE



à base de

1° Extrait total des GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les sécré tions glandulaires de

2° Extrait biliaire DÉPIGMENTÉ qui réqularise la sécrétion de

cet organe

la bile



1 à 6 comprimés

avant chaque repas LABORATOIRE OF BIO-CHIMIE APPLIOUÉE

21. Rue Théodore de Banville, PARIS.

3º AGAR AGAR qui

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS action onti-microbienne et anti-toxique

J, LEGRAND, Pharmacien

VAL-MONT-LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tonsion, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITE; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, SYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste / D' WIDMER Médecin-Directeur

Analgesie exte

ETHER SALICYCOUN INODORE NON IRRITAL ÉMINÉMMENT RÉSORBABLE

BORATOIRES CIBA O ROLLAND, Phon Place Morand LYON

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

eut, dans sa vieillesse, cette grande satisfaction de voir la victoire. Il laisse le souvenir d'une intelligence d'élite, d'un cœur généreux, et d'une grande noblesse de caractère.

«Nous avons encore à déplorer la mort de Louis de Dauriac Boncand de Bordeaux, de Cossin d'Avignon, de Dauriac de Paris, de Gangolphe de Lyon, de Iseh-Wall de Paris, d'Edmond Vignard de Nantes, de Léonte de Bracarts, tous membres assidus de notre Congrès, et qui tous, dans la mesure de leurs moyens, ont collaboré au succès de l'œuvre. En rappelant aujourl'hui la mémoire de ces chers disparus, je rempils une pieuse mission qui traduit votre douloureuse pensée. »

'Après ce prélude nécrologique, le professeur aborda et résuma l'històric de l'ambulance de la Panue, uon sans adresser un saint ému et plein de délicatesse au 36° corps et aux fusiliers marins e qui, avec une bravoure et un ac . aruement à jamais inoubliables, nous sidérent à conserver à l'abri de la souillure teutonne ce coin des Plandres qui fat le dernier rempart de notre fudépendance nationale ».

Il ajouta: « Je remereie l'amiral Ronare'h, le grand chef des fusiliers unarins, et le général Ronquerol, le brillaut commandant de la 29º division, d'avoir bieu voulu assister à cette séance inaugurale. »

L'éminent chirurgien attribuel e succès de l'ambulance « Océan » à ce fait fondamental, c'est qu'elle était autonome, non soumise à une « autorité iucompétente eu matière médicale »; à ce qu'elle fut « placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut « placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut « placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut « placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut » placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut » placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut » placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut » placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut » placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle fut » placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle était » placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle était » placée sous la direcmatière médicale »; à ce qu'elle était » placée sous la direcmatière médicale » placée sous la direcmatica » placée » plac

tion d'un homme, et non pas sous une direction anangue à celle qui a paralysé les initiatives dans d'autres hòpitaux militaires ». C'est aussi parce que les maîtres de la chirurgie française out paissamment aidé l'ambulance de la Panne, par l'exemple de leurs formatious hospitalières basées sur l'utilisation judicieuse des compétences, et en dépit des difficultés administratives de toutes sortes.

Pour ce qui est de l'avenir, le professeur Depage a défini courageusement l'organisation hospitalière, telle qu'elle devrait être désoruais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'âdée de charité prédomine et inspire tous actes de l'âdministration des hôpitaux. Ceux-ci sont conçus et gérés, par tradition, uniquement comme des institutions charitables, alors qu'ils devraient être moderuisés dans leur fonctionnement, s'industrialisés, ne partaut de ce principe que les se morts sont des capitaux perdus » et qu'il y a intérêt à ce que l'hôpital produise » le ma imum de guérisons dams le minimum de temps ». El le principe de l'industrialition hospitalière est plus que compatible avec celui de la charité: il vient à l'adie celui-el et le renforce dans ses efféts. D'UNAND.

#### UNE"AUTOCHIR" JAPONAISE AU GRAND PALAIS

Le 1<sup>er</sup> octobre, a eu lieu au Grand Palais, la remise officielle au représentant du gouverneunent japonais, d'une ambulance chirurgicale automobile construite, pour le Japou, par le Service de santé français.

Le ministre de la Guerre était représenté par le général

### LABORATOIRE DE COLLOÏDOTHERAPIE



# FER AMICROS

Gomplexe Golloïdal, Fer et Manganèse Anémie, Chlorose, Convalescences

ORARGOL

Complexe colloïdal injectable
OR et ARGENT
ANTIINFECTIEUX GÉNÉRAL

**TETRAMICROS** 

Complexe colloidal injectable Cuivre, Magnésium, Sélénium, Or NÉOPLASME

E. GUIBERT.

Pharmacien, 62, Rue des Petits-Champs, PARIS



### Clinique médicale de Paris

Maison de diagnostic, de régime et de traitement LABORATOIRES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

Rayons X, Électrothérapie, Hydrothérapie, Cuisine de régime ouverte à tous les médecins.

6, rue Piccini, avenue du Bois-de-Boulogne Téléphone : Passy 53-13, 47-11

### Annexe de Saint-Cloud

CURE DE REPOS, CURE D'AIR, DE SOLEIL. HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE

Avenue Pozzo di Borgo, 2, Téléphone : Auteuil 00,52

Dans tons les cas où vons ordonniez l'U no tropine, prescrivez l

Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour) Echantillone gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin

indolores, de VIGIER

holie gries Vigier à 40 %; (Coles 1995) Seringue spécial Berfdélay-Yigier, stériliable. — H. au Gelomet Bristation-Yigier, stériliable. — H. au Gelomet Blieduré de B., à 6,4 par con é 8,4 par co.; H. a Blieduré de B., à 6,4 par co.; H. a Blieduré de B., à 6,4 et cl. (O cgr., par c. 2 au Bic duré de Ig. à 5,6 et cl. (O cgr., par c. 2 au Bic Parsaell de H. (18,2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic Parsael MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic Parsael MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic duré de Ig.) à 5,6 et c. (18,2 au Bic MER, 2 au Bic

## EUPNÉIOUE MARTIN-MAZADE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE St-RAPHABL (Var)

### Traitement des Arrêts de Croissance

par le D' Maurice SPRINGER Ancien interne des boottaux.

1920. 1 vol. in-16 de 96 pages, (Actualités médicales)..... 3 fr.

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Buat, chef d'état-major. La cérémonie consista en un discours du directeur du Service de santé, M. le médeciu inspecteur général Toubert, lequel fit un exposé du rôle des services de sauté pendant la guerre et exprima l'espoir que les armées alliées continueraient à collaborer et à unir leur efforts et leur expérience, pour apporter à tout ce qui a trait aux soius aux blessés le maximum de perfectionnement.

L'assistance était, bien entendu, très militaire : les médecins inspecteurs généraux Sieur, Rouget, Vincent, etc., ainsi que des officiers et majors japonais.

La plupart des militaires étaient en quiforme. Mais il y avait aussi des civils proprement dits : M. Gustave Mesureur, directeur général de l'Assistance publique, les Das Bazy, Savarlaud, Graniux, Bellencoutre, Bouquet, etc., aiusi que des dauses de la Croix-Rouge.

Le représentant du ministre de la Guerre décora de la Légion d'houneur un major japonais qui fut très félicité, puis il fut procédé à l'inspection officielle de l'ambulance chirurgicale japonaise automobile.

C'est un véritable hôpital destiné à cent blessés et

pourvu des deruiers perfectionnements : tentes d'hospitalisation aux parois doubles, chauffées au chauffage central, pavillons d'opérations ; camions de stérilisation, de désinfection, de radiologie, de stomatologie, de pharmacie et pansements, de toxicologie et bactériologie; camions et camionnettes pour le transport des blessés, véhicules éclairés et chauffés à l'électricité, ainsi qu'à air comprimé, pour éviter aux blessés les chocs. On remarque deux avions sanitaires (système Parman et système Bréguet) pour le transport des blessés (sans doute aux colonies et dans les déserts). On voit des brancards de différents modèles : skis porte-brancards, brouettes de tranchées, hamacs de tranchées. On passe devant un groupe de buan lerie, devant un appaeril à sulfuration . (système Clayton), devant des étuves à désinfection, et devant toute une organisation d' « hygiène corporelle » : salle de déshabillage, etc. On admire enfin la partie de l'exposition due au musée et aux laboratoires du Val-de-Grâce: vaccination, sérothérapie, pharmacie de campagne, courbes de statistiques, photographies, etc.

H.

#### NOUVELLES

Bourses de doctorat. - L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doctorat aura lieu au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie le lundi 25 octobre 1920.

Les caudidats s'inscriront au secrétariat de la Faculté près laquelle ils désirent poursuivre leurs études. Ils devront être Français et âgés de dix-huit aus au moius et de viugt-huit ans au plus. Cette deruière limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui que le candidat aura passé sous les drapeaux pendaut la guerre.

Les registres d'inscription seront clos le samedi 16 octobre 1920, à 16 heures.

Sont admis à concourir :

A. Ancien régime d'études. - 1º Les candidats pourvus de 4 inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles ou à l'examen du certificat d'études supéricures de sciences portant sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année ;

2º Les candidats pourvus de 8 inscriptions qui ont subi, avec la note « bien », le premier examen probatoire ;

3º Les candidats pourvus de 12 inscriptions qui out subi, avec a note « bien », le deuxième examen proba-

4º Les caudidats pourvus de 16 inscriptions qui ont subi, avec la note « bien », le tro sième examen probatoire.

B. Nouveau régime d'études. - Les caudidats pourvus de 4, 8, 12 ou 16 inscriptions qui ont subi avec la note « bien » l'examen de fin d'année correspondant à leurs inscriptions.

Les épreuves du concours consistent en compositions écrites, savoir :

l'itudiants à 4 inscriptions : une composition d'auatomie (ostéologie, arthrologie, myologie, angiologie); Etudiants à 8 inscriptions : a) une composition d'anatomie (névrologie, splanchnologie) ou une composition

d'histologie; b) une composition de physiologie;

Etudiauts à 12 inscriptions : a) une composition de médecine ; b) une composition de chirurgie ;

l'étudiauts à 16 inscriptions : a) une composition de médecine ; b) nue composition de chirurgie ou une composition sur les accouchements.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositious.

Peuvent obtenir sans concours une bourse de doctorat en médecine de première aunée les candidats qui justi-

Soit de la mention « bien » au baccalauréat de l'ensciguement secondaire et de 75 points au moins à l'exameu du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, soit de la mentiou « assez bien » au baccalauréat et de So points au moins audit certificat .:

Soit de la mention « bien » au baccalauréat de l'enscignement secondaire et de la mention « assez bieu » au certificat d'études supérieures de sciences portant sur la physique, la chimie et l'histoire uaturelle, soit de la mention « assez bien » au baccalauréat et de la mention bien \* audit certificat. (J. O., 13 sept. 1920.)

Bourses de pharmacle. - L'ouverture du concours pour l'obtentiou des bourses de pharmacie aura lieu au sière des l'acultés de pharmacie et des l'acultés mixtes de médecine et de pharmacie, le lundi 25 octobre 1920.

Inscription jusqu'au 15 octobre. Le Journal officiel du 15 septembre 1920 publie le

programme de ce concours. Médailles de la reconnaissance française. — Médaille

d'argent. - M. le Dr Oberlin (d'Avranches).

Médailles de bronze, - MM, les Dr. Bizouard (de Nice). Brochin (de Paris), Chiron (de Chambéry), Giret (de Limoux), Gourrier (de Marseille), Jacquemin (de Larressore), Long (de Toulon), Molinéry (de Barèges), Ribard (de Paris), Séjournet (de Fumay), Vauthey (de Lyon), Verdenal (de Pau).

Nombre des médecins, pharmaciens, dentistes et sagesfemmes du département de la Seine, - D'après la décla-

### MÉDICATION ges réunis de Tanin et de la Gélatine

LITTERATURE ET ÉCHANTILLORS; LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Téléph FLEURUS 13-07

## répati

Composition:

nepatique marrons d'Inde ae

Atrait de marrons d'inde Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant.

FISTULES HÉMORROÏDES

PROSTATITÉS

Suppositoires · Pommade

· LITTERATURE & ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LÉANS .

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hepe ique et Biliaire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

LITHIASE BILIAIRE Collques hépatiques, ... Ictèrer ANGIOCHOLECYSTITES, HYPOHÉPATIE HÉPATISME TISME / ARTHRITISME BÉTE DYSHÉPATIQUE CHOLÉMIE FAMILIALE ABETE et TUBERCULOSE SC. OFULE SCAOFULE et TUBERCULOSE usticiable de l'Huile de FOIE de Morue DYSPEPSIES et ENTÉRITES -- HYPERCHLORHYDRIE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE COLITE MUCOMEMBRANCUSE
CONSTRATION + HÉMORROIDES + PITUITE
MIGRAINE - GYNALGIES - ENTÉROPTOSE
NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES
DERMATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES INTOXICATIONS of INFECTIONS TOXEMIE GRAVIDLEUE
FIÈVRE TYPHOIDE + HÉPATITÉS « CIRRHOSES

Pris de FLACON en France : 7 fr. 60 Priz de la boite de PILULES : 5 fr. 50 dans toutes les Pharmacies

MÉD, D'OR GAND 1913 PALMA 1914

Une à quatres cullierées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfants: deml-dose. Le traitement, qui combine la entetance de plusieure spécialité excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à la doss habituelle d'une cuillerée à dessert quotidiennement excellentes, dose habit en de 2 PILULES é

Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

HYGIÈNE DES EAUX D'ALIMENTATION LE PLUS EFFICACE & LE PLUS PRATIQUE DES STÉRILISANTS

RICHARD POMARÈDE

A CURE DE DIURÉSE 1920, 1 volume in-15...



#### NOUVELLES (Suite)

ration du ministre de l'Instruction publique à la Chambre des députés, il existait dans le département de la Seine, à la date du 31 décembre 1919 :

- 4 434 docteurs en médecine dont 3 827 à Paris : 19 officiers de santé, dont 14 à Paris :
- 1 796 pharmaciens, dont 1 345 à Paris;
- 1 070 chirurgiens-dentistes, dont 941 à Paris;
- 192 deutistes, dont 172 à Paris ; 1 025 sages-femmes, dont 750, à Paris.
- Le 31 décembre 1913, il existait dans le département de la Seine 4 557 docteurs en médecine, dont 4 010 à
- Le 31 décembre 1912, les chiffres étaient de 4 501 pour la Seine et 3 944 pour Paris (Liste officielle).

Nous comptions, en 1914, plus de 9 000 étudiants étrangers dans nos facultés et grandes écoles. Eu 1920, nous n'en comptons guère plus de 3 000, et encore, sur ce uombre, il en est plus de 1 500 qui sont originaires de deux pays avec lesquels nous avous conclu des relations scolaires d'un ordre particulièrement étroit, la Roumanie et la Yougo-Slavie.

L'hygiène et la Société des nations. --- Le Conseil de la Société des nations vient de disenter un rapport du délégué brésilien. M. da Cunha, sur la formation d'une organisation internationale de l'hygiène, organisation prévue par le traité de Versailles et dout le but priucipal est de guider la Société des nations sur la conduite à teuir en matière d'hygiène. A cet effet, l'organisation nouvelle aura dans ses attributions : de fournir des iufor uations rapides pour permettre de prendre des précautions contre les épidémies et les maladies ; de conclure des accords internationaux touchant l'hygiène et de reviser ceux existants; de protéger les professionuels et collaborer dans cette œuvre avec l'organisation internationale du travail et la Croix-Rouge : de former des missions médicales sur la demande de la Société des nations. Ceci constitue, en somme, une amélioration de l'Office international de l'hygiène publique créé par la conférence de Rome en 1907 et l'adaptation de cet organe à la Société des nations.

La nouvelle organisation sera formée : 1º d'une grande Commission générale d'études comptant des délégués de tous les Etats ayant donné leur signature à Rome en 1907 ; 2º d'un Comité permanent comptant senlement des délégués des Etats représentés au Conseil de la Société des nations ; 3º d'un secrétariat général. Le Comité permanent élaborera les projets de conventions qui seront sommis à l'approbation de la Commission générale, laquelle les transmettra aux divers gouvernements, qui décideront eu dernier ressort. Les dépenses de ce nouvel organe seront portées au budget général de la Société des nations

Médailie d'honneur des épidémies. --- Par arrêté du

ministre de l'Hygiène, de l'Assistauce et de la Prévoyance sociales, M. Pottevin, sénateur, a été nommé président de la Commission instituée par le décret du 13 janvier 1912 en vue de l'exameu des dossiers de propositions pour les médailles d'honneur des épidémies et de l'hygiène

publique, en remplacement de M. Cazeneuve. Les inscriptions cumulatives des étudiants. --- M. Magne, député, ayant exposé à M. le ministre de l'Instruction publique qu'à la fin de l'année 1919-1920 cesse pour les étudiants en médecine le bénéfice des inscriptions cumulatives prévues par le décret du 10 janvier 1919, que de ce fait, les étudiants en médecine possesseurs de 8 inscriptions et des deux premiers examens sont dans l'incapacité de se présenter au troisième exameu de doctorat avant'le mois de janvier 1922, car c'est à cette date seulcment on'ils aurout pris la treizième inscription nécessaire pour se présenter à cet examen, demande s'il u'y aurait pas lieu -- comme mesure réparatrice -- de les autoriser à preudre au premier trimestre seulement de l'aunée scolaire 1920-1921 deux inscriptions cumulatives sous les mêmes réserves de validations que celles stimulées dans le décret du 10 janvier 1919, ajoutant qu'ils pourraient ainsi se préseuter en juillet 1921 et, de ce fait, activer leur scolarité retardée par la guerre, a reçu la réponse suivante:

« Il pourra être accordé, par mesure individuelle, aux étudiants en médecine admis à bénéficier du deuxième décret du 10 janvier 1919 et qui vout entrer en troisième année d'études les inscriptions qui leur seraient nécessaires pour subir, à la fiu de cette anuée, le troisième examen. \* (Journ. off., 11 août 1920).

La Maison du médecin. - La tombola au bénéfice de la Maison du médecin, autorisée par le préfet de police, est maintenant complètement organisée.

Cinq mille billets à deux francs.

Un nombre respectable de lots artistiques d'une valeur peu commune :

Bon pour un portrait (par Pierre Carrier-Belleuse, par Frédéric Lauth, par Thomas Porter Miller). Aquarelles, poiutes sèches, pastels (Dagnau-Bouveret, Helleu, Dewambez, Steinlen, etc.). Bronzes, objets d'art, etc.

Demauder directement des billets au siège de l'œuvre, o, rue d'Astorg, en envoyant le montant.

Ceux qui désirent participer au placement des billets n'auront qu'à demander des listes de billets.

Ces listes remplies, ils n'auront qu'à les retourner avec les fonds, au siège social, qui enverra directement les billets à leurs propriétaires.

Les déclarations de naissance, - M. Autraud, préfet de la Seine, vient d'adresser aux maires de Paris des instructions en vue de réaliser une simplification des formalités imposées aux familles à l'occasion des déclarations de naissance.

### MONTAGU

(Bi-lodure de Codéina)

ASTHME

Gille and de Port-Royal, PARIS

### 11. MONTAGU

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES (% = 0,0 AMPOULES (0.0)

#### NOUVELLES (Suite)

Au lieu des deux démarches à la mairie, précédentment exigées, un seul déplacement suffira désormais. Le médecin ou la sage-femme qui aura pratiqué l'accouchement remettra gratuitement aux intéressés un certificat que le déclarant, accompagné de deux témoins, présentera à la mairie. L'acte de naissance sera immédiatement établi et signé par les parties, sans attendre la visite, remise à plus tard, du médecin contrôleur.

L'hyglène dentaire dans les écoles. - Le Sénat a reuvoyé récemment à la Commission chargée de l'exameu d'une proposition de loi tendant à modifier les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique la proposition de loi suivante relative à l'hygiene dentaire dans les écoles primaires, proposition de loi présentée par MM. Paul Strauss, Henry Chéron et Gastou Doumergue :

ARTICLE UNIQUE. - Il est institué, daus toutes les écoles primaires publiques, pour rattachement et comme complément à l'inspection médicale, des services distincts d'inspection et de traitement dentaires.

La fabrication du gruyère et de l'emmenthal on Suisse. La Suisse subit actuellement une crise grave de.productiou laitière. Aussi voyons-nous ses fromages conserver sur nos marchés des cours élevés.

Le moment est donc venu de développer activement en Prauce les «fruitières » et de rétablir, par l'extension de notre production, le déséquilibre actuel de l'offre et de la demande.

C'est ce qu'a compris la compaguie de Paris-Lyon-Méditerranée dont le service agricole est un puissant facteur de développement économique pour nos régions du Sud-Est.

Il v a quelques jours elle a mis que somme de 24 000 fr. à la disposition des fromageries coopératives qui se créeraient en 1920 et 1921 dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Ain, du Doubs et du Jura et promis des subventions aux anciennes fromageries qui apporteraient à leur matériel les derniers perfectionnements techniques.

D'autre part, d'accord avec l'Office régional de l'Est-Ceutral, la compagnie P.-I.-M. a organisé et subventionné une mission d'études en Suisse composée de savants, d'industriels, de producteurs et des représentants officiels de l'agriculture dans les départements laitiers de son réseau.

Cette mission a visité les laboratoires de chimie et de bactériologie laitières du cautou de Berne et les meilleures fromageries de la vallée d'Emmenthal.

Elle revieut chargée d'une ample moisson de renseignements et d'observatious et convaincue qu'un perfectionnement rapide de l'industrie laitière en France contribuera efficacement à la lutte contre la vie chère et à l'amélioration de uotre change par l'accroissement de nos exportations,

App. rells de radiologie - Les médecins spécialistes seront certainement heureux de savoir qu'il vient de se créer à Paris un groupement pourvu de moyens puissants, leur permettant de se procurer des appareils de radiologie, de radiothérapie superficielle ou profonde et tout ce qui concerne l'électricité médicale.

\* En outre, vu le prix élevé atteint actuellement par les

installations radiologiques, le groupement en question a pu, tont en satisfaisant aux besoius de la technique la plus moderne, assurer des facilités de règlement telles qu'aucun praticien ne pourra se trouver arrêté par l'achat des appareils nécessaires à l'exercice de sa profession. Il sera répondu, par retour du courrier, à toute demande de devis ou reuseignement adressée au bureau du journal. Département Irem.

#### Memento chronologique

9 OCTOBRE. - Paris. Assistance publique. Clôture du registre d'inscription pour le prix Fillioux et dernier

délai de reuise du mémoire. 10 OCTOBRE. — Paris. Ouverture du cours de radio-logie de M. le Dr Béclère à l'hôpital Saint-Antoine. 11 OCTOBRE. — Paris. Clinique médicale du professent Chauffard. Cours de vacances sous la direction de

MM. Chauffard et Fiessinger.

11 October. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (P. GIBBER). Cours de clinique pratique et d'appli-cation des méthodes de laboratoire au diagnostic. 15 OCTOBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat de Saint-Lazare.

18 OCTOBRE. — Paris. Onverture du concours de l'internat des hôpitaux de Paris.

18 OCTOBRE. — Paris. Assistance publique. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de pharmacien des hôpitaux de Paris. Lille. Concours de médecin adjoint 18 OCTOBRE. -

des hôpitaux de Lille. 18 OCTOBRE. - Paris. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physio-

sempo de suppieant des chaires d'anatomie et de physio-loige à l'Ecole préparatoire de médecine de Caen. 18 OCTOBRE.— Bordeaux. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et physio-logie aux Ecoles de médecine de Limoges et de l'oriters. 18 OCTOBRE.— Lyon. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie à l'Ecole vitorratoire de amédecine à Comachi.

Femplot de suppléant des chaires d'anatomie a l'Ecole préparatoire de médecine de Grenoble. 18 ОСТОВКЕ, — Montpellier, Ouverture du concentra-pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Marseille. 18 ОСТОВКЕ, — Nancy, Ouverture du concours pour

18 OCTOBRE, — Marseille. Ouverture du Concour pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Besançon.

18 OCTOBRE, — Marseille. Ouverture des cours de

vacances organisés à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Marseille.

18 OCTOBRE. - Marseille. Concours de l'externat des hôpitaux. 10 OCTOBRE. — Rouen, Clôture du registre d'inscription

pour le concours de médecin adjoint des hôpitaux. 21 Octobre. - Madrid. Association espagnole d'uro-

25 OCTOBRE. - Paris. Ouverture, à la Faculté de pharmacie, du coucours pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle et pour l'emploi de suppléant de la chaire de chimie (P. C. N.) à l'École de médecine et pharmacie de Nantes.

25 OCTOBRE. - Lyon. Ouverture, devant la Faculté

25 ОСТОВКЕ, — Lyon. Ouverture, devant la Faculté e mélecine, d'un concours pour l'empfod é suppléant des christes d'anatonie et de physiologie à l'Ecologné des christes d'anatonie et de physiologie à l'Ecologné, d'account de la concours de la concours pour l'empfol de suppléant des chaires, de concours pour l'empfol de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'Ecologné entécheire d'Ametins.

25 OCTOBRE. — Paris. Ouverture du concours pour quatre places d'interne cu médecine et en chirurgie à la maison départementale de Nauterre et pour des places éventuelles d'interne provisoire.

25 Octobre. — Montpellier. Ouverture du coucours

pour l'emploi de suppléant de la chaire de clinique obsté-tricale à l'École de inédecine de Marseille.

tricale à l'Ecolede médecine de Marseille. 25 Octobre. — Montpellier. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologiest de clinique chirurgicales à l'École de médecine de Marseille. 25 Octobre. — Marseille. Examens de médecin sautiaire moritimo

27 OCTOBRE. — Paris, Clôture du registre d'inscription pour le concours d'internes du dispensaire de salubrité.

#### VARIÉTÉS

#### LA NÉVROSE D'HORACE

La névrose d'Horace — il serait plus juste de dire la psychose — ressort de ses confidences, de ses actes, de l'analyse de son caractère.

Ses confidences. - Les eaux de Baïes, lui a déclaré Musa, sont pour lui inefficaces. Ce médecin les lui a rendues odieuses pour l'avoir plongé dans leur onde glacée, au cœur de l'hiver (1). Il ne renonce pas sans regrets à cette station qui avait la réputation de guérir les nerfs malades. Son mulet en connaissait si bien le chemin, et les habitants de la localité déplorent sa détermination. Preuves qu'il était, de longue date, l'hôte assidu, le client de marque de cette ville d'eau. La source qui irrigue son domaine est salutaire pour la tête malade, salutaire pour le ventre (2). De quelle tête peut-il être question, si ce n'est de celle du propriétaire? Moins sain d'esprit que de corps, écrit-il à un de ses amis, il ne veut rien écouter, rien apprendre qui puisse soulager son mal. Il rebute les médecins les plus dévoués. Il s'irrite contre ses intimes qui s'efforcent de l'arracher à cette funeste langueur. Il poursuit ce qui lui nuit. Il fuit ce qu'il croirait lui être utile. A Rome il voudrait être à Tivoli ; à Tivoli, il voudrait être à Rome (3). N'y a-t-il pas dans tous ces aveux, mieux que l'ébauche des signes de la neurasthénie, ou plus exactement de la psychasthénie?

Ses actes. - Tels de ses gestes sont frappés au coin du déséquilibre mental le plus avéré. Qu'il se prive de nourriture plutôt que de boire la mauvaise eau du « Forum Appii » (4), voilà un fait qui de son temps dut paraître bien extravagant. Il dénote une singulière peur de la maladie. Ouelques années plus tard, il quitte Rome, promettant à Mécène de ne rester que cinq jours à la campagne. Mais bientôt il lui annonce que son absence se prolongera pendant tout le mois de septembre (5). Bien mieux : toujours par crainte de la maladie, il ne rentrera qu'au printemps, avec le retour des hirondelles (6). Il fuit les chaleurs de l'été de la capitale et l'insalubrité de son climat en cette saison. Rien de plus naturel. Mais pourquoi un mensonge enfantin en prenant congé de son ami? Je ne rappellerai pas ses factions sous la pluie à la porte de Lycé et quelques autres exagérations du même goût (7). On n'est pas obligé de le croire sur parole. Il n'y a là sans doute que de simples hyperboles pour attendrir le cœur de femmes un peu trop farouches au gré du poète (8).

(1) Epitre 15, livre I, ad Numonium Valam.

(2) Epitre 16, livre I, ad Quinclium.

(3) Épitre 8, livre 1, ad Celsum Albinovanum.

(4) Satire 5, livre I.

(5) Épitre 7, livre I.

(6) Ode 10, livre III. (7) Épode 11, ad Pectivm.

(8) Épitre 1, livre I.

Son caractère. - Horace met une grande complaisance à le faire connaître. Il semble bien indulgent pour lui, quand il se flatte de n'avoir que de « légers défauts, vitiis mediocribus, et encore peu nombreux, tels quelques nævi épars sur un beau corps ». Nul ne peut lui reprocher l'avarice, la mesquinerie, la luxure. Il est pur et innocent, purus et insons (a). Il se pose en champion intrépide et en gardien farouche la véritable vertu. Quelques-uns de ces qualités catifs font sourire sous la plume du soupirant de Ligurinus. Ils devaient bien autrement amuser ses contemporains. Mais la véritable vertu, selon la morale d'Horace, n'est pas d'une pratique difficile, compliquée, ni sévère. Elle consiste à savoir conserver le juste milieu en toutes choses, à n'être ni prodigue, ni avare, à savoir garder les secrets d'un ami, à se contenter de ce que l'on possède. C'est à peu près tout (10). Horace est bien autrement intéressant, quand il détaille les traits saillants de son caractère. Il a défini la colère une courte folie (11). N'empêche qu'il se représente prompt à s'emporter, mais facile à apaiser, plus irritable que la perfide Adriatique. Soit dit en passant, ses deux traversées durent lui laisser un bien pénible souvenir. La mer et la navigation lui inspirent plus de terreur que d'enthousiasme (12). Ses essais dans la carrière militaire ne furent pas heureux. Ils lui révélèrent son manque de courage et sa pusillanimité. Il fut contraint d'avouer qu'il était imbellis ac firmus parum (13). Il généralise du reste cette faiblesse et l'étend à tous les poètes (14). Pour sa justification, Ovide le répétera après lui (15). Mais, pour être de tristes guerriers, les poètes n'en sont pas moins utiles à

-7

la république.

Il remercie les dieux de lui avoir donné une nature faible et timide, si réservée qu'il ne déclame ses vers nulle part et à personne, sauf à quelques amis, et encore faut-ill'y contraindre (ft). Hexècre les bavards. Lui-nième est tacitume raro d'perpauca loquanii (17). Cette qualifé dut tout de suite lui assurer la sympathie de Mécène, qu'il nous représente silencieux et distant (18).

```
(9) Ode 1, livre IV, et ode 10, livre IV.
```

(18) Satire 9, livre I : ... Eoque.
difficiles aditus primos habet.

<sup>(10)</sup> Epitre 2, livre II; Satire 4, livre I.

<sup>(11)</sup> Épître 2, Ilvre I, ad Lollium :

Ira furor brevis est.

<sup>(12)</sup> Épître 20, livre I, ad Librum

<sup>(13)</sup> Ode 9, livre III; ode 3, livre I; ode 4, livre II; ode 27, livre III.
(14) Épode 1, ad Mαcenatem; Ode 7, livre II. Épitre 1, livre

II, ad Augustum.
(15) Ovide, les Fastes, livre III, v. 3.

Forsitan ipse roges, anid sit cum Marte poeta.

<sup>(16)</sup> Satire 4, livre I.—Satire 9, livre I...—Satire 4, livre I.
(17) Satire 6, livre I:

<sup>...</sup> Respondes ut tuus est mos pauca...

Il est, prétend-il, plus léger que le liège (I). Il fait l'éloge du vin qui délie les langues et ouvre la porte aux secrets (2). Il est malgré cela un modèle de discrétion (3). Tout en protestant qu'il ignore la médisance, il éreinte en donceur une demi-douzaine de personnages de son temps, ses ennemis (4). Ces menues contradictions fourmillent dans son œuvre et on n'en finirait pas de les relever. Lui qui prend plaisir à signaler les inconséquences et la versatilité des hommes (5), semble avoir mis la poésie au service de la contradiction, En veut-on des exemples? Il blâme les jeunes filles de son siècle d'aimer trop le tango, je veux dire les danses ioniennes, et de ne rêver qu'à l'inceste. Il blâme les épouses de ne songer qu'à l'adultère. Il blâme les maris d'être trop complaisants (6). Plus tard il louera Auguste d'avoir restauré les bonnes mœnrs, « Nul scandale n'atteint les chastes maisons. On félicite la jeune mère de la ressemblance de son nourrisson à l'époux (7). » Quatorze ans d'intervalle séparaient les deux odes. Mais la transformation des mœurs, fut-elle aussi rapide et aussi radicale? Il est permis d'en douter. Numicius vent-il vivre heureux? Qu'il méprise les voluptés s'il croit que la sagesse procure le bonbeur. Mais s'il estime que la vertu n'est qu'un vain mot, qu'il fasse du négoce, qu'il recherche la popularité, qu'il vive pour la bonne chère, l'amour et le plaisir (8).

Rendons-luí au moins cette justice: il ne s'aveugle pas sur ses propres travers. « Il se contredit à toute heure. Il réclame ce qu'il a méprisé. Il recherche ce qu'il négligeait. Il est agité. Il n'a ni ordre ni suite dans ses idées et dans ses actes. Il édifie. Il démolit. Il fait rond ce qui est carré (9).» Dave, son esclave, un jour de licence, lui jettera à la face son huneur carricieuse.

« A Rome, il soupire après la campagne. A la campagne, il vante Rome. Il ne peut rester un instant seul avec lui-même. Il s'évite ; il erre comme un fugitif. Il demande sans succès au sommeil et au vin de le défaire de ses soucis. Inutiles efforts : l'inquiétude s'acharne à sa poursuite (xo). Le parasite Ménius à jeun voulait faire marquer au fer rouge le ventre des prodigues. Repu, il ne plaçait rien au-dessus d'une bonne table et du plaisir. Lui, Horace, ne diffère en rien

- (1) Ode 9, livre III.
- (2) Épître 5, livre I, ad Torquatum.
- (3) Satire 4, livre I.
- (4) Satire 4, livre I.
  - (5) Épode 2; Satire 3, livre I; Épitre 1, livre I.
- (6) Ode 4, livre III.
- (7) Ode 5, livre IV.
- (8) Épitre 6, livre I, ad Numicium.
- (9) Épitre 1, livre I.

de Ménius, Quand il n'a rien, il loue la médiocrité. Quand il est bien nanti, il ne voit de bonheur que dans la fortune (11). Que Mécène ne lui demande pas quel est son maître. Il a été conduit à ne jurer par personne. Il val lo oi le chasse la tempéte. Aujourd'hui il sort de son inaction et affronte les orages politiques. Demain, il reviendra à la doctrine d'Aristippe (12). Tel est Horace peint par lui-même. N'est-ce pas là la confession d'un neurasthénique?

L'œuvre du poète est presque tout entière empreinte de pessimisme. De nos jours, il efit mérité plus d'une fois ce nom de bourreur decrâne dont on a tant abusé comme de tout cliché. La brièveté de la vie, l'incertitude du lendemain, la fragilité et la vanité des biens de ce monde, et aussi les châtiments, la ruine même qui menacent Rome, voilà le leitmotiv des odes.

Ses craintes le vouent au célibat. Ses liaisons sont nombreuses, faciles et passagères. Mais peuttètre laisse-t-il échapper quelque part le regret de 
ne pas avoir associé son existence à celle de Lydie, 
quelle que fift cette femme (13). Horace n'est pas le 
moins du monde féministe. Il méprise les poètes 
qui débitent leurs vers langoureux aux femmes 
et sa répouse aux avances d'un bas bleu hors 
d'âge ne peut décemment être transcrite dans 
notre langue (ra).

Il aime ia solitude des champs. Mais surtout il a horreur du bruit et du fracas de la ville. Il hait et fuit le vulgaire profane (75). Il craint la pièbe autant qu'il la méprise (76). Il dédaigne cette foule, puissante par le nombre, infime par l'honneur et la vertu, ignorante et stupide, toujours préte à la lutte, cette foule incapable d'admirer au thédire autre chose que les costumes des acteurs. Cette foule qui interrompt les chants et les chœurs en réclamant des ours et des boxeurs, il la compare à un âne sourd (77). Si les Romains lui demandieit pourquoi il n'apprécie ni leurs opinions, ni leurs portiques, il leur fera la réponse du Renard au Lion (78) presque textuellement traduite par Lafontaine:

Mais dans cet antre, Je vo's fort bien comme l'on entre Et ne vois comme on en sort.

Il refuse l'approbation des masses. Un petit nombre de lecteurs lui suffit, pourvu que la qualité

- (10) Satire 7, livre II.
- (11) Epitre 15, livre I, ad Numonium Valam.
- (12) Epître 1, livre I, ad M eccnatem.
- (13) Ode 9, livre III. (14) Epode 8.
- (15) Ode I, livre III.
- (16) Épître 2, livre III; épître10, livre I; Satire 6, livre II.
- (17) Épître 1, livre II, ad Augustum. (18) Épître 1, livre I, ad Mæcenalem.

y soit. Comme l'actrice Arbuscula, il se contente des applaudissements des chevaliers (1).

La névrose chez Horace a peut-être été préparée par l'hérédik. J'ai dit ailleurs que l'on pouvait relever chez lui les stigmates de l'hypothyroïdie (2). Mais sur ce terrain propice, le mal fut favorisé par un choc moral violent, déterminé tout à la fois par une terreur intense, une profonde déception et une déchéance sociale compiète.

Un événement considérable qui devait décider de l'avenir du monde révéla sa vocation au poète. Horace est le fils d'un affranchi (3). Mais cet affranchi a enpour son rejeton, dès sa prime jeunese, devisées ambitieuses. Il le conduit, encore enfant, à Rome et l'y fait élever dans une école fréquentée par les fils des chevaliers et des sénatrens. Il lui fait mener un train supérieur à sa condition (4), si bien qu'au luxe de ses vêtements, aux esclavers qui le suivent, on le prendrait pour un riche héritier. Il l'envoie terminer ses études à Atthènes, où il auprend la philosophie et les mathématicues (5).

- (1) Satire 10, llvre I.
- (2) Horace et la médecine (Paris médical), 10 juillet 1920, p. 415).
- (3) Satire 6, llvre I.
- (4) Satire 6, livre I.
- (5) Épître 2, livre II, ad Julium Florum :
- Adjectre bonce paulo plus artis Athenie, Seilicei ut possem curvo dignoscere rectum

Il est probable que le père Flaccus avait été esclave dans une grande famille. Il y avait reçu une éducation aristocratique, tels ces domestiques de bonne maison, si bien stylés qu'ils pourraient rédiger un Manuel des usages du monde. Il est encore permis de supposer qu'on lui fit donner une solide instruction. On augmentait ainsi la valeur marchande des esclaves. A tous points de vue, son fils pouvait faire bonne figure dans une société très formaliste qui était bien près d'être la sienne.

A Áthènes, le jeune Horace embrasse le parti de Dar Utils (). Ce n'est pas qu'il ait l'étoffe d'un républicain ou d'un démocrate. L'ambition, des liens d'amitié peut-être l'entrainent dans une faction qui se souciait sans doute moins de sauvegarder les libertés populaires que de maintenir l'intégralité des privilèges du Sénat. A vingt-éeux ans il repoti le commandement d'une légion (?). Voilà de quoilui promettre de grandes espérances. Malheureusement il n'a pas l'âme d'un soldat. A Philippes, il jette son bouclier et cherche son salut dans une fuite éperdue (8). Le pauvre garçon a eles ailes compées» (6). Il s'estime satisfait d'en être quitte

- (6) Épitre 2, livre II, ad Julium Florum.
- (7) Ode 7, livre II.
- (8) Satire 6, livre I.
   (9) Épître 2, livre II : decisis humilom ponnis.



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE

employé par 30.000 Médecins du monde entier

Pour leurs malades
Pour leur famille

Pour sux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

### LABORATOIRE DE COLLOÏDOTHERAPIE



# FER AMICROS

Gomplexe Colloïdal, Fer et Manganèse Anémie, Chlorose, Convalescences

ORARGOL

Complexe colloïdal injectable
OR et ARGENT
ANTIINFECTIEUX GÉNÉRAL

**TETRAMICROS** 

Complexe colloïdal injectable Cuivre, Magnésium, Sélénium, Or **NÉOPLASME** 

E. GUIBERT, Pharmacien, 62, Rue des Petits-Champs, PARIS



CAMUS

MALADIES DU FOIE

ENTÉRO-COLITE

**CONSTIPATION** 

Depar :

CHOLÉINE CAMUS

13. Rue Pavée, Paris (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

avec la confiscation de ses biens (1). Mais comme il faut vivre, il se fait camelot (præco) (2).

Les traducteurs et les biographes d'Horace ont diversement interprété ce mot. Les uns veulent qu'il ait été scribe dans le bureau d'un préteur, les autres crieur public, d'autres encore huissier, d'autres enfin greffier. En s'en référant à Horace lui-même, le meilleur équivalent français du mot præco est camelot. Dans une épître à Mécène, le poète narre à son protecteur un conte qui a inspiré à Lafontaine la fable le Savetier et le Financier. C'est l'histoire de Vulteius Mœna præco qui vendait de vieilles nippes au peuple en tunique (3). Dans l'épître aux Pisons, Horace compare les admirateurs du poète riche aux badauds qui entourent le camelot: ut praco, ad merces turbam qui cogit emendas (4). Voilà qui nous éloigne de la névrose. Il n'est pourtant pas superflu d'établir la détresse d'Horace après la catastrophe de Philippes pour remonter à l'origine de son mal. S'il ne rougit pas de sa nouvelle profession, il ne saurait s'y tenir et la pauvreté lui donne l'audace de versifier (5). Ses premières poésies ont dû être composées en langue grecque. « Moi qui suis né de ce côté de la mer, j'écrivais des vers grecs. Mais Quirinus m'apparut au milieu de la nuit, quand les songes sont véridiques, et m'arrêta par ces mots: « Tu ne serais pas plus fou de porter du « bois à la forêt que de vouloir accroître le nombre «infini des auteurs grecs (6). » Comme dès les premières satires, il est question de Mécène, comme c'est en qualité de poète que Varius et Virgile le présentèrent au ministre d'Auguste (7), comme c'est en cette qualité qu'il obtint la protection et l'amitié du ministre, le pardon et la faveur du prince, il est possible aussi que des œuvres en langue latine aient précédé les satires. Peut-être ont-elles été perdues ; peut-être n'ont-elles jamais été publiées.

Mécène fit don « à son poète » d'une propriété dans la vallée de la Digentia près de Vicovaro (Varia) (8). Il l'enrichit assez pour qu'il fût inscrit dans l'ordre équestre (q). Mais là se bornèrent les

(r) Épitre II, livre II.

(3) Satire 6, livre I :

Nec timuit Sibi ne vitio quis verteret olim, Si praco parvas, aut, ut fuit ipse, coactor.

(4) Epitre 7, livre I, ad Maconatem. (5) Epitre aux Pisons.

(6) Épître 2, livre II.

(7) Satire 10, livre I.

(8) Satire 6, livre I.

(9) Epitre 16, livre I, ad Quinctium.

(10) Satire 7, llyre II :

Tu, quum projectis insignibus, amulo equestei Romanoque habitu, prodis ex justo Roma Turbis.

désirs d'Horace. Certes, il a dû être assagi par le souvenir des mauvais tours où camelot, il criait dans les rues de Rome une vieille tunique à tant de sesterces. Il aimait par ailleurs trop son indépendance et il était d'humeur trop vagabonde pour accepter un emploi qui l'eût tenu à l'attache. Enfin il était paresseux, à une époque où l'empereur et son ministre fournissaient une somme énorme de travail personnel, intervenaient dans tout et devaient se montrer exigeants pour leurs auxiliaires. Mais bien mieux que des doctrines philosophiques un peu flottantes suivant l'instant, bien mieux que tout ce que l'on peut invoquer, la crainte maladive de l'avenir explique la modération d'Horace. L'affection que lui témoigne Mécène lui suscite bien des envieux (10): Horace s'en émeut outre mesure. Il rend à Auguste tout juste le légitime tribut dû à un bienfaiteur et à un souverain. Mais dans ses rapports avec le prince, combien on sent la gêne et la contrainte! Non pas qu'Horace ne soit pas césarien : il le serait pour l'amitié de Mécène si le régime n'avait pas toutes ses préférences naturelles. Mais Horace connaît son histoire. Depuis deux siècles, Rome se débat dans les guerres civiles. Il redoute pour Octave le sort de César. Il s'agit de ne pas trop se compromettre avec lui en cas de révolution. Il s'agit de ne pas trop s'enrichir pour ne pas attirer sur soi l'attention des proscripteurs. Ce sont là les soucis constants d'Horace, à peine dissimulés sinon avoués; ceux dont il demande au vin et au sommeil de lui donner l'oubli (II). Ce sont ces obsessions-craintes qui le conduisent à l'alcoolisme. Et ces obsessions expliquent encore son aversion pour Rome, ses perpétuels déplacements à sa campagne, mais plus souvent à Baïes, à Cumes, à Préneste, à Tarente, à Tivoli, à Tivoli surtout

chez un ami (12). Horace se plaint souvent de la brièveté de la vie. On ne peut pas dire pourtant qu'il redoutait la mort. Ainsi que nombre de ses contemporains. il envisage l'idée du suicide (13). Chezlles Romains, ni la tradition, ni la loi, ni la religion ne condamnaient la mort volontaire. Horace, d'ailleurs, ne

(11) Satire 6, livre I; satire 6, livre II.

Unde si Parcæ prohibent iniquæ Dulce pellitis ovibus Galasi Flumen, et regnata petam Laconi Rura Phalanto.

«Si les Parques eruelles m'Interdisent Tibur, je me dirigerat vers Tarente. . Si Horace n'eût été l'hôte d'un ami à Tibur, il n'eût pas envisagé l'éventualité que la mort l'oblige à renoncer à cette villégiature. (13) Ode 17, livre II; Epode 1; Epitre 16, ad Quinctium.

<sup>(2)</sup> I.e mot praco est d'ailleurs souvent employé dans le sens d'appariteur, d'huissier audiencier. Il est douteux qu'Horace proscrit et privé de ses biens ait occupé un emploi public si infime qu'il fût

<sup>(12)</sup> Telle est la vitalité des erreurs consacrées par la tradition ; les classiques répètent à l'envi qu'Horace était propriétaire à Tivoli. Horace pourtant se charge de démentir cette assertion (Ode 4, livre II) :

croyait pas aux dieux (1). Il y a plus d'ironie que de conviction dans l'ode intitulée a Palinodie » (2). Le poète a prévu et célébré l'immortalité de son non; celle-là lui suffit (3). Une fois de plus, on le prend en flagrant délit de contradiction, quand il écrit à son ami Scæva: « Il n'a pas mal vêcu, celui qui est resté caché du jour de sa naissance à l'heure de son décès (4). « Nul auteur latin n'a plus entreteuu ses lec. cut se de son moi. Mais, loin d'être haïssable, ce moi, par sa sincérité naïve, Horace a eu le don de le rendre aimable et sympathique. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir initié à ses pensées,

(1) Satira 9, livre I : ... Nulla mihi, hinquam.

Relligio est... et satire 3, livre III :

Quone malo mentem concusas? Timore Deorum.
(2) Ode 34, livre I.

(3) Ode 20, livre II; ode 30, livre III; ode 3, livre III; ode 9, livre IV.

(4) Épître 17, livre I, ad Scavam.

à ses amittés, à ses amours, aux menus détails de son existence. Si, grâce à lui, nous connaissons tout cela, nous ignorons complètement les circonstances de sa mort. On sait seulement qu'il suivit de très près Mécène dans la toube. In l'est pas téméraire de supposer qu'il tint à son ami un serment qu'il lui avait fait: « Un même jour verra notre fin commune. Je ne fais pas un faux serment. Nous irons, nous irons partout où tu me précéderas, unis pour entreprendre le suprême voyage (5). « Les années lui avaient enlevé le badinage, l'amour, les festins, les jeux, la poésie (6). Le mort lui avait ravi ses amis, Tibulle, Virgile et le plus cher de tous, Mécène. Rien ne rattachnit cet obsédé à cette terre. Il en disparut de son plein gré.

H. Gros.

(5) Ode 17, livre II.

(6) Épître 2, livre II, ad Julium Florum.







## PRIMESOL BIMESOLTRIMESOL)

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections)

INFECTIONS GONOCOCCIE ANÉMIE NÉOPLASMES

## MESOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE. DE MÉSOTHORIUM

TOUTES MANIFESTATIONS ARTHRITIQUES

### BOUES RADIO-ACTIVES METRITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

ULCÉRATIONS PERTES, ETC.

# DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM

MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA .ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

ABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE P.Navelot. Philade I in Classe 5/0/53 Rue d'Alsace Courbevoie (Seine)





### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"





Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analgésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

Un energique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Un analgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un antisptique puissant des reins et de la vessie. LUBAZINE

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cœur et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de choix à opposer à la Lithiase rénale et à toutes les manifestations arthritiques. Présentée sous deux formes | Granulés effervescents pour le traitement prolongé. | LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS | Comprimés dosés à 0 gr. 30 pour le voyage. | A LA DISPOSITION DE MM. LES DOCTEURS

L. DURAND: Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).

### Laboratoires pharmaceutiques DAUSSE

Fondés en 1834

### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus Osier rouge, Salicaire, Sauge Sénecon, etc.

### SCLERAMINE

lode organique injectable, **Ampoules** 

Cachets et toutes prescriptions

### FONDANTS

de Condurango, Étain, Iodotannique Levure de Bière, Mangano-ferreux Soufre, Salicaire, etc.

### INTRAITS

de Colchique Digitale, Gui, Marron, Valériane, Strophantus, etc.

### COLLOBIASES

d'Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre, Térébenthine, etc.

### PAVERON

Opium injeotable Ampoules et toutes prescriptions comprimées

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE, 4, rue Aubriot. PARIS (11/0)

#### REVUE DES CONGRÈS

#### XXIXº CONGRÉS DE CHIRURGIE

4-9 octobre 1920

Après le compte rendu du secrétaire général, le professeur J.-I., Faure, il fut procédé à l'exposé et à la discussion des rapports sur les trois questions mises à l'ordre du iour du conerés.

Première question. — Traitement des pleurésies purulentes non tuberouleuses. — MM. GANSSIN et TUPUTER, rapporteurs. — Très nombreux sont les procédés de traitement d'un pyothorax aign ou chronique. Avant la guerre, c'était, contre la pleurésie purulente aiguë, l'interocition précoce avec drainage aussi parfait que possible. Contre la pleurésie purulente chronique, c'étaient les interventions s'attaquant à la paroi thoracique. Voilh les méthodes générales auxquelles on s'était raillé. Depuis la guerre, le traitement de l'infection pleurale a été transformé de fond en comble.

Les deux rapporteurs passent en revue, historiquement, les divers traitements des pleurésies purulentes aigués; ponetions aspiratrices, suivice d'injections ou de drainage, thoracotomie avec drainage simple, thoracotomie suivice de siphonage ou d'aspiration. Ils examinent ensuite le traitement des pleurésies purulentes chrouiques: par les opérations paridales (résection costale, thoracoplastic), les aspirations viscérales (techniques de Delorme, de Beck).

Actuallement, le traitement des pleurésies purulentes aiguës doit constiture la prophylaxie des aupurations chroniques. Pour atteindre cette perfection, il faut, d'abord, blein fixer le diagnostie des suppurations, en les distinguant notamment, à l'aide de la radiographie séréoscopique du thorax (d'après Beck, de Chicago), des affections suivantes: pneumonie lobaire, broncho-pneumonie, épanchement fliquide, abeés du poumon, pneumothorax, tuberculose pulmonaire d'uu stade avancé. Il faut ensuite procéder à la pontion exploratrice, à l'examen bactériologique. Enfin, pour préférer l'intervention précoce, il faut tenir compte de l'état des poumons, de l'état général et de la date des infections. Mais, s'il y a des leions de pourounoie, c'ext l'aspiration précoce et les aspirations retardées auxquelles il faut

Quant à la nature de l'intervention, elle doit vartier suivant les cas. Le drainage sera ou simple ou irréversible. Si la méthode qui résulte des indications doit être radicale, alors il faut procéder à la désinfection et à la fermemeture complète de la plèvre stérile, suivant les principes de Lepage-Tuffier.

Le traitement des pleurésies purulentes chroniques porte MM. Ganssen et Tufier à envisager : l'anadonite pathologique, le diagnostie (pleuroscopie, microbiologie, etc.), et enfin le traitement dont le premier but est la désinjection, et dont la technique varie; ferméture parielais, décoritation pulmonaire seule ou partielle et seguentatile, libération du poumon.

En résumé, quand les collections aigués ont été bien traitées, les pleurésies purulentes chroniques sont rares. Contre celles-ci, réduire au minimum les résections eostales et recourir à la méthode Depage-Tuffier. Discussion.

M. DELORME estime que, pour obtenir de bons résultats dans les plucréeis purulentes, il faut opérer précocement et instituer au plus tôt des exercices de gymnastique respiratoire. Il persiste pour la méthode de décoritation pulmonaire dont la technique a été améliorée par Duverger, de Bordeaux, et Roux-Berger, et complétée par la désinfection pleurale du le Tuffier.

M. WILLEMS, de Liége, insiste sur les opérations précoces qui sont nécessaires et qu'il faut pratiquer aussi aseptiquement que possible malgré la présence du pus,

M. BORKEL, de Strasbourg, fait l'éloge de la méthode Tuffier-Depage, qui marque un véritable progrès dans le traitement des pleurésies purulentes.

M. Marc ROUSSIEL, de Bruxciles, expose sa technique d'anesthésie régionale pour la tharacectomic.

M. VANVERTS, de Lille, estime que dans la pleurésie à pneumocoque de l'enfant, la ponction aspiratoire suffit rarement et qu'il est inutile de la renouveler, si le pus se reproduit. La pleurotomie peut être amcliorée par l'emploi des moyens qui permettent l'ampliation du pounon, sans que ces moyens soient absolument nécessaires.

M. VITRAC, de Paris, est intervenu dans 61 cas de pleurésie purulente non tuberculcuse, et il expose les résultats de ses interventions.

MM. GUILLOT et DEBELLY, du Havre, rappellent que, depuis octobre 1075, Debelly a traité toutes les plaies infectées de la plèvre par le procédé appliqué plus tard par MM. Depage et Tuffier aux pleurésies purulentes d'origine interne. La méthode pourrait donc aussi bles s'appeler méthode de Dchelly. Ils outre, ce dernier a traité un grand nombre de cas d'empyémes, compliquant des pneumonies, à New-York alors qu'il était en mission à l'Institut Rockfeller.

L'application de la méthode de Carrel-Dakin aux empyèmes doit être faite de façon un peu spéciale.

On a reproché à la méthode de Carrel-Dakin de provoquer des hémorragies pleurales, c'est une erreur. Le sang vient toujours d'une intreossale uleérée par un tube. Il est préférable, au cours de la pleurotonie, de lier systématiquement l'intercostale aux deux extrémités de l'incision.

Guillot et Dehelly pensent qu'il y a lieu encore de rechercher quel est le moment favorable pour l'opération; les travaux publiés jusqu'à ce jour ne leur paraissent pas convaincants.

M. CAUTHER, au cours de la période aigué, lorsque le pneumocoque seul est en cause, se contente de réséquer une côte et d'inciser la plêvre sur une longueur de 8 centimètres. Dans jous les autres cas, il fait une thoracotomie large et tamponne toute la cavité pleuraie avec des compresses dont quelques-unes (une sur quatre) sont trempées dans de l'éther iodoformé. Le quatrême jour, le tamponnement est retiré sous anesthésie générale, et la bréche thoracique est suttives sur an gros drain placé dans le cul-de-sac postérieur et mis en communication avec une trompe à eau.

Dans la période chronique, la décortication du poumon combinée au désossement de la paroi ont donné à l'auteur quelques succès, mais le traitement des pleurésies purulentes chroniques est long et décevant, aussi faut-il tout

### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

mettre en œuvre pendant la période aiguë pour éviter le passage de la pleurésie à l'état chronique. La thoracotomie large d'emblée paraît un des meilleurs moyens.

M. DUPUY DE FRENELLE, de Paris, développe quelques points de sa pratique personnelle. Il résèque la dixième côte au point déclive, désinfecte au Dakin, mais préfère souvent la désinfection par gaz.

M. DE FOURMESTRAIX, de Chartres, produit la statistique des cas de pleurésie à evolution aiguê qu'il a traités par la fermeture secondaire de la plèvre, suivant les principes de Tuffier-Depage. Jamais d'anesthésie générale, mais novocaine à 1 p. 200 après sexpolamine-morphine. Pas de Dakin, à cause des quintes de toux provoquées par ce fiquide, dans les cas de fistule bronchique.

Pour M. Dehelly, le Carrel-Dakin fait merveille dans les pleurésies à streptocoques, à condition de mul-

tiplier les drains.

M. PÉRAIRE, de Paris, donne sa technique dans les cas de plenrésies purulentes non tuberculeuses: thoracotomie précoce et très large à l'anesthésie par cocaïne. Pas de lavages pleuraux, qui sont plutôt dangereux.

Mais pour M. DEHELLY, l'échec des lavages est dû sans doute à une application défectueuse de la méthode Carrel.

Carren.

M. MastxI, de Marscille, a opéré 53 pleurésies purulentes aigués, par diverses méthodes. Si, après deux mois, l'empyème continue à suppurer, c'est qu'il est devenu chronique. Alors l'intervention de choix est la décortication pulmonaire de Delorme ou la thoraccetomie ou les deux modifiées.

M. HERMAN, d'Anvers, pense que les ponctions répétées peuvent donner de bons résultats dans les pleurésies purulentes de l'enfant. Mais le plus souvent il faut pratiquer le draimage simple, sans y associer le lavage. Paire les paussements avec le plus grand soin.

M. Steinmann, de Berne, préconise l'antisepsie gazeuse.

M. ANVRAY, de Paris, estime que les méthodes nouvelles préconisées par les rapporteurs constitueront un grand progrès, si elles tiennent leurs promesses. Pour sa part, au cours de la guerre, il a employé une méthode mixte: 1º thoracectomics larges, mais sans dépasser quatre à cinq côtes dans une première séance, pour éviter le choe (au reste il n'a eu à réintervenir que quatre fois pour réséquer à nouveau quelques fragments costaux) ; 2º décortication aussi étendue que possible des deux coques pleurales, sans avoir la prétention de tout enlever. L'auteur a pu revoir ses opérés à longue échéance. Sur 15 cas il n'y a qu'une mort par septicémie secondaire. Tous les autres blessés sont restés guéris complètement : mais tous sont très diminués physiologiquemeut et par suite titulaires de pensions établies sur un large pourcentage.

M. TERMIER, de Grenoble, est pour l'emploi du draiu à soupape, en modifiant légèrement la technique de Delagenière.

M. CHIBRET, d'Aurillac, est ponr l'emploi du tube de Vignard, c'est-à-dire pour l'adaptation à la plèvre du tube inventé par Cavaillon pour les anus iliaques.

M. AUBERT, de Marseille, n'a pas toujours obtenu de bons résultats avec la soupape de caoutchouc.

M. Equile Girox, d'Aurillac, plaide pour la fermeture rapide après la pleurotomie. Tous les trois ou quatre jours il injecte, par la voie sous-cutanée, un vaccin approprié à l'agent causal.

M. Maurice Rinaud, de Paris, rejette la pleurotomie systématique large et précoce. C'est une opération brutale qui entraîne le collapsus et l'adynamie. A la période aigué, il faut instituer un traitement purement médical : digitale et balnéation froide.

M. MAUCIAIRE, de Paris, donne quelques détails de pratique concernant la curc des fistules pleurales.

(A suivre.)

DURAND.

### RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

## RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cullerée à soupe de "PANNEMOL" = 20 gr. de sang total concentré dans le vide et à froid.

POSOLOGIE : | ADULTES : Deux cuillerées à soupe par jour. | Doubler dans | RNFANTS au-fesous de 10 aux : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graces.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. 6: Tordes, PARIS (IVII-). 761. Wagram 61-42

#### REVUE DES THÈSES

Contribution à l'étude du prolapsus de l'utérus chez la femme, en particulier chez la petite fille, par M. Jean Rocz. Trèse de Montpellier, 1919.

Observée avant la puberté dans les deux tiers des cas, cette affection relève des efforts répétés susceptibles d'augmenter la pression abdominale, et aussi de l'affai-blissement des tissus dû à la plupart des maladies infectueuse, la tuberculose plus spécialement. La présence du méat urinaire rend le diagnostie plus facile. D'un pronostic bénin, la plupart des cas guérissent par simple application de nitrate d'argent ou l'ignipuncture. Seuls, les cas graves et auciens relèvent de l'excision méthodiquement menié.

De l'analgésie chirurgicale par injection rachidienne; choix de l'anesthésique, par M. Joseph VILLEBRUN. Thèse de Montpellier, 1919.

Mémoireconsacréà établirla supéri. rité de la novocaine sur les autres analgésiques. Mais l'exposé n'entraîne pas la conviction, encore que l'auteur confond volontiers l'activité d'un agent avec sa toxicité, plus spécialement en ce qui concerne la cocaine, dont des doses six fois plus faibles donnent sans plus d'inconvénients une insensibllisation tout aussi parfaite.

Contribution à l'étude des rétrodéviations de uloureuses de l'utérus, par M. Léon Louvrier. Thèse de Montpellier, 1920.

Tantôt primitive chez les prédisposées, tantôt secondaire à l'infection des organes génitaux, la rétrodéviation revêt ches les premières le type version mobile et réductible; chez les secondes, on observe plutôt la ficción irréductible. En asson de la persistance des douleurs et du syndrome utérin après chec du pessaire, la ligamentomie mée dans 80 p. 100 des cas et sensiblement atténuée dans 15 p. 100. Les grossesses ultérieures n'en sont nullement entravées.

Sur un cas de galactocele traumatique, par M. Pierre Bourgin. Thèse de Montpellier, 1920.

Dû à une accumulation de laît en arrière d'un rétricissement des canaux galactophores sous la dépendance d'une hyperplasie du tissu conjonctif, secondaire ellemême au traumatisme ou à l'infection, le galactocèle est riche en gloules blancs, dans a cavité et autour d'elle, M. Grynfeitt pense qu'ils agissent sur le contenu liquide per lœurs lipases, ce qui peut expliquer la régression spontance au galactocèle quand la poche ne suppure pas.

Contribution à l'étude du cancer primitif de l'ovaire, par M. Maurice Roquemaure. Thèse de Montpellier, 1920.

Le carcinome ovarien s'observe a un âge moins avancé que le cancer des autres organes. Les foyers de dégénérescence hyaline qu'il présents osuvent ne doirent pas être confondus avec des cavités kystiques. Sou diagnostie souent difficile se base sur la bilatéralité de la tésion, son indépendance d'avec l'utérus, la consistance de la tumeur et l'atteinte de l'état général. D'un pronostie sévère, son traitement consiste dans l'hystérectomie, aussi précoce que possible, avec ablation des annexes. PAUL DELMAS. Les allures cliniques de la syphilis et les formes de

es allures cliniques de la syphilis et les formes de para ysie générale, par Luizi-Romolo Sanguinetti, Thèse de Paris.

Cette thèse, couronnée de la médaille d'argent, fournit d'inféressants et nombreux documents sur la paralysie générale et aboutit à cette conclusion que les formes de la maladic dépendent uniquement de la qualité et de l'allure de la syphilis qui a donné naissance à la paralysie



# **SIEROSINA**

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques ;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### REVUE DES REVUES

La tache bleue mongolique chez les enfants européens (J. COMBY, Arch. de méd. des enfants, juin 1920). L'auteur relate 14 observations de tache bleue mongolique chez des enfants européens. Cette tache, très fréquente dans les pays de race jaune, ne se rencontre, d'après Apert, que 2 fois sur 1 000 enfants européens. On ne l'observe que chez des enfants ayant une couleur brune des cheveux et des iris, et dont les parents sont bruns. Elle siège à la région sacrée; ses dimensions varient de quelques millimètres à plusieurs centimètres ; sa couleur est bleuâtre, ardoisée, tantôt uniforme, tantôt avec des parties plus claires. Dans 10 cas sur 14, il y avait plusieurs taches ; dans un de ces eas, on en trouvait à la face, aux bras et sur la partie antérieure du corps. La couleur est due à un pigment mélanique contenu dans des cellules fusiformes ou étoilées qui occupent les couches profondes du derme. Ces taches sont congénitales ; très visibles à la naissance, elles s'effacent progres-

La tache bleue mongolique n'a rien de commun avec le mongolisme, qui est une sorte d'diotic congientale avec facies astatique; les didots mongoliens ne présentent d'ailleurs jamais la tache bleue mongolique, Celle-ci n'a aucune signification pathologique, c'est une curiosité anthropologique, d'origine atavique et héréditare. Les enfants européens chez qui on la constate sont des desendants de métis euro-asistiques, dont les ascendants remontent vraisemblablement à l'époque des invasions astatiques.

sivement et ont disparu à l'âge de cinq à huit ans, excep-

L'immunisation active contre la diphtérie (E. Gorter et A. Ten Bokkel, Huinink, Arch. de méd. des enfants, juin 1020).

Les auteurs ont cherché à obtenir une immunisation active contre la diphtérie par l'emploi d'un mélange de toxine-antitoxinc (T. A. de von Behring). Ils ont eu soin d'éliminer tous les enfants lymphatiques, tuberculeux, ou atteints d'impétigo. Les injections étalent faites dans le derme, en commençant par la dose d'un dixème de centimètre cube d'une dilution à 1 p. 12 de la préparation numérotée T. A. vii. Suivant le degré de la réaction locale, on espacait les injections et on graduait les doses. La méthode ne présente au cun danger. Les auteurs ont constaté, dans la plupart des cas, une augmentation des antitoxines du sérum. Cette augmentation n'a lieu que trois semaines après le début des vaccinations ; elle disparaît après un an et demi ou deux ans. Il existe, chez les enfants vaccinés avec le T. A. contre la diphtéric, un état allergique dû sans doute à une immunité cellulaire, qui les rend aptes à réagir par une production accélérée de l'antitoxine nécessaire, après une nouvelle injection de T. A.

Contribution au traitement chirurgical des kystes paradentaires de la machoire supérieure (Dr MAU-RICE SOURDILLE, Revue de Laryngologie, nº 6, 31 mars 1920).

Lorsque, après l'opération d'un kyste dentaire, on ne peut obtenir spontamement la reuinoi giaglov-labiale, l'anteur conseille une plastique à l'aide d'un lambeau, tré de la face interne de la bèvre supérieure ou de la joue correspondante, à charnière supérieure. Ce lambeau est rabattu en couverele sur la fistule et il est maintenu par les deux kèvres de la plaie labiale que l'on suture par-dessus. J. TARNARUD.



tionnellement plus tard.

# CLINIOUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

Étais neurasitéaiqueset psychasitéaiques, morphinomanes, maiadies du tube digestille de la mutrition CURES DE REPOS, DE RÉCHMES, TRATEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES OF FEUILLAGE, médeoir d'abrotur à Écully (Rhôns) Notice sur demande

# APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



et apparell qui s'adapte intuntatione un conce doulle de lampe op et apparell qui s'adapte intuntatione un conce doulle de lampe on principal de la concentration de l

Prix: 750 francs.

THE STERLING FRANCE

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

68 Brig Conductat PARIS (9)

PPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS
68, Rue Condorcet, PARIS (9°)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL



Hévaméthylene-Tetramine, Urotropine, étc. le MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES. BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Maison ADRIAN et Ci et depuis imilé par les Allemands sous divers noms.

Voir : Formulaire des Houveaux Remèdes 13 Edition, page 26. STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES ADRIAN et Ch. 9, rue de la Perle, Paris

# SANS ODEUR ouplesse et Beauté de la Peau

# SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIEF

HYGIENIOUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao,
Panama, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine,
S. Salicylé, S. à l'Ichthyol, S. Sulfureux,
S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

# ELIXIR EUPNÉIOUE MARTIN-MAZADE

## Echani, Laboratoire MARTIN-MAZADE SI-RAPHAEL WAT PARAFFINOLEOL HAMEI

NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes : 1º Aromatisé.

Indications : 2º Sans arome. 3º Crème au cacac

Colites, Entérocalites, Appendicites Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS

# HEI MREI

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Electricité Médicale

APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière)

du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

Bans tous les cas où vous ordonniez l'Uno TROPINE, prescrivez l

Antisentique Interne Parfalt

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par four). Echantilione gratuits : 12, Boule

Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir,

TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATI

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

## L'Electrocardiographie et ses applications cliniques

Par le D' J. JACOEL

De la Faculté de médecine de Paris.

Un volume grand in-8 de 167 pages avec 44 figures. Brochê..... (Travail du service de M. le Prefesseur VAQUEZ, Hôpital de la Pitié). 25 fr.

#### NOUVELLES

L'Assistance publique à Paris, - M, Gustave Mesureur, directeur de l'Assistance publique à Paris depuis le

27 avril 1902, est admis à la retraite. M. le Dr Louis Mourier, né le 8 octobre 1873, président

du conseil général du Gard, député d'Alais, ancien soussecrétaire d'Etat au Service de santé (1917 à 1920), est nommé directeur de l'Assistance publique à Paris.

Inspecteur départemental d'hygiène des Ardennes. -Un concours sur titres pour l'emploi d'inspecteur départemental d'hygiène des Ardennes aura lieu à Paris.

Les candidats doivent être Français, âgés de trente à quarante-cinq ans, et pourvus du diplôme de docteur en médecine.

Adresser les demandes sur papier timbré à M. le préfet des Ardennes, avec un acte de naissance, une copie du diplôme, un exposé des titres, un exemplaire de ses publications, le renoncement à la clientèle.

"Le registre d'inscription sera clos le 1er novembre.

Le traitement est de 15000 francs, plus les frais de déplacement et les indemnités. Union fédérative des médecins de la réserve et de l'armée

territoriale. - La prochaine réunion sera une séance de l'Ecole d'instruction annexe du Service de santé, et aura lieu le lundi 18 octobre 1920, au Cercle militaire, à 20 lt. 30. La conférence sera faite sur le sujet suivant : « Condi-

tions actuelles de traitement des blessures de guerre ». par M. le professeur agrégé Lecène, chirurgien des hôpitaux. Comme d'habitude, cette conférence sera précédée d'un dîner amical à 19 heures précises (tenue civile)

Prière de renvoyer son adhésion au secrétaire général

avant le 10 octobre, avec le nom et l'adresse très lisibles si l'on veut être assuré d'un couvert.

Assurances sociales contre la maiadie, l'invalidité et la vielliesse. - Sont désignés pour faire partie de la Commission qui vient d'être constituée au ministère du Travail, en vue de procéder à l'étude d'un projet sur les assurances sociales en cas de maladie, d'invalidité et de vieillesse : MM. Gricuda, député ; Gasmel, président du Syndicat des médecins de la Seine et des communes limitrophes; Legras, représentant des Syndicats médicaux de France au Conseil supérieur de la mutualité.

Corps de santé des troupes coloniales. - M. Rigollet, médecin inspecteur, est nommé directeur du Service de santé de l'Afrique occidentale française.

Congrès de physiothérapie. — Les coufrères anversois firent de nouveau les choses les meilleures, comme pour le congrès d'histoire de l'art de guérir. La réunion des Français, Hollandais, Anglais et Espagnols chez les Belges marque une transition heureuse vers le prochain Congrès international de physiothérapie. Nos confrères Tissié, Zimmern, Haret, Kouindiy, Sollier, Angebaud, Andrieu, etc., furent très écoutés. Le gouvernemeut de la République avait délégué les Dr. Bergonié et Guilleminot

La cordialité des Belges se manifesta largement avec la France : réceptions et fêtes tout comme les séances très suivies font honnerr au professeur Verhoogen et au Dr Gunzburg, l'organisateur de ce Congrès.

Troubles endocrino-sympathiques des psychopathes. -M. LAIGNEL-LAVASTINE, professeur agrégé de la Faculté

## RESPIRATOI

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE

# ET RÉMINÉRALISATRICE

# MOSERUM

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES. LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

ar la majorité du Corps Médical par plus de 39.000 Médecins

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILL , Rue de Rome, PARIS



# I.ARORATOIRES

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (89) Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

## ALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEME

Examen du sang Sérosités

Contenu stomacal Selles

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI

SUR FROTTIS

Heines Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches . Etudes Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs Etudes Anatomo-Pathologiques. Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Indust



# Prescrivez



# RRHUETINE JUNGKEN

Produit Synthétique - sans HUILE - sans Alcool formant une LIQUEUR à base de glycérine; goût très agréable

dans les cas de

Lymphatisme Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses dits prétuberculeux Etats

Tolérance parfaite en toutes saisons.

Prix de la bouteille de 600 gr. : 5

Laboratoire DUHÊME, à Courbevoie, PARIS

INFECTIONS

TOXEMIE ORAVIDIQUE TYPHOIDE + HEPATITES & CIRRHOSES Littarature et Echantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE.

on de 2 PILULES des

ANNONAY (Ardèche)

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE . 100, Av. de Wagnam, PARIS

de médecine, fera à la Sorbonne, amphithéâtre Richelieu, à 17 heures, trois conférences sur les troubles endocrinosympathiques des psychopathes.

sympathiques des psychopathes.

Vendredi 22 octobre. — Les femmes à barbe (avec projections).

Samedi 23. — Anesthésie et hypocoudrie.

Lundi 25. — Epilepsie et auxiété.

Consultations neuro-psychlatriques. — Tous les mardis à 9 heures, hôpital Laënuec M. Laignel,-Lavastine, consultations neuro-psychiatriques.

Ecole de médecine de Marseille. — Pour répondre au d'sir exprimé par M. le ministre et en vue de la vulgarisatiou de certaines connaissances nouvelles, l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille a organisé une série de cours gratuits de vacances.

Ces cours auront lieu du 18 au 30 octobre 1920. Pour l'inscription à ces cours, ainsi que pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de

autres renseignements, s'adresser au secrétariat de l'Ecole, au Palais du Pharo, à Marseille.

Programme et horaire, - Matin: 9 heures à midi. -Lundi 18, Hôtel-Dieu, M. le professeur Imbert : Les nouveaux appareils. --- Mardi 19, Hôtel-Dieu, MM. lcs professeurs Imbert et Dapeyrae: Exploration radiologique de l'estomac. M. le professeur Imbert : Chirnrgie de l'estomac. → Mercredi 20, Hôtel-Dieu, M. le prof. sseur Escat Démonstration d'urologie. - Jeudi 21, Hôtel-Dieu, M. le professeur Escat : Démonstration d'urologie. - Veudredi 22, Hôtel-Dieu, M. le professeur Aubaret: Traitement du trachome et des ophtalmies purulentes. - Samedi 23, Hôtel-Dicu, M. le professeur Aubaret: La syphilis oculaire. - Lundi 25, Hôtel-Dieu, MM. les professeurs Boiuet et Dupeyrae : Radioscopies dans les maladies du cœur et des poumons. -- Mardi 26. Hôtel-Dieu, M. le professeur Dupeyrac : Le radium. Le radium dans le caneer. - Mercredi 27. Hôtelépidémique. — Jeudi 28, Hótel-Dieu, M. le professeur Imbert : Óynécologie opératoire. Diagnostie opératoire. ~ Vendredi 29, Hótel-Dieu, MM. les professeurs Imbert et Dupcyrac : La chirurgie dans ses rapports avec la radiologie. Recherche et localisation des corps étrauge. Étude radiologique des fractures. — Samedi 30, Hőtel-Dieu, MM. les professeurs Imbert et Dupcyrac : Practures du maxillaire intérieur.

Soir: 16 à 18 heures. - Lundi 18, Pharo, M. le professeur Olmer: La tuberculose. - Mardi 19, Pharo, M. le professeur Monges: La dyspepsie telle qu'on doit la concevoir. - Mercredi 20, Pharo, M. le professeur Cousin : Démonstrations pratiques sur les amputations et les désarticulatious. - Jeudi 21, Pharo, M. le professeur Reyuaud: Progrès de la pathologie exotique, - Vendredi 22, Pharo, M. le professeur Raybaud : Les méthodes de laboratoire pour le diagnostic des maladies pestileutielles. - Lundi 25, Hôtel-Dieu, M. le professeur Boinet : Diagnostic clinique. Exercices pratiques de laboratoire. - Mardi 26, Pharo, M. le professeur Jacob de Cordemoy : Des renseignements utiles que peuvent fournir la micrographie et les examens microscopiques dans le diagnostic des affections parasitaires. - Mercredi 27. Hôtel-Dieu, M. le professeur Roger : Examen du liquide céphalo-rachidieu. - Jeudi 28, Pharo, M. le professeur Beltrami : La bouche et les dents dans la sémiologie

La Société amicale des élèves et anciens élèves du Valde-Grâce a résolu de faire inscrire dans le cloître du Valde-Grâce les uoms des officiers du corps et du service de santé de l'armée active victimes de la dernière guerre.

Pour mener à bien cette œuvre onéreuse, elle ouvre une souscription, faisant appel à tous ceux auxquels le culte des nobles victimes de la guerre apparaît comme un devoir de reconnaissauce patriotique.

#### Dicu, M. le professeur Roger : Neurologie, Eucéphalite M. le Ministre de la Guerre a bien voulu autoris.r PRODUITS PHYSIOLOGIOUES TÉLÉPHONE ILA MONTCOURT TÉLÉPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS Extrait gastrique Extrait bépatique Extrait intestinal Extrait pancréatique MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR MONCOUR Maiadies du Foie Diabète Affections intestinales Constipation Hypopepsie Diabète par anhépatie par hyperhépatie Troubles **Entérite** En sphérulines. dosées à 30 elgr dyspeptiques ·membraneuse en doses de 12 gr. donées d O or. 125 rullnes En suppositol sés à 3 ar 4 à 16 sphérulines 4 à 16 sphérulines p. jour à 6 sphérulines à 4 sphérulis par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Höpitaux de Paris. Elles ne se déllorent que sur p



SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

\*\*CHATELGUYON 44\*\*

S'AVALENT COMME UNE PILULE

tous les militaires à prendre part à cette souscription.

Prière d'adresser les dons (et les plus modeste<sup>8</sup> offrandes seront reçues avec reconnaissance) au trésorier de la société, Dr Pasquelle, 8, rue Ballu, Paris (9°).

Prix Redard. — Nous avons aumoneć que le D' Redard, nedecim en chef des ehemins de fer de l'Etat, chirurgieu du dispensaire Purtado-Itelne, médecim-chef de la ville de Cannes, avait constitué en mourant un prix de 5 000 francs pour le meilleur ouvrage de chirurgie orthopédique ou d'orthopédie, non divisible. Par erreur nous avons aumoné, oue ce prix serait

attribué par l'Académie des sciences: c'est l'Académie de médecine qui le décernera tous les einq ans.

Service de santé militaire. — Sont nommés :

Médecin inspecteur : MM. les médecins principaux de 1re classe Niclot et Cauvet. Médecin principal de 1re classe : MM. les médecins-

principaux de 2º classe Rouvillois, Malafossc, Blum, Dejouany, Cadiot.

Médecin principal de 2º classe: MM. les médecius

Médecin principal de 2º classe: MM. les médecius majors de rte classe Conte, Remlinger, Taste, Carriva, Mendy, Blan, Picqué.

Médecin-major de 1<sup>re</sup> classe: MM. les médecins-majors de 2º classe Yvernautt, Bailly, Lemoine, Mahaut, Bouelier, Malmonte, Ducourthial, Dumouliu, Guth, Charpentier, Martin.

Médecin-major de 2º classe: MM. les médecins aldesmajors de 1º classe Villaceque, Fromant, Audinot, Giraud, Carret, Fontalne, Leguay, Léplne, Jeannot, Dirat, Varnier, Giraud. Pharmacien-major de 1ºº classe: MM. les pharmaciens majors de 2º classe Bertrand, Escallon, Verdier.

Pharmacien-major de 2º classe: MM. les pharmaciens aides-majors de 1º classe Roche, Michon, Dornbierer, Le Mitouard.

M. Rivay, médecin-major de 2º classe de réserve, est admis dans le cadre actif comme médecin-major de 2º classe et M. Chaput, médecin alde-major de tre classe de réserve, comme médecin alde-major de tre classe.

Service de santé des troupes coloniales. — Sont nommés:

Médecin principal de 2º classe: M. le médecin-major
de 1ºº classe Kerest.

Médecin-major de 1<sup>10</sup> classe: MM. les médecins-majors de 2º classe Jauréguiberry, Thélème, Javelly, Lasserre, Pleury, Dufougeré.

Médecin-major de 2° classe: MM. les médecins aidesmajors de 1° classe Crozat, Jouvelet, Carlerré, Mercier, Turgis, Gaffiers, Gorjux, Vrignaud, Pétel, Cartron, Simon, Morin, Buffon, Barreau.

Pharmacien-major de 2º classe: M. le pharmacien aidemajor de 1º classe Perré.

## MÉMENTO CHRONOLOSIQUE

le concours des bourses de doctorat.

18 OCTOBRE, — Marseille, Concours de l'externat des hôpitaux de Marseille,
18 OCTOBRE, — Paris, Ouverture du concours de

l'internat des hôpitaux de Paris.

18 OCTOBRE. — Paris. Assistance publique. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de pharmacien des hôpitaux de Paris.

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: 2 à 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

En cacheta dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 houres)

PARIS 13, rue des a fillationes, paris

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

- 18 Octobre. Lille. Concours de médecin adjoint des hôpitaux de Lille.
- 18 OCTOBRE. Paris. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine de Caen.
- 18 OCTOBRE. Bordeaux. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie aux Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie de Limoges et de Poitiers.
- 18 Octobre. Lyon. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie à l'École préparatoire de médecine de Grenoble.
- 18 OCTOBRE. Montpellier. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole de médecine de Marseille.
- 18 OCTOBRE. Nancy. Onverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatonue et de phy-siologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Besaucon.
- 18 OCTOBRE. Marseille. Ouverture des cours de vacances organisés à l'Ecole de médecine et de pharmacie de Marseille
- 18 Octobre. Paris. Hôpital Beaujon, service de M. le professeur Carnot, Cours de gastro-entérologie (18 au 30). 10 h. 30 : M. REGAUD, Néoplasmes de la cavité buccale.
- 18 OCTOBRE. Réuniou de l'Uniou fédérative des médecius de réserve et de territoriale au Cercle militaire de Paris, à 20 h. 30.
- 19 OCTOBRE. Paris. Hôpital Beaujon, service de M. le professeur Carnot, 10 lt. 30 ; M. Guisez, Néoplasmes de l'œsophage.
- 19 OCTOBRE, Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin adjoint des hôpitanx. 20 Octobre. - Paris. Hôpital Beaujon, service de
- M. le professeur Carnot, 10 h. 30 : M. JACQUET, Néoplasiues gastriques. 21 OCTOBRE. - Madrid. Association espaguole d'uro-
- logie. 21 OCTOBRE. - Paris. Hôpital Beaujon, service de M. le professeur Carnot, 10 h. 30 ; M. HARVIER, Néo-
- plasmes gastriques, 22 OCTOBRE. - New-York. Meeting annuel de the
- American dietetic Association. 22 OCTOBRE, - Paris. A la Sorbonue, amphithéâtre
- Richelieu, à 17 heures ; M. LAIGNEL-LAVASTINE, Les femmes à barbe. 22 OCTOBRE. - Paris. Hôpital Beaujon, service de
- M. le professeur Carnot : M. Cambassédés, Néoplasmes gastriques.
- 23 OCTOBRE. Paris. Hôpital Beaujon, service de M. le professeur Carnot, 10 h. 30 : M. MATHIEU, Thérapeutique chirurgicale des néoplasmes gastriques.

- 23 OCTOBRE, Paris, A la Sorbonne, amphithéâtre Richelieu, à 17 heures ; M. LAIGNEL-LAVASTINE, Ancethésie et hypocondrie.
- 25 OCTOBRE. Paris. Ouverture, à la Faculté de pharmacie, du concours pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle et pour l'emploi de suppléant de la chaire de chimie (P. C. N.) à l'École de médecine et pharmacie de Nautes.
- 25 Octobre. Lyon. Onverture devant la Faculté de médecine, d'un concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.
- 25 OCTOBRE. Lille. Onverture, à la Faculté de médecine, du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie et pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École de médecine d'Amiens
- 25 OCTOBRE. Paris. Ouverture du concours pour quatre places d'interne en médecine et en chirurgie à la maison départementale de Nanterre et pour des places éventuelles d'interne provisoire.
- 25 OCTOBRE. Montpellier. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de clinique obsté-tricale à l'École de médecine de Marseille.
- 25 OCTOBRE. Montpellier. Ouverture du concours pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales à l'École de médecine de Marseille.
- 25 OCTOBRE. Marseille. Examens de médeciu sanitaire maritime.
- 25 OCTOBRE. Dans les Facultés de médecine, coucours des bourses de doctorat, et dans les Facultés de pharmacie, concours des bourses de pharmacie.
- 25 OCTOBRE, Paris, Hôpital Beaujon, M. le professeur Carnot, à 10 h. 30 : Néoplasmes de l'intestiu.
- 27 OCTOBRE, Paris, Clôture du registre d'inscription pour le concours d'internes du dispensaire de salubrité.
- 28 OCTOBRE. Rouen. Coucours de l'internat des hôpitaux de Rouen. 28 OCTOBRE. - Rome. Congrès italien de radiologie.
- 28 OCTOBRE, Rouen, Clôture du registre d'ins-
- cription pour le concours de suppléant des chaires de physique et de pharmacie à l'Ecole de médecine de Rouen. 28 OCTOBRE. - Rennes. Clôture du registre d'ius-
- cription pour le concours de suppléant des chaires de physique et de pharmacie à l'Ecole de médecine de Rennes. 30 Octobre. -- Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin résidant à l'hospice
- 30 OCTOBRE. Paris. Clôture du registre des inscriptions pour le premier trimestre.

# DU DR. Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE MONTAGU, 49, Boul. de Port-Royal, PARIS

# roméine MONTAGU

général de Bordcaux.

DITTES OF MOSE

AMPOULES 6.00 Boulevard de Pert-Royal, PRRIS

# LA COLLINE

Dragées

= SUR =

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

VAL = MONT = CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomae, Fole, etc.); ENTERITES, DISTREPRIE RERUEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ; GUTTE, etc.

HYDROTHERAPIE, ELECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUEDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeu

#### CHRONIQUE DES LIVRES

La dyscytogenèse hypocytopoiétique dysentrophique ou cancer, par le D' NAAMÉ. Une brochure de 48 p. (Librairie Maloine et fils, Paris).

L'auteur fait remonter les grandes lignes de son travail à 1914, et il reconnaît que ce n'est pas une mise au point définitive qu'il présente, bien qu'il pense avoir résolu la question visant la pathogénie du caneer. Dans un second chapitre. M. Naamé expose les détails de sa méthode du traitement du eaucer par l'opothérapie : mamelline, thyroïdine, opothérapie hépato-hypophysaire; « veiller au maintien de l'harmonie glandulaire, en s'aidant, à mesure que l'on avance eu âge, d'un régime plutôt fruito" lacto-végétarien ».

En somme, travail intéressant, et qui mérite d'être encouragé dans ses tenda: ecs thérapeutiones. Legons de pathologie digestive, 4° série, par

M. Lœper, professeur agrégé à la Paculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Teuon, 11 francs net (Masson et Cie, éditeurs, Paris).

La 4º série des Leçons de pathologie digestive du Dr Loc. per est assurée du même succès que les trois précédentes séries dont les deux premières ont été vite épuisées-

Les sujets qui la composent ont été pour la plupar étudiés pendant les dernières années de la guerre, Si' en matière de pathologie digestive, celle-ei n'a poin révélé de grandes nouveautés, elle a cependant amené quelques déconvertes intéressantes, et en rassemblant dans un même temps et dans un même milieu des infections et des intoxications de types si variés, elle a multiplié les causes prochaines de dyspensies et d'entérites-Avec son sens clinique averti, sa grande expérience de la pathologie digestive, son esprit d'analyse, le Dr Læper a eu l'occasion d'étudier de nombreux cas intéressants, qui lui ont permis de faire des leçons riches en notions nouvelles et utiles

Les différentes leçons publiées traitent des : Douleurs précoces des dyspepsies. - Gastrite hypergénétique. -Pylorite. - Gastrites toxiques. - Dyspepsie d'origine commotionnelle, surrénale, chez les goilreux, chez les biliaires. - Sarcome de l'estomac. - Perforation gastrique. - Ulcère du duodénum. - Périphrénite bacillaire. -Dysenterie bacillaire. - Anémie dysentérique. - Défaillances cardiaques des dysentériques. - Entéronévrites. -Cælialgie durable des dysentériques. - Douleur dans les cancers du côlon.

Particulièrement intéressantes sout les leçons sur les dysenteries et celles où l'auteur met en relief l'importance des lésious nerveuses dans la genèse des symptômes intestinaux; la notion des entéronévrites celle des cœlialgies iettent un jour nouveau sur la nathologie digestive et elles comportent des sanctions thérapeutiques efficaces. Ce volume constitue donc un exposé personuel et original de notions familières à l'auteur et d'un intérêt certain

P. LEREBOULLET. Surgical Operations (un livre pour infirmières), par

le Dr W. HEY GROVES (Londres, Henry Frowde, édit., 1919). Ce livre d'opérations chirurgicales est, comme son titre

l'indique, destiné aux infirmières.

Luxueusement édité, riche en figures, il remplit parfaitement le but qu'il se propose : indiquer en quelques

mots le rôle de l'opération, éunmérer les instruments uécessaires, expliquer les divers temps de l'opération. exposer les soins post-opératoires si importants.

Voici, au surplus, les divers chapitres de l'ouvrage : ils sont consacrés à la technique générale, aux amputations et excisions, aux fractures, aux vaisseaux sanguins, aux nerfs et aux tendons, au crâne et au rachis, --- à la bouche, à la langue, au palais, - au nez, au larvax, à la trachée, au goitre, à la poitrine, aux yeux, nez et oreilles, à l'estomac. à l'appendice iléo-ca.cal, aux intestins (le grêle et le gros). aux hernies, au foie et à la vésicule biliaire, au paneréas à la rate, aux organes urinaires et génitaux de l'homme. aux organes génitaux de la femme.

Un appendice d'une quarantaine de pages à la fin du livre figure une série d'instruments employés dans diverses

Un pareil livre rendra de grands services à ceux qui le consulteront ALBERT MOUCHET.

Quatre leçons sur les sécrétions internes, par E. GLEV, professeur au collège de France, 1920, 1 vol. in-8. 7 fr. (J.-B. Baillière et fils à Paris).

En publiant les leçons faites par lui à la Société de biologie de Barcelone en 1917, M. Gley rend service non seulement aux physiologistes, mais à tous les médecins. C'est une étude de physiologie générale, pleine de faits et d'idées, elairement exposée et qui doit être lue par tous eeux qui s'occupent d'endocrinologie. Dans la preunière de ces leçons, M. Gley fait un exposé historique et critique de la doctrine des sécrétions internes. La seconde montre à quelles conditions exactes doit répondre le fonctionnement d'uue glande pour que celle-ci puisse légitimement être qualifiée d'endocrine : l'exemple des surrénales, qu'il prend en l'appuyant d'une série d'expériences originales et neuves, montre quelles erreurs on peut commettre dans l'interprétation physiologique des faits. Une troisième leçon est consacrée à la critique des méthodes employées dans l'étude des sécrétions internes et à l'exposé des méthodes rationnelles à mettre en œnvre pour l'étude des hormones et des hormazones. La quatrième leçon présente les résultats acquis à ce jour dans le domaine des sécrétions internes, et l'auteur, malgré les réserves nombreuses qu'il a été amené à faire, peut conclure que les notions nouvelles sorties des faits déjà obtenus constituent une véritable révolution en biologie. Tout ee petit livre est à lire et à méditer et complète fort heureusement l'exposé fait il y a quelques années par M. Glev.

P. LEREBOULLET.

Précis des mal: dies des enfants, par E. APERT, médecin des hopitaux de Paris, r vol. (Bibliothèque GILBERT et Pournier). 3º édition. 1920, 1 vol. in-8 de 600 pages avec fig. ; 16 fr. (J.-B. Baillière et fils, édit.).

Le succès qui a accueilli les deux premières éditions de ce manuel de médecine infantile témoigne de ses qualités. La troisième édition, remaniée par son auteur, ne peut manquer de recueillir le même accueil favorable. Le lecteur v trouvera un exposé simple, coucis et complet des maladies de l'enfance, précédé d'une introduction due à la plume nette et précise du professeur Marfan, sur l'exploration chinique dans la première enfance, et suivi de quelques pages de posologie infantile d'un intérêt pratique certain. P. L.

#### VARIÉTÉS

ANALOGIES ET DIFFÉRENCES D'ACTIONS BIOLOGIQUES DES DIVERSES RADIATIONS DU SPECTRE SOLAIRE

#### Par le Dr MIRAMOND de LAROQUETTE

On connaît de nombreuses différences d'action entre les diverses parties du spectre :

Les rayons infra-ronges et les rayons ultra-violets ont obscurs; les rayons intermédiaires sont lamineux et de diverses couleurs. Les rayons jaunes, orangés, ronges et infra-ronges sont peu on pas actiniques, mais très calorifiques. Les rayons bleus, indigo, violets et ultra-violets sont peu calorifiques, mais agissent fortement sur les sels d'argent. Avec les rayons nitra-violets, a pn être réalisée la synthèse de l'aldéhyde formique (D. Berthelot).

L'érythème solaire et la pigmentation de la pean sont dus aux rayons chimiques (Charcot). L'effet bactéricide de la lumière est attribué surtout à l'ultra-violet (Finsen, Downes et Blount). Dastre a appelé abiotiques les rayons de plus courte longueur d'onde que 3000 A et biotiques ceux de plus grande longueur d'onde.

Des effets antagonistes ont été signalés :

La luminescence provoquée par l'ultra-violet peut être soufflée par l'infra-rouge (Becquerel, G. Lebon). Le blanchiment du coton et l'érythème de la peau produits par les rayons chimiques peuvent être retardés par les rayons calorifiques (Pech).

Si exactes que soient ces données, permettentelles d'attendre des diverses radiations des effets biologiques et thérapeutiques très distincts ou même opposés? Question théoriquement et pratiquement importante, à laquelle on tend actuellement à répondre par l'affirmative.

La chaleur, les rayons calorifiques sont considérés comme une forme dégradée de l'énergie et les rayons chimiques, surtout les ultra-violets, comme une énergie supétieure, par conséquent plus active et plus efficace.

La photothérapie de Finsen et l'héliothérapie sont dominées par ce principe. En hygène et au point de vue industriel, beaucoup d'applications dérivent des effets chimiques ou bactéricides de l'ultra-violet. Au point de vue agricole, des essais ont été faits avec diverses catégories de radiations, notamment pour la maturation précoce ou plus complète des fruits.

Cependant, des observations personnelles et des expériences poursuivies depuis plus de dix ans sur les plantes, les bactéries, les animaux, et sur l'homme, nous ont montré que les diverses

radiations du spectre ont dans leurs actions sur les tissus vivants bien moins peut-être de différences que d'analogies. Pour des intensités égales d'ênergie rayonnante absorbée par un mémet tissu, les effets sont sensiblement identiques, quelle que soit la nature des radiations en jeu-Celes-ci paraissent surtout se différencier par leur degré variable de pénétration, et conséquemment par leur niveau d'absorption et d'action dans les tissus.

Sur les organismes morts, l'action des radiations et raduit surtout par des effets de déshydratation et d'échauffement. Sur les tissus vivants, les mêmes effets physiques s'observent, mais modifiés plus ou moins par des réactions fonctionnelles locales et générales:

Sous une intensité modérée, les rayons ont des effets d'excitation vraisemblablement d'ordre énergétique. Le protoplasme (végétal ou animal) paraît recevoir du myonnement absorbé une charge dynamique utile aux diverses fonctions vitales (circulation, sécrétion, propriétés cellulaires).

Sous une intensité plus jorte, les rayons ont sur l'animal des effets d'inflammation qui rappellert les processus normaux de défense de l'organisme : hyperénie, hyperthernie, œdème, phagocytose,

Sous une intensité exagérée, les tissus sont frappés de mort; le protoplasme est coagulé. Ce sont des effets destructeurs ou d'explosion de la matière vivante.

Ces trois degrés d'action s'observent, mais dans des conditions différentes, avec les rayons infrarouges, les rayons lumineux et les rayons ultraviolets

Ile sont proportionnels à l'intensité du rayonnement absorbé mais non du rayonnement incident.

Les rayons ultra-violets ne pénètrent pas dans les tissus organiques au delà de quelques dixièmes de millimètre; leurs actions sont donc superficielles; leurs effets abiotiques, bactéricides et chimiques paraissent liés à leur immédiate et complète absorption. Une quantité relativement faible des rayons ultra-violets pent ainsi provoquer des réactions locales intenses, et sur les tissus vivants comme sur les sels d'argent, des effets d'explosion.

Ies rayons infra-rouges ont une pénétration directe limitée et mal déterminée. Ils paraissent se disperser, se diffuser dans les tissus sans doute en raison de la teneur en eau du protoplasme; il en résulte que, pour une même quantité d'énergie incidente, les effets sont bien moins intenses et moins localisés. Pour produire les effets destruc-

#### VARIÉTÉS (Suite)

teurs, bactéricides ou autres, une intensité plus grande de rayonnement incident est nécessaire:

Les rayons lumineux sont relativement péné trants, surtout les myons jaunes, orangés et rouges dont une certaine quantité se décèle sur l'homme au delà de 4 à 5 centimètres de profondeur. Les rayons verts, bleus, indigo et violets ne vont pas au delà de quelques millimètres; ils sont absorbés par le derme et le sang des capillaires superficiels.

La perception lumineuse paraît liée à la pénetration des mdiations: les rayons obscurs, infrarouges et ultra-violets, n'arrivent pas à la rétine de l'homme; ils sont retenus par le cristallin et le corps vitré qui, par contre, sont transparents pour tous les ravons lumineux.

I, observation des plantes dans des serres de couleur montre que la végétation est plus intensdans la jaune que dans toutes les autres lumières partielles. Le bleu et le rouge sont à peu près à égalité; le vert est très proche du noir, même pour les plantes à xantilonbivile.

Des signes d'étiolement s'observent dans toutes les lumières de couleur, et la lumière blanche totale est de beaucoup supérieure. Les diverses radiations solaires out donc, les unes vis-à-vis des autres, et au moins pour les plantes, des effets comblémentaires utiles.

Sim les bactéries, les moisissures, les champignons, tous les rayons du spectre peuvent avoir, sous de faibles intensités et pour de contres irradiations, des effets excitants ou biotiques; tous avec des dosse plus fortes atteignent rapidement l'action destructive qui, en l'espèce, nécessite d'autant moins d'intensité que le rayonnement est plus absorbable, c'est-d-dire moins pénétrant.

Les rayons chimiques et surtout l'ultra-violet out donc pratiquement des effets bactéricides bien plus marqués. Mais ces effets sont superficiels, il n'y a pas d'action bactéricide des rayons solaires dans la profondeur des tissus vivants.

Sur la peau humaine, les rayons calorifiques et les rayons chimiques ont des effets en apparence très différents, bien que très comparables en soi. Les rayons chimiques agissent sur l'épiderme (pigmentation) et produisent rapidement des effets destructeurs (desquamation, érythème, phlyctènes).

Les rayons calorifiques agissent surtout sur le derme et les tissus sous-jacents; ils y produisent, suivant l'intensité, des effets d'excitation ou d'inflammation particulièrement utiles en thérapeutique; ils provoquent l'hyperémie et les sécrétions sudoripares et sébacées qui rendent l'épiderme plus résistant aux actions des rayons chimiques. La peau est, en effet, plus fragile quand elle est sèche ou anémiée par le froid (coup de soleil des glacies). Il nes agit pas là, d'ailleurs, deneutralisation des rayons chimiques par les rayons calorifiques nais seulement de réactions particulières de tissus différents et superposés. Une ouction de la peau avec un gorps gras a pour l'épiderme un effet protecteur analogue.

Les données ci-dessus et l'observation clinique montrent que les actions biologiques et thérapeutiques des aryons ultm-violets sont relativement restreintes. Pour l'animal et pour l'homme, comme pour les plantes, ils ne constituent pas une forme supérieure d'énergie. Les rayons lunineux chiniques et surtout calorifiques sont bien plus importants, parce qu'ils sont pénétrants et portent assez profondément dans les tissus leurs actions énergétiques, utiles on nuisibles suivant l'intensité.

Ces réserves faites, on doit retenir que les diverses radiations du spectre ont toutes une part dans les actions biologiques de la lumière solaire et que le plus souvent leurs effets s'additionnent et se complètent (1).

(1) MINAMOND DE LANGQUISTE, BEPTHEME SOLUTE, 11 mentation (Copper international da maledogie, Prague, 1913).— Action des lutius de lumitée (L. 1975). De l'on 1913).— Action des lutius de lumitée (L. 1975). De l'on Launières de couleur (Poère malédie, i juillet 1913). De l'on blottique de la lumitée solutie'; cure solutire des blossés (Bull. Acad. de méd., nov. 1915). — Action bactérichée de la Inmières solutire (Ann. de l'Institut Pastern, voul'i 1918). — La vie des plantées aux l'unitées de couleur (La Nature, 2459, 1910).



# GÉLOTANIN

Adultes a the test of of the test of test of the test

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, -

SÉDATIF ANALGÉSIQUE HYPNOTIQUE HYPOCRINIOUE

ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT RUISSON 157, Rue de Sècres. - PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# tophan-Cruel

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Echantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

OSE SEPTICÉMIES DANS TOU

HOPITAU:



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le traitement rationnel de

Le médicament régulateur par carcilence, d'une efficacité sans de déchloruration, le remédie le sigle dans l'artériosétrose, la plus séroique pour le brightique préséterose, l'albuminurie, l'hydropisie. thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les criscs, enraye la diathèse urique, solubilise DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se pr

4, rue du Roi-de-Sicile FRANCAIS PARIS =

CHIRURGIE-DERMATOLOGIE-GYNÉCOLOGIE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE



# D'APPAREILS

RADIUM

MESOTHORIUM

čarif horaire, à la journée, à la semaine, au mois

Société Française d'Energie et de Radio-Chimie

51.53. Rue d'Alsace Courbevoie-Paris

OURBEVOIE-PARIS



Les appareils sont portés à domicile sous la responsabilité de la Société

KOSSUTH



### CAPSULES GLUTINISÉES

L'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF

4 A 5 CAPSULES PAR JOUR

CAMUS

# MALADIES DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

# **CONSTIPATION**

Dirêt :

#### CHOLÉINE CAMUS

13, Rue Pavée, Panis (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. D'OCTEURS

#### VARIÉTÉS (Suite)

DU VIEUX MONDE AU NOUVEAU MONDE

La mode est à l'américanisme ; il faut y réfléchir. Beaucoup sont partis « y voir » ; nous avons assisté à une propagande active qui nous a fait mieux conuaître encore les pays étoilés que nous avions parcourus avec Jules Huret, P. Roz, d'Avenel, l'abbé Houtin. Lorsqu'on vous peint ce pays, vous doutez du récit merveilleux de votre guide. Mais tous les guides disent de même et il y a donc bien en Amérique une conception spéciale de moyens sociaux de rendre la vie meilleure, et l'eugénique n'est pas une théorie de statisticiens. Une chose m'a frappé lorsque j'ai laissé s'éclairer par un travail subconscient les tourbillons de faits et d'anecdotes dout mes oreilles avaieut dû entendre les vertigineuses narrations, et il m'a paru se dégager certaines directives que les médecins doivent retenir.

J'ai donc été piloté dans les ports, les magasins, les usines et leurs bureaux, les hôpitaux, les fermes, les écoles et les églises. J'ai lu des lettres, j'ai vu des photographies. La vie américaine m'est apparue à l'écran.

Elle relève d'une conception différente de celle qui guide et uotre éducation et nos actions.

Que l'eufant soit à l'école, qu'il écoute les sermous familiaux, chez nous, la même idée se répète sous maintes formes plus ou moins savantes; « Vous devez gagner votre vie, apprenez à gagner votre vie.» Aussi, pas un instant de répit pour étudier et travailler et apprendre à conquérir de multiples diplômes. Lorsque, plus tard, une occupation se présente, le chef dont dépend la nomiuation ne manque pas de s'enquérir de ce que vous avez appris et catalogue avec soin vos nombreux diplômes.

Je décèle, en Amérique, un autre procédé : Que savez-vous faire? Quel effort êtes-vous en état de donner? De là, le souci d'uue éducation pratique et le souci de la santé de l'individu : c'est ce qui caractérise la méthode américaine.

C'est la deuxième question et sa réponse par les soins dont la santé de l'individu est l'obiet qui retiendront l'attention des médecins.

Ils trouverout dans l'étude des organisations américaines cette préoccupation constante de mettre en valeur l'énergie humaine, qu'il s'agisse



# Laboratoire de Colloïdothérapie

# PRODUITS AMICROS

MARQUE DÉPOSÉE

Licence d'exploitation pour les Applications Thérapeutiques des Procédés de la SOCIÉTÉ (pour l'Étude et la Fabrication) des PRODUITS COLLOÏDAUX

Complexe Colloidal directement injectable OR et ARGENT

Le plus puissant GÉNÉRAL

SEPTICÉMIES FIÈVRES GRIPPE

Boîte de 6 ampoules de 5 cc. Prix 10 fr. & Tube de 1 ampoule de 10 cc. Prix 4 fr.

Complexe Colloidal directement injectable Cuivre — Magnésium — S:lénium — Or Boîte de 6 ampoules de 5 cc. - Prix 20 fr.

NÉOPLASMES **EPITHELIOMAS** 

COLLOIDAUX COMPLEXES

Préparés suivant les Procédés Physico-chimiques nouveaux et spéciaux B. P. à par ir du Bromure de Mésothorium RHEMDA - de la Société Française d'ENERGIE et de RADIO-CHIMIE. Renseignements sur demande

## FER AMICROS

Complex : colloïdal

FER et MANGANÈSE

Toutes indications des Ferrugineux

Prix"du flacon

(avec compte goutte) 7 fr.



## FER RADIAMICROS

Complexe colloïdal

RADIO-ACTIF FER et MANGANÈSE

Ne doit se prendre que sur ordonnance,

ANÉMIE GRAVE CHLOROSE-CONVALESCENCE

Prix du flacon

(avec compte goutte) 20 fr.

E. GUIBERT, Pharmacien de 1to classe, 62, Rue des Petits-Champs, PARIS - Tél. Central: 64-01 & Entre l'Avenue de l'Opéra et la Rue de la Paix &

### VARIÉTÉS (Suite)

de l'enfant, de l'écolier, de l'industriel ou de l'ouvrier, de l'homme bien portant ou du malade.

Pour l'enfant, l'idéal n'est pas, comme chez nous, l'instruction; mais tout concourt à réaliser l'éaction intégrale et le maximum de santé. Aussi sommes-nous loin de ces instituteurs dont toute la satisfaction est d'avoir vu, en fin d'année, tout le programme, qui regardent d'un mépris protecteur leur collègue chargé du cours de gymnastique, et pour qui le médecin scolaire avec ses iden nouvelles est le grand empêcheur de danser en rond.

Les soins de la santé et de la culture physique ont autant d'importance que l'instruction et l'éducation professionnelle.

Quant à l'organisation du travail, elle se règle d'après les besoins économiques, et sur les applications d'une physiologie dont nous connaissons à peine les règles spéciales : observance des lois de la fatigue, principe de l'économie des forces, saintes lois du repos, facteurs d'hygiène et d'alimentation.

Pourquoi a-t-il fallu au vieux monde des centaines d'années pour découvrir des choses si simples? Notre étonnement ne doit point aller à l'Amérique, mais se retourner sur nous-mêmes.

Cet étonnement est naïf, lorsqu'on trouve la cause de la prospérité américaine dans la mise en valeur, par l'hygiène sociale, de chacun des moteurs dont est constituée la société.

Attendons-nous, pour mettre bon ordre à notre moteur, que sa route soit parcourue?

Dr René Ledent.

#### **REVUE DES CONGRÈS**

XXIXº CONGRÈS FRANÇAIS DE CHIRURGIE

Deuxième question. — Uleires de la petite contraire de l'estomae. — MM. DELAGENÉRAE et Heire Duvai, rapporteurs. — M. DELAGENÉRAE étudie l'anatomié pathologique et la technique opératoire. Il insiste d'abord sur la frequence de l'uleire de la petite courbure, le plus fréquent de l'uleire de la petite courbure, le plus fréquent que l'uleire duodéaul. Cet uleire et aigu ou chronique. Aigu, il consiste, anatomiquement, en une plaque de nécrose hémorragique ayant sub l'autodigestion. Chroniques, les uleires sont simples ou calleux, pouvant avoir une même origine, mais évoluent differenment. La perforation peut être ouverte et libre, ou bien fermée et isolée et intéresser le petit épipoon, le ligament suspenseur du foie, la paroi abdominale, le pancréas, le foie.

M. Delagenière aborde ensuite la question de l'ulcérocancer, processus qui a lieu par une évolution maligne de certains ulcères, soit par transformation de l'ulcère, soit par évolution d'un cancer sur les bords de l'ulcère.

Quant à la technique opératoire, elle se distingue suivant qu'il s'agit d'ulcire simple ou rond, peu volumineux et non pénétrant, ou bien d'ulcère calleux pénétrant. Hi le chirurgien du Mans précise la technique de l'excision du petit ulcère, celle de l'ulcère calleux, technique qu'il détermine pour quatre cas principaux, en s'adaut de figures démonstratives (ulcère calleux juxta-pylorique, en selle, ou bien siégeant sur la petite courbure, mais en déterminant la rétraction de l'estomac en bissac; ou bien encore, siégeant près du cardia, lequel est plus ou moins envyla.

M. Pierre DUVAL étudie les sympthmes, la radiologie, tel les diffirentes méthodes opératoires de l'ulcère de la petite courbure de l'estomat: le syndrome «ulcère de la petite courbure»; aspects radiologiques. Le traitement ne doit pas être indiqué seulement dans les cas d'échec du traitement médical. L'exploration clinique, aussi ontillée qu'elle est aujourd'hui, permet de distinguer les ulcères à traitement chirurgical d'emblée, de ceux qui sont justiclables du traitement médical. Bt M. Pierre Daval fixe bien ces types cliniques. Il examine ensuite le traitement médical, mais surtout le chirurgical par la méthode directe ou indirecte ou mixte : méthode de Balfour, excision ou thermo-cautérisation par voie transgastrique, excision et résection en selle, résection médio-gastrique annulaire, fallungs lamponnade de Route.

M. KUMMER, de Genève, a eu une mortalité de 4 p. 100 sur 43 ulcères qu'il a opérés. Sa technique opératoire est éclectique et s'inspire des cas particuliers, en intervenant aussi précocement que possible et en visant à obtenir une bonne évacuation dans le minimum de temps. Il faut s'assurer, par la radiologie post-opératoire, que l'évacuation est normale, et qu'il n'y a pas de rétention ni de vidange brusque.

M. de BEULE, de Gaud, a eu recours, lui aussi, à divers procédés opératoires. Son opinion actuelle est qu'il faut chercher à détruire l'ulcère, et s'attacher minutieusement aux soins pré et post-opératoires.

M. MARC ROUSSIEI, de Bruxelles, a opéré par la gastroentérostomie 21 ulcères récents : 19 succès. Il a eu recours à l'anesthésie régionale.

M. Moxrerortz, d'Augers, plaide en faveur de la gastro-entérostomie, sacrifiée par les rapporteurs. Cette méthode, si elle est bien appliquée, donne d'excellents résultats. Four éviter l'ulcère peptique, il suffit de faire nestgut les surjets muqueux. Pour éviter les rétrédessements fibreux du trajet, on sectionne les', fibres circulaires de l'intestin. Enfin, il faut pratiquer au point. d'abouchement un seul surjet séro-musculaire.

M. Montprofit doute que l'emploi d'écraseurs donne de meilleurs résultats.

M. DE MARTEI, intervient en faveur des écraseurs modernes qui, eux, facilitent, au contraire, de beaucoupla gastro-entérostomie.

# ALGOL Granule DA

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies \* Migraines \* Grippe \* Lombago \* Goutte \* Rhumatisme aigu ou chronique, etc. Behantillone: BALLOZ & O", 13, Boul' de la Chapelle, PARIS



# OPOTHÉRAPIE IJE CTABLES ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

DOSAGE: I. Correspond à le lobe postérieur d'Hypophyse de boeuf SUR DEMANDE SPECIALE: Lobe antérieur ou Glande totale

DOSAGE . 15 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT ( LA SORTE

ABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS





Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même ; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigoureuse.

Solution au 1/1000 | Flacons de 10 et 30 c.c.

LITTÉRÀTURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8.)



SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

M. TÉNOIN, de Bourges, a opéré 442 nleères, dont 165 de la petite courbure. Ce qui peut aggraver les statistiques, ce sont les adhévences : opération facile, si l'estonac est libre ; difficultés, parfois insurmontables, s'il y a des adhérences.

Actuellement, M. Témoin est pour la gastro-pylorectomle large, systématique, appliquée à tous les cas, en sectionnant d'abond le côté duodelnal. Plu cas d'adhérences résection de droite à gauehe; si le décollement est impossible, laisser le fond de l'ulcère, le curetter, le cautériser ensuite.

M. HARTMANN, de Paris, a suivi 98 ulcères de la petite courbure: 46 ebez l'homme, 52 chez la femme; donc, à jeu près à égalité quant aux sexes, sanf en ce qui concerne la biloculation qui est nettement plus fréquente chez la femme.

Les ulcères calleux reposent toujours sur un noyau de selérose qui dépasse de beaucoup les limites de l'ulcus: mais de forme à l'emporte-pièce, mais inversion plus on mo'us marquée de la muqueure dans la pro'ondeur de

Les lésions inflammatoires étendues et profondes, sembleut plutôt précéder la lésion que lui être consécutives.

Thérapeutiquement, il ne faut pas rejeter la gastroentérostomie, laquelle est en outre, dans les cas de résection, un complément indispensable.

Techniquement, M. Hartmann est pour la position en lordose et pour uue incision s'incurvant le long du rebord costal.

M. DUJARIER, de Paris, est pour la gastro-pylorectomie large.

M. VICTOR PAUCIER, d'Amiens : L'Meius peut être duodenal, gastrique ou jégimal (secondarie). L'ulcus gastrique siège, pratiquement parlant, toujours sur la petite courbure. Les dénominations de juxta-pylorique, juxta-cardiaque, face antéricure, face postéricure, sont souvent des erreurs d'interprétation. Si on examine les préces de gastrectomies pour ulcus, la point de départ est la petite courbure, avec extension vers les orifices ou les faces de l'estonac.

Le diagnostic clinique n'est pas tonijours alsé. Le syudrome classique (vomissements, douleurs, hémorragies) fait le plus souvent défant. C'est l'hyperacidité, l'horate des douleurs par rapport aux repas, l'intermitieure des crises avec intervalles de guérisou apparente qui constituent le syndrome; l'examen radiographique et d'une utilité capitale. Da debros de lui, deux diagnostics d'ulcusgastrique sur trois sont faux. Les erreurs tienneutte plus souvert aux d'appenies réflexes, duce à la cholécystite calculeuse, à une condure de Lane, à l'appendicite toronique, à la proce, etc. Le diagnostices fait d'apprès les déformations de la petite courbure et l'encoche de la grande controlure.

Eliologis. — Elle n'est pas comune d'une façon précise. Mais l'ulcus est favoris par la mauvaise hygètue générale, la dégiutition des liquides trop chauds, les infections des dents, genéroes, nex, auvgalaels, sinus, l'appendicite et la constipation chronique. La tuberculose n'est pas la cause des ulcus, mais souvent la conséquence, par d'autrition. La syphilis est à rechercher. Le médeen ul sofige ou le chiruzien out onère, doivent rechercher les causes précédentes pour diminner les chances de récidive.

Pronadité. — Pourquol fant-il opérer les uleus chroniques? Avant quarante ans, essayer le traitement médical; s'il échouse, opérer. Après quarante aus, opérer toujours, à cause des nombreuses transformations cancéreuses. Eu cfêt, l'examen des plées opératories montre qu'il y a des cellules cancéreuses dans un Cistème des cas moyens et dans une proportion beaucoup plus grande des gros ulcus. Il faut donc toujours réséquer ces décnières. Il faut opérer l'ulcus, parce que : 1º il menace le sujet par l'hémorragée ou la perforation; 2º il menace le sujet par l'hémorragée ou la perforation; 2º il menace le sujet par l'hémorragée ou la perforation; 2º il il l'expose à la tub creolose pulmosaire; 3º il se transforme souvent en cancer.

Quelle of ération choisir? - La gastro-entérostomie efface souvent les tronbles, mais ne guérit pas l'ulcus, C'est une intervention à conseiller aux chirurgiens qui n'out pas nue très grande expérience de la chirurgie gastrique. Le brûlage (Balfour) combiné ou non à la gastro-entérostomic ou à la pyloroplastie, a l'avantage de la facilité, de la rapidité, de la béniguité; il peut convenir aux petits ulcus non calleux, mobiles, non adhérents, ou bien aux cas hémorragiques ou perforants, chez sujets faibles, L'opération de Moynihan (gustro-entérostomie combinée à la jéjunostomie) est à conseiller aux malades affaiblis et porteurs d'une lésion grave ; on peut la compléter par uue résection quelques mois plus tard. La pyloro-gastrectomie est, à notre avis, l'opération de choix ; nons la pratiquons depuis 1911. Elle est plus grave que le brûlage. Le brûlage donne I p. 100 de morts ; la gastrectomie donue 5 p. 100, mais la gastrectomie s'adresse aussi à des cas plus graves.

Complication doignée. — C'est l'uleus secondaire. L'uleus peut réapparaître sur la bonche anastomotique on sur le jétimum; surtout si on emploie du fil non résorbable; n'employer exclusivement que du catgut; co n'est d'ailleurs pas infaillible. Après chaque opération, soigner les deuts, les gencives et toutes les affections cau-

Le nombre de nos opérations pour ulcus gastriques et duodéuaux dépasse 700, dont plus de la moitié sont des résections.

M. I.APRYRE, de Tours, a obteuu de bous résultats, dans la biloculation cicatriciclle, en ayant recours à la gastro-gastrostomie, en y ajoutant la gastro-entérestoule.

M. TISSERAND, de Besançon, s'appuie sur une statistique de 30 ulcères pour préconiser la méthode mixte : détruire l'ulcère et pratiquer la gastro-entérostomie.

M. ABADIE, d'Orau, a pratiqué 54 gastro-pylorectomies larges, à cause de l'étendue et de la profondeur des lésions. La méthode de Balfour est rarement applicable. L'auteur a eu recours à l'aualgésie pariétale, associée à la rachtmalgésie.

Dans la plupart des cas d'ulcères, il est d'avis de supprimer complètement le pylore.

M. MULLER, de Saint-Etienne, est pour l'opération de Mayo, laquelle reud des services dans certains cas; 2 succès sur 4 cas. Les deux insuccès semblent se rapporter à une erreur d'indication opératoire.

(A suivre.)

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

I\* CONGRÈS DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS

#### DES HOPITAUX CIVILS DE FRANCE

Trop souvent, surtout en ce moment, les hôpitaux ne sont pas occupés par les indigeuts seuls, et sont au con-

traire envahis par de nombreux malades en situation de rémunérer raisonnablement les soins qu'exige leur état.

L'Assistance publique réclame bien les frais d'hospitalisation aux personnes que son enquête lui révèle en état de payer, mais le recouvrement ainsi effectué est loiu de correspondre à ce qu'il devrait être.

Le malade aisé qui se fait soigner à l'hôpital lira lèse intérêts des médecins, et il est légitime de rechercher un remède à l'abus existant. De cette situation qui a motivé de multiples réclamations des médecins et chirurgiens est né le premier congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hôpitaux civils de France qui vieut de se réunir à la Paculté de médecine de Paris et auquel ont assisté de nombreux médecins et chirurgiens des hôpitaux de Paris et de province.

L'ordre du jour suivant, présenté par M. le docteur Rocher (de Bordcaux), a été adopté à l'unanimité, après trois séances de discussions et d'échanges d'idées :

« rº Les médecins, chirurgions et spécialistes des hôpitaux civils de France demandent, ce qui leur paraît un droit, une indemnité annuelle raisonnable pour les soins à donner aux indigents ;

« 2º Les médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de France demandent qu'il leur soit alloué des honoraires pour les soins dounés aux petits payants des hôpitaux (salles communes ou chambres séparées) ;

« 3º Toutes autres catégories de malades doivent être exclues des hôpitaux, sauf les cas d'extrême urgence.» Après avoir pris ces résolutions, dont la réalisation demandera des efforts prolongés, le « 1er Congrès professionnel des médecins et chirurgiens des hôpitaux civils de France » a procédé à la désignation des membres du bureau définitif de l'Association constituée par ses membres.

Ont été nommés : président, M. Reynès, chirurgien des hôpitaux de Marseille ; vice-présidents : MM. Savariaud, chirurgien des hôpitaux de Paris, et Le Nouëne, chirurgien des hôpitaux du Havre ; secrétaire, M. L. Rocher, chirurgien des hôpitaux de Bordeaux ; trésorier, M. Patel, chirurgien des hôpitaux de Lyon; conseiller technique médico-juridique, M. Paul Boudin.

Le bureau de « l'Association professionnelle des médecins et chirurgiens des hôpitaux civils de Frauce » a rendu visite à M. le ministre de l'Assistance et de l'Hygiène publiques et lui a fait connaître les résultats du congrès qui venait de se tenir ainsi que le texte des résolutions qui y furent votées.

La nouvelle Association est ouverte à tous les médecins et chirurgiens des hôpitaux français, moyennant une cotisation annuelle de 15 francs qui donnera droit de recevoir chaque mois le journal Les Hébitaux de France, où seront publiés tous les actes de l'Association.

Aussi, tous les membres du corps médical hospitalier de France sont-ils invités à communiquer à M. Reynès, rédacteur en chef du journal, 9, rue Edmond-Rostand, à Marseille, tous les renseignements, documents, jugements décisions administratives, litiges, etc., pouvant avoir quelque rapport avec les questions étudiées par l'Association professionnelle.

# **DOCTEURS**

Catalogue et Renseignements sur demande

qui voulez vous installer

# La Maison DRAPIER et Fils

7. Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet)

Fabricants d'Instruments de Chirurgie et de Mobilier chirurgical Dans le but d'être utile au Corns Médical consent des

Conditions de paiement à TRÈS LONG TERME

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élyaées 36-45

606 -- ARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NÉOARSÉNOBENZOL "SANAR " -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'. 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### REVUE DES REVUES

Kystes hydatiques du cerveau (PIERRE LOMBARD; Journ. de chir., 1920, n° 3).

L'auteur étudie les kystes hydatiques du cerveau, à l'occasion d'un cas observé chez un Arabe et qui fut guéri par le traitement chirurgical. C'est une affection rare ; l'auteur en a réuni 175 cas, dont 58 seulement furent opérés. La localisation cérébrale ne s'observe que dans 3 p. 100 des cas d'échinococcose; elle se rencontre surtout chez les jeunes sujets. Les kystes du cerveau sont le plus souvent primitifs ; l'embryon hexacanthe, parti de l'estomac ou de l'intestin, traverse le poumon et arrive au cœur, d'où l'aorte le lauce dans les artères cérébrales; exceptionnellement, ces kystes sont secondaires à la rupture d'un kyste du cœur gauche. Les kystes primitifs sont ordinairement solitaires et atteignent un volume considérable : les kystes métastatiques sont le plus souvent multiples et de volume moindre. La tumeur occupe presque toujours un des hémisphères cérébraux ; sur 175 observations, on note 9 cas de kystes méningés, 2 cas de kystes cérébelleux, et 164 cas de kystes cérébraux.

Le cerveau toltre longtemps la tumeur, laquelle u se adévalope que lentement; aussi, quand le kyste donne lieu à des signes cliniques, il est ordinairement déjà ancien. Les signes sont ceux de toutes les tumeurs crétôrales ; les plus constants et les plus précoces sont la céphalée et le stasee pspillière; l'état gafferian l'est pas aitéré. Chez l'enfant, la tête augmente de volume et les sutures s'euroverne; parfois, la zone déformée donne au doigt explorateur une sensation parcheminée et on peropit, contrait de précienses indications au diagnostic ; il n'y a pas d'éosinophille sanguine, et la réaction de fixation fait habituellement défaut.

L'extraction complète de la membrane parasitaire est esul traitement à employer. Sur 53 cas od alle a été faite, elle a douné 23 guérisons, 29 morts, et un résultat inconnu. Le volume considèrable du kyste commande l'intervention en deux temps sous anesthésie locale; on pratique d'abord une très large craniectomie temporaire; et, quelques jours plus tard, on extirpe la poche, après l'avoir vidée très leutement avce une siguille de petit calibre. Il convient, après avoir refermé la dure-mère, de faire, à traver este tementrane, une ponetion aspiravir de cupant le grant de détritus accumulés dans la cavité occupant le grant de détritus accumulés dans la cavité occupant le grant de les détritus accumulés dans la cavité occupant le grant de les détritus accumulés dans la cavité occupant le grant de les détritus accumulés dans la cavité occupant le grant de les détritus accumulés dans la cavité occupant le grant de les détritus accumulés dans la cavité de la complex de la cavité de la complex de la cavité de

т. ъ

Anastomose artério-veineuse dans les gangrènes (MARC ROUSSIEL, Journ. de chir., 1920, n° 3).

L'anastomose artério-veineuse n'a pos réalisé, dans le traitement des gaugrènes séniles, tous les espoirs fondés sur elle; elle a parfois donné, cependant, des succès inespérés. Sur 63 opérations, on compte 16 succès. Les résultats diffèrent selon qu'il s'agit de gaugrène confirmée on de gaugrène son deut ; les 30 anastomoses faites pour gaugrène confirmée n'ont guère domné que des améliorations temporaires; le résultat ne fut excellent que dans 2 cas; par coutre, 11 anastomoses faites pour gaugrène au début ont donné 5 succès. On s'est demandé si, ches l'homme, la circulation inverses és dait possible dans un membre atteint de gaugrène; il est vraisemblable qu'elle ne l'est pas et que la suture artério-velaceuse agit simplement en provoquant, dans le membre, une state sanguine favorable à l'exsudation de liquides suffisants pour la suttrition des tissus. On a l'en diquides suffisants pour la suttrition des tissus. On a le

plus souvent pratiqué l'anastomos artério-veineuse termino-terminale entre l'artère et la veine fémorales, au niveau du triangle de Scarpa; la structure termino-terminale expose moins aux thrombosses que l'anastomose termino-talérale pratiquée par Wieting. L'anastomose artério-veineuse ne peur f'eussir qu'au début de la gangrène sémile, alors-que les veines encorr libres permettent un certain affiux de sang artério-veineux vers les extrémités; elle doit être tentée à la période qui précéde la gangrène et que caractérisent la eyanose des orteils, les douleurs excessives dans le pied, et un certain réfoldissement de cette région et un certain réfoldissement de cette région de un préfolde qui prefolde qui préfolde qui préfolde qui prefolde qui préfolde que de le cette région de la consideration de la cette région de la cette régi

L'occlusion intestinale au cours de la péritonite tuberculeuse (A. AIMES, Rev. de chir., 1920, n° 3).

L'auteur a réuni 64 eas d'occlusion intestinale au cours, de la péritonite tuberculeuse. Tous ces cas, sauf deux, ont été observés chez des malades ayant moins de quarante ans ; les femmes y sont plus exposées (38 femmes et 26 hommes). Les obstacles sont souvent multiples ; les causes les plus fréquentes sont : l'occlusion par brides, qui se rencoutre le plus souvent (22 cas) et qui complique surtout la forme fibreuse ; ensuite, l'occlusion par agglutination, observée 15 fois isolément, 6 fois en coïncidence avec des brides, et unc fois en même temps qu'une invagination; puis, l'occlusion par paralysie intestinale, qui complique surtout les formes aiguës ou subaiguës de la péritonite tuberculeuse. Plus rarement, l'occlusion est due : à un volvulus (cas de Colle), à la torsion du mésentère (eas de Potherat), à un rétrécissement de l'intestin (2 cas), à la compression de l'intestin grêle par amas caséeux (cas de Backer), à des hernies multiples à travers un treillis épiploïque (cas de Guinard), à une iuvagination avec agglutination (cas de Thiéry).

Parfois (2z cas), l'occlusion se présente sous la forme chronique; plus souvent (4z cas), elle affecte la forme sigué; m sigue capital est l'abaissement thermique associé à l'arrêt stercoral. Le diagnostie de l'occlusion ses facile, quand elle survient au cours d'une tuberculose périfonéale reconnue; mais il n'en est pas de même quand elle est le premier signe d'une péritonite latente ou quand elle survient alors que la péritonite est guérie depuis longtemps. La nature de l'Obstacle u'est ordinafrement déterminée qu'après l'ouverture de l'abdomen.

La mort est fatale, si on n'intervieut pas; la mortalité cet encore très élevée aprè l'intervention : 21 laparotomies simples ou t domé 14 gudrisons et 7 morts; 75 laparotomies avection de brides out doumé 11 gudrisons et 4 morts; 7 laparotomies avec dissociation des aness et 4 morts; 7 laparotomies avec dissociation des aness agglutinées out domé 4 gudrisons et 3 morts; enfin l'établissement d'un anus artificlel, pratiqué 5 fois, a domé 3 gudrisons et 2 morts.

L. B.

La radiographie cutanée (HENRI BÉCLÈRE, Journ. de radiol, et d'électrol., 1920, nº 4).

La radiographie atéroscopique permet de faxes au un clúblé lea plus fins détails de la peau de la face palmaire des extrémités digitales. On imprégne la région de vaseline ou de laucline et on luf fait subt un léger massage avec un tampon recouvert de poudre de minium. Pour faire apparaître sur la plaque les limites de l'ongle, il suffit de les indiquer l'égèrement avec du minium. Avec le tube Codiège à ailettes, on obtient ainsi des images extrémement nettes. Ce procédé ne supprime pas la méthode de Bertillon dans les mensurations anthropométriques, maís il la complète par l'apport de facteurs nouveaux.

#### REVUE DES REVUES (Suite)

Mastoïdite et, mai de Pott sous-occipital (Georges Portmann (de Bordeaux), Revue de chirurgie, nºs 9, 10,

11, f.2, septembre, octobre, novembre, décembre 1919). Des eas de se unal de Pott sons-occipital a out été pris pour des mastoldites: Moure en a constaté plusieurs; l'auteur relate tout au long l'histoire de méprises semblables. Ces erreurs sont reprettables, car elles penvent être désastrenses. Il fant les éviter dans la mesure du possible par un diagnosté différentel très minuteux. Telks

sont les idées directrices de ce travail très documenté.

Dans une première partie, le lecteur trouvera exposé
avec détails l'aspect anatomique et topographique de la
région où évoluent les suppurations pottiques et maztoùtieunes la coutilier canio-cervicale.

La pathogénie et l'auatonie pathologique sont étuciés d'abord pour le mai de Pott sous-occipital; evasuite pour la mastofdite et l'abcès profond d'origine auriculgire. Or ese deux affections, essenticliement diffirentes quant à leur nature, peuvent présenter une similitude d'aspect-parfaite l'orspue la perforation osseusmastofdieme se produit au niveau des faces externe et supérieure de la gouttière cranio-cervicale, l'abcès pottique prenant son origine sur la face interne de extre entre gouttrèes. Dans les deux affections, le puse enticervicale et par les aponévroses et unseles cervicaux sudéciurs : Evénus e enuiv-cervicial.

La symptomatologie et le diagnostic différentiel out ét Pobjet d'une description elinique particulièrement précise. Qu'il y ait mastoldite ou mul de Pott sonsoccipital, on se trouve en présence des trois stades cliniques autvants : 1º il 1½ n pas eucero d'abcès cervical; 2º il y a abcès cervical; 3º il y a fistulisation. A clacuculde ces périodes correspondent des symptômes qui permettent de ne pas confondre les deux affections, symptions qui peuvent être completés par des examens de

laboratoire appropriés (radiographie, analyse du pus, etc.).
Dans un tableau comparatif, l'auteur résume les signes importants qui peuvent faire pencher le praticien en faveur de l'un ou l'autre diagnostie.

Ce diagnostic doit être établi avec d'autant plus de soins qu'une méprise entraîne pour le malade de graves conséquences. Le pronostis esra en effet considérablement assombri par le fait qu'on appliquera à chacune de ces affections une thérapeutique opposée à celle qui lui convient: a nun le Pott cervical supréfieur correspond un traitsunent médical: immolifisation du segment vertebra inféressé et ponetions de l'abèès ossiluent avec injections de liquide modificateur. La mastoldite relève essentiellement du traitement chirurgical, suivant la méthode préconisée par Moure et qui comprend deux temps : 1º la trépanation et l'évidement de l'apophyse ; 2º l'ouverture de l'abès cervical.

Ein résumé, l'auteur a fait une mise au point complète d'une question qui intéresse autant le chirurgien général que l'oto-rhino-laryngologiste et dont l'importance se juge par les conséquences désastreuses d'une erreur de disenostie. DURAND.

Les paramastofdites temporo-zygomatiques (Pr Mou-RET et SEIGNEURIN, Revue de Laryngologie, nº 2, 31 jauvier 1920).

Lorsque l'infection détermine une mastoldite, le territoire atteint est éminemment variable et letravail chirurgical ne doit s'arrêter qu'aprés épaisement de toutes les lésions. Ainsi le chirurgical peut avoir à opérer une paramastoidite tempora-yogomatique, car souvent, au cours d'une atteinte infectieuse de la mastoide, l'écaille du temporal est touchée. La propagation est iutrosseuse et suit le chemin des canaux de Havers ou des velnes dinklunes.

De plus, les lésions de la région squamo-zygomatique tendent à se diffuser soit vers la corticale interne, soit vers la corticale externe par la voie des zones criblées, temporale profonde et sus-méatique, ou encore s'extériorisent en s'aidant d'un trajet veineux ou en se scrvant d'une délissence, fait rare, il est vrai.

Une complication intraeranienue peut s'ensuivre; des lésions au niveau de la sangle musculo-aponévrotique peuveut survenir et prennent les aspects tliniques suivants que nous décrivent avec soin les anteurs:

1º La paramastoldite temporo-zygomatique superficielle :

2º La paramastoïdite temporo-zygomatique profonde; 3º La paramastoïdite temporo-zygomatique mixte, c'est-à-dire profonde et superficielle.

Le cheminement des lésions et l'anatomie de la région conditionnent ces formes.

Le traltement opératoire comprend la mastoïdectomie suivie de la résection partielle de l'os de la région squamozygomatique et enfin le druinage.

J. TARNEAUD.

# HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX SERENOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

# Hopita Carlon Ca

Tablettes de Catillon
IODO-THYROÏDINE

Ogr. 25 corps thyroide
Titré, atérilisé, bien toléré, actif et agréable,
contre Myxodème, 2 à 8 contre Obésite, Goître, etc.

Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agr 1 à 2 contre Myxodème, 2 à 8 contre Obésite, FL. 3 fr. — PARIS, 3, Boul' St-Martin.

Antiphlogistine

Historians program

There is discuss a the

# Antiphlogistine

# Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emptoie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

Rappelez-vous l'Antipalogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovities, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echatilless et littérature : B. TILLIER, R<sup>han</sup> de l'edass, ille, ne de la Genvalles, Plaffs (19-) Al d'els, AMPillel-Plafs.

### Clinique médicale de Paris

Malson de diagnostic, de régime et de traitement LABORATOIRES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE Rayons X, Électrothérapie, llydrothérapie, Cuisine de régime ouverte à tous les médecins.

6, rue Piccini, avenue du Bois-de-Boulogne Téléphone : Passy 53-13, 47-11

# MARTIN-MAZADE ODURE DE CAFÉINE Echani. Laboratoire MARTIN-MAZADE (TEXTADABNOCT);

ELIXIR EUPNÉIOUE

## Annexe de Saint-Cloud

CURE DE REPOS, CURE D'AIR, DE SOLEIL, HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE

Avenue Pozzo di Borgo, 2, Telephone: Auteuil 00,52

## PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Répatiques, Surrénales, Pancréntiques, de Thymns

de Corps thyroïde, etc.

DOSE : Ces diverses capsules s'administrent d la dose
de 2 d 6 par jour.

Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

## HEMORRHOIDES

Pommade Zylor en tubes avec canule permettant de porter la préparation dans le rectum

COMMODITÉ, PROPRETÉ
Adrénaine — Extrait triple de marron d'inde
Extrait;Ratanhia — Hamamelis — Saturne
Prix modique: 3 fr. 50 cu public

Offre gratui'e d'un tube aux Docteurs qu'en feront la demande Laboratoire, 86, rue Ch. Laffite, à NEUILLY (Seine) et toutes pharmacles Dans tous les cas où vous ordonniez l'U ROTROPINZ, prescrivez l

# Uroformine Urofroniae Francaise Control

Antiseptique interne Parfait Gobey
Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour).

Echanillions gratuits: 12, Boulevard Saint-Martin.



#### NOUVELLES

Conférence Internationale de défense contre la tuberculose. — Les délégués des Etats ayant adhéré à la Société des nations et des Etats-Unis d'Amérique se sont réunis en conférence du 17 au 21 octobre, sur l'initaitre du Comité national de défense contre la tuberculose, en vue de la constitution d'une Union internationale contre la tuber-culose.

Une séance solennelle d'onverture a eu lieu au grand amphithéâtre de la Sorbonne, sous la présidence de M. J.-L. Breton, ministre de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.

Voici les questions qui ont été à l'ordre du jour ct qui ont fait l'objet de conférences et de rapports :

- 1º Les méthodes scientifiques de diagnostic clinique de l'infection bacillaire aux différents âges, en vue des enquêtes qu'il y a lieu d'entreprendre dans les divers pays sur la morbidité et la mortalité par tuberculose.
- 2º L'organisation de la prophylaxie de la tuberculose dans chacun des pays adhérents à la couférence.

Des visites d'établissements antituberculeux ont de organisées pour les membres de la conférence : sanatorium de Bigny, préventorium du Plessis-Robinson Commission américaine de préservation contre la tuberculose, hôpitaux et dispensaires, école d'infirmières-visiteuses, école de puériculture.

XXIXº Congrès francais de chirurgie. — L'assemblée générale de l'Association française de chirurgie a élu comme président du prochain Congrès de chirurgie, M. le professeur Jules Bœckel (de Strasbourg).

- M. Hartmann a été élu vice-président par 96 voix sur 104 votants.
- MM. Mauclaire (de Paris) et Bérard (de Lyon) ont été élus membres du Comité.
- A l'unanimité on a décidé que le prochain Congrès de chirurgie se tiendrait à Strasbourg le deuxième lundi d'octobre 1921.
- Questions mises à l'ordre du jour. 1° « Traitement de l'épilepsic consécutive aux traumatismes craniens, » Rapporteurs: MM. Billet (de l'armée) et Lenormant (de Paris);
- 2º « Séro et vaccinothérapie dans les affections ostéoarticulaires. » Rapporteurs : MM. Grégoire (de Paris) et Debrey (de Bruxelles) ;
- 3° « Résultats éloignés du traitement du cancer du seiu. » Rapporteurs : MM. Forgues (de Moutpellier) et Walther (de Paris).
- Académie de médecine. Deux places ont été déclarées vacantes, l'une dans la section de pathologie médicale en remplacement de M. le D' Bucquoy, l'autre dans la section de médecine opératoire, en remplacement de M. le professeur Guyon.

Examon d'équivalence des diplômes pour les étudiants d'érangers (arrêt du 11 octobre 1290). — Une session de l'examen institué spécialement pour les étudiants de nationalité étrangère, originaires de pays où l'enseignement secondaire n'est pas organisé de façon équivalente à l'enseignement secondaire français et qui demandent à s'inscriré adans les facultés ou écoles d'enseignement, supérieur, s'ouvrira au siège de chaque université le lundi 22 novembre 1920.

L'engagement sexennal des médecins militaires. — M. Varenne, député, ayant demandé à M. le ministre de la Guerre dans quelles conditions peuvent être acceptées les démissions des médecins militaires de l'armée active qui n'ont pas terminé leur engagement sexennal, et si ces démissions peuvent être, présentement, acceptées, a reçu la réponse suivante :

« Les nécessités du service ne permettent pas d'envisager quant à présent l'acceptation des démissions présentées par les médecins militaires. »

Service de santé de la marine. — Sont promus: au grade de médecin principal, M. Dufranc, médecin de 1<sup>re</sup> classe; au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe, MM. Arraud, Guichard, Monnot, Mendon, Danthezille, Voi sin, Brenil, médecins de 2° classe.

F. Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. — Pour l'année scolaire 1920-1921, l'ouverture des cours aura lieu le mercredi 3 novembre. Les registres d'inscriptions seront ouverts aux dates ci-après:

Médecine, du 25 octobre au 2 novembre de 14 heures à 16 heures.

Pharmacic et chirurgie dentaire, du 4 au 10 novembre de 11 heures à midi.

Elèves sages-femmes, du 167 au 15 octobre, de 11 heures à midi.

La répartition des étudiants en médecine dans les différents services hospitaliers aura lieu les mercredi 3 novembre, à 10 heures, étudiants de 4° et 5° années. — Mercredi 3 novembre, à 11 heures, étudiants de 3° année.

Jeudi 4 novembre, à 10 heures, étudiants de 2º année.
 Jeudi 4 novembre, à 11 heures, étudiants de 1ºe année.

Diplôme de médecin colonial. — La 15º période d'enselgiement en vue du diplôme de médecin colonial de l'Université de Bordeaux et les cours spéciaux de préparation à l'examen de médecin sanitaire maritime commencerout le 3 novembre.

MM. les docteurs en médecine et étudiants à 16 inscriptions désireux de suivre ces enseignements peuvent s'inscrire au secrétarat de la Faculté, du 15 octobre au 17 novembre.

Donation aux hôpitaux de Toulouse. — M. le professeur Guilhem, qui vient de mourir, a fait don de sa propriété de Julia, près Vencrque, aux hôpitaux de Toulouse.

«Par ce don agréable à mon œur, a dit ce nouveau bienfaiteur des pauvres, j'ai voulu reconnaître l'aide puissante que m'ont apportée les hôpitaux pour le développement de ma carrière et aussi remercier les pauvres, mes premiers clients. »

Soolété d'orthopédie. — La proclaine réunion annuelle de la Société d'orthopédie aura lieu, en 1921, à Strasbourg, le vendred! 7 octobre, au moment du Congrès français de chirurgie qui s'ouvrira exceptionnellement dans cette ville, le lund! d octobre.

Les questions mises à l'ordre du jour sont : Résultats éloignés de la réduction nou sanglante de la luxation congénitale de la hanche, M. FROERICH (de Nancy), rapporteur ; les Arthrodèses du pied, M. OMREDANNE, (de Paris), rapporteur : Traitement obératoire des anhyloses du genou, M. TAVERNEE (de Lyon), rapporteur.

Université de Giul, — L'Université de Transylvanie (Clui, ancien' Kolesvar ou Clausenburg) demande un professeur de médecine légale, des juristes et des économistes, des professeurs de chimie physique et de physique senérale. Elle accepterait beut-être pour les lettres et

les sciences des docteurs d'Université, mais le titre de docteur serait à peu près indispeusable, sauf daus le cas où le candidat serait déjà entré dans les cadres de l'enseignement supérieur français.

Faculté de médecine de Bucarest. -- Une chaire de clinique gynécologique a été créée à la Faculté de médeciue de Bucarest; M. le Dr Coustantin Daniel, ancien interne des hôpitaux de Paris, en est le premier titulaire.

Faculté de médecine d'Agram. - Cette faculté de médecine de Yougo-Slavie a été créée en 1917 : l'enseignement est assuré par les professeurs : Wiekerhauser, doyen de la Faculté de médecine; Perovic (Institut d'anatousie) ; Zarnik (Iustitut de biologie) ; Bubanovic (Institut de chimie); Smetauka (Institut de physiologie) ; Mikulicic (Institut de pathologie expérimentale et de pharmacologie) ; Hondl (Institut d'anatomie pathologique et de bactériologie).

Les enseignements cliniques sont donnés pour la médeciue par le Pr Radonicic, pour la chirurgie par les Pr. Budisavljevic et Cackovic, pour l'oto-rhino-laryngologie par le Pr Masek, pour l'ophtalmologie par le Pr Rotteri

Doctoresse pour l'Aigérie. - Un emploi de doctoresse, chargée du service des consultations médieales gratuites pour femmes et enfauts indigènes, est actuellement vacant dans chacune des villes ci-après :

Blida (département d'Alger) ;

Miliana (département d'Alger) ;

Mostaganem (département d'Orau) ;

Bougie (département de Constantine).

Une indemuité annuelle de fouctions, fixée au chiffre de 3 500 fraucs, est allouée aux titulaires de ccs postes, qui out en outre la faculté de faire de la clieutèle eivile: Elles doiveut, toutefois, fixer obligatoirement leur résidence dans la ville où se trouve le service dont elles ont la directiou.

Les candidates devrout adresser leur demande à M. le Doyen de la-Faculté de médecine de Bordeaux.

E Faculté de médecine de Strasbourg. - 170 Année nouveau régime). - Propédeutique : conférences de propédeutique daus les services géuéraux de médeeine et de chirurgie. Tous les jours de 8 h. 30 à 9 h. 30. - Anatomie: M. Bellocq, les lundis, mercredis et vendredis, de 10 heures à 10 h. 45 (ostéologie, arthrologie, myologie, angéiologie, système nerveux périphérique). - Pathologie générale : M. Hanus, lles mardis et jeudis, de 18 heures à 18 h. 45 (éléments de pathologie générale). - Travaux pratiques : M. Forster, dissection. Tous les jours (samedi excepté) de 15 heures à 18 heures.

2º Année (aucien régime) - Propédeutique : conférences de propédeutique dans les services généraux de médecine et de chirurgie. Tous les jours de 8 h. 30 à 9 h. 30. - Stage hospitalier. - Cours de clinique : De 11 heures à 11 h. 45, dans les services de M. Bard, les mardis et samedis ; M. Blum (L.), professeur, le ieudi ; M. Sencert, les lundis et veudredis ; M. Stolz, le mercredi. -Anatomie : M. Forster, les lundis, mardis, jeudis et von\* dredis de 14 heures à 14 h. 45 (splanchnologie, système nerveux central, organes des sens). -- Embryologie : M. Ancel, les mercredis et samedis de 14 heures à 14 h. 45 (organogénie). - Travaux pratiques : M. Forster, dissection, tous les jours (samedi excepté), de\_15 heures à 18 henres

3º Année (aneien régime). - Stage hospitalier. -Cours de elinique : De 11 heures à 11 h. 45, dans les services de M. Bard, les mardis et samedis; M. Blum (L.), le jeudi ; M. Seucert, les lundis et vendredis ; M. Stolz, le mercredi. - Anatomie pathologique: M. Masson. le mercredi, de 15 heures à 16 heures, et les mardis, vendredis, de 14 h. 30 à 18 heures. - Chimie pathologique: M. Nicloux, travaux pratiques, le jeudi de 15 heures à 17 heures. -- Obstétrique : M. Keller, leçons d'obstétrique, les luudis et mercredis, de 16 heures à 17 heures. - Parasitologie : M. Dufourt, lecons de paras.tologie, luudi de 15 heures à 15 h. 45.

Association générale des étudiants (Service des remplacements). - MM. les médecins sont informés qu'ils trouveront à la Section de médeeine de l'Association générale des étudiauts, 13, rue de la Bûcherie (Ve), des remplaçants très sérieux (docteurs eu médecine ou étudiants à 16 inscriptious) et des étudiants eu cours d'études pouvant occuper des places d'assistants auprès des uiédecins ou dans des cliuiques.

Inscriptions cumulatives pour les étudiants à 8 inscriptlons. - MM. Guibal, Joly et Mague, députés, ayant chacun demandé à M. le ministre de l'Instruction publique : 1º si, afin de leur permettre de se présenter au troisième examen de doctorat au mois de juillet 1921 et hâter ainsi leur seolarité, les étudiauts en médeeine (ancien régime) des classes antérieures à la classe 1918 et possesseurs de 8 inscriptious au 31 juillet 1920 ne pourraieut pas être autorisés à preudre, au premier trimestre de l'aunée scolaire 1920-1921, les ueuvième et dixième inscriptions, sous réserve de les valider comme il est prescrit au décret du 10 jauvier 1919 ; 2º si, saus faire l'objet d'une mesure générale, cette inscription supplémentaire ne pourrait pas être accordée par les doyens des facultés aux étudiauts en médecine reconuus les plus dignes par leurs résultats aux exameus précédents (Ouestion du 25 septembre 1920) out recu la réponse suivante : La question sera soumise au comité consultatif de l'enseignement publie (commission de médecine) dans sa prochaine réunion. Des inscriptions cumulatives pourront d'ailleurs être accordées, par mesure judividuelle et en tenant compte de la scolarité déjà accomplie, aux étudiants titulaires de huit iuscriptious, remplissant les conditions prévues par le décret du 10 janvier 1919.

Équipe mobile des épidémies (décret du 5 octobre 1920). - Il est créé, à titre provisoire, à Paris, au ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales (direction de l'assistance et de l'hygiène publiques), une équipe mobile des épidémies.

Cette équipe est chargée d'apporter sur les divers points du territoire où la santé publique serait menacée par une maladie transmissible, le secours de sa technicité et de son matériel sanitaire. En ces occasions, elle vient renforcer les organisations sanitaires locales reconnues insuffisantes pour faire face aux circonstances épidémiques exceptionnelles.

Elle s'applique, au besoin, à coordonner et à développer leurs efforts. Elle est outillée pour, en tous temps et en tous lieux, effectuer les recherches bactériolo-

giques nécessaires et pratiquer les opérations de désinfection et de dératisation.

L'équipe mobile des épidémies est placée sous l'autorité et aux ordres du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques; elle est dirigée par le conseiller instructeur technique.

Ce service est contrôlé et dirigé par un délégué du ministre pris parmi les médecins fonctionnaires des services de l'hygiène.

Le personnel composant l'équipe mobile des épidémies compreud :

| 1 | conseiller instructeur technique recevaut      |           |
|---|------------------------------------------------|-----------|
|   | une indemuité mensuelle de                     | 1.000 f   |
| 1 | médecin chef de groupe                         | 1.000     |
|   | médeciu chef de laboratoire                    | 1.500     |
| 1 | chef d'équipe sanitaire                        | 750 -     |
| 1 | préparateur de laboratoire                     | 750 -     |
| I | infirmière-major sanitaire                     | 750 -     |
| 2 | chefs de poste de désinfection                 | 666 -     |
| 1 | garçon de laboratoire                          | 583 -     |
| 2 | agents désinfecteurs                           | 583       |
| 1 | infirmière sanitaire                           | 583 -     |
| 2 | auxiliaires mauœuvres                          | 500 -     |
|   | En dehors de ces iudemnités et sans préjudic   | e du ren  |
| b | oursement des frais de transport occasionne    | s par se  |
| d | éplacements en service, le personnel reçoit, p | ar journé |
| d | e déplacement, uue indemnité fixée à :         |           |

Pour le eonseiller instructeur technique, le méde-

| ein chef de groupe, le médecin chef de labora- |        |
|------------------------------------------------|--------|
| toire                                          | 30 fr. |
| Pour les autres employés                       |        |
| Le délégué du ministre reçoit une indemnité    |        |
| journalière de                                 | 50 —   |
| pendant toute la durée de sa mission.          |        |

Le recrutement du personnel a lieu dans des conditions et modalités qui seront déterminées par arrêté ministériel. Le personnel est nommé et congédié par arrêté ministériel.

Corps de santé militaire. - Sont nommés : au grade de médeciu iuspecteur, MM. Gary, Meyer, suédecins principaux de 1re elasse.

Sont promus dans le cadre des officiers du service de sauté de l'armée territoriale : au grade de médeciu priucipal de 2º classe, MM. Legrain, Pégurier, Bochez, Josué, médecius-majors de 1re classe; au grade de médecin-major de 1re classe, MM. Gallois, Thubert, Louart, Job. Simonin, Cade, Dubourdieu, Faivre-d'Arcier, Lenoble, Pouliot, Barthélemy, Bourlier, Simonnin, Genova, Coiguerai, Stoltz, médecius-majors de 2º classe ; au grade de médecin-major de 2º classe, MM, Santenoise, Bournoville, Ponrtier, Hernette, Chevron, Frappier, Cache, Porier, Lenormand, Lévy, Auvinet, Gigaud-Lafont, Meusnier, Billaud, Cadéot, Ginet, Pollet, Arnal, Jacobsohn, Billac, L'Hiroudel, Herbaux, Ruyssen, Ravaud, Fiatte, Bacque, Viteman, Stouff, Bailleul, Frimoux, Lecoconier, Hocquette, Guiraud, Halberchtadt, Fau, Caraière, Feuillette, Butruile, Top, Giraud, Germès, Vincent, Janeiaud, médecins aides-majors de 1re classe.

Bureau municipal d'hygiène de Saint-Gervais. - La vacance de directeur du bureau municipal d'hygiène de la station thermale de Saint-Gervais (Haute-Savoie) est déclarée ouverte.

Le traitement alloué est fixé à 500 francs par au.

Les candidats ont un délai de vingt jours, à dater du présent avis, pour adresser au ministère de l'Hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales leurs demandes, accompagnées de tous titres, justifications ou références perincttant d'apprécier leurs connaissances scientifiques et administratives, ainsi que la notoriété acquise par eux dans des services analogues ou des fonctions antérieures. Cette candidature s'applique, exclusivement, au poste envisagé.

A la demaude doit être jointe une copie certifiée conforme des diplômes obtenus ; l'exposé des titres doit être anssi détaillé que possible et accompagné d'un exemplaire des ouvrages ou articles publiés. Les candidats peuvent, en outre, demander à être entendus par la Commission du Conseil supérieur d'hygiène.

Service de santé de la marine. - M. le mé deein généra de 2º classe Girard, directeur du service de sauté à Toulon, est nommé inspecteur général de l'hygiène et de la prophylaxie dans la marine (emploi nouvcau). M. Girard prendra ses fonctions à Paris le 1er novembre.

Indemnités des médecins et chirurgiens des hôpitaux. --La Commission administrative des hôpitaux du Havre vient de prendre les deux décisions suivantes :

A partir du 1er octobre, elle porte à 3 600 francs l'indemnité aunuelle des médecins et chirurgiens des hôpitaux pour soins donnés aux indigents et alloue au corps médical, pour les malades payants admis à l'hôpital

#### BESSON

# TECHNIQUE MICROBIOLOGIQUE et SÉROTHÉRAPIOUE

3 volumes in-8 avec figures noires et coloriées.

à leurs frais ou aux frais des tiers, une indemnité égale à 10 p. 100 du montant des prix de séjour à l'hôpital.

De plus, la Commission administrative demande aux chirurgiens de s'eutendre avec elle pour fixer les honoraires à réclamer pour les officiers de compagnies de navigation et pour les particuliers aisés admis dans les hôpitaux.

Association médicalo d'enseignement des hôpitaux de Paris. - Les cours suivants seront faits dans les services hospitaliers durant le semestre d'hiver 1920-1921.

MÉDECINE GÉNÉRALE. - Hôpital Saint-Antoine. -M. A. Béclère : Tous les jours, de 8 à 9 heures, enseiguement clinique élémentaire, salles Grisolle et Magendie. M. A. Coyon : Mardi et samedi, à o heures, cours de

sémiologie. Hôpital Necker. - M. G. Brouardel : Tous les jours à 10 heures. - Le jeudi, à 10 h. 30, conférences sur les

maladies des reins et les accidents du travail. Hôbital Andral. - M. A. Coureoux : Tous les usatins à 9 heures, examen elinique des malades. -- Le jeudi, à 10 heures, à partir du 4 novembre, conférences sur la sémiologie et les maladies de l'appareil respiratoire.

Hôpital Lariboisière. - M. A. Florand : Tous les matins à 10 heures, visite daus les salles,

Hôpital de la Pitié. - M. Josué : Maladies du eœur et des vaisseaux. Le luudi, à 10 heures, techniques cardiovasculaires spéciales. - Le mercredi, à 10 heures, conférence clinique. - Le vendredi, à 10 heures, consultations.

Hôpital Tenon. - M. Lian : A la consultation de médecine. Le lundi, à 10 heures, examen clinique des rénaux, - Le jendi, à 10 h. 30, examen radioscopique des eardiagnes. - Le vendredi, à 10 henres, examen clinique des cardiaques. - Le samedi, à 10 heures, examen graphique des cardiaques.

M. P. Ribierre : Le mardi, à 9 heures, consultation pour les maladies du cœur et des vaisseaux. — Tous les autres jours, à 9 h. 30, enseignement au lit des malades.

M. Emile Weil: Tous les matins, de q à 11 h. 30, examen des malades. - Le samedi, à 10 heures, examen radioscopique des malades.

Hospice de Bicêtre (sanatorium Georges-Clemenceau). - M. Lortat-Jacob : Le vendredi matin, à 10 heures, examen clinique des malades. - Le mercredi matin, traitement des dermatoses et des lupus en particulier, par la cryothérapie.

Hôpital Beauton. - M. Louis Ramond : Tous les jour: examen elinique des malades. - Les mardis et jendis, présentation de malades. - Le vendredi, à 10 heures, tous les quinze jours à l'amphithéâtre de la clinique du professeur Achard, leçon de sémiologie pratique, destinée aux étudiants de première année.

Hôpital Laennec et dispensaire Léon-Bourgeois. -M. Rist: Tuberculose pulmonaire. Le lundi, à 9 h. 30, visite salle Legroux ; à 11 henres, leçons de sémiologie ; à 14 heures, pneumothorax artificiel. - Le mardi et le mercredi à 9 h. 30, visite ; à 10 h. 30, consultation du dispensaire. - Le jeudi et le vendredi à 9 h. 30, visite ; à 11 heures, leçon clinique. - Le samedi, à 9 h. 30, avec M. Maingot, examens radioscopiques des malades.

Hôpital de la Charité. - M. Emile Sergent : Le lundi et le vendredi matin, à 10 h., 30, démonstrations radiolugiques. - Le mercredi, à 11 heures, à partir d'une date qui sera annoncée, conférences cliniques sur la tuberculose et les maladies des voies respiratoires.-Le samedi, à 10 heures, consultation spéciale pour les malades atteints d'affection des voies respiratoires. - Les mardis et jendis, à 10 heures, exercices de médecine pratique et causeries cliniques.

Hospice de la Salpétrière. - M. Songnes : Maladies du système nerveux. Le mercredi, à 10 h. 30, à la consultation externe, présentation de malades avec discussion du diagnostie et du traitement.

Maiadies des oreilles, du nez et de la gorge (HOPITAL SAINT-JOSEPH) .- Sous la direction de M. Georges Laurens, chef du service oto-rhino-laryngologique, et avec le concours de MM. Hubert et Girard, le fonctionnement du service est organisé de la façon suivante :

Consultatious: Mardi, jeudi, samedi, à 10 heures.

Opérations : Vendredi, à 10 heures.

Petites interventions: Lundi, mercredi, à 10 heures. Enseignement: Deux cours cliniques serout faits à partir du 1er novembre : 1º un cours élémentaire en o lecons, à l'usage des médecins et étudiants désirant aequérir les notions indispensables en oto-rhino-laryngologie ; 2º un cours de technique en 26 leçons pour les médecins désirant se spécialiser.

Le cours élémentaire commeucera le mardi 2 novembre, le matin à 8 h. 45. Ce cours portera sur les notions indispensables au médecin, sur ce qu'il pent, doit 'aire et éviter de faire. Le but sera essentiellement pratique.

Le cours de technique en 26 leçons commencera le lundi 15 novembre à 8 h. 45, le matin. Le programme des leçons est affiehé dans le service.

Le nombre des places à chacun de ces cours est limité. Se faire inscrire, le matin, auprès des assistants du service. Médaille d'honneur des épidémies. -- Médaille de vermeil. - MM. Francière, à Luang-Prabang (Laos); Gobert, à Mateur (Tunisie).

Médaille d'argent. - MM, Moreau, médecin des épidémies de l'arroudissement de Sens ; Tuefferd père, à Montbéliard : Mme Withingtou, à Dreux : miss Smeeton, à Chartres; MM. Bourneville, à Lille; Dagrève, à Xieug-Konang : Jarland, à Mongtsen ; Planke, à Tunis.

Médaille de bronze. - MM. Espitalier, Perrot, à Marseille; Fraval, à Plémet; Bariety, à Illiers (Eure-et-Loir); Chenard, interne à l'hôpital de Brest ; Firmin, à Morgaten-Crozon (Finistère); Lorena, à Bordeaux; Bech, à Saint-Lunaire ; Renard, externe des hôpitaux, à Naney ; Jaubert, à Thiers ; de Bève, à Chelde (Hante-Savoie) ; Keeler, à Gézaincourt (Somme).

Office public d'hyglène sociale de la Seine. - Le Conseil général de la Seine, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Henri Sellier au nom de la 3º Commission, vient de prendre les délibérations suivantes:

1re Délibération: « Est acceptée la donation, par l'Union des Femmes de France et Mme Jovignot, au département de la Seine, avec affectation à l'Office public d'hygiène sociale, des constructions édifiées depuis le 1er avril 1918 au dispensaire, 12, rue Tiphaine, ainsi que des installations, mobilier, matériel, instruments de laboratoire et objets divers garnissant ledit dispensaire, aux clauses et conditions des lettres de l'Union des Femmes de France en date des 14 et 31 octobre 1919.



LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echeniillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

PUBERTÉ — MÉNOPAUSE — VARICES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARICOCÈLES

# HEMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur parjour.

ENFANTS: 2 à 3 cuillerés à dessert par jour.

BOCTEUR: Voulez-oous lutter contre la réclame vulgaire? CONSEILLEZ: l'HÉNO!PAUSINE

Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (Lèère).— ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

FOÙRNITURES GÉNÉRALES poor la MÉDECINE et la CHIRURGIE

Ch. LOREAU VECTO VENTE-ACHAT-ÉCHANGE - RÉPARATION

3h Rue Abel.



### IMPUISSANCE NEURASTHÉNIE COLORO

PERMATORRHÉE
pamunications à l'Académie des Solences (Seance du 26 Février 1917
et à la Société de Biologie (Séance du 17 Février 1917

Littérature et Echantilions : Laboratoira d'Endocrinologie, 2. Pieco du Théthre-Français, Paris-Dir\*: A CÉDARD, Pharm. de i\*\*ol., ancien Interne des Hôp. da Paris

- LAC LEMAN -

# Adrépatine

Composition:

Extrait fl. de Capsules Surrenales Extrait rhépatique Extrait de marrons d'Inde Extraits végétaux

Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant. HÉMORROÏDES
RECTITES

PRURIT ANA

PROSTATITES

Suppositoires - Pommade

LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, ORLEANS :

A RAFT A IDIF Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre
Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

aº Délibération: «Bet approuvé, dans la limite d'une dépense de 2629 700 francs dont i 660 000 francs pour les travaux prévus au devis de l'architecte et 969 700 francs pour les travaux prévus au devis du service des installations mécaniques, le projet d'aménagement en sanatorium du camp d'aviation navale américaine de Saint-Trojan. »

Laboratoire de sérologie (direction M. Runnstein), 54, rue Saussure, XVII (métro Villers).—M. RUNINSTEIN, 54, rue Saussure, SVII (métro Villers).—M. RUNINSTEIN fora un cours de sérologie appliquée à la chinique, du 2 novembre au 1<sup>ru</sup> décembre, les mardis, jeudis et samedis 4 14 heures. Les cours, suivis de travaux pratiques, traiteront le sérodiagnostic de la syphilis, de la tuberculose, d'autres affections et les propriétés bio-chiniques des sérums. Le nombre des élèves est limité. Le prix à verser est de 150 francs. Pour les renseignements, s'adresser au laboratoire, de 15 47 p heures.

Avis. — On demande une sténo-daetylographe faisant fonction de secrétaire deux après-midi chaque semaine, de 2 heures à 6 heures. Ecrire à la librairie.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUF

- 23 OCTOBRE. Paris. Hôpital Beaujon, service de M. le professeur CARNOT, 10 h. 30. M. MATHIEU. Thérapeutique chirurgicale des néoplasmes gastriques.
- 23 OCTOBRE. Paris. A la Sorbonne, amphithéâtre Richelieu, à 17 heures. M. LAIGNEL-LAVASTINE, Enesthésie et hypocondrie.
- 25 OCTOBRE. Dans les Facultés de médecine, concours des bourses de doctorat, et dans les Facultés de pharmacie, concours des bourses de pharmacie.
- 25 OCTOBRE. Paris. Hôpital Beaujon. M. le professeur Carnor, à 10 h. 30, Néoplasmes de l'intestin.
- 25 OCTORRE. Paris. Ouverture, à la Faculté de pharmacie, du concours pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle et pour l'emploi de suppléant de la chaire de chimie (P. C. N.) à l'École de médecine et pharmacie de Nantes.
- 25 OCTOBRE. Lyon. Ouverture, devant la Faculté de médecine, d'un concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.
- 25 OCTOBRE. L'ille. Ouverture, à la Faculté de médecine, du concours pour l'emploi de suppléant des chaires d'auatomic et de physiologie et pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales à l'École de médecine d'Amiens.
- 25 OCTOBRE. Paris. Ouverture du concours pour quatre places d'Interne en médecine et en chirurgie à la maison départementale de Nanterre et pour des places éventuelles d'Interne provisoire.
- 25 OCTOBRE. Montpellier. Ouverture du corcours pour l'emploi de suppléant de la chaire de clinique obstétricale de l'Ecole de médecine de Marsellle.
  - 25 OCTOBRE. Montpellier. Ouverture du concours

pour l'emploi de supp

- pour l'emploi de suppléant des chaires de pathetograf des clinique chirurgicales à l'École de médecine de Maggaria 25 OCTOBRE. — Marseille. Examens de médecine. sanitaire maritime.
- 26 OCTOBRE. Paris. Hôpital Beaujon (service de M. le professeur CARNOT). M. le D<sup>t</sup> HARVIER: Néoplasmes du foie, à 10 h. 30.
- 27 OCTOBER. Paris. Hôpital Beaujon (service de M. le professeur CARNOT). M. le professeur CARNOT: Néoplasmes du pancréas. Les ictères néoplasiques, à 10 h. 30.
- 27 OCTOBRE. Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'internes du dispensaire de salubrité.
- 28 OCTOBRE. Rouen. Concours de l'internat des hôpitaux de Rouen.
- 28 OCTOBRE, Rome. Congrès italien de radiologie,
- 28 OCTOBRE. Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de physique et de pharmacie à l'Ecole de médecine de Rouen.
- 28 OCTOBRE. Rennes. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de physique et de pharmacie à l'Ecole de médecine de Rennes.
- 28 OCTOBRE. Paris. Hôpital Beaujon (service de M. le professeur CARNOT), M. le Dr I,ARDENNOIS: Néoplasmes des côlons, à 10 h. 30.
- 29 OCTOBRE. Paris. Hôpital Beaujon (service de M. le professeur CARNOT). M. le Dr FRIEDEL; Néoplasmes du rectum, à 10 h. 30.
- 30 OCTOBRE. Paris. Hôpital Beaujon (service de M. le professeur Carnor). M. le D' ROUX-BERGER: Thérapeutique chirurgicale des néoplasmes du rectum, à 10 h. 30.
- 30 OCTOBRE. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène des Ardennes (demande adressée à M. le préfet des Ardennes).
- 30 OCTOBRE. Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin résidant à l'hospice général de Bordeaux.
- 30 OCTOBRE. Paris. Clôture du registre d'inscriptions pour le 1<sup>er</sup> trimestre.
- 1er NOVEMBRE. Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour les cours de médecin colonial de l'Université de Bordeaux.
- 2 NOVEMBRE. Paris. Ouverture du cours de sérologie de M. le D' Rubinstein, 54, rue Saussure, Paris.
- NOVEMBRE. Paris. Institut Pasteur. Réunion sanitaire provinciale.
   NOVEMBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscrip-
- tion pour le concours de pharmacien des hôpitaux de Paris.

  3 NOVEMBRE. 

  Marseille. Concours de chef des
- travaux de pharmacie et de chimie biologique à l'École de médecine de Marseille. 4 NOVEMBRE. — Paris, Concours du prix Fillioux.
- 4 NOVEMBRE, Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de pharmacien des hôpitaux de Rouen.

## Lodéine MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES  $(X_g, \Longrightarrow 0,01)$ SIROP (0.04) PILULES (0,01) TOUX EMPHYSÈME ASTHME

49, Boliffered de Port-Royal, PARIS

## Bromeine Montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg ==0) SIROP (0.03) PILULES (0.01) AMPOULES (0.09) TOUX nerveuses NSOMNIES SCIATIQUE NEVRITES

69, Beulevard de Port-Royal, PARIS.

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Traité de médecine légale infantile, par le Dr ANDRÉ COLLIN et M. HENRI ROLLET: préface du Dr J. Séglas. 1920, 1 vol. in-80 de 372 pages

(Delagrave, éditeur à Paris).

Depuis bien des années, M. André Collin étudie, dans les milieux les plus favorables, les cufants anormaux et montre combien ils sont nombreux parmi les jeunes délinguants (70 p. 100). Il a pensé fort justement qu'il serait utile de grouper dans un livre les résultats de son expérience. En se basant sur un millier d'observations personnelles, il a pu établir diverses catégories dans les anormaux délinquants, déterminer les mesures qui peuvent s'appliquer à chaeune d'elles, fixer une méthode d'examen susceptible de diriger les expertises. Il a demandé à M. Henri Rollet, dont toute la vie s'est passée à étudier l'enfance abandonnée ou coupable et à s'efforcer de lui porter un secours efficace, d'écrire la partie juridique de son livre, de préciser ce qu'est la correction paternelle, ce que sont les tribunaux pour enfants et adolescents, ce que doivent être les expertises. De cette collaboration est sorti un livre véeu, qui n'est pas un simple mannel, mals un traité plein de faits et d'idées utile non seulement à ceux qu'intéresse directement la médecine légale infantile, mais à tous ceux qui s'occupent de la pathologie de l'enfance, tant M. André Collin montre avec évidence le rôle des tares pathologiques et souvent des tares héréditaires dans la criminalité juvé-P. LEREBOULLET.

Chirurgie réparatrice et orthopédique, 2 volume 8 grand in-8°, formant ensemble 1340 pages, avec 1040 fi gures et planches hors texte presque toutes originales publiés sous la direction de MM, Jeanbrau, Nové... JOSSERAND et OMBRÉDANNE, professeurs agrégés aux Facultés de Montpellier, de Lyon et de Paris, Secrétaire de la rédaction: P. Desfosses, chirurgien de l'Hôpital britannique à Paris. 80 fr. net (Masson et Cie, éliteurs, à Paris, 1920).

C'est la première fois que paraît en France un traité de chirurgie orthopédique ; l'événement est d'importance et on ne saurait trop louer l'initiative qui a fait éclore cette publication, comme on ne saurait trop féliciter ceux qui ont travaillé à sa réalisation ; ils peuvent être assurés d'un franc succès.

La terrible guerre qui vient de faucher tant de millions d'hommes n'a que trop montré l'ignorance de la plupart des médecins en chirurgie des membres, et puisqu'elle leur a permis d'acquérir dans ce domaine une expérience sans pareille, il ne fallait pas que cette expérience fût perdue ; il fallait qu'elle fût conservée dans un livre où des auteurs qualifiés rédigeraient les chapitres qui seraient le plus de leur compétence.

Voilà le but dans lequel a été écrite la Chirurgie réparatrice et orthopédique; mais ce traité ne se propose pas seulement de montrer la façon de réparer les séquelles de guerre ; il se propose encore d'appliquer les leçons chirurgicales de la guerre à la thérapeutique des accidents du travail et des accidents de la rue,

Une première partie renferme les principes techniques des réparations, les règles directrices de construction des appareils.

La seconde partie (partie spéciale) contient les applications locales à la tête, au cou, au thorax, au rachis, à l'abdomen, aux membres supérieur et inférieur ; des notions générales de chirurgie et d'orthopédie.

Tel qu'il est, rédigé par 48 collaborateurs compétents, abondamment et soigneusement illustré, le Traité de chirurgie réparatrice et orthopédique est un ouvrage iudispensable aux chirurgiens ; e'est en même temps un monument élevé à la gloire de la chirurgie française.

ALBERT MOUCHET.

Manuel élémentaire de puériculture, par le Dr CLO. TILDE MULON; préface du professeur Marfan, 1920, un volume in 8 de 200 pages avec figures, 4 fr. 50 net (Masson et C10, élit. à Paris.)

Dans cette brochure, où sont exposées les notions élémentaires d'hygiène infantile courante, l'auteur a insiste spécialement sur les détails matériels et précis qui doiven<sup>‡</sup> présider à l'organisation des crèches, des chambres d'allaitement, des garderies. Le médecin et plus encore le grand public auront intérêt à lire ce pctit volume riche en données pratiques et qui peut aider à la vulgarisation nécessaire de la puériculture.

Le mal des aviateurs. Ses causes et ses remèdes, par les Dr. CRUCHET et MOULINIER ; préface du Dr V. PA-CHON. I vol. in-16 (Actualités médicales), 3 fr. (J.-B. Baillière et fils, édit. à Paris):

Dès 1910 et 1911, MM. Cruchet et Moulinier avaient étudié le mal des aviateurs, en avaient précisé les signes cliniques et les caractères physiologiques. Depuis, l'aviation s'est développée, de quelle manière, on le sait et. pendant la guerre, de multiples recherches sont venues confirmer intégralement leurs premières conclusions. Ils ont avec raison pensé qu'il serait intéressant de reprendre le sujet, de fixer la physiologie de l'aviateur depuis la guerre, de déceler la cause des pliénomènes décrits, de montrer les moyens hygiéniques à employer pour lutter contre le mal des aviateurs. Dans leur petit. ouvrage, clairement écrit et dont les chapitres se lisent avec un vif intérêt, ils mettent en relief le rôle capital de l'hypertension artérielle, sa valeur en fonction du froid, de la fatigue, de l'effort intellectuel, de l'émotion, de la vitesse. Ils montrent l'importance de l'entraînement, le rôle du surmenage, les accidents physiques et psychiques qui peuvent en résulter. Dans un dernier et rapide chapitre, ils écrivent un petit code d'applications pratiques, fixant l'hygiène de l'aviateur et les contreindications du vol. Si l'aviation militaire a perdu son importance, les aviateurs restent nombreux et les conseils donnés par MM. Cruchet et Moulinier devront souvent encore être suivis. P. LEREBOULLET.

Thérapeutique oculaire, par le Dr G. ROBERT, avecpréface du Dr Kai, r. vol. de 168 pages, 6 fr. net.

(Masson et Cie, édit. à Paris). Petit volume clair et concis qui donne pour chaque maladie des yeux l'exposé de toutes les ressources thérapeutiques actuellement utilisées, en entrant dans des détails suffisants pour adapter ce livre aux exigences de la pratique même la plus banale. Destiné surtout aux praticiens isolés, amenés à traiter sans l'assistance d'un spécialiste les cas si variés de maladies des yeux, il est appelé à leur servir de guide dans la pratique courante, en leur permettant de se renseigner rapidement sur les moyens à employer. Son caractère pratique ne l'empêche pas d'être complet et de donner l'exposé de la thérapeutique oculaire actuelle.

#### VARIÉTÉS

#### L'ESTOMAC ET SES MALADIES DANS LA MÉDECINE CHINOISE

#### Par le D' L. PRON (d'Alger)

Pour les Chinois, le corps lumain renferme cinq organes ou «membres» essentiels: le cœur, les poumons, les reins, le foie, la rate ou l'estomae. Chacun d'eux correspond à un élément, à une planète, à une saison, à une partie du jour astronomique, et à une région (1).

Le cœur, qui est le viscère le plus parfait, est le frère ou adjoint de l'intestin grêle; sa mère est le foie; son fils, l'estomae.

L'estomac et la rate ont pour fils, à leur tour, le poumon; pour enneui, le foie; pour amis, les reins. Ils correspondent à la partie du ciel appelée Keon et à la planète Saturne; lis dominent pendant les dix-huit demiers jours de chaque saison, et ils prédominent sur la chair, la bouche, les lèvres, les bras et les pieds. La bouche sert à faire connaître leur état. Ils aiment le froment et la chair de bœuf, mais détestent la tiédeur. Trop d'aliments, de fatigue, de travail, de soucis et de douceur leur enlèvent leur vitalité.

L'estomac pèse 2 kin 14 leang (environ 1 700 grammes); sa longueur est de 2 lehê 0 lsin (70, cen-imètres); sa grosseur, au milieu, de 1 lehê 5 lsin (46 centimètres). Il peut contenir 2 leon d'aliments (2) et 1 leon 5 ching d'eau. Il est percé de deux orifices, dont l'un reçoit les aliments, qui arrivent par le san-isiao, et sert, en même temps, à l'entrée et à la sortiede l'air respiratoire, et dont l'autre envoie les aliments au petit intestin.

Le canal de l'estomac (œsophage?) se nomme ocy-king ou tso-yang-ming ; il communique de la tête aux pieds; sa destruction est suivie de mort, du cinquième au neuvième jour. Il commence au-dessous des yeux, près des narines, pénètre dans la bouche, en traversant le milieu des dents supérieures, puis « remonte par les joues vers les oreilles, et arrive au point où finissent presque les cheveux »; ensuite, il descend, en passant sur les tempes, dévie un peu, passe au milieu des seins, et arrive un peu au-dessous du nombril, « De là, il fait une nouvelle déviation. au moyen d'un de ses affluents, qui commence à l'orifice inférieur de l'estomac, traverse le basventre, se réunit à son affluent, au point de jonction de la cuisse et du ventre, descend le long de la cuisse, et vient finir dans le pied, au doigt du milieu, près de l'ongle, en prenant la forme de la feuille de poireau (3). »

Les Chinois distinguent sept pouls externes (pouls de la chaleur innée), huit pouls internes (pouls de l'humide radical), neui pouls des grandes voies de communication, et vingt-six pouls dent le diagnostic est mortle J. Le pouls naturel de l'estomac est fort, et semblable aux feuilles de aux les grandes ent agitées par le zépluy; au printemps, il est lent et trémulant; en été, il est lent et débordant »; à la fin de chaque saison, il est lent fort; en hiver, il est prond-lent.

Quand l'estomac est sain, le pouls propre de ce viscère est modérement lent.

L'estomac craint beaucoup l'humidité, « Ouand il en souffre, on entend du bruit dans ce viscère et dans les intestins, et il s'ensuit cinq affections : dans la première, les aliments ne digèrent pas; dans la deuxième, il y a gonflement, enflure du ventre, vomissement des aliments; dans la troisième, il y a mouvement et douleurs d'entrailles et les selles sont de couleur blanche; dans la quatrième, il y a douleurs d'entrailles peu violentes; on rend du sang, quelquefois du pus; dans la einquième, on se sent pressé d'aller à la selle, mais on y va plusieurs fois inutilement. L'estomac est sujet à un mal qui commence en hiver : c'est un dépôt qui forme tumeur ; ce mal, s'il dure, est suivi de la jaunisse et d'un abattement général. Cette tumeur apparaît au creux de l'estomae : quelquefois, elle est de la grosseur d'une soucoupe (4). \*

Si le pouls lent est en même temps plein, c'est que l'estomac est malade; on note de la mauvaise haleine, des nausées, de la gingivite utécreuse, du déchaussement des dents, de la sécheresse des poils, des alternatives de chaud et de froid, et un affablissement progressif.

Si le pouls est « superficiel-plein » (5), la bouche est sèche; il y a des vapeurs et des rots, s'il est plein; de la faiblesse d'estomac et de l'amaigrissement, s'il est «aigre »; de la douleur et des nausées, s'il est tendu; de la chaleur du foie, s'il est « trémuleux ».

En général, dans les maladies d'estomac, le pouls petit et faible est d'un bon pronostic; tendu et précipité, ou bien superficiel, fort, long s, une issue fatale est probable. Si l'on trouve quarante-cinq battements « convenables », c'est signe de santé; au-dessous de ce chiffre, c'est un signe de vomissement et de mort prochaine; au-dessus, et si le pouls est très précipité, l'excès de chaleur trouble la digestion.

La couleur de l'estomac est le jaune. Si, dans les couleurs de la face, on peut distinguer du

 <sup>(1)</sup> D'après Dabry, La médecine chez les Chinois (1863).
 (2) Un teou = la mesure de 120 000 grains de millet =

<sup>10</sup> ching = 100 ko = 1 000 yo.

(3) C'est un trajet compliqué et bizarre, et l'on peut être,

à bon droit, surpris d'une telle étrangeté anatomique.

 <sup>(4)</sup> S'agit-il là d'un plastron cancéreux gastrique, ou d'une cholécystite?
 (5) Il y a là une contradiction évidente, aux yeux des Occidentaux

#### VARIÉTÉS (Suite)

jaune, c'est que le pouls de cet organe fonctionne encore, et qu'il n'y a pas danger de mort. Mais, si cette teinte ne se montre pas, la mort ne tardera pas à venir. Le coin interne des yeux jaune est un bon signe (1). Bouche ouverte et respiration difficile indiquent que les poumons et l'estomac ne fonctionnent plus.

Quoique la couleur jaunesoit favorable, iln'en est pas moins vrai que lorsque la langue est entièrment jaune, c'est une preuve d'inflammation de l'estomac et de sécheresse du gros intestin. Si la langue jaune a sa pointe blanche, c'est indice de faiblesse de l'estomac et de la rate.

Sous le nom de ooy ping (maladie de l'estomac), les Chinois groupent douze espèces de syndromes :

- 1º Indigestion, provoquée par des aliments de mauvaise qualité, ou insuffisamment cuits, ou ingérése ut top grande quantité. Il y a é la céphalalgie, des éructations fétides, des coliques, des gaz nauséabonds, de l'oppression, de la constipation et des vomissements (2).
- 2º Indigestion d'une personne travaillée par la bile. Le teint est jaune, la salivation abondante et épaisse. Entre autres médicaments, rhubarbe,
- 3º Gêne digestive, résultant d'un couchertrop tôt après le dîner. Le lendemain et pendant plusieurs jours, le malade éprouve inappétence et lassitude.
- 4º Pas de symptômes digestifs marqués ; mais, manque d'appétit, douleur à l'épigastre par la pression, amaigrissement, fatigue générale.
  - 5º Ivresse (3).
- 6º Même état, mais avec vomissements, après lesquels il y a grande chaleurinterne, céphalalgie, anurie et nausées.
  - 7º Dyspepsie par choc moral.
- 8º Un individu ivre se livre au coït; le lendemain, il y a faiblesse dans les membres et lassitude extrême.
- gº Etat qui correspond à notre hyperchlorhydric. Douleur à l'estomac, semblable à celle d'un fer rouge ou d'une morsure; id autres fois, la douleur n'existe qu'à la pression. Souvent, le repas amène un grand soulagement; l'appétit est conservé. Le malade est sensible aux variations de température, au vent et à el'électricité s.
  - Quand cet état dure depuis longtemps, la tête
- (1) Nous dirions, au contraire, que c'est un indice de trouble hépatique. (2) Je n'indique pas le traitement préconisé, car ce sont des médicaments en termes chinois, qui ne diraient pas grand'
  - (3) Division bizarre des affections gastriques.

- devient lourde, la langue blanchit, l'urine prend une teinte foncée; la bile est sécrétée en abondance et souvent vomie. Le patient perd alors l'appétit, et risque de tomber dans un état voisin de la folie.
- 10° L'épigastre est enflé, douloureux, et sensible à la moindre pression; il y a souvent vomissements de liquide âcre et acide; la constipation est de règle; l'urine est rouge.
- 11º Le pouls est «profond, précipité», et l'estomac enflé. Les autres symptômes sont les mêmes. 12º Douleur sourde à l'estomac; alternatives de diarrhée et de constipation; l'ingestion d'alimentsaugmente la douleur; les membres sont froids.

Parmi les cinq espèces de tumeurs mentionnées par les Chinois d'une façon vague, la première : tumeur au-dessus du nombril, malaise général, visage rouge, pouls plein, et la troisième : tumeur au creux de l'estomac, très large, pouls profond, inappétence, maigreur, semblent bien se rapporter à l'estomac.

On devine que l'acupuncture, qui peut s'appliquer en 388 points différents du corps, repérés d'une façon absolument exacte, constitue une thérapeutique capitale dans les maladies de l'estomac, comme dans celle d'autres organes. Il en est une cinquantaine de variétés, dont je passe sous silence les dénominations, selon qu'il y a douleur gastrique simple, douleur à l'estomac et au côté, douleur à l'estomac avec tumeur, douleur à l'estomac augmentant à la pression, plénitude, douleur sourde épigastrique, douleur avec insomnie, digestions laborieuses, flatuosités, inappétence, etc... Ces points, forcément très rapprochés les uns des autres, sont échelonnés sur trois lignes principales verticales, l'une allant du larynx au pubis, c'est-àdire médiane, passant par l'ombilic, qui a le nº 341, les deux autres paramédianes, dont le trajet est sinueux, surtout du côté gauche.

Il faut certainement une éducation manuelle et visuelle extrêmement longue, pour que le médecin piqueur ne se trompe pas de point.

Peut-être ne convient-il pas de sourire de ce mode de traitement, quand on pense aux résultats que Bonnier obtenait par la thermo-cautérisation de la muqueuse nasale.

Mais les connaissances anatomiques et physiologiques que les Chinois avaient sur l'estomac sont vraiment trop loin de la vérité et leur nosologie bien confuse.

REMINÉRALISATION **ERECALCIFICATION** BIOLOGIOUE GLOBALE POUDRE, CACHETS

COMPRIMÉ, GRANULÉ

CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIOUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157, Rue de Sècres. — PARIS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

Le médicament régulator par le déchorarion, le remde le cadennes et la dypophe, even de les codennes et la dypophe, even les codennes et la codenne et la code DOSES : 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se p

LITHINÉE

**FRANCAIS** 

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS .

PRODUIT FRANÇAIS

L. B. A. Téléphono : Élysècs 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE

PRODUITS CARRION

Téléphone : Élyades 36-45

# EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



## à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maladles du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOS. DE RÉGIMES. TRAITEMENTS PHYSIOTRÉRAPIQUES D. FEUILLADE, médecin directeur à Éculty (Rhône) Notice sur demande



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

# FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOSÉ - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AYENOSE, ETC.

CÉRÉ/ES JAMÉET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

# Laboratoires pharmaceutiques DAUSSE

### Fondés en 1834

### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus Osier rouge, Salicaire, Sauge ———— Séneçon, etc.

## SCLÉRAMINE

lode organique injectable, Ampoules Cachets et toutes prescriptions

# FONDANTS

de Condurango, Étain, lodotannique Levure de Bière, Mangano-ferreux — Soufre, Salicaire, etc.

## INTRAITS

Digitale, Gui, Marron, Valériane,
Strophantus, etc.

# COLLOBIASES

d'Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre, Térébenthine, etc.

## **PAVERON**

Ampoules et toutes prescriptions
comprimées

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE, 4, rue Aubriot, PARIS (IVe)



# LA SANGLE OBLIQUE

est une conception

## ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

## DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Ier)
Téléphone: Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

Lactogène par excellence pur ou étendu d'eau

# MALT D'AVOINE BARCLAY Marque: D' JOHNSON

En vente dans les bonnes Pharmacies

Bière de santé tonique, digestive et reconstituante

DÉPOT GÉNÉRAL: MICHEL FAUVARQUE et Cio, 28, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. Tél.: 609

### VARIÉTÉS (Suite)

#### SUR LE DIAGNOSTIC DU SEXE DU CRANE HUMAIN

Ch. FRAIPONT et Dr E. STOCKIS
Professeurs à l'Université de Liége.

M. le D' Marcel Baudouin vient de publier, à l'Académie des sciences (1), un « procédé de diagnostic du crâne humain, par la mesure de l'indice condylien ». Aux lecteurs de Paris médical (2) il a fait part de la découverte de ce procédé mathématique, qu'il déclare infaillible, et ausujet d'un procès sensationnel actuellement en cours, ot se pose le problème de l'identification d'ossements humains brûlés, il suggère aux médecins experts l'idée d'utiliser sa découverte, qui permettrait, selon lui, de résoudre ce problème d'une façon indiscutable, même si l'on ne dispose que d'un fragment du crâne, portant un seul condyle occipitat un

Le caractère si absolu de cette affirmation est bien faite pour effaroucher les médecins légistes, à qui la plus élémentaire prudence prescrit de ne se baser que sur des données scientifiquessûrementacquises, vérifiées et confirmées par

(r) BAUDOUIN, D'une mesure anatomique qui permet le diagnostic du sexe du crêne humain : l'indice condyllen (C. R. Acad. des sciences, Paris, nº 16, 19 avril 1920, P. 954).

(2) BAUDOUIN, Découverte d'un procédé mathématique pour le diagnostic du sexe du crâne humain : l'indice condylien (Paris médical, nº 26, 26 juin 1920, P. 384). une rigoureuse expérience. Dans une telle matière, oû des intérêts considérables sont en jeu, il importe de n'accepter que des méthodes éprouvées, et c'est un devoir de conscience que de passer tout d'abord au crible de l'expérience et de la critique scientifique, avant de les applique à pratique de l'expertise, les données nouvelles qui surgissent chaque jour en médecine et dans les sciences connexes.

Les recherches que nous avons entreprises, pour contrôler les affirmations de l'auteur, sont nettement défavorables à sa théorie. Aussi croyons-nous devoir ici même nous élever contre l'application tant anthropologique que médico-légale, d'une méthode dont la simplicité est jusqu'à présent le seul mérite.

L'auteur prétend que la largeur maxima d'un condyle occipital, multipliée par 100 et divisée par sa longueur maxima, donne un indice — indice condylien—qui, chez lafemme (Européensactuels), varie de 50 à 70, tandis que chez l'homme il Inait de 40 à 50 seulement, et il découvre dans la mesure de cet indice un moyen absolument formel de déterminer le sexe des crânes, tant actuels que fossiles.

A priori, tous les anthropologistes seront d'avis qu'au point de vue de ce diagnostic, seule une série de caractères morphologiques peut permettre de conclure avec sûreté, et qu'un seul caractère

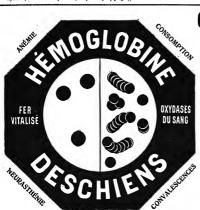

# OPOTHÉRAP<sub>i</sub>e Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour lours malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général :

Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

CURE SYNERGIQUE

# UROPHILE

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

#### • ÉTATS LITHIASIQUES •

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILI

### ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

Une cuillerée à soupe dans la matinée, autant dans la

soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane. Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILL

15. Rue de Rome, 15 R PARIS

# MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# THÉINOL

OXYQUINO-THEINE =

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emplot : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, PARIS



CAPSULES GLUTINISÉES

LEXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF

4 4 6 CAPSULES PAR JOUR

CAMUS

MALADIES DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

CONSTIPATION

Dinar:

CHOLÉINE CAMUS

13, Rue Pavée, Paris (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. D'OCTEURS,

anatonique isolé ne peut suffire. Cependant nous avons tenu à vérifier le caractère condylien, sur des erânes modernes, dônt nous possédions l'état civil complet, sans erreur possible, et qui sont conservés dans les collections de médecine légale et de paléontologie de l'Université de Liége.

Remarquons tout d'abord que la mensuration de l'indice condylien n'a rien de la simplicité technique attendue. On sait que les condyles occipitaux constituent des éminences plus ou moins elliptiques et d'un profil général convexe. Leur surface est souvent rétrécie, comme étranglée un peu en avant du milieu de la longueur, et la forme rappelle quelque peu, de la sorte, celle d'une table de violon, ce qui erée une première difficulté pour la mensuration de la largeur. Leur face interne présente une empreinte rugueuse destinée à l'insertion des ligaments odontoïdiens latéraux, et qui se délimite souvent très mal de la surface convexe articulaire. Leur face externe porte ellemême une surface jugulaire donnant insertion au muscle droit latéral, et qui, elle aussi, se continue insensi blement dans la face inférieure convexe. Il en résulte que les limites latérales du condyle sont très souvent mal indiquées par le compas d'épaisseur, qui cherche à saisir la largeur maxima. La mensuration de la longueur condvlienne est elle aussi, sujette à certaines causes d'erreur, tenant au passage parfois insensible de la face lisse, encroûtée de cartilages, de la convexité condylienne dans la concavité des fossettes antérieure, ou surtout postérieure.

Signalons encore que le contour condylien, différent si l'on considère la sufface articulaire et lisse seule, ou la totalité de l'épaisseur de l'éminence osseuse, présente souvent, surtout latéralement, des profeminences plus ou moins étroites qui peuvent ou non compter dans la mensuration du diamètre maximum. Au point de vue de la lougueur, l'auteur de l'indice condylien estime que la convexité du condyle n'est pas en rapport avec le sexe, et que la longueur seule importe, c'est-à-dire la projection horizontale du grand axe, mesurée au compas d'épaisseur; mais il ne s'explique passur la raison de cette manière de voir.

Indépendamment de ces obstacles à une mensuration précise des diamètres condylicns, il faut enfin mentionner le fait que ces diamètres varient souvent du condyle droit au condyle gauche du même individu, et nous pourrions considérer comme extrêmement fréquente, d'après nos observations, cette asymétrie condylienne chez les crânes d'adultes actuels.

L'indice condylien, calculé en prenant les noyennes de plusieurs mensurations, varie par exemple, de droite à gauche, chez le même sujet, de 50 à 52.17, mais aussi de 45.18 à 58.33, ou de 63.15 à 76.17, différences considérables qui enlèvent toute valeur démonstrative à la mensuration d'un seul condyle isolé.

Dans ces conditions, nous croyons peu au succès, en anthropologie métrique, de l'indice condylien, qui nous parai se prêter assex mal à des mensurations précises et à une technique uniforme; nous croyons moins encore à la valeur de mensurations pratiquées, nonplus sur le crâne même, mais sur des dessins ou des photographies de la norma inferior, que l'auteur de la méthode estine parfaitement suffisantes pour permettre de diagnostiquer le sexe du crâne représenté.

Quoi qu'il en soit, nous avons calculé l'indice proposé sur un certain nombre de crânes bien identifiés, en écartant ceux dans lesquels la mensuration ne semblait pouvoir se faire avec une exactitude satisfaisante, et en prenant comme base le plus possible la surface articulaire maxima.

Chez 17 hommes adultes nous avons obtenu les indices condyliens suivants, respectivement pour le condyle droit et pour le ganche : [0+1; 1,1-10; 52-50; 54-58; 58-53; 45,45-50; 45,83-50; 45,18-58,33; 50-52,17; 52,33-50; 53,33-50; 53,33-55,55; 65,21-66,66; 68,20-66,66; (34,15-76,47.

Ces résultats sont en opposition formelle avec les chiffres proposés par Baudouin, de 40 à 50 pour l'indice masculin (moyenne 45).

Chez la femme moderne, nous obtenous les chiffres de 50-4/83; 155-21,7; 63,5-63,5. Ils se rapprochent davantage des limites proposées pour l'indice féminin, qui intit de 50 à 70 (moyenne 66); mais la confrontation des indices que nous avons calculés plus haut ne permet aucune espèce de conclusion quant au diagnostie du sexe.

En admettant qu'il existe une différence sexuelle, pourrait-on adopter tout au plus cette conclusion plus prudente que l'indice condylien est habituellement plus petit chez l'homme que chez la femme?

D'autres recherches portant sur un matériel très nombreux permettrait d'élucider cepoint, si une technique métrique peut être précisée et fournir des chiffres tant soit peu rigoureux.

Peut-être pourra-t-on ranger alors l'indice condylien de Marcel Baudouin à côté des autres caractères sexuels de Broca, caractères tout relatifs qui sont, comme on sait, les suivants:

1º I,a glabelle est ordinairement plus développée chez l'homme.

2º Les bosses frontales sont plus saillantes chez la femme et chez l'enfant; la partie inférieure de la courbe frontale est plus droite, plus verticale, la partie supérieure plus fuyante; la saillie du front

se montre de profil sous forme d'un angle obtus très émoussé. Chez l'homme, les bosses frontales sont en général un peu plus haut au-dessus des orbites, plus écartées l'une de l'autre. moins saillantes.

3º Les arcades sourcilières de l'homme sont plus volumineuses et plus épaisses; l'apophyse orbitaire externe est plus épaisse et plus saillante.

taire externe est plus épaisse et plus saillante. Chez la femme, la partie externe de l'arcade sourcilière est mince et tranchante.

4º La courbe sous-cérébrale antérieure est plus longue chez l'homme et la hauteur de l'arcade sourcilière plus grande.

5º En général, l'inion est plus fort chez l'homme, la ligne occipitale aussi.

6º Les apophyses styloïdes sont en général beaucoup plus grosses à la base chez l'homme que chez la femme.

7º Les apophyses mastoïdes sont, en général, peu volumineuses chez la femme et les sujets masculins jeunes. La rainure digastrique est plus longue, plus large et plus profonde chez l'homme. La crête sus-mastoïdienne saillante est généralement un caractère masculin.

8º La région faciale a des contours plus rudes chez l'homme, des surfaces plus inégales; la fosse canine est plus profonde; le massétérin est plus épais. Les arcades alvéolaires sont plus fortes, la voûte palatine est plus large, les dents sont plus volumineuses, etc.

9º Les condyles occipitaux sont ordinairement plus larges et plus massifs chez l'homme, mais Broca attribuait à ce caractère une valeur tout à fait secondaire.

Toutes ces différences sont plus ou moins marquées et l'on peut dire avec Broca que, s'il y a dans toute race un type masculin et un type féminin qu'un observateur quelque peu expérimenté distingue au premier coup d'œil et qui marque son empreinte sur la plupart des crânes, il y a toujours un certain nombre d'individus dont le crâne participe à la fois aux deux types.

Cependant nous pourrons presque certainement conclure au sexed 'un crâne lorsquelesquatre caractères les plus importants concordent : glabelle, courbe frontale, épaisseur de l'arcade sourcilière, inion et ligne occipitale. C'est à cette conclusion que s'arrêtait Broca en 1875 ; cette conclusion prudente du maître s'impose toujours à l'heure actuelle. Pour intéressantes que soient les observations récentes de notre estimé collègue, nous estimons prématuré de donner à l'indice condylien droit de cité en anthropologie, et d'en tirer un cri-terium applicable à l'identification médico-légale.

# FURDICULOSE SULFODERMOL RAMBAUD (PÂTE THIONIQUE) 1 CACHET AUX 3 REPAS SULFODERMOL RAMBAUD (PÂTE THIONIQUE) Frictions matin et soir sur la voite plantaire (imprégnation de l'orgenisme) Arsenicaux, alcalins, poudres, pommades diverses, échouant fréquemment Prescrire Le Sulfodermol Rambaud (Treit "interne et externe) INOFFENSIF ~ SANS TOXIQUE LA BROCHURE ET LES 2 ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE LABORATOIRE RAMBAUD. 12. Rue Beautreillis, Paris \_ Teléph. Archives 43-98

NOUVEAU TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES DERMATOSES

#### REVUE DES CONGRÈS

#### III CONGRÈS DE LA SOCIÉTE FRANÇAISE D'ORTHOPÉDIE

Le II Congrès de la Société française d'orthopédie s'est ouvert le vendredi 8 octobre 1920 à la Paculté de mélecine. L'assistance était noubreuse; beaucoup d'étrangers: Delchef, Herman, Mafél, Reverdin, Nicod, Abbott (de Portland), et parmi les Français : Mauclaire, Oubredaune, Predich, Rocher, Mutel, Jouon, Grisel, Capette, etc., etc.,, sans parler des membres du bureau, Nové-Josserand, Dennué, Broca, Mouclete, Estor, etc...

Le professeur Kirmisson, président, félicita d'abord les congressistes d'être venus aussi nombreux au II e Congrès de la Société française d'orthopédie dont la vitalité s'affirme par le nombre croissaut des eaudidatures.

Trois questions furent successivement discutées, qui frent l'objet de rapports distincts: 1º La Rivaction ischémique des musseles (de Volkmann); rapporteur: professeur Denucé (de Bordeaux); parférent sur cette question: Froulciu (de Nancy), Nové-Josserand (de Lyon), Reudu (de Lyon), Manclaire, Monchet, Grisel (de Paris), 2º Des anastomoses tendimenses dans le trailement des

paralysies traumatiques; rapporteur; Mauclaire (de Paris); orateurs: Lauce (de Paris), Rocher (de Bordeaux).

3º Trailement moderne de la scoliose; rapporteur; pro-

3º Trailement moderne de la socilose; rapporteur: protesseur Estor (de Moutpellier); oracteurs: Nové-Josserand (de Lyon), Mouchet et Rocherer, Lance, Judet, Trèves (de Paris), Rocher, Gourdon (de Bordeaux), Proclieh (de Nancy), Marique, Maffel (de Bruxelles)

Les rapports si substauticle et si précis qui ont été faits sur ces diverses questions, les discussions si inté-ressuntes auxquelles ces rapports ont donné lieu ont trop d'importance pour que nous nous contentious d'en donner lei un apereu. Nous nous proposons de mettre au point ces trois questions, telles qu'elles sortent des d'êtats du Cougrès, dans une revue générale que nous publièrons avec la collaboration de Roderer dans le numéro de Paris médical du q décembre consacré à la chirurgle infantile.

Nous ajouterons seulement ici que la prochaine réunion de la Société française d'orthopédie aura lieu par exception non à Paris, mais à Strasbourg, en même temps que le Congrés français de chirurgie, le veudredi 7 octobre 1921.

Al a fin de cette séauce de 1920, le bureau sortant a été réélu pour deux ans. Présideut: professeur Kirmisson; vice-présidents: Dr. Aug. Broca et Denucé; secrétaire général: Dr. Nové-Josserand; secrétaire général adjoint: Dr. Albert Mouchet: trésorier: Dr Esovier: Dr. Esovier:

Dis-sept membres nouneaux ont été dius, ce qui porte de sue la roubir de la Société. Ces membres nouveaux sont : MM. Perrin, Mayet (de Paris) ; Fouilloud-Buyd (de Lyon) ; Dijonneau, Papiu, Princeteau (de Bordeaux) ; Coville (d'O'ficans) ; Aimés (de Montpellier) ; Sourdat (d'Amiens) ; Trion (de Bourges) ; Bullinger-Ruller (d'Alger) ; Hendrix (de Bruxelles) ; Vau Haelst- (de Gand); Kafsin (de Floreffe, Belgique) ; François (d'Auvers) ; Crassopaties (d'Adhersathes (d'Ablensathes (d'Ab

#### ALBERT MOUCHET.

#### IIº CONGRÈS NATIONAL DE LA NATALITÉ

La Chambre de commerce de Rouen a imité le bel exemple donué l'an dernier, à la même époque, par la Chambre de commerce de Nancy, en organisant un deuxième Congrès de la natalité. Présidé par M. Isaac, ministre du Commerce et de l'Industrie, ce Congrès eut aussi l'appui personnel de M. Breton, ministre de l'Hygiène, lequel a fait part de ses intentions en ce qui concerne la question du logement.

Le logement ouvrier fut l'objet d'étude de la réunion générale du 24 septeubre. Car évet l'insuffisance du logement qui constitue, actuellement, le gros obstacle à la lutte contre la dépopulation. Avant la guerre, déjà, le nombre des logements ouvriers était insuffisant. Depuis, ectte insuffisance s'est accrue et l'on cite des quartiers de ville où la population s'entasse dans des taudis inamifiorables, et où, sur 25 enfants nés au cours d'une année, trois seulement on tru survivre.

Il y a bien une loi sur les habitations à bon marché, mais elle ne peut avoir un grand essor d'application parce que les capitanx mis par l'Etat à la disposition des sociétés de construction sont insuffisants, et pour blen d'autres raisons encore (loi des huit heures de travail, péturie de unetrinaux, etc.)

Le sursalaire familiai a aussi été examiné dans la séance plénière du 25 septembre, et de précieux renseignements ont été communiqués.

Le problème de la natalité et les espérances de l'Allemagne ont fait l'objet d'une conférence par M. G. BLON-DEL, professeur à l'Ecole des sciences politiques.

La médallle de la famille française a été attribuée à des mères de familles ayant eu dix-sept enfants. L'une de ces familles a eu jusqu'à onze fils mobilisés.

A ce propos, M. Jacques Briettilon, président de l'Alliance vantionale pour l'accroissement de la population française, a lait voir, par des statisfiques, que la moitié des héros français de la Marme et de Verduu appartenait des familles comptant plus de cinq enfants. Ainsi, sans ces familles «nombreuses», la France risquait d'être cérasée.

#### XXXIº CONGRÈS DE CHIRURGIE (Sulte)

Troislème question. - Les consolidations vicleuses des fractures du cou-de-pied. - Rapporteurs : MM. L. Bri-RARD, de Lyon et P. WIART, de Paris. - M. Léon Bê-RARD débute par l'historique des fractures graves du cou-de-pied, pour arriver à Destot qui, dès 1897, entreprit l'étude radiographique du pied normal et patholo gique et publia, en 1911, uu «admirable livre» sur le traumatisme du pied et rayons X. Il passa ensuite aux données d'anatomie normale et pathologique, aux consolidations vicieuses qui détruisent l'équilibre transversal du pied (pied plat valgus traumatique, diastasis, pied varus traumatique) ou qui altèrent l'équilibre antéro-postérieur (inflexion du cal daus les fractures sus-articulaires, déplacements du pied dans la mortaise tibio-tarsienne, subluxations, fractures sans déplacement et avec déplacement, fractures combinées de l'astragale et du calcauéum, fracture astragalo-scaphoïdienne, etc.).

Après l'anatomie pathologique, M. Léon Bérard examine les formes cliniques des consolidations vicieuses, formes cliniques qu'il classe en trois catégories suivant la gravité des déformations et des troubles fonctionnels.

Dans la première catégorle se range le type bénin, représenté par une déviation latérale du pied, surtout en valgus, sans altération notable des contours osseux, et consécutivement aux fractures malléolaires avec peu de déplacement. Ensuite vient le cai vicieux du second degré attenant aux fractures bimalléolaires basses sans

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLEPHONE II4

#### MONTCOURT DE

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithlase Ictère par rétention

En sphérulines dosces à 10 clar.

De 2 à 6 sphérulines par jour.

Extent cánal MONCOUR insuffisance rénale Albuminurie Néphrites, Urémie

En sphérulines dosées à 15 ctor. Do 4 à 16 sphéruliues

Corps thyroide MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance Fibromes En bonbons dosés à 5 clar.

hérulines dosées á 35 c/gr. De i à 4 bonbons par jour. De i à 5 sphérulines --

Neurasthénie féminine En sphérulines dosées d 20 elar par jour.

De i à 3 sphérulines Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

Poudre ovarienne

MONCOUR

Aménorrhée

Dysménorrhée

Ménopause

Autres préparations MONCOUR Extrait

de Muscle lisse Extrait Muscle strié Moelle osseuse Myocardine

oudre surrénale Thymus, etc., etc.



#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphtol soufre, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicyfe, S. à l'Ichthyot, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

Dans tous les cas où vous ordenniez l'Uno Tropine, prescrivez l Urotropine Française

Antisentique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour). Echantilions gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES **OPOTHÉRAPIES** Extraits Hépatique

Coliques hépatique HYPOHEPATIE ARTHRITISME
ABETE DYSHEPATIQUE
OHOLEMIE FAMILIALE
ROFULE of TUBERCII MÉPATISME CROFULE et TUBERCULOSE
paticiable de l'Hude de FOIE de Morue
TSPERSES et ENTEUTES -- HYPERCHLORHYDRIE

LITHIASE

Pris de FLACON en France : 7 fr. 60 Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 80

dans toutes les Phari MÉD, D'OR GAND

Cotto récombytine

Catto médication passatidis ment clinique, institutes par le DiFrantier, ser le scule soit, agaittes par le DiFrantier, ser le scule soit, agaittes que le concentration, combine le clie chinique de la concentration de la concen

es de 2 PILULES és

PETPENESS & DETECTES - HIPECELICARIDORE NO. COLLTE - L'UL/OMBERANEUEE COLLTE - L'UL/OMBERANEUEE NOTIFIATION - HÉMORROIDES - PITUTE EN L'UL COLLTE - L'UL COL PALMA 1914

BILIAIRE

Littérature et Échantilion : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

grand deplacement, surtout après celles de Duppytren avec ou saus diantais. Les cais de ce second type sout vicieux anatomiquement et physiologiquement, les uns (calls physiologiquement vicieux, de Villard) pouvant entraîner des troubles forntcionnels très accentrels malgré des lésions anatomiques restreintes. Enfin la situation cet aggravée das vantage dans les cals du roisition degré.

Quant à la paltogolist, si elle est ordinairement facile à interpréter, ly a pourtant des coa difficiles à expliquer, lorsque, par exemple, des fractures malfolaires apparenment souples et réduites normalement réapparaissent, après plusieurs mois, avec des attitudes vicieuses, Parfois ils s'agit d'insuffisance et de mollèses persistante du cal; mais parfois aussi, il faut songer à une insuffisance de diagnostic, de réduction et de contention.

Le diagnostic des consolidations vicieuses repose sur les données cliniques, et doit se faire en comparant les deux pieds. La radiographie est indispensable.

Quant au traitement, il sera prophylactique (réductiou précoce, sous auestitésie générale ou rachidieune, de préféreuce ; immobilisation en goutitére, tractiou continue; appareil de marche de Delbet) ou curatif (redressements non sauglants, ostéotomies directes ou intraarticulaires, astragalectomie)

M. Pierre Wiart, rapporteur, commence par définir les fractures du cou-de-pied, en rappelant les conceptions de Tillaux, Destot, Quénu, Mauclaire, etc. Il rapporte sur les fractures sus-malléolaires, dout les déformations penvent être antéro-postérieures et en arc de cercle. on latérales et en valgus ou varus. Il étudie les décollements traumatiques de l'épiphyse inférieure du tibia, les fractures articulaires (vraies fractures du cou-de-pied). l'étiologie. L'anatomie pathologique est examinée au point de vue général et par rapport aux différeuts types de déviations (latérales, antéro-postérieures, mixtes). Viennent ensuite les symptomes et le diagnostic (déviatious latérales, antéro-postérieures, mixtes). Quaut au traitement, il doit viser, d'après M. Wiart, non sculement, à rendre une forme et une apparence esthétique satisfaisantes, mais encore à obtenir des conditions d'équilibre se rapprochant le plus possible de la normale. It le rapporteur commence par examiner quelles sont les conditions normales d'équilibre du pied et termine par l'examen des divers procédés thérapeutiques applicables aux divers cas (déviations en varus; déviations autéropostérieures), et en considérant les résultats éloignés des interventions.

#### Discussion

M STEINMANN, de Berue, pense qu'ou peut sonvent éviter une opération sanglaute en pratiquant la méthode de traction au clou, et en mobilisant au plus tôt.

M. MAUNOURY, de Chartres, fait ressortir ce fait que, malgré leur éclectisme, les deux rapporteurs sont plutôt partisans de l'astragalectomie alors que, ini, il considère la résection tibbe-tarsienne avec avivement et suture comme le procédé de choix.

M. DUJARIER, de Paris, sontient que, dans la plupart des cas, on ue peut obtenir une parfaite correction sans recourir à la méthode saughante. En présence des cala anciens, il est partisan: de la double ostéolomie susmalféolaire, en cas de valgus simple; de l'astragalectomie, et cas de luxation postérieure du pied.

M. GUDET, de Paris, a obtenu d'excellents résultats en recourant, dans deux cas de fractures de Dupuytren, à la double ostéotomie suivie de réduction forcée.

M. Frælich, de Nancy, insiste sur deux points particuliers concernant les décollements épiphysaires de la cheville chez l'enfant.

Pour M. TERMER, de Grenoble, l'astragalectomie ne convieut pas dans tous les cas, et dans les cas de gros pilon hyperostosé, l'ostéotomie modelante est préférable.

M. Paul DELBET, de Paris, estime qu'il faut étudier séparément les fractures de l'astragale. Il est pour l'astragalectourie et contre la méthode de Championuière.

MM. Peraire et Chabry, de Paris, présentent deux cas de fractures du con-de-pied vicieusement consolidées, Dupuytren et fracture sus-malléolaire du tibla.

M. VITRAC, de Pau, donne les résultats opératoires qu'il a obtenus dans onze blessures vicieusement consolidées, après plusieurs mois (de deux à don e). DURAND,



SE SUCENT COMME UN BONBON



S'AVALENT COMME UNE PILULE

#### VIENT DE PARAITRE :

# PRÉCIS DE BACTÉRIOLOGIE

PAR LES DOCTEURS

DOPTER et SACQUÉPÉE

Professeurs à l'École du Val-de-Grâce

#### Deuxième édition

Bibliothèque du Doctorat en médecine GILBERT et FOURNIER

Régime des ARTHRITIQUES Régime

des



#### VAL-MONT-CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

LA COLLINE

= SUR ==

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

Littérature et Échantilions PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Foie, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (byper-tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITE;

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste # D' WIDMER Médecin-Directeur

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

#### SUPPOSITOIRE PEPE CONSTIDATION Echant: HENRY ROGIER, 19, Av. de Villiers.

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE Atophan Cruet en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) LA GOUTTE

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 8 octobre 1920.

Essence de térébenthine et congestion pleurale de dérivation. — M. G. ROSENTIAI, montre que le chien réagit faiblement à l'injection intrapleurale d'essence de térébenthine au tiers dans l'huile.

Accidents de l'arsénobenzol et instabilité thyroïdienne.

—M. Lérova,D-Lévt rappelle que les accidents de l'arsénobenzol sont souvent à allure thyroldienne et à mécanisme thyroldien (Lortat-Jacob), l'arsenie fait en effet partie des médications métathyroldiennes. Le corps thyrolde participe d'autre part au problème général de l'anaphylazie et peut provoquer des troubles angiocrinices comparables à ceux de la réaction de Herzheimer.

Traumatisme et syphilis. — M. GOUBEAU fait ressortir le rôle fréquent du traumatisme dans la production des unantiestations de la syphilis à toutes les périodes, quels que soicent les organes atteints. Or, les erreurs de diagnostie sont fréquentes, fatales quelquefois même, et le traumatisme pris pour cause unique fait mécennaitre une syphilis ignorée on cubilée. Il faudra done toujours peaser à la syphilis, même après un traumatisme, rechercher les antécédents, compléter la elitique par le laboratoire, pour éviter des erreurs de diagnostic préjudiciables au malade et à la société.

Traitement du cancer. — M. Di Kilattino-Hart fait une revue d'ensemble de la thérapeutique actuelle du cancer où il préconise l'association des agents physiques (fulguratiou, thermoradiothérapie, radium) avec la chirurgie, chaeun de ces agents ayant ses indications respectives suivant les eas.

La nosomanie. — M. P. GALIOIS voudrait séparer de la neurastheiie un état mental souvent confondu avec elle et pout lequel il propose le nom de nosomanie : c'est le malade imaginaire de Moliène. Cet état est caractérisé par la peur d'être malade et le besoin de se traiter. Pour guérir ces malades, on a proposé le traiteueuni par suggestion : mais il faut admettre la réalité de la maladie imaginaire et affirmer que l'on possède des moyens plus on moius sensationnels pour la guérir. Ce traitement, pour l'auteur, a le tort de commencer par renforcer l'idée fausse que se fait le maladie sur son état; aussi propose-t-il de commencer par calmer les appréhensions du malade et de lu lassurer qu'eve une médiction banale on arrivera à le guérir. C'est en soume un procété de désuggestion et de rééducation qu'il propose.

H. DUCLAUX.

#### NOUVELLES

Projet d'assurance sociale contre la maladie.— A la séance de clôture du Congrès de la mutualité tenu à Angers, M. Jourdain, ministre du Travali, a exposé ses projets pour l'amélioration de la caisse des retraires ouvrières

et la création d'une caisse d'assurance contre la maladie. Syndicat des sages-femmes.—A l'assemblée générale du syndicat, tenue la semaine dernière, un vœu a été émis relativement à la limitation du nombre des sages-femmes.

relativement à la limitation du nombre des sages-femmes.

Académie de médecine. — Une place est déclarée vacante dans la section de chimie eu remplacement de M. Arnuand Gautier.

Pour 1es étudiants. — Le bureau des reuseignements scientifiques de l'Université de Paris à la Sorbonne, rue des Ecoles, centralise les adresses des chambres meublées et des pensions de famille pour les étdulants et étudiantes fraucais et étraneers.

Médailles des épidémies. — Médaille d'argent : MM. les Dr Therianos, Papathéodorou, Cantas, médecimismajors de 1º classe de l'autée helléuique; Moschocilla, Gregoratos, Franceschenchés, Lappos, Margelès, médecimmajors de 2º classe de l'armée helléuique ; Tsounoucas, médecim principal de 2º classe de l'armée helléuique ; Valtis, Kyrlozides, médecims aides-majors de 1º classe de Parmée helléuique.

Faculté de Paris. — Cours de pathologie expérimentale et comparée. — M. le professeur Roger commencera son cours le 13 novembre à 17 heures (Peiti amphithédire), et le continuera les jeudis et samedis suivants.

M. le Dr Garnier, agrégé, commencera une conférence complémentaire le 16 novembre à 17 heures (*Petit* amphithéâtre), et la continuera les mardis suivants.

Objet du cours: Programme de l'examen de 3º année. Des démoustrations pr.t.iques serout faites tous les mercredis, à 14 heures, au grand amphithéâtre de l'Reole pratique, à partir du 17 novembre. Clinique chirurgicale infantile (Inotital, DES FENDANTS-MALADIS). — M. le professeur Broca fera examiner les malades à la consultation les mardis, jeudis, samedis, à 10 heures. Le vandredi à 9 la. 30, consultation sur les tuberculoses ossenses et leçon avec projections.

Les leçons magistrales, avec l'assistance de M. le D' OMBREDANNE, agrégé, ont lieu le vendredi (M. Broca) et le lundi (M. Ombredauue), à 10 h. 30.

et le lundi (M. Ombredauue), a 10 h. 30.

Il sera fait, en juillet, un cours de pathologie chirurgicale infantile en 20 leçons (droit d'inscription, 150 francs).

M. le D' MAUCLAIRE, agrégé, fera, le premier et le troisième jeudi de chaque mois, à 10 heures, à l'hôpital de la Pitié, une leçon clinique sur l'orthopédie chez l'adulte.

Inspection des transports maritimes. — M. Mazères (Edouard) est nommé, à titre temporaire, médecin sous-inspecteur des transports maritimes et de la marine marchande, en remplacement de M. Larroque, et affecté au port de Nantes.

Lo certificat d'aptitude à la profession d'herbetiste.

Le décret suivent vient d'étre inséré au j'ournal officiel:

ARTICLE PRIMIER. — Le certificat d'aptitude à la
profession d'herboriste est délivré soit par les Facultés de
pharmacie, soit par les Facultés en intites de médéchie et de
plarmacie, soit par les écoles de plein exercice ou préparatoires de médéchie et de plarmacie.

ART. 2. — Daus les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires, le jury de l'examen en vue du certificat d'aptitude à la profession d'herboriste est présidé par un professeur de Faculté.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — Tous les cours et conférences ont lieu l'après-midi; la présence des élèves y est obligatoire.

MÉDECINE LÉGALE. — Cours théorique de médecine légale. — Ce cours sera professé les lundi, mardi, mer-



Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroide Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable. 12 contre Myzondème, 2 à 8 contre Obestte, Goître, FL. 3 fr. - PARIS, 3, Bould St-Martin

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

HELMREICH

Electricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

#### Villa de repos "Le Coteau" ninutes de Grenoble

ETATS ASTHÉNIQUES ET NEURASTHÉNIQUES
ETATS ASTHÉNIQUES ET NEURASTHÉNIQUES
CONVALES DIGESTIFS, ANÉMIE,
DE RÉPOS, RÉGIMES, HYDROTHÉRAPIE,
Renseignemais à la gérante

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble

# SELS ALCALINO-LITHINES, EFFERVESCENTS

Office Entral d'hygiène, 4 Rue Boulle

RICHARD POMARÈDE

LA CURE DE DIURÈSE

COMMODITÉ, PROPRETÉ

drénaline — Extrait triple de marron d'Inde Extrait Ratanhia-Hamamelis-Saturne Prix modique : 3 fr. 50 au public Offre gratui e d'un tube aux Docteurs qui en feront la demande

TUBERCULOSE . LYMPHATISME TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



PROISSANCE . RACHITISME !\*

### LA RECALCIFICATION ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE

PRATIQUE

OUE PAR LA

### TUBERCULOSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

se vend : TRICALCINE PURE MPRINTS, GRANISTS, ST CACHES

TRICALCINE CHOCOLATEE TRICALCINE

#### NOUVELLES (Suite)

credi, vendredi et samedi de 6 heures à 7 heures, pendant e semestre d'hiver :

1º Médecine légale, toxicologie et déontologie, par M. le professeur Balthazard et M. Duvoir, agrégé : 2º Législation et jurisprudence médicales, par M, le professeur GARÇON, de la Faculté de droit.

Cours théorique complémentaire de médecine légale. -Accidents du travail et maladies professionnelles (lois des 9 avril 1898 et 25 octobre 1919), par M. le professeur BALTHAZARD, assisté d'agrégés de médecins et chirurgiens

des hôpitaux, les lundi et vendredi, de 6 heures à 7 heures (pendant les mois de mars et avril).

Cours pratiques. - 10-Autopsies à la Morgue, pendant le semestre d'hiver, de 1 h. 30 à 3 heures :

Le jeudi, par M. le professeur BALTHAZARD.

Le mardi, par M. le Dr Duvoir, agrégé. Le samedi, par M. le Dr DERVIEUX, chef des travaux

Pendant le semestre d'été, les élèves procéderont euxmêmes aux autopsies et seront exercés à la rédaction des rapports, les mêmes jours, de 4 heures à 5 h. 30.

2º Travaux pratiques de médecine légale (application des méthodes de laboratoire à la pratique médicolégale), les samedis, de 1 li, 30 à 3 h. 30, sous la direction de MM, les Dr. DUVOIR et DERVIEUX (semestre d'été).

3º Travaux pratiques de toxicologie, sous la direction de M. Kohn-Abrest, chef des travaux toxicologiques au laboratoire de toxicologie, à la Préfecture de police tous les vendredis, de 4 heures à 5 h. 30 (semestre d'été)

4º Expertises d'accidents du travail, sous la direction de M. le professeur BALTHAZARD, assisté de MM, les Drs Duvoir et Dervieux, le jeudi à 2 heures (semestre d'été, laboratoire de médecine légale).

PSYCHIATRIE. - Cours de psychiatrie médico-légale. -M. le professeur DUPRÉ fera le cours tous les lundis, à la clinique des maladies mentales de Sainte-Anne, de 1 h. 30 à 3 h. 30, pendant le semestre d'été.

Cours clinique de psychiatrie. - Le cours aura lieu pendant le semestre d'été (mars et avril), les mercredis et vendredis, de 1 h. 30 à 3 h. 30, dirigé par M. le professeur DUPRÉ, assisté des chefs de clinique à l'asile Sainte-Anne

Examens de malades et rédactions de rapports, MM. Logre, Heuver, chefs de clinique, dirigeront ces exercices à la clinique des maladies mentales à l'asile Sainte-Anne et à l'infirmerie spéciale de la Préfecture de police, tous les jeudis, de 4 heures à 6 heures (semestre d'hiver) et les mercredis, de 3 h. 30 à 5 h. 30 (semestre

Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie. - Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français et étrangers (titulaires de 16 inseriptions) sont admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie, a rè

s'être inscrits au secrétariat de la Faculté (guichet nº 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Les titres et diplômes et de plus, pour les étrangers, l'acte de naissance, doivent être produits,

Les droits à verser sont : un droit d'immatriculation, 20 francs ; un droit de bibliothèque, 10 francs ; quatre droits trimestriels de laboratoires à 100 francs, soit 400 francs : un droit d'examen, 100 francs,

Clinique oto-rhino-laryngologique de la Faculté de médecine. - Sous la direction de M. le professeur P. Sebileau, MM. Dufourmentel et Miégeville, chefs de clinique, Bonnet-Roy, assistant, et les internes du service, feront un cours de perfectionnement dans le service de la clinique à l'hôpital Lariboisière les mardis, jeudis, samedis, à 10 heures, à partir du samedi 20 novembre 1920. S'inscrire à la Faculté de médecine. Droits à verser : 150 francs, Ce cours sera suivi d'un cours de médecine opératoire à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux,

Enselgnement de la radiologie médicale (HOPITAL, SAINT-ANTOINE). - Le Dr BÉCLÈRE, médecin de l'hôpital Saint-Antoine commencera le dimanche 7 novembre. à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Antoine, dans l'amphithéâtre de la Clinique médicale de M. le Professeur Chauffard, et continuera les dimauches suivants, à la même heure, une série de sept conférences sur la Radiothérapie des fibro-myomes utérins, av. c les rayens X ou les ravons du radium.

Clinique chirurgicale (HOTEL-DIEU), - M. HARTMANN, . professeur, commencera son enseignement le mardi 2 novembre, à 10 heures.

Mardi: examen clinique; samedi: leçon cliuique; lundi, mercredi, vendredi: opérations; jeudi: travaux de laboratoire.

Clinique médicale (HOPITAL BEAUTEON). - M. ACHARD, professeur, commencera ses lecons cliniques le samedi 13 novembre, à 10 heures.

Tous les jours, à 9 heures, examen clinique par MM. LE-BLANC, ROUILLARD, THIERS, chefs de clinique.

Lundi, mercredi, vendredi, conférences complémentaires de pathologie élémentaire par MM. CLERC, RA-MOND. FOIX, médecins des hôpitaux, Touraine, Feuillié RIBOT, LIÈVRE, chefs de laboratoire,

Cours d'hyglène et de clinique de la première enfance (HOPITAL DES ENFANTS-MALADES). - M. MARFAN, DICfesseur commencera son enseignement le mereredi, 10 novembre, à 10 heures. - Mardi, à 10 heures, consultation des nourrissons. - Jeudi, à 10 heures et demie, conférences .complémentaires par MM, LEMAIRE, médecin des hôpitaux, BLECHMANN, HALLEZ, chefs de clinique, DORLENCOURT, chef de laboratoire. - Vendredi, à 10 heures, examen cli-

Congrès italiens. - Le 26° Congrès de la Société itajienne de chirurgie se tiendra à Rome les 6, 7 et 8 novembre prochain.

# DU DR. Hecquet

MONTAGO, 48, Boul. de Port-Reyal, PARIS

(Bi-Bromure de Codéine)

A MPOULRE BE

#### NOUVELLES (Suite)

Pour tous renseignements, s'adresser à la R. Instituto de la Clinica zhirurgicz, Policlinico Umberto, I, Rome. Le 26º Congrès itulien de Médecine interne se tiendra

Le 26º Congrès itulien de Médecine interne se tiendra à la Clinique médicale de Rome du 3 au 6 novembre prochain.

Les demandes de renseignements sont reçues à la R. Instituto de la Clinica medica, Policlinico Umberto, I, Rome.

Le 11° Congrès de la Société italienne d'orthopédie se tiendra à Rome le 5 novembre prochain.

Toute demande de renseignements est reçue au secrétariat de la Société, Clinique orthopédique de la Policlinique Umberto, I. Rome.

Le 2° Congrès international de pathologie comparée se tiendra en avril 1921 à Rome. Il a été constitué un Comité d'organisation sous la présidence du professeur Perroncito.

Les adhésions au Congrès devront être adressées au secrétaire général du Comité, M. le professeur Mario Levi della Vida, Institut d'hygiène, 58, via Palermo, Rome.

Thèses de la Facuité de Paris. — 21 octobre. M. ALVA-NAKAN HAGOP (Mikael), Des causes déterminantes de la kératité interstitielle. — M. DEVAUCHELLE, Hypertension et hyperglycémie. — M. BERTIN-MOUROY, Contribution à l'étude de la nature syphilitique. — M. COIN, L'angle colique gauche.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUL

30 OCTOBRE. — Paris. Hôpital Beaujon (service de M. le professenr CARNOT). M. le Dr ROUX-BERGER: Thérapeutique chirurgicale des néoplasmes du rectum, dive h 20

30 OCTOBRE. — Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène des Ardennes (demande adressée à M. le préfet des Ardennes). 30 Octobre. — Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin résidant à l'hospice général de Bordeaux.

30 OCTOBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscriptions pour le 1er trimestre.

rer NOVEMBRE. — Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour les cours de médecin colonial de l'Université de Bordeaux.

2 NOVEMBRE. — Paris. Ouverture du cours de sérologie

2 NOVEMBRE. — Paris. Ouverture du cours de sérologie de M. le Dr Rubinstein, 54, rue Saussure, Paris. 2 NOVEMBRE. — Paris. Institut Pasteur. Réunion sanitaire provinciale.

2 Novembre, — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours de pharmacien des hôpitaux de

3 Novembre. — Marseille. Concours de chef des travaux de pharmacie et de chimie biologique à l'École de médecine de Marseille.

de médecine de Marseille.

4 Novembre. — Paris. Concours du prix Fillioux.

4 Novembre. — Rouen. Clôture du registre d'inscrip-

tion pour le concours de pharmacien des hôpitaux de Rouen.

4 NOVEMBRE. — Nantes. Concours pour une place de préparateur de matière inédicale.

8 NOVEMBRE. — Paris. Concours de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'Ecole de médecine d'Angers.
8 NOVEMBRR. — Paris. Faculté de médecine. Clôture

du registre d'inscription pour la 1<sup>re</sup> inscription.

12 NOVEMBRE. — Paris. Réouverture du cours de clinique ophtalmologique du professeur Lapersonne (Hôtel-

Dieu).

12 Novembre. — Rouen. Concours de médecin-adjoint des hôpitaux de Rouen.

15 NOVEMBRE. — Paris. Concours pour deux places de pharmacien des hôpitaux de Paris.

15 NOVEMBRE. — Paris. Concours de l'internat de Saint-

Lazare.

15 NOVEMBRE. — Casn. Concours pour une place de chef de clinique chirurgicale.

chef de clinique chirurgicale.

16 Novembre. — Bordeaux. Concours de médecin résidant à l'hospice général de Bordeaux.

#### CHRONIQUE

Le traitement de la syphilis en clientèle, par le D'GOUGROY. 3º édition, 1 vol. in-8 de 520 pages avec 93 figures en noir, 22 figures en couleur, en 52 planches hors texte (Maloine, à Paris).

Livre bien édité, à gravures judicieusement et didactiquement choisies, où le praticien trouvera les notions indispensables audiagnostic et an traitement de la syphilis.

Cette nouvelle édition est mise au courant par l'addition de divers paragraphes importants: syphilis retardées, accidents contagieux précoces, superinfections syphilitiques, etc.

La lutte antivénérienne, qui a, durant la guerre, été l'Objet des préoccupations incessantes de l'auteur, est exposée de telle fapon que les médecins puissent faire une active propagande auprès des familles, des municipalités, des administrations, car, termine justement H. Gougerot dans sa préface : « C'est encore aux médecins que revient le rôle plein d'honneur et d'abnégation d'éduquer le publie et de préparer le salut de la Patrite. »

H. Gougerot y contribue plus que tont autre, par ce livre bien fait, qu'aucun syphiligraphe n'avait eu la vertu d'entreprendre, et qui rendra de grands services à l'étude

pratique de la syphilis.

G. MILIAN.

### DES LIVRES

Domaine, traitement, prophylaxie de la syphilis, par le D' LEREDDE. 2º édition revue et augmentée. Paris, 1921, volume de 504 pages (Maloine, à Paris).

L'auteur, avec la conviction qui l'anime, expose ses opiuions sur le traitement de la syphilis. Sa préface est une profession de foi, platidoyer véritable, envers les idées nouvelles qui doivent animer le métecin, dans la tutte contre la maladie. Bien que l'auteurs se laisse aller à des critiques telles contre ses confrères, qu'on pourrait croire, à sa lecture, qu'aucun autre médecin ne sait soigner la syphilis, on peut dire que c'est une œuvre de bonne foi, desse affirmations un peu dures ét injustes sont la conséquence du travail soutent de l'anteur, très convainen de ses résultats et de ses conclusions.

On ne peut donc que recommander la lecture de ce livre, oà on tronvera exposées bien des indications précisées pour la cure de la syphillia. « C'est un art que de traiter, de bien traiter un syphilitique, avec la plus grande fenergle et avec le minimum de risques : cet art, tout médiccin peut, du reste, en être maître en quelques semaines, s'il fait l'effort de pousée aécessaire pour comprendre la méthode et l'esprit du traitement, et non un effort de mémoire (Leradde).

Le livre de Leredde aidera puissamment à atteindre ce but. G. Miljan.

#### [ ||- I-] VARIÉTÉS

#### LA FISTULE DU GRANDEROI

#### Et l'allégresse générale suscitée par sa guérison

Ainsi, la santé précaire de Louis XIV subit deux assauts qui furent particulièrement graves: le premier en 1658, lors de la «Maladie de Calais»; le second en 1663, dur fait d'une rougeole devenue sou-dainement inquiétante (1). Dans les deux circonstances, le jeune monarque, respectivement âgé de vingt et de vingt-cinq ans, approcha bien près de la mort. Dans les deux cas, cependant, la grérison s'ensuivit, de sorte que l'émotion publique fut deux fois ballottée du paroxysme de l'angoisse à celui de la toie.

Oucl fut, les années suivantes, l'état de santé de Louis XIV? Si l'on s'en rapporte au journal que rédigeait encore Vallot, on y relève une tendance aux « étourdissements », aux « vertiges », aux « vapeurs» (2), symptômes qui s'affirmèrent plus spécialement en 1672 . jen 1674, et qui, d'ailleurs, tourmenteront le monarque jusqu'à la fin de ses jours. La thérapeutique suivie contre ces manifestations morbides reposait sur le même trépied fondamental : la saignée, la purgation et le lavement... ou plutôt le remède. Car le mot lavement avait fini par devenir antipathique au monde de la Cour. Il fut considéré comme une « expression basse, indigne de figurer dans le beau style » (3). Plus tard, Mme de Maintenon en fit une affaire d'État et elle parvint, avec l'appui des Pèrcs Jésuites et en particulier du Père Letellier, confesseur du roi, à obtenir que le mot remède fût officiellement consacré, et que l'Académie l'insérât dans son dictionnaire.

Comme thérapeutique adjuvante, le premier médecin Vallot ajoutait la prescription de bains de rivière pendant la saison chaude. Il recommandait aussi à son royal prédisposé des chains de chambres, lesquels cont fort bien réussi et détourné les orages de ses vapeurs dont il était menacé » (4). L'année suivante, soit en 1670, ce fut une cure aux eaux sailines d'Encausse, dans le Gers, traitement thermal que la mort de Madame fit interrompre (30 juin).

A cette même époque, la santé du roi fut troubléc réquemment par de petites « attaques » contre lesquelles Vallot s'exerçait avec un « opiat spécifique », ainsi qu'avec une « liqueur presque infaillible » composéc de sirop d'orgaet et d'eaut de méliase, additionnée de « cinq gouttes d'esprit de vitriol bieu rectifié». A cas prescriptions s'ajoutait celle d'un grand verre d'eau de rivière ou de fontaine pris le matin au saut du lit, l'eau simple fétant plus favorable au roi que les « eaux minérales ou artificielles » (5).

Le 9 août 1671, ce fut Vallot qui rendit l'âme. Il est vrai qu'il était âgé de soixante-dix-sept ans. après avoir été, lui aussi, d'une santé délicate, Ce ne fut qu'après plusieurs mois, après huit mois environ, que la place vacante de premier médecin du roi échut à un nouveau titulaire. C'était une place très recherchée, (6), très disputée, qui fut l'objet, dans la circonstance, de multiples intrigues. Grâce aux bons offices de Mmo de Montespan qui, depuis plusieurs aunées, avait remplacé Mmo de la Vallière dans les faveurs du roi, le choix tomba sur d'Aquin (18 avril 1672). La Gazette de France relate que le nouveau premier médecin reçut la visite et les congratulations du doyen de la Faculté de médecine, accompagné de plusieurs autres docteurs, en costumes d'apparat,

D'Aquin était déjà médecin de la reine. Il différait de la prédécessem. Tandis que Vallot, rempil de confiance en soi, était autoritaire et hardi, d'Aquin montrait, au contraire, un naturel plutôt souple et conciliant. C'est ainsi, par exemple, qu'il faisait de fréquentes concessions à soi illustre malade, notamment quand il s'agissait de ces saignées dont Louis XIV avait grand'peur.

Passons à quelques aunées plus tard. C'est en 1685 que se produisit cette carie du maxillaire dont nous avons déjà rappelé les suites disgracieuses (f). Et la fin de cette même aunée ne fut guère plus heureuse, car, ainsi que l'écrit d'Aquin dans le Journal de la santé, elle « servit de prélude à la plus fâcieuse et à la plus pernicieuse de toutes les incommodités qui ne nous donna pas moins de prine et de soins durant toute l'aunée qu'elle eausa à Sa Majesté même, de chagrin et d'inquiétude ». C'est la période fistulaire qui s'aunouçait, période qui devait durer toute une auncé et qui se termina par une opération heureuse dont le retentissement fut muiversel. La fistale de Louis XIV a déjà fait couler beaucony d'enere (8). Nous allous en resumer l'histoire.

Voy. Paris médical, les uninéros du 13 mars et du 1<sup>er</sup> mai 1920.
 Voy. Les vapeurs du Roi-Soleil, par le Dr Cabanés, iu

Légendes et curiosités de l'Histoire, 2º édit., p. 171.

<sup>(3)</sup> Voy. Les médicaments, par Alfred Franklin, p. 71.
(4) Journal de la santé du roi Louis XIV, par Vallot.
C'était en 1669.

<sup>(5)</sup> Journal de la santé du roi.

<sup>(6)</sup> A la fin du régne de Louis XIV, le premièr médecia touchiá quo ou fives d'appointements. Il avait la surtinendance du Jardin des plantes et celé de fontes les caux minérales de Parance. Il recevait le brevet de conseiller d'Blatt avec le traffetment et le droit de porter le costume. Même s'il n'était pas obcetur de la Paculté de Paris, et honorait etter bezuité de san présence, le doyen, précédé de la-cleunx, allait le recevoir à la porte, solemellement.

porte, solemielicinent.
Le service médical de Louis XIV comprenaît encore un
médicali ordinaire et luit médichisservant par quartier. Emplue
de cela, un médican matouiste, un médichi botaniste, un médecin unthématicien, quatre médicins spagiristes, solvantesk médicans consultants (Voy. Alfred Parakurun, Les Médisk médicins consultants (Voy. Alfred Parakurun, Les Médi-

cins, La Vie privée d'autrefois, p. 191 et suivantes).

(7) La rougeole de Louis XIV et l'ode de G. Racine (Paris médical, re<sup>e</sup> mul 1920).

b. (8) D'abord par le Journal de la santé du roi Louis XIV, écut alors par d'Aquin. — Ensuite par les Mémoires de l'abble

Le point de départ exact de la maladie est à fixer au 15 janvier 1686. Ce jour-là, le roi, alors âgé de quarante-quatre aus, se plaignit d'avoir une petite grosseur au périnée. D'Aquin constata qu'il s'agissait d'une tumeur - peu sensible au toucher, sans douleur, ni rougeur, ni pulsation s, n'affectan, pas l'état général du roi qui, par ailleurs, se portait bien et continuait de montré à chieval.

Cependant la tumeur grossit peu à peu et devint de plus en plus douloureuse, au point d'obliger Sa ·Maiesté à garder le lit (5 février). La tuméfaction était produite par un abcès de la marge de l'anus, abces dont Félix (1), premier chirurgien, proposa vainement l'ouverture immédiate (2). Ce furent les onguents et les cataplasmes qui l'emportèrent sur la lancette, ainsi que toute une kyrielle de topiques proposés par les uns et par les autres comme « infaillibles » et que le marquis de Louvois, activement curieux des choses de la médecine, tenait à expérimenter tout d'abord. Parmi ces remèdes, figurait notamment une « toile Gaultier ou sparadrap de Mme de la d'Aubière » (d'Aquin) (3), ainsi que des « suppuratifs » recouverts d'un emplâtre de céruse euite et de ciguë ou d'un emplâtre manus dei (4). Cependant l'abcès finit par s'ouvrir (19 février), mais il se vida si lentement et si incomplètement que, le lendemain, on dut appliquer une « traînée de eautères ».

\*Par ce moyen la peau s'ouvrit davantage et donna issue à une matifer plus épaise ce plus grasse. Cependant la peau de l'uleère se resserrait, en telle façon qu'il n'en écoulait rien. Le 23, deux grosses pierres à cautère, et l'escarre étant faîte, on l'ouvrit avec la inacette, et il en sortit quelque matière purulente. La tumeur diminna de beaucoup, non sans que le monarque, tourmenté entre temps par des accès de goutte, n'ait en à sonfirf, soit des cautérisations, soit de divers liquides ou baumes injectés dans la cavité. \*

Choisy (collection Michaud, t. XXX), ceux du duc de Saint-Simon, ceux du marquisi de Souches, t. II; etc., — Voy, encore le Récit de la granda opération faite au roi Louis XIV en 1866, par I.e. Roi (Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Séme-et-Oslo.— Parmi les autueus plus récentis, le D' Cabanés a rappelé longuement la maladie de la fistule (in Le Cabinei serri de l'Bistòrie).

scert du Phistoire).

(1) Pélix de Trassy, fils de François de Trassy, auquel il succéda, en 1676, dans ectte même charge de premier chirurgien du rol. Il était grand ami de Fagon. Il fut considéré, très tôt, comme un des plus habiles chirurgiens de son temps. Ses confrères le nommérent chef du Collège de Saint-Côme qui devint l'Académie de chirurgien.

- (2) Introduction, par M. Le Roi, au Journal de la santé du roi Louis XIV.
- (3) J.e. marquis de Dangeau écrit, dans son Journal: « Mes le Dobials »; M. Le Roi (loc. ril.) ; « Mes de la Danisier ». Cet emplátre était aissi préparé : une demi-livre de gomme de de térebentinie cuite, dans de l'eau de plantain ; 8 onces de cire jaunc et une once et demie de baume liquidambar ou, à són défaut, de baume du l'érou.
- (4) «Emplatre vulnéraire » à base de litharge avec térébenthine de Venise, gomme ammoniaque, galbanum, opoponax, sagapenum, oliban, etc. (Voy. Pharmacopée univ. de Nicolas Légaray, éd, de 1754, p. 1047).

Nous arrivons ainsi au mois de mars.

- Capandant l'ulcère devenait douloureux et laissait écouler des sérestiées par un petit sinus tirant du côté du fondement, dont on n'avait pas bien vu le fond, ce qui né essita une exploration plus étendue. Pour cet eferge n'applique ancorq quelques pierres à cautrée du obté du raphé tirant au fondement, et même on découvrit, avec la pierre inferainel, une petité dureté, qui se prolongeait du milleu de l'ulcère au côté droit, jusque au delà du raphé au obté ganche transversalement. L'escarre du cautère ayant été ouverte avec la lancette, on sondà le sinus, qui partir profond de quatre travers de dojet.

Le 17, la matière parut puante, et l'injection ne revint quasi pas, ce qui nous donna de grands soupçons que le oyau était percé, l'ulcère paraissant tantôt guéri et tantôt se vidant de la matière (5). »

Sous l'influence d'injections diverses (de baumes plus ou moins douloureux, d'eau vulnéraire, d'eau plus definique, d'esprit-de-vin, etc.) il y eut une amélioration évidente. Louis XIV avait repris bonne mine et des forces. « il aliait à cheval assez long-temps, sans beaucoup d'incommodité, si ce n'est quelquefois qu'il se faisait quelque petit cul-de-poule à l'entrée de la fistule qui se gonfiait lorsqu'il y avait quelque peu de matière retenue, sans que cela l'empéchit d'aller à la chasse.

Cependant cette e incommodité e persista six mois durant, dans le cours desquels on essaya tous les remèdes, tous ceux que vantaient les prétendus guérisseurs de fistules et parmi eux un certain empirique de Paris, nommé Lemoyne, dont la réputation était grande.

Un beau jour, également sur cestains conseils (6), et malgré des essais négatifs entrepris au préalable chez des fistuleux (7), le roi prit la résolution de suivre le traitement des eaux de Barèges. Mais, finalement, les chaleurs excessives l'obligérent à renoncer au voyage.

D'autre part, l'idée de l'opération pénétra peu à peu dans le cerveau royal et s'y fixa. La décision fut arrêtée en secret et l'opération fut pratiquée de même. Celle-ci cut lieu à Versailles, le 18 novembre 686, à 8 ln. 30 du matin, par les soius du premier chirurgien Félix (8), en présence du marquis de

(5) Journal de la santé du roi Louis XIV.

(6) Fagon, consulté, avait opiné en faveur de la cure de Bartèges oil la vait déjà envoyé et duc du Minie inteint de paralysis iniantile (en 1675). D'Aquin, de son côté, répétant partout, surtout depuis le succès de l'opération, qu'il avait été seul à éròpiece au voyage de Bartèges et qu'il avait fait revenir sur leur décision Fagon, Félix et Bessières. Cetté vaistardise fut une des causes de la disprise utilérieure de d'Aquin.

(7) Gervais, chirurgien de la Charité, avait été chargé d'observer sur des fistuleux l'action des eaux de Barèges, lesquelles avaient censément réussi à unchanoine d'Auch, ainsi qu'à un brodeur de Toulouse.

(8) Félix n'avait jamais pratiqué l'opération qu'il méditait. Mais il avait beaucoup iu, et il prépara son plan pendant plusieurs mois en s'exerçant sur tous les fistuleux « de Paris et de la Charité».

and the second section of the second section is a second s

4. 1 ... . 4



# Le Diurétique rénal par excellence

#### LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE Le traitement rationnel de

PURE
Le médicament régulateur par
L'adjuvant le plus soir des cures
excellence, d'une efficienté sans
de déchloruration, le reméde le cardiopathies, fait disparaitre
glaie dans l'artirosétrose, la justificações para les mentions de la digitale pour le
cordiaque.

Cardiaque.

thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS - PRODUIT FRANCAIS



#### LIPO-PHOSPHATIDES de tous les organes

ANDROCRINOL Lipcide testic.

ADRÉNOL CORTEX

Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales

HEMOCRINOL

GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire

GYNOLUTÉOL Lipcide du corps jaune de l'ovaire

NÉPHROCRINOL

Lipoïde du rein

Lipoïde des globules rouges, ETC., ETC.... ET DE TOUS LES ORGANES

AMPOULES INJECTABLES et PILULES ou CAPSULES Envoi échantillons et bibliographie sur demande

Dépôt Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C10 54, Faub. St-Honoré, PARIS - Tél. Élys. 36-64 et 36-45 - Adr. Tél Rioncar-Paris



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES. CONVALESCENTS. VIEILLARDS

CÉRÉ! LES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

# RAITEMENT COMPLETADES MALADIES DU FOIE

et des Syndromes qui en dérivent LITHIASE BILIAIRE, HEPATISME, CHOLEMIE FAMILIALE, ENTERITES, CONSTIPATION INTOXICATIONS, INFECTIONS, MALADIES DES PAYS CHAUDS, ETC.



Seule Médication associant les Le OPOTHÉRAPIES HÉPATIONE ET BILIAIRE aux meilleurs CHOLAGOGUES sélectionnés



PILITLES et SOLUTION

En vente dans toutes les Pharmacies

DOSES: 2 à 8 PILULES par jour ou I à 4 cuillerées à dessert de solution

Échantillon, Littérature, LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèchi



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même ; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posologie rigoureuse.

Solution au 1/1000 | Fiscons de 10 et 30 c.c. Ampoules de 1 c.c. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8-)

#### VAL-MONT. CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affection des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-LA COLLINE

660 mètres d'altitude

tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ; GOUTTE, etc. ONTREUX-TERRITET

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste # D' WIDMER Médecin-Dire

Louvois, de d'Aquin, de Fagon, de Bessières, praticien qui jonissait d'une grande vogue, et d'un
nommé Laraye, élève de Félix. Le premier chirurgien se servit, aux fins d'opération, d'un bistouri
pécialement fabriqué pour le cas royal. La lame,
notamment, était enveloppée d'une gaine protectrice en argent, qu'on utrirait avec précaution pour
trancher d'un seul coup la fistule. Ce qui fut fait,
sans que le roi-solcil ent bronché le moins du
monde (1). Au contraire, il n'avait cessé de montrer
un égal sang-froid, se faisant, au préalable, expliquer
tous les détails de l'opération ainsi que le maniement
des instruments.

Vingt-deux jours après que la fistule cut été to ouverte, il persistatit un «corps calleux et dur » qu'il fallut couper (9 décembre). Enfin le 11 janvier 1687, soit cinquante-quatre jours après avoir été opéré, le convalescent faisait as première promenade dans l'orangerie, et les jours suivants, soit le 17 janvier, pouvait être considéré comme complètement guéri (2). La maladie de la fistule, prise à son point de départ qui fint l'abcès marginal constaté le 15 janvier 1686, avait ainsi duré tonte une anne.

La nouvelle de la guérison du roi fut accueillie comme un événement considérable. Ce mai étrange qui avait attér la précleuse santé pendant si long-temps, cette « grande opération » (3) préparée dans le mystère, rapidement conne avec ses résultats heureux, l'entrée en convalescence d'un monarque illustre qui était entore à l'apogée de sa puissance et de sa gloire (4): tout cela explique l'explosion de joie qui fit suite à l'inquiétude générale suscitée par le danger encouru, alors que dans toute la France émue, nous dit Voltaire, les églises « étaient remplies d'un peuple innombrable, qui demandait la guérison de son roi, les larmes aux yeux » (5).

D'après le Catalogue des médailles dont les coins sont conservés à la Monnaie, la maladie de la fistule a donné lieu à la frappe de cinq médailles, dont trois, de la série royale, sont représentées dans les deux

(1) On ilt dans la Gazette de France du 23 novembre 1686 i et. Le roy et est fait opérer le 18 de ce mois à 8 h. 30 du matina exce tout le succès qu'on en pouvait espèrer. Le même jour le roy tint conseil à l'ordinaire et vit les principales presonnalités de la Cour. Le 19, les ministres étrangers qui se présentèrent virent aussi Sa Majesté. »

(2) Guéri, et de la fistule et des fièvres intermittentes. Ce n'est toutefois que le 15 mars suivant que le roi recommença à monter à cheval. La dernière fois qu'il y était monté c'était la veille de l'opération, apparenment pour donner le change.

(3) L'histoire de la « grande opération » fit le tour du monde. Les porteurs de fistule, ou simplement d'hémorroïdes, s'empressaient à vouloir la subir.

(4) Louis XIV brillait encore de tout l'éclat de la paix de Nimègue (1678). C'est à partir de 1688 que commenceront les

(5) In Siècle de Louis XIV.

albums de grand et de petit format déjà signalés par nous à propos de la « Maladie de Calais » (6).

La première de ces trois médailles est relative à l'angoisse générale suscitée par la maladie de la fistule. Elle fut frappée en trois modules(diamètres: 72, 50, 41 millimètres). Celle dont nous reproduisons ici le revers (fig. 1) est du plus petit diamètre. Ce revers, sigué R. est de Roussel. L'avers (r) est de



Pile. — 1866 I.J. MALAGUE DE ROY. — The Hunder (166), in missivi che Sery festa la France dam une carterior delestidine, quolego sa Majesta, para aconstance à souffirir ses maux, et par son attention à dissinuel et danger où elle stall, essoyal de resisuer tous excu, qui avaicat l'homourus de l'approche, administration à crainte et l'afficielle ne hissèpare de la comme de l'approche de l'administration de l'afficielle ne listèplierent point i les prières continuatel jour et unit et glamais secupie ne tempigna tant d'inquiétude et taut de zêle pour la conservation de son Roy.

ne témoigna tant d'inquiettus et taut se zes pour la conservation de son Roy.

Sur la molaille, la France, à genoux au pied d'un autel, offire à Dieu ses vouts. La funde qui sort d'un encessoir et qui s'élève vers le cici, est cours. L'a funde qui sort d'un encessoir et qui s'élève vers le cici, est ortiste par la commandation de la c

Dollin. La légende est tirée de l'album des Médailles de Louis le Grand (8).

Après l'angoisse vint la joie, L'heureuse nouvelle



Fig. 2.—1687: I.A Gufzuson DD Rov. — Aux alarmes et aux inquictudes que la maladié du Roy avait causées, son heureux convaierence fit succèder la tranquilité et l'uliègresse. Paris et toutes le villes du Royaume firent éclater un grand zéle en cette occasion. Zos peuples iténsigaient a l'evui teur jois par des répoissances publiques et readirent à Dieu des actions de grâce solemelies pour le rélabilissement d'une santie i préciseus, de lauquele dépendait tout le rélabilissement d'une santie i préciseus, de lauquele dépendait tout de l'entire de la rélabilissement d'une santie i préciseus, de lauquele dépendait tout.

La France, près d'un auteloù l'on a misune couronne, lèveles yeux au le couvre en signe de protection. La légende DEO CONSERVATORI PENICUTIS SIGNIÉ: La cións de grées resultes à Dieu pour la constation du Roy. I, exergue CALLIA VOTI COMP., la France sauqués.

(c) Voy. Paris médical, 13 murs 1920, p. v.
(c) 1/ Ivavera des trabs médicalles de la série royale (fig. 1, 2 et 4)
ses tle méme : effligé du rol, le profit tourné à drotie, avec l'inscription : L'audorieux magnus, rez drivitainsiums (Yoy, fig. 4),
de (8) La légende explicative est tirée, ainsi que celle des deux
es untres médilles, de la série royale (fig. 2 et 4), de l'Album
gand in-folio. On it les mêmes légendes, à quelques mots
yes, dans rabbum de petit format.

Sédatif. Analgésique. Hypnotique. Hypocrinique.

# SEDOL

#### Association Scopolamine-Morphine

en Ampoules pour Injections hypodermiques

Sa Composition: Chaque ampoule de un centimètre cube contient; 0.006 Chlorh, de Morphine 0.0002 Bromh, de Scopolamine

Ses Indications: Phénomènes douloureux: Coliques hépatiques, néphrétiques. Cancers douloureux, Crises tabétiques. Spasmes et Insomnies. Anesthésie chirurgicale. Acconchements.

Ses Doses:

1 à 2 ampoules en injections sous-cutanées par 24 heures chez l'adulte



LITTERATURE SUR DEMANDE



Établissements Albert BUISSON

157. Rue de Sèvres. -- PARIS

de la guérison fut célébrée comme celle d'une grande victoire. Elle donna lieu, dans toute la France aussi bien qu'à l'Étranger, aux manifestations les plus variées : fêtes solennelles, *To Deum*, réjouissances publiques, érection de statues, frappe de médailles, etc.

La médaille relative à la guérison duroi fut frappée, elle aussi, en trois modules (diamètres : 68, 45, 41). Nous montrons à la page précédente (fig. 2) le revers du petit module qui est signé N. R., soit Nicolas Roèttiers.

A l'étranger, la guérison du rol fut également fêtée, notamment à Rome et à La Haye. L'ambassadeur de France en Hollande, le comte d'Avaux (1), fit frapper une médaille commémorative que voic (fig. 3) sous son module exact (diamétre 70).



File ). — Sur l'avez, qui est signé Armionaux, on voit le butte du noi, tourné à guache. Au revers, le France félicité Boeniape qui, debout devant son autre, donne is mans à le Pinnec, Célicle d'intindi evant uit pour aire remercier de la gaireiron du roi, Le Prinnece et représenté peur au femme casquée et cuirantée à l'antique, qui s'appuie sur une lance certée d'une bamalér à se armes. A ges pieds sont une corrac d'une bamalér à se armes. A ges pieds sont une corrac d'une des conventes par un écus mus t'étable desarte de l'antique couvertes par un écus mus t'étable desarte de l'antique de l'antique d'une de l'antique de l'antique de l'antique d'une d'une de l'antique d'une d'une d'une de l'antique d'une d'une de l'antique d'une d'une de l'antique d'une d'un

A droite et à gauche des personnages, figure l'inscriptions issolumitas publics. A l'exergue on lit ies abréviations latines sulvantes: On EBET.
PRINC SAUTE, JOA. ANT. DE RESSURS COM. D'AVET. AUGU BAT. BEG. XX. C. C. C. — BUCLEXXVII. Ce qui signifie: I'An mémoire du rétablissement de la sauté du 17, JOAN ANTION de Mémoire, contre d'Avent, ambassadeur extraordisaire et Riolimbe, ca consocré ette médialie a 1697.

Parmi les cérémonies publiques organisées dans les grandes villes de France, il en est une qui revêtit une importance et une signification toutes spéciales. La ville de Paris, qui, depuis les révoltes de la Fronde, était tenue en disgrâce aupres du roi, s'empressa de saisir l'occasion magnifique qui lui était ofierte de se réhabiliter. Aussi, le corps des Echevins résolutil de donner à l'enthousiasme parisien un éclat extraordinaire. De Fourey, prévôt des marchaides, sollicita une audience et l'obtint. Il supplis Sa Majesté de vouloir bien présider un festin qui serait donné en son honneur à l'hôtel de ville. Lonis XIV daigna proniettre son acceptation. En conséquence, le 30 jauvier 1768, au matin, le cortège royal quitat Versailles, pour se rendre d'abord

(1) Jean-Antoine de Mezmus, comice'l'Avaux. Les de Mezmus propreteniant à une granule famille originaire du Béarn et célèbre dans l'histoire parlementaire et diplomatique de France, Izan-Antoine de Mezmus (foc4-709) était le neveu de Claude de Mezmus, diplomate et surintendant des finances, qui avatt été ambassadeur à Veries, au Daucemark, en Sudée, et diplomates de finances de l'avair de l

à Notre-Dame on devait avoir lieu un Te Deum d'actions de grâce. Après cette cérémonie religieuse, ce fut la réception à l'hôtel de ville. Voicl, d'après la Gazette de France de 1687, le compte rendu officiel du festin:

La table avait été dressée dans la salle qui est d'une grandeur extraordinaire. Elle était en fer à cheval et de 55 couverts, selon que le roy avait ordonné. Le prévôt des màrchands donna la serviette (2) à Sa Majesté et la servit. Le sieur Gooffroy, premire échevin, servit Mir- le 'dauphin, la présidente de Fourey servit Mir- le 'dauphin, la présidente de Fourey servit Mir- le 'dauphin. La présidente de Fourey servit Mir- le 'dauphin. La présidente de Fourey servit Mir- la dauphin. Trois huistèers de la ville avec leurs robes mi-parties marchaient at la étée des serviess et ensuite trois maîtres d'abet, celui de la ville étant au milleu. Les plats étaient portés parsix-vingts archers de la ville, revêtus de leur easaque ordinaire, l'épée au côté, conduits par leur colonel. Lis marchaient sur trois lignes. Le maître d'abétel de la ville mettait les plats sur la table devant le roy.

Le premier service fut de 150 plats ou assiettes; le

(2) Nous rappelons, d'après Alfred Franklin (Les repax, p. 15 et 17), qu'antrefois l'usage était que les convives se lavassent les mains avant de toucher à aucuen meis. A la Cour de Louis XIV on se bornait à présenter au souvenin une serviette mouillée sur laquelle il posait les doigts (TRA-DOULLER, Etait de la France pour 1712).

# DIGITALINE CRISTE PETIT - MIALHE



L'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF

CAMUS

# MALADIES DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

CONSTIPATION

Dente :

CHOLÉINE CAMUS

13, Rue Pavée, Paris (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. DOCTEURS



#### IODÉE ASSOCIATION D'IODE ET DE LIPOÏDE TYROÏDIEN

Les indications sont celles de la médication judée : ARTHRITISME - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISMES

AMPOULES INJECTABLES (Envoi échantillons sur demande)

Dépit Général . Laboratolie de Biologie Appliquée H. CARRION & C\* - V. BORRIEN. Ducleur en Pharmacie. Concessionnaire exclusif 54. Faubourg St-Honoré. PARIS - Tel Elvs. 36-64 et 36-45

ELGUYON

SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PIÈULE

deuxième de 22 grands plats de rosts, de 21 plats d'entremets et de 64 assiettés; le troisième service, qui était le fruit fut servi avec la même abondance, avec une quantité extraordinaire de fleurs. Ensuite on servit toutes sortes de liqueurs. Les 24 violons et les hauts bois jouèrent pendant tout le dîner.

. Les autres tables de 25 couverts chacune pour les selgneurs et la suite de la Cour furent servies en même temps et avec la même magnificence, l'une dans le burcau, deux dans la salle des colonels, une quatrième dans la salle des grefifers.

 Nous connaissons quatre souvenirs commémoratifs de ce fameux dîner. Ce sont : deux médailles, un « almanach historique », une esquisse de Nicalas de Largillière.

Une médaille de deux modules différents fut publiée par les prévôts et les édiles de Paris, en commémoration du festin (1). L'autre médaille fait partie de la série royale, et fut également frappée en deux modules (diamètres: ; 2z. 4x millimètres).

Nous empruntons le dessin du grand module (fig. 4) à l'album des Médailles de Louis le Grand (2).

L'Almanach historique, tel que nous le reproduisons plus loin (pag, VII), est la réduction d'un format moyen (3). Le festin donné à l'hôtel de ville est exposé d'une facon parfaite et vraiment évocatrice





Fig. 4.— 1697; FERIEN PATE OF ROY DANS 'HONTEN ON VILLES.— Le ROY, sprée has guicrion, whit de Vermilles à Paris, rendre grâce à Dieu dans 'Hegiles de Notter Danne. El pour membrer combine il testial mestable à l'amourque see sangles i lauvantet memolgad, dans les veux artéants qu'ille avvoiet faits pour le restablishment des assaté, il alla les messes pour pour disser à l'Hotot de Ville où on iny it un repar magnifique. Toutes ins rend sur rough august étaitet crouplies d'une muittuites insombrable de peugle, dont les accionations extraordisants france ficulter la jove qui les rendre parties produit se de tradequage d'affection par de grandes manque de bonté et de tendresse. Il voults n'étre servé à dable que par tes principaus officiers le ville, et à veule peugle manque de bonté et de tendresse. Il voults n'étre servé à dable que par tes principaus officiers le ville, et à veule peugle manque de londit et de tendresse. Il voults n'étre servé à dable que par tes principaus officiers le ville, et à veule peugle manque de londit et de tendresse. Il voults n'étre servé à dable que par tes principaus officiers le ville, et à veule peugle manque de londit et de tendresse. Il voults n'étre servé à dable que par tes principaus officiers le ville, et à veule peugle manque de londit et de tendresse.

C'est le sujet de cette médille. On y volt le Roy suissous un dais. In a devant ley une table, on la Ville de Paris pose avec respect une corbelle pleine de frints. Les mois de la légent e 2000 ser revous acons surveus, ajentifient : amour réclepture de Roy et de Papis. Cexus. de Revois est ROUTIN ET UNE UNE CONTRACTION DE LE XXXVII, venient dire : Le Roy 1050 sé paris par son pauje de Hestalde Unit. NA LEXEXVII.

(1) D'après le Catalogue des médailles dont les coins sont conservés à la Monnaie.

Cette médaille n'est pas de la série royale et ne figure pas dans les albums déjà çités. Elle porte à l'avers le buste du roi, et au revers, une inscription commémorant le festin.

(2) Grand format, loc, cit.

(3) Le plus grand format de ce même almanach mesurait or ,88 de hauteur sur or ,58. On en voit un spécimen au musée Carnavalet, à côté d'autres almanachs de même format et de même facture, mais se rapportant au règne de Louis XV.

Une reproduction plus petite du même almanach se trouve dans le livre d'Edouard Drumont sur les Fêtes nationales de Paris (in-folio, 1879, chez Ludovie Baschet).

# L'ÉLIXIR

de

# VIRGINIE

porte toujours la signature de garantie

# NYRDAHL

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause

(Hémorragies de toute nature)

**ÉCHANTILLONS:** 

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

#### – VI – VARIÉTÉS (Suite)





# PRIMESOL BIMESOLTRIMESOL)

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections) INFECTIONS
RHUMATISMES
GONOCOCCIE
ANÉMIE
NÉOPLASMES

# MÉSOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM TOUTES
MANIFESTATIONS
ARTHRITIQUES

# BOUES RADIO-ACTIVES METRITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

SALPINGITES MÉTRITES ULCÉRATIONS PERTES,ETC

# DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA, ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

LABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÉTÉ DÉNERGIE P.Navelot. Philide 1: Classe, 510-53 Rued Alsace, Courbevoie (Seine)

Le rol préside, tourné vers M. de Tourey, le prévôte des marchands, lequel lui présente à boire, ainsi que le fait Mee la présidente de l'ourcy pour Mie la dauphine assise à la gauche du roi. La plupart des personnages représentés sont d'ailleurs désignés par une lettre à laquelle il suffit de se reporter au nes de l'image pour trouver les noms et les qualités correspondants. On voit, au fond de la saile, comme tableau décoratif du milieu, le portrait de e M. de Nouailles». A droite, sur le même plau, deux tableaux plus petits: La viception du Roy à Phôtel de ville par Messieurs de Ville, et Le Roy visite la place des Victoires. A gauche, un quatrième tableau: Le Roy envoie des commissaires en province pour le soulagrment de son peuple.

A pla partie supérieure on remarque cinq petits médaillous représentant « Les festes remarquables de Paris en janvier 1687 »: Fêtes du Parlement, de l'Académie de péniture, des Formiers généraux; Illumination du pont Notre-Dame, Chôture des actions de grâce â. Notre-Dame. L'extérieur de la cathédrale est figuré au-dessus du calendrier, lequel est fianqué de deux médaillons évoquant respectivement: l'un «Les festes de France les plus considérables» (â Toulouse, à Aix, à Marseille, à Arles) et l'autre «Les festes dans les pays étrangers».

Enfin le peintre Largillère fut chargé par « Messieurs de Ville », d'exécuter un tableau comméinorant le festin offert à Louis XIV. Ce tableau fut détruit pendant la Révolution. Mais il en reste des exquisses on des projets. Ou en commât trols qui se trouvent respectivement: an musée du Louvre, au musée de Picardie à Amiens, et au musée de l'Ermitage à Pétrograd. Nous présentons ici (fig. 6) la réduction du tableau qui figure dans les collections du Louvre (1).



1916. — N. deffancieration Le Prévil Les marchands et les chevires de Partis (Maré du Lauren).— (La Paintiu du tableau est une table courreir du ma tenja laure, un tequelle cont possible une statue et des concertes; and de face, au rectuer et partis des magistants et consume d'apparet arbeit discuter. Au fond, grand tableau représentant un festin présidé par le roi. (G. Ladenestre et E. Richtenberger, La pénèure en Europe, le Matte nationale du Lourer, catalogue.)

(1) Collection Lacaze, La «légeude» est tiré de la Peinture en Europe, le Musée national du Louvre, pur Georges Lafenestre et Eugène Richteuberger. Le tableau mesure o<sup>10</sup>,31 de hauteur sur o<sup>10</sup>,43 de largeur.

An anjet des renseignements divers que nous avons obteuns sur le tableun de Langillier, nous tenous à remercier partienlièrement M. G. Sortais, artiste peintre expert, M. Gaston Brière, conservateur adjoint an nusée du Louvre (depuis peu, à celul de Versailles), ninsi que M. Albert Roze, conservateur du musée de Pleardit e Amiens. Le tableau du Musée d'Amiens procède de la même disposition générale que celul du Musée du Louvre. Le dessin du fond representant le festin, est un peu plus fouillé. Au lieu d'un lustre posé sur la table du milleu, ou voit une tête de statue ou de buste, aissi qu'une palette, gisant sur le sol en avant de la table, Ce tableau du Musée d'Aniens est plus «poussé» que celul du Musée du Louvre, sartout eu ce qui concerne la représentatiou des Echevius.

Signalona une autre esquisse de Largillière, qui se trouve reproduite duns les Cariosités médico-sisteriques, par et plus les l'Albert de la Pille de l'Albert de

NOUVEAU TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES DERMATOSES

# ECZÉMA

# SULFODERMOL RAMBAUD (CACHETS)

1 CACHET AUX 3 REPAS

# **FURONCULOSE**

ACNÉ

URTICAIRE

## SULFODERMOL RAMBAUD (PÂTE THIONIQUE)

Frictions matin et soir sur la voûte plantaire (imprégnation de l'organisme)

Arsenicaux, alcalins, poudres, pommades diverses, échouant fréquemment

Prescrire

Le Sulfodermol Rambaud (Trait.", interne et externe)

INOFFENSIF ~ SANS TOXIQUE

LA BROCHURE ET LES 2 ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

LABORATOIRE RAMBAUD.12, Rue Beautreillis, Paris \_ Téléph. Archives 43-98



ASTHME CŒUR REINS ARTERIOSCLEROSE ANGINE DE POITRINE 010 ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE LO CAFÉINE DE CAFÉINE

O GR. 25 PAR CUILLERÉE A CAFÉ

Remâde vraiment héroique journellement prescrit par toutes les sommités médicales. Ne provoque ni intolérance ni accidents d'iodisme. — 2 à 4 cuillerées à cale par jour ITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE MARTIN-MAZADE (MINT-RAPHEL)

Après la curieuse «Maladie de Calais», après l'inquiétante rougeole, après l'interminable fistule, qu'y a 4-31 à relever de saillant dans la vie pathologique du grand roi? Rappelons d'abord que quelques amuées après la fistule, on 1693 exactement, Louis XIV congédia son premier médeein d'Aquin. «Le roi, écrit le marquis de Dangeau dans son Journal, a envoyé M. de Pontelartrain à M. d'Aquin, son premier médeein, avec l'ordre de se retiere, le roi étant mal content de sa conduite, et défense à lui de se présenter devant le roi ni de lui écrire. Il ordome aussi au petit Danquin, son frèce, qui était médeein ordinaire, de se défaire de sa charge... « Daquin reçut une pension de 2 200 lifers.)

Dans le Journal du lendemain on lit: «Le roi a dit, à son lever, à M. Fagou, qu'il le faisait son premier médecin » (y).

Parmi les autres maladies qui contribuèrent à

(1) D'Aquin, avide et avare, et quémanhant sans casse, avard fini par laiser le roi. Auparavant on hit avait reproché la mort de Marie-Thécèse, mort qu'on attribua à une saignée intemperête. Plus tard, N<sup>mo</sup> de Montespan, qui avait fait beaucoup pour la nomination de d'Aquin, cédait la place à M<sup>mo</sup> de Maintenon, à laquelle les manières de d'Aquin ne plai-saient pàs et dont toute la confiance aliait à Pagon, son consiltant et son conseller. Enfait, lors de Popération de la fistule, d'Aquinne ménagea pas sescritiques contre le chirurgien l'élix, ami de Pagon, et contre ce dermine de l'apprendie propriété de la confiance de la confiance de l'apprendie propriété de la confiance de l'apprendie de la fistule, avait de Pagon, et contre ce dermine de l'apprendie de

#### L'ALIMENTATION DES BELGES PENDANT LA GUERRE ET SES CONSÉQUENCES

#### Par les D's J. DEMOOR et A. SLOSSE.

Des enquêtes poursuivies, au milieu de nombreuses difficultés résultant de l'occupation, par les D<sup>m</sup> Hougardy et Consot, M. Vinck et les auteurs eux-mêmes, il résulte que, dès 1916, à Liége, à Dinant, à Ixelles, à Nanur et à Bruxelles, l'honme moyen avait journellement à sa disposition 1 400 à 1 500 calories et 35 grammes d'albumine (en grande partie d'origine vécétale).

Ce régime, très insuffisant, amena un sérieux fléchissement de la santé, que le professeur Lucas, envoyé par le Comité autéricain, en 1916, en Belgique, signala dans son rapport adressé à M. Hoover.

10 Le Comité national, qui dirigae l'alimentation, comprit, dès le début des hostilités, qu'après avoir accordé à l'unité belge la ration la plus forte qu'il était en 'mestre de distribuer -- on vient de voir qu'ellé était très insuffisante -- il devait protéger et souteuir principalement les enfants.

Il se chargea de l'alimentation des enfants de zéro à un an, et accorda un supplément de raminer la santé de Louis XIV, relevons cette fluxion érysipélateuse, bientôt suivle (en 1696) d'un furoncle à la nuque, pour les uns, ou d'un anthrax, pour les autres. «Toute l'Europe ne laissa pas d'être attentive à un mal qui ne fut pas sans danger» (Saint-Simon).

Les années suivantes et jusqu'à sa mort, le monarque déchéant ne cessa guère d'être incommodé par des « vapeurs » ou des vertiges qui devinrent de plus en plus fréquents. En outre, il était sensible des bronches et il fut tourmenté longtemps par des fièvres palustres qu'on attribuait aux remuements de terre eausés par les grands travaux de construction et d'aménagement dont Marly et Versailles furent les objets chéris. Le courageux monarque souffrit également d'accès répétés de gravelle et de goutte. Dans les derniers temps de sa vie, le vieillard impotent, déchu physiologiquement, aux prises, depuis longtemps, avec des difficultés de toutes sortes. ee vieillard qui avait vu mourir tour à tour la plupart des siens, fut atteint progressivement par la gangrène des membres inférieurs. Et le « dimanche 1er septembre 1715, le roi est mort ce matin à huit heures un quart et demi (sic), et il a rendu l'âme sans aueun effort, comme une chandelle qui s'éteint » (Dangeau).

A. GILBERT et P. CORNET.

tion aux femmes enceintes et aux mères nourrices. Il organisa ensuite des repas complémentaires pour les déblités congénitaux et les enfants atteints de débilité acquise. En février 1918, il avait distribué, dans 435 localités du pays, 11 343 000 repas de 600 à 825 calories, à menus variés, aux enfants de trois à seize ans. Il institua en 1910 le repas scolaire distribué à la fin de la guerre à 1 174 000 enfants, et représenté par 70 grammes de pain, 5 grammes de saindoux et du lait (quand il ne faisait pas défaut !).

Tel fut donc le régime alimentaire belge au cours de la guerre, régime insuffisant, devant cutraîner de grandes misères! Quelques faits choisis parmi ceux détaillés par les auteurs justificront cette alimention.

I. Enfants de zéro à un an. — Crâce aux soins dont la première enfance fut entourée, l'entérite disparut et la mortalité diminua en 1915 et 1916. În 1917 et 1918, elle remonta sans atteindre cependant le taux d'avant guerre. Mais la diminution de la mortalité ne prouve pas que les enfants fussent plus forts que normalement et que le régime général fit bon. Les bébés naisaient, en effet, avec un poids de 2 500 grammes (Anvers et Bruxelles), inférieur au poids moyen normal de 3000 grammes, et manifestèrent une mortalité

exagérée par débilité congénitale. Leur développement (taille et poids) fut insuffisant. En somme, la vie individuelle des enfants put être protégée, mais leur vie héréditaire subit une dépression marquée.

II. Enfants de un à six ans. — Le rachitisme se développa beaucoup et prit une intensité inconnue antérieurement dans le pays.

III. Enfants de six à quatorze ans. — Leur développement fut fortement retardé. A Bruxelles, la moyenne des poids et des tailles, aux différents âges, à la fin de la guerre, était inférieure à la normale d'une quantité correspondant à la croissance d'une année. L'enfant moyen, au bout des quatre années de guerre, était donc retardé d'un an dans son évolution. Les observations du Dr Dubois prouvent qu'il en fut de même à Liége.

IV. Enfants des orphelinats. — Les orphelins furent spécialement examinés en mai 1918. Dans deux orphelinats d'Hérentals, que nous prenons comme exemple, le régime était de 134 realories (30 grammes d'albumine et 27 grammes de graisse) dans l'un, et de 1871 calories (58 grammes d'albumine) dans l'autre. Or, dans le premier, les deux tiers des élèves étaient en dessous de la moyenne normale du poids, de la taille et du rapport taille-poids, et, dans le second, la moitié des sujets étaient en déficit. Ainsi donc, malgré tous les soins dont ils étaient entourés, ces deux groupements renfermaient trois quarts ou une moitié d'élèves fortement entamés au point de vue physique. Or, avant la guerre, dans une école communale du quartier le plus pauvre de Bruxelles, un quart seulement des enfants présentaient une telle infériorité!

V. Adules. — La mortalité s'exagéra, au cours de la guerre, faiblement en 1916, fortement en 1917 et 1918. Sans doute, la grippe et la tuberculose firent de grands dégâts, mais les cas de décès, par affections rénales et cardiaques par exemple, augmentèrent aussi beaucoup. La résistance organique avait faibli et l'organisme luttait donc très faiblement contre la maladie.

Que les adultes fussent déprimés, c'est incontestable. L'homme moyen avait perdu plus de ro kilogrammes (Bruxelles et Líége). En 7916, sur 600 malades mentaux, traités dans la colonie agricole de Gheel, on avait relevé déjà une perte moyenne de poids de 4<sup>KS</sup>,200. La dénutrition était manifeste, les études du Dr Breuer le prouvent. (Suito à la page X.)



# PANSEMENT BISMUTHÉ IDÉAL

au Carbonate de Bismuth chimiquement pur, sucré et aromatisé

#### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastraigle, Hypersécrétion permanente, Colites muco-membraneuses, Fermentations anormales.

DOSES : 20 à 50 grs. par jour dans Eau, Lait ou Tissne. Chaqus Fiscon porte une mesue dont le conteau correspond à 10 grs. de Carbonate de Bismuth. Ph. LANCOSME, 77, Ar' Victor-Emmanel III, Paris et teute Ph. 144

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

606 - ARSÉNOBENZOL "SANAR" - 6063 914 - NÉOARSÉNOBENZOL "SANAR" - 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

Les observations faites par le professeur DrP. Vandervelde et le Dr Cantineau, sur les civils déportés et ultérieurement ramenés en Belgique, montrent qu'aux misères résultant de la vie pénible sur place s'ajoutaient celles de la misérable existence imposée par l'occupant aux nombreux civils exportés, emprisonnés, etc.

Telles sont les constatations faites par les Drs Demoor et Slosse, qui discutent en même temps, dans leur étude, un travail du professeur Starling.

Le professeur Starling, dans le rapport présenté au Parlement anglais et relatif à l'enquête ' qu'il fit en Allemagne après l'armistice, signale que l'homme moyen en Allemagne dispose de 1 500 calories + 200 calories (trouvées dans les légumes cultivés) + 300 calories accordées aux travailleurs (45 grammes d'albumine, 15 à 20 grammes de graisse), insiste sur ce que cette ration a d'insuffisant et montre que la santé générale est compromise, que les enfants et adultes souffrent.

Le physiologiste de Londres oppose lé régime allemand actuel, et ses conséquences, à ce qu'il croit avoir existé en Belgique au cours de la guerre. D'après lui, il résulte du programme dressé par la Commission américaine en ce qui concerne l'alimentation de la Belgique, que le Belge aurait cu, pendant la guerre, 2 842 calories (2 274 calories par unité). D'après lui, aussi, la santé de nos populations ne fut guère atteinte et les cas de « sousnutrition » furent rares.

Mais les professeurs belges répondent à leur collègue anglais en lui demandant pourquoi il ne s'est pas informé directement au sujet de ce que fut l'alimentation réelle en Belgique? Que signifie un programme? En temps de guerre, quand les arrivages sont irréguliers, et quand les productions du sol et autres sont constamment accaparées par l'ennemi, ce qu'il faut considérer, c'est l'aliment réellement accordé à l'homme et non celui qui est prévu comme devant être fourni. Or, les faits sont là : le Belge a vécu les années de guerre avec 1 400-1 500 calories.

Si le professeur Starling avait fait en Belgique la même enquête qu'il poursuivait en Allemagne. il aurait constaté que la tuberculose et la débilité avaient fait des progrès considérables, et que toutes les misères décrites par le professeur Lucas en 1916 s'étaient accentuées au cours de 1917 et 1918. Il aurait rencontré des populations abimées par une occupation affreuse, ayant conservé, avec leur énergie morale, la haine de l'ennemi, mais présentant une santé très affaiblie et chancelante.

Si le professeur Starling avait fait cette enquête, il n'aurait probablement pas ajouté à son intéressant rapport les quelques considérations relatives à la Belgique qui y figurent actuellement.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### XXIX. CONGRÈS FRANÇAIS DE CHIRURGIE

Communications diverses.

Statistique et pathologie de nos corps étrangers des voles aériennes et de l'œsophage. - M. Jean Guisez (de Paris). - Depuis 1903, date de l'extraction de la ramifieation bronchique droite, d'un clou, le premier corps étrauger qui ait été extrait avec succès en Fraucc par la broncho-œsopliagoscopie, M. Guisez a cu l'occasion de soigner 153 corps étrangers œsophagieus et 51 corps étrangers brouchiques.

Pour l'asophage. - Chez l'adulte, les os viennent en premier licu (38 eas). Chez l'enfant, ce sont les corps arrondis et plats, tels les sous, les bontons et les jetous, que l'on observe le plus souvent, soit 46.

Dans les voies aériennes supérieures, ce sont les graines,

noyaux, qui furent les plus fréquents, puis les petits os, clous, anches de trompette, et épiugles.

Comme corps exceptionnels, citons un canif à lame ouverte enlevé de la bronche droite, une balle de fusil de la bronche ganche, chez deux enfants de quatre ans. Les enfants les plus jeunes opérés avaient quatre mois et huit mois (broche dans le larynx, grelot dans l'œsophage) et la malade la plus âgée, quatre-vingt-un ans, était porteur d'un deutier dans l'œsophage,

Dans l'œsophage, le tiers supérieur est le point d'élection (78 p. 100) et dans les bronches la droite (68 p. 100). Les corps métalliques sont très bien tolérés pendant très longtemps; c'est ainsi qu'une pièce de o fr. 10 avait

séjourné quatre ans dans l'œsophage sans causer aucun

domniage ; au contraire, les corps organiques s'altèrent rapidement: les os, les arêtes dans l'œsophage amènent en un temps très court des phlegmons péricesophagieus, et les corps susceptibles de se gonfler comme les noyaux, graines, amèneut dans les bronches des broncho-pueumonies rapidement fatales.

Chez l'adulte, l'intervention broncho-asophagoscopique doit toujours être faite sous ancethésie locale; chez l'enfant avant quatre ans, aucun anesthésique.

Pour les corps bronchiques, dans 35 cas, l'auteur a rénssi la bronchoscopie supéricure, et dans 151'inférieure : 8 de ces malades sont arrivés trachéotomisés.

Pour les eorps œsophagiens, l'extraction a été de règle après mobilisation; toutcfois-dans 30 cas, après le désenclavement, le corps étranger a été dégluti et a été évacué par les voies naturelles: c'est là un processus de guérison tout aussi favorable.

La statistique globale donne 97 p. 100 de guérisons et les échecs sont dus à cc que les malades sont arrivés à une période tardive, avec soit des phlegmons périresophagiens, soit des broncho-pueumonies très avancées.

Endothéliome de la rate. - M. G. Guyor (de Bordeaux) cite le cas d'une femme atteinte depuis cinq ans d'une splénomégalie avec hémoptysics répétées. Pas de leucémic ni de syphilis. Splénectomie. Excellents résultats après scize mois.

L'anesthésie locale par le chiorhydrate double de quinine et d'urée. - M. Danis (de Bruxelles) a obtenu de bons résultats par ce produit (solution à 1,05 p. 100), associé à l'anesthésic lombaire. La solution peut rester









Laboratoires CHEVRETIN & LEMATTE

5, rue Ballu - PARIS

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

stable pendant un ou deux jours si on y ajoute uu peu de bicarbonate de soude.

L'anesthésie au protoxyde d'azote. — M. JAVLE (de Paris) la préconise combinée à l'oxygène (technique et appareil de I. Dumont).

M. DESMAREST (de Paris) est du même avis. Pas d'action nocive sur la cellule hépatique. Mais il faut être très prudent chez les hypertendus.

M. AUNAN (de Paris) a éprouvé sur lui-même des sensatious désagréables : tachycardie violente au début, réveil trop rapide et sensation trop immédiate de la douleur post-opératoire.

MM. JAYLE et DESMARIEST confirment qu'il faut tonjours faire une injection de morphine avant le réveil. M. DEFAGE (de Bruxelles) attire l'attention sur la nécessité de stériliser les masques pour éviter la bronchopneumonie ou d'autres infections.

-M. DESMAREST est de cet avis.

M. JAYLE pense que la précaution est inutile.

Sur les formations néoplasiques. — M. Chavannaz (de Bordeaux) fait une communication sur les formations néoplasiques considérées comme des généralisations canciereuses post-opératoires rapides. Ce ne sont souvent que des foyers de généralisation latents, antérieurs à l'opération et ayant continué de se développer.

Le fil de tendon de renne dans les ligatures et les sutures perdues. — M. Maurice Cazin (de Paris). — Le tendon de renne, étant données les conditions des a préparation, doune tonte sécurité.

L'émondage, — M. RHYNÉS (de Marseille) préconise l' émondage », ainsi que les rapprochements ou sutures, dans le traitement chirurgical rapide des plaies et des phlegmous. Il faut abandouner les anciennes méthodes expectantes et réuover le traitement classique des lésious traumatiques ou inflanmatoires.

Ce que doit être le tratement de la luxation congeniale de la hanche. — M. CALOY (de Bercé). — Des recherches poursuivies pendaut de longues anuées, en particulier 700 autopsies, lui out permis de dénoncer et de corriger des erreurs énormes, inconscientes et communient comunées aujourd'hui dans ce tratiement. De ces études et recherches, les principales conclusions out été communiquées à l'Académie. On peut les résuuer de communiquées à l'Académie. On peut les résuuer

1º Chirurgieus et radiographes se sont trompos, presque toujours, sur le véritable emplacement et les vraies limites du cotyle primitif, originel, déserté par la tete, lequel répond chez les tout petits à la pièce ilsoin de l'os coxal. A cause de cette en non pas à la pièce ilsoin de l'os coxal. A cause de cette rereur anatomique l'on n'a, d'ordinaire, obtemi pisqu'ici que des réductions incomplètes et fausses, tout en croyant obtenir des réductions varies.

2º On s'eest trompé lorsqu'on a douné, et c'est presque toujours, une direction oblique à l'axe de la tête et du col, d'où encore des réductions fausses. Voici counuent l'on aum safeutent des réductions yraies. Il faut que cet axe de la tête et du col soit et reste horizontal et transversal, et orienté vers la pièce sichoin de l'os coxal peudant toute la durée du traitement. Et pour assurer cette orientation partiate, l'on n'aura qu'à bien appliquer dans chaque ças les lois du traitement des luxations exposées devant l'Académic le 4 juin 1936.

Avec cette technique nouvelle on saura incomparablement mieux que par le passé, guérir intégralement la luxation congénitale de la hanche (et on saurait aussi \*rattraper\* et guérir, s'il en survenait encore, les récidives et reluxations, qui étaient restées jusqu'à ce jour à peu près impossibles à guérir complétement). Traitement du prognathisme exagéré. — M. Ch. JUL-LIARD (de Genève) recommande, dans les cas de prognathisme du maxillaire inférieur provoquant des troubles de la maxileatien, la résection de la branche horizontale du maxillaire inférieur. Et l'auteur cite un cas où les résultats furent heureux.

M. DUFOURMENTEI, (de Paris) préfère la double résection des condyles maxillaires, laquelle intervention ne risque pas de léser le uerf dentaire inférieur.

Trailement des Iractures du nez. — Pour M. JACQUES (de Nanry), les «fractures » fréquentes du nez causées par les choes violents portaut sur l'auvent nasal, sont surtout des Inxatious latérales des os propres, aver fracture de la lame perpendiculaire de l'ethnoidé plus ou moins étendue au cartilage quadrangulaire. Réduction digitale, pas d'apparel extérieur, mais relèvement et maintieu des lames ossenses par un tamponnement intransal.

Sténoses Intralaryngées chez l'enfant. — M. Saronov (Non propose de traiter ces siénoses chroniques par la dilatation progressive avec ou sans trachéotomie, ou par les méthodes internes sanglantes avec ou sans trachéotomie, ou par la laryngostomie, etc.; les indications variant suivant la nature de la sténose.

Traitement chirurgical de l'angine de politine. M. JONNISCO (de Bucarest) a traité un cas d'angine de politine par la résection du sympathique cervico-boracipue. Il décrit le cas d'un homme de trente-buit ans, tabagique, syphilitique, alecolique, avec aorte athéromateuse et crises violentes et typiques d'angine de poirtine. I/operation int pratiquée le 2 avril 1916, et le malade revu quatre ans après était complétement guérá, tout en restant tabagique et alecolique. M. Jonnesco explique le mécanisme de l'action de cette résection qui fut unilatérale dans le cas particulier, mais qu'il convient de pratiquer bilatéralement, vu surtont la bénignité de l'intervention.

Sacralisation de la cinquième iombaire. — M. MAT-CLAIRE ête quédiques cas de cette malformation bien étudiée par Le Double et qui est encore asses fréquente. Le pronostic peut être sérieux et il faut traiter ces infirmités en réséquant la partie exubérante de la transverse malade.

M. LANCE (de Paris) estime que ces malformations, non très rares chez l'enfant, ue sont pas douloureuses. C'est chez l'aduite qu'elles peuvent l'être. Il parle également sur le spina bijida latent lombe-sacré et la scolios dite essenielle da l'adolescence. Ces affections secont surtont traitées par le port de souliers surélevés, par l'usage de chaises obliques, et par la gymnastique de dévelopment.

Traitement des appendicites par le sérum antigangreneux de Weinberg. — Dans 13 cas d'appendicite grave à M. Paul Deliber (de Paris) a associé ce traitement à l'intervention chirurgicale et a obtenu 12 guérisons.

Traitement des métrorragies. — M. Maurice POLLOSSON (de Lyon), préconise l'obturation du col à l'aide d'une pince spéciale. Après vingt-quatre ou quarante-huit heures, il s'est formé un caillot et l'hémorragie cesse.

Sur les néphrectomies. — M. GAYRT (de Lyon) s'appuie sur 10 observations pour préférer la néphrectomie d'em-

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

blée dans les grosses pyonéphroses chroniques graves. La néphrostomie ne lui a pas paru comme le procédé de choix.

Hydronéphrosse et néphrectomies. — 31 cas dus à M. CATRILIT, (de Paris) avec 31 guérisons. L'auteur donne une classification nouvelle des hydronéphrosse, basée sur le sège de la dilatation, celui de l'obstacle, sur le volume, sur le contenu et les cas rares. Il critique la pyélographie et recommande l'exploration cystosopique ou endovésicale. La néphrectomie doit étre considérée comme l'intervention de choix, à condition d'utiliser exclusivement ha voic lombaire.

Cure du prolapsus utérin total par la colopexie ligamentaire avec hystéropexie. — M. PATEI,, de Lyon.

Cure des fistules véslee-vaginales.— M. ARADIR (d'Oran) fait valoir les avantages de la position de Depage (bassin relevé, tête et pieds en déclive). En outre, il est bon, après et avant l'intervention, de placer la malade en décubitus ventral pour éviter la pression de l'urine sur la ligne de suture.

Fracture sus-condyllenne du fémur par pénétration. — M. BUSCARLET (de Geuève) cite un cas chez un enfant. Appareil plâtré, guérison complète après trois semaines.

Pseudarthrose congénitale bilatériale de la diaphyse lémorale. — Dans un cas, M. FRGILICH (de Nancy) appliqua d'un côté un grefion tibul après avivement. Six aus après, la marche est bonne, mais l'augulation s'est reproduite. L'auteur s'en prit à l'autre cuisse et fixa les deux fragments par une agrafe de Yaccel. Résultat satisfaisant

Résection de l'artère et de la veline fémorales. — Bon résultat obteuu par M. CHALHER (de Lyon) dans cette résection au cours de l'extirpation d'un gros sarcome de la cuisse. Après des complications, le malade a couservé un membre utile. Pas d'oxdeme.

Scaphoidite tarsionne des jounes enfants. — Trois cas communiqués par MM. Albert MOUCHET et REDERRIR (de Paris). Douleur nette et vive, atrophie musculaire, valgus. La radiographie est iudispeusable pour préciser la nature de la lésion. La lésion est le plus souvent unilatérale, la pathogénie en est encore obscure. La guérison exige un à deux ans.

Pleds paralytiques et interventions sangtantes. —

M. BARBARIN (de Paris) indique ses préférences en unatière d'intervention dans le pied ballant, le valgus et l'équin bur.

Tuberculose ostéo-articulaire et auto-greffe. — Traitement préconisé par M. DUPUV DE FRENELLE (de Paris) lequel trouve en outre le procédé d'Albee supérienr à celui de l'enchevillement.

Présentation d'Instruments. — MM. CHASTENET DE GÉRY et LARE (de Paris) présentent l'instrumentation pour chirurgie osseuse: un moteur à main, un électromoteur, un «flexible », un porte-outil, des instruments divers (porte-seic, porte-fraise, etc.).

Le pneumothorat autiseptque. — M. Louis Bitt.On. de Marsellle. — Le principe du procédé est de substituer à uu épauchement purulent uon résorbable un garciaorbable et autiseptque. Pour cela, on ponctionue l'emprème. Leups, en général, ue s'écoule jaunais complètement, il faut faire une pression intra-pleurale assevécé. Pour arriver à l'évacuation totale, il faut, après avoir vidé une certaine quantité de pus, insuffier parelle quantité de gaz. On continue alors évacuation et insuffation et on arrive à avoir un pneumothorax antiseptques substitué à un épanchement. Le gaz à insuffier est de l'air fiftré ou mieux de l'air contenant son denivolume d'oxygéne — de l'air suroxygéné. Ce gaz, avant d'étrei susuffié, barbotte dans de l'essence degoménol purc. La récidive, ai dels se produit et lorsur'elle se produit,

sera soignée de la même manière. Dès la deuxième ponction, le pus est en général amicrobien et presque séreux. Les pleurésies purulentes récentes sont toutes justi-

ciables de ce procédé, ainsi que celles qui datent de moins de deux ou trois mois. Ce procédé est propre, correct, rapide, et évite bien des

DURAND.

#### NOUVELLES

Faculté de médecine d'Aiger. — Sont chargés des cours complémentaires ci-après :

MM. les P. Hérail: thérapeutique; Micheleau: législation et déontologie pharmaceutiques; Musso: géologie et hydrologie pharmaceutiques; Malosse, professeur agrégé; chimie organique.

Faculté de médecine de Bordeaux. — Sont chargés des cours complémentaires ci-après :

MM. les agrégés Carles : thérapeutique et pharmacologie; Barthe : toxicologie et hygiène appliquée ; Chelle: analyse qualitative et quantitative ; Labat : démonstrations et préparations pharmaceutiques ; Mandoul : microbiologie ; Paugère ; accouchements.

M. Chambrelent, agrégé libre, est chargé, pour l'année scolaire 1920-1921, d'un cours complémentaire de puériculture

Sont nommés chefs de travaux :

MM. les D<sup>\*\*</sup> Beylot : histologie ; Soulé : physiologie ; Lasserre : histoire naturelle. Sont chargés des fonctions ci-après désignées :

suites lougues et pleines d'enuuis.

1º Cheis de travaux: MM. les agrégés Picqué: anatomie; Réchou: physique; Muratet: anatomie pathologique.

2º Chefs de laboratoire; MM. les agrégés Dupérié; hôpital des enfants; Delaunay; hygiène; Lande; médeciue légale.

Ecole de médecine de Clermont. — Sont nommés chefs de trayaux :

MM: les P\* Buy; anatomie; Billard: physiologie; Perfu: histoire naturelle; MM. les suppléants Dionis du Séjour: médecine opératoire; Moureyre: anatomie pathologique; Merle: histologie.

Ecole de médecine de Grenoble. — Muo Barrier, suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale, est chargée du cours de pharmacie et matière médicale (chaire vacante).

M. Romeyer, pharmacien de 17º classe, est chargé des fonctions de suppléant de la chaire de pharmacie et ma-

#### NOUVELLES (Suite)

tière médicale, en remplacement de M<sup>11</sup> Barrier, appelée à d'autres fonctions.

Un nouveau congé est accordé à M. Jacquemet, professeur de pathologie interne

M. Traversier, suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicale, est chargé, en outre, d'un cours de pathologie interne.

Eccle du service de santé militaire. - Liste de classement des candidats admis à l'école du service de santé militaire à la suite du concours de 1929.

1º ETUDIANTS EN MÉDECINE. - A 12 juscriptions 1. Pesme (Jacques-Louis); 2. Esquier (Gilbert-Alphonse); 3. Lieux (Louis-André-Antoine-Jeau) ; 4. Henry (Gastou-Victor-Louis); 5. Glenisson (Jean-Jacques-François-Gédéon); 6. Boide (Daniel-Jules-Auguste); 7. Richard (Jean-Ernest); 8. Prejafon (Georges-Louis); o. Mevrignac (Jean-Philippe-Audré) ; 10. Manchet (Lucien-Jules-Auguste); II. Traill (Alfred-David-Charles),

A 8 inscriptious ; 1, Ardouiu (Paul-Alphonse); 2, Ragouneau (Louis); 3. Diot (Lucien-Edmond); 4. Courtines (Gabriel-Honoré-Marcel) ; 5. Briand (Henri-Yves-Marie-Joseph); 6. Merz (Henri-Ernest); 7. Gusutier (Maurice-Jules-Antoine); 8. Cabanie (Georges-Albert-Henri-Barthélémy); 9. Farjot (Marie-Johannès-Antoniu) et David (Georges-Gaston-Emile-Robert) : 11. Paupert (Marcel) ; 12. Perret (Jean-Louis-Fraucis-Auguste) ; Rolling (Heuri-Léon); 14. Magnol (Camille-Perdinand); Querangal | des | Essarts | (Jean-Augustin-Francis) |; Levy (Georges-Séligmanu); 17. Bazin (Jeau-Félix); 18. Gleize (Marcel-Pierre); 19. Biessy (Pierre-HenriHippolyte); 20. Hacquard (Maurice-Marie-Auguste) . 21. Lacombe (Henri) 22. Talbot (Alphonse-Ernest); 23. Desfour (Gilbert-Jean) et Lhoste (Louis-Emile-Lucien); 25. Guillamet (Ange-Louis-Marie-Pierre); 26. Appert (Louis-Auguste-Henri); 27. Achard (Jean-Paul-Louis); 28. Colin (René-Marie-Jean); 29. Audré (Aurélien-Heuri); 30. Laury (Pierre-Edouard); 31. Brunel (Henry-Pierre-Marie-Auguste-Etienne); 32. Krick (Paul-Augustin); 33. Hertrich (Jean); 34. Chopin (Marie-Gabriel-Edmond); 35. Demonfaucon (Georges-Jean-Claude); 36. Michelot (André-Armand); 37. Berthod (Louis-Jules-Gustave); 38. Lindegger (Théodore-Charles); 39. Alsac (Pierre-Paul-Clément); 40. Ayme (Jeau-Marie); 41. Badoin (Jean-René-Louis); 42. Guérin (Marcel); 43. Lefort (Edwond-Louis-Toseph-France).

A 4 inscriptions : 1. Reboul (Frauçois-Maurice-Eugène); 2. Bourdon (André-Vietor); 3. Ricard (Louis-Auguste-Elie); 4. Michaud (Marius-Jean-Octave); 5. Idoux (Georges-Alexandre-Julieu-François); 6. Fontaine (Pierre-Philippe-Joseph); 7. Fulcrand (Pierre-Joseph-Marie-Charles); 8. Vuillaume (Henri-René-Jacques); 9. Maillet-Guy (Tules-Alexandre): 10. Sorton (Audré-Teau-Frauçois-Marie); 11. Husson (Emmanuel-Eugène-Armand-Léopold) ; 12. Cornu (Henri-Noël-Victor) ; 13. Jean (Marie-Jules-Louis); 14. Mourot (René-Eugène); 15. Petit (Jean-Marie-André); 16. Lançou (Joseph-Marie); 17. Caeambre (Joseph-Henri-Pierre); 18. Jaulmes (Charles-Sully-Emile); 19. Bolzingez (Raymond); 20. Noyer (Boris-Gabriel-Louis) et Leconte (Louis-Maurice); 22. Lanet (Antoine-Joseph-François-Emile); 23. Magnier (Louis-

#### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3. Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

# CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques Amnoules, Cachets et Dragées

PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

# RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie par voie gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE: Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

OPOZONES LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes contenue de la totalité des principes actifs des organes frais.

Novocaïne de fabrication française. Aussi active que la cocaïne. Sept fois moins toxique. mplois et dosages que la cocaïne.

ENTÉROVACGIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent. Pour immunisation et traitement de la flèvre typhoïde

Antitypho-colique polyvalent. Pour immu-

Granules de Catillon

st avec ces granules qu'ont été faites les Observations di que 2 à 4 par jour donneut une citurèse rapide, roiè ASYSTOLIS, DYSPHÉE, OPPRESSION, COÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFANTS et

GRANULES DE CATILLON

iombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, exiger la Signature CATILLES Brix de l'Academie de Medecine pour "Etrophantus et Strophantine", Medaille d'Er Exped. untv. 1900,

Pour INJECTIONS intraveineus

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES TÉLÉPHONE 114

DE MONTCOURT 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONI 114 Extrait intestinai

MONCOUR

Extrait gastrique MONCOUR Hypopepsie

En sphérulines dosées d 0 gr. 125

4 à 16 sphérulines

par jour.

Extrait bépatique MONCOUR Maiadles du Foie Diabète par antiépatie

En sphérulines dosées à 30 e/gr. en doses de 12 gr. En suppositoires dosés d 3 gr. De 4 à 16 sphérulines p. jour De 1 à 4 suppositoires —

MONCOUR Diabète par hyperhépatie En sphérulines

suppositoires dosés d 1 gr. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires — Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques dosées à 25 ejgr.

De 1 à 4 sphérulines

par jour.

Constipation Entérite muco-membraneuse En sphérulines dosées à 30 etar De 2 h 6 sphérulines

per j escription médicole

# MORRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm3 5 francs.

ORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS



## APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE

Modele TRANSPORTABLE Pour traitements chirurgicaux

Par applications externes ou par endoscopie DIATHERMIE

> ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

NOTICE SUR DEMANDE

#### DRAPIER ET FILS

41. Rue de Rivoli, PARIS (14) - Téléphone : Gutembers 06-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

#### NOUVELLES (Suite)

Georges-Emile); 24. Duhart (Paul-Jean-Bertrand-Marie-Joseph); 25. Silié (Maurice-Léon-Joseph); 26. Ronmat (Octave); 27. Willemin (Henri-Georges); 28. Debenedetti (Raymond-Louis); 29. Ronchon (Louis-Léon-Daniel); 30. Wolters (Henri-Edonard-Georges); 31. Party (Max-Amédé-Jules); 32. Mazeyric (Jean-Elie-André); 33. Blanc (Maurice-Marie-Lonis); 34. Dreyfuss (André-Robert) ; 35. Donx (Charles-Marie-Adrien-Jean) et Marchaud (Lonis-Jean-Marie) ; 37. Pignière (Jean-Paul-René); 38. Mathieu (Pierre-Philippe-Marie-Elie); 30. Robin (Pierre); 40. Hazemann (Robert-Henri) et Fière (Armand-Lucien-Marcel); 42. Bordes-Pages (Jacques-Laurent-Raimond); 43. Roucante (Lonis); 44. Champonillon (Germain-Stéphane); 45. Mercier (Clovis-Marie-Joseph); 46. Mayer (Eugène); 47. Gallais (Georges-Marius); 48. Mackiewicz (Charles-Marie-Josephat-Alphouse); 49. Farjot (Lonis-Marie-Octave-Johannes); 50. Joyenx (Beruard); 51. Gaudin (Charles-Engène-Louis); 52. Dinichert (Jean-Paul-Théodore-René); 53. Lemaistre (Nicolas-Théodore-Marie-Raymond): 54.Carbillet (Manrice-Joseph-André); 55. Provost (Jules-Joseph-Jean-Baptiste); 56. Germain (Jean-Emile-Ernest-Henri); 57. Bronssolle (Jacques-Louis-Hubert); 58. Galanp (Pierre-André); 59 Sayer (Charles-Marie-Pierre), Ronget et (Manrice-Antoine-Edmond) et Charbonnier (Jean-Emile-Marie); 62. Levet (Girard-Astier); 63. Pascal (Jean-Marie); Morigny (Pierre-Victor); 65. Brousses (André-Louis-Gaston); 66. Bellet (René-Eugène-Léon); 67. Blanchard (Pierre-André); 68, Jonela (André-Etienne-Jean); 69. Ronzer (Georges-Marins); 70. Ronssean (Léopold); 71. Maury (Paul-Camille) et Zumbiehl (Marcel); 73. Jabot (Panl-Jean-Alexis); 74. Germain (Albert-Joseph-Hippolyte); 75 Finance (Marie-Juste-André Antoine), Garrigues (Antonin-Victor), de Sauti (JeanHenry-Marie) et Neidhardt (Edonard-Georges) ; 79. Estival (Gaston-Pierre-Lonis-Germain); 80. Bossard (Robert); 81. Mannin (Jean); 82. Mégnien (Pierre-Emma nnel-Julien); 83. Blanckaërt (Pierre-Marie-Cornil); 84. Rone (Pierre-Engène); 85. Candeli (Jeau-Paul); 86, Uberti (Albert-Louis-Jean-Marie); 87, Mereau (Albert-Georges); 88. Viette (Roger-Lucieu-Louis); 89. Gelis (Philippe-Emile-Georges); 90. Husson (Roger-Albert); 91. Bellier (Lucieu-Antoine), Chambet (Pierre-Marie-René) et Jammes (Firmiu-Joseph-Antoine); 94, Carrat (Pierre).

ETUDIANTS EN PHARMACIE. - A 8 inscriptions : Meulet (Jean-Joseph); Aldhni (Bernard-Edonard).

A 4 inscriptious : Hermarrec (René-Marie-Bertrand) ; Gelebart (François-Marie).

Saus inscription (stagiaires): Charnot (Abel); Larroque (Audré-Pierre-Maurice) ; Legrand (René-Emile) ; Ondot (Gérard-Ernest-Eugène).

Ministère des Penslons. - M. Valentino est noumé directeur du contentieux, des travaux lévislatifs et des soins médicaux an ministère des Pensions.

Recensement de la population. - Il sera procédé au recensement de la population de la France le 6 mars 1021.

Union internationale contre la tubereniose. - D'après les statuts qui ont été élaborés par les délégués des différents Etats (Société des Nations et Etats-Unis d'Amérique) ayant adhéré au programme de la Conférence internationale contre la tuberculose, l'Union internationale constituée par cette conférence a pour objet : 1º d'établir un lien fédératif entre les œnvres et institutions nationales de latte contre ce fléau dans les divers pays du monde civilisé et de coordonuer les efforts des œnvres et associations antituberculeuses des divers nations : 2º d'étudier

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÉGLES Difficiles, Excessives, Insufficantes
— VARICES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARICOCÈLES

#### DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jou DOCTEUR : Voulez-oous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : l'HÉMOPAUSINE

SIROP PURGATIF

atoire du D'BARRIER, Les Abrets (Isère). - ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

#### POUR BEBES Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DELICIEUX

LAXATIF ET DEPURATIF POUR SECONDE ENFANCE Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge. Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge.

LABORATOIRE MOYAL. **VERNON (EURE)** 

D' PERDRIZET

### Aide-Mémoire de Pharmacologie et de Matière Médicale

1918, 1 volume in-18 dc 300 pages...... 5 fr

# ATHESE URIOUE

Litterature et Echantillons LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue de Wagram. PARIS

BRONCHITES ASTHME . TOUX. GRIPPE LOBULES D'DE ! A L'HELEHIME DE L'HELENINE DE KORAB CA Sterilise les pacciles de

CHAPES TERUSOREISEY PARIS HYGIÈNE DES EAUX D'ALIMENTATION

DU D'MIRADEL

LE PLUS EFFICACE & LE PLUS PRATIQUE DES STÉRILISANTS

CULTURES de PLANTES MÉDICINALES SPÉCIALITÉ DE CAMOMILLE D'ANJOU SÉLECTIONNÉE

RACINE FRAICHE DE VALÉRIANE
(Soule l'Infusion de racine frische de Valériane possède des propriétés antispasmodiques. Poccurs: Précis de Pharmacologie et de Mattère médicale, page 467).

Plants enracinés de toute la Médecine végétale, prêts à piquer

Docteur Alexandre BARILLET # # La Dauphinerie de Vihiers (Maine-et-Loire CURE DE

SOURC TOTES ORINAIRES, FOIE

GOUTTE

GRAVELLE

HOPITAUX

ARTÉRIO-SCI ÉROSE

# ORGANIQUE

RHUMATISME DÉFORMANT TUBERCULOSE SEPTICÉMIES DANS TOUS

Echantillons Cortial et C' PARIS

Artério-Sclérose Presclérose, Hypertension Dyspepsie, Enterite Nephro-Scierose, Goutte Saturnisme

**NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS** Littérature et Échantillons : VIAL, 4, Place de la Croix-Rouss

#### NOUVELLES (Suite)

la législation comparée des lois et règlements relatifs à la tuberculose et à tous les problèmes d'hygiène sociale qui s'y rattachent; 3º d'instituer un bureau de statistique internationale ; 4º de provoquer des enquêtes sur l'extension et la propagation de la tuberculose suivant les peuples et les races; 5º de recueillir et faire connaître aux organisations nationales adhérentes des renseignements sur toutes les questions coucernant la défense sociale contre la tuberculose.

傳Le siège de cette Union a été fixé à Genève. Ses membres se réuniront une fois chaque année dans l'une des capitales des pays qui la constituent. Elle se composera de membres conscillers désignés par les organisations nationales antituberculeuses des Etats, de membres titulaires élus par le conseil de direction de l'Union sur la présentation des organisations nationales ou des gouvernements adhérents et de membres d'honneur élus par l'assemblée générale sur la proposition du conseil de direc-

Un service de radiumthéraple à l'Hôtel-Dieu. - Le conseil municipal de Paris a émis l'avis d'approuver un projet d'aménagement, à l'Hôtel-Dieu, d'un service de radiumthérapie pour le traitement du cancer.

Hôpital des Enfants-Malades. - Il sera fait en novembre et décembre deux cours de médeeine scolaire :

1º Préparation à l'inspection médicale des écoles : sous la direction de MM. Broca et Méry. 15 lecons, avec démonstrations pratiques, présentation de radiographies troubles nerveux mentaux et moteurs ; fièvres éruptives). Ce cours aura lieu les mardis et vendredis, à 17 h. 30, à

partir du 9 novembre. Droit d'inscription: 80 francs. 2º Préparation aux fonctions d'infirmière scolaire : sous la direction de M. Broca, 20 leçons sur l'anatomie et la physiologie de l'enfance dans ses rapports avec la culture physique (droit d'inscription : 25 francs) ; avec travaux pratiques de gymnastique et de massage (droit d'inscription : 75 francs).

Ce cours aura lieu les mercredis et samedis, à 17 h, 30. à partir du mercredi. 3 novembre.

Les cours auront lieu à la salle de cours du service des chroniques. S'inscrire au pavillon Lannelongue.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, - M, le professeur GILBERT, assisté de M. Maurice VILLARET, agrégé, commencera son enseignement le mercredi 3 novembre 1920, à 9 heures; première leçon clinique à l'amphithéâtre Trousseau le samedi 13 novembre à 10 h. 45.

Cours de clinique thérapeutique (HOPITAL DE LA PITIÉ). - M. le professeur VAQUEZ commencera son cours le 18 novembre à 10 heures et le continuera les jeudis suivants. Tous les jours, à 9 heures du matin, leçon de clinique thérapeutique au lit du malade.

Cours de thérapeutique. - M. le professeur CARNOT. Tons les jours à 5 heures, au grand amphithéâtre, à partir dn 8 novembre.

I. Cours du professeur. M. Carnot commencera son cours le 9 novembre et le continuera les jeudis et mardis suivants : Médications symptomatiques (par organes).

son cours le 8 novembre et le continuera les mercredis et



AFFECTIONS DE L'ESTOMAC DYSPERSIE GASTRALGIE

# VALS-SAINT-JEAN

ENTERITE Chez l'Enfant ++ Chez l'Adulte

VALS PRÉCIEUSE l'Fan des Hépationes

## PARAFFINOLFOL HAMF

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINERAL

INDICATIONS :

Constipation opiniâtre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons : Pharmacie HAMEL + LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

# (Air chaud, Lumière)

APPAREIL PHOTOTHERMIQUE du Dr Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

HELMREICH

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Electricité Médicale

#### PRODUITS DE REGIME CH. HEUDEBER'

Pains spéciaux, Pâtes Farines de légumes ouits et de céréales Légumes décortiqués

LITTERATURE ET ECHANTILLONS SUR DEMANDE Usine de NANTERRE (Seine).

CALCILINE RECALCIFICATION. REMINERALISATION

COMPRIMÉS A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

MODE D'EMPLOI : 2 comprimés dans un peu d'eau avant chaque repas. Erifants 1/2 dose.

A. ODINOT - PARIS - 25 rue Vaneau

#### FOURNITURES GÉNÉRALES pour la MÉDECINE et la CHIRURGIE CL LOREAU

VENTE-ACHAT-ECHANGE - REPARATION



35 Rue Abel. (Gara da Lyon) Paris XII'





# Antiphlogistine

Glycéroplasme minéral chaleur durable

> (S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se délache facilement).

l'Antipologistine dans le traitement des Angines, Abcès, Rappelez-vous Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie.

Rehantillons et Littérature : B. TILLLER, Phien de ire classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°). Ad. Teleg. ANTIPHI.O-PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

f III. En mars. Revision par le professeur et l'agrégé, avec interrogatoires et rédactions d'ordonnauces.

1 IV. Cours complémentaire. Les vendredis et sauncdis: novembre-déceubre : cours complémentaire à diélétique par MM. CARNOT, MARCH, LABBÉ, RATHERY; — décembre-jaurèer : cours complémentaire de physiothérapie par MM. CARNOT, ANDRÉ BROCA, RATHERY; — février-mars : cours complémentaire de crévoltérapie et idinatolitérapie par MM. CARNOT, LINOSSUER, RATHERY avec voyage d'études pendant les vacauces de la Pentecéte.

Cours de pathologie et thérapeutique générales. — M. le professeur MARCRI, LABBE commencera son cours le 15 novembre à 17 heures (petit amphithéâtre) et le continuera les liudis, unereredis et vendredis suivants.

Objet du cours : Notions générales de pathologie. — La nutrition normale et pathologique.

Clinique chirurgicale de l'hôpital Saint-Antoine, — M le professeur Lejars commencera son cours le 6 novembre à 9 lt. 30.

Mardi et jeudi à 9 h. 30 : Examens cliuiques. Samedi à 9 h. 30 : Lecon clinique.

Lundi, et mercredi à 9 h. 30 : Conférences de diagnostic chirurgical par MM, les Drs Brocq et Séjournet, chefs

Mereredi à 10 h. 30 : Examen de laboratoire,

Cours de médeclae légale. — M. le professeur Baltila-Zard commencera sou cours le 8 novembre à 18 leures (grand amphithéâtre): Recherches médico-légales sur l'ivresse. — M. le professeur Garçon commencera son cours le-18 novembre. Conférences de pathologie interne. — M. le Dr Ribherre, agrégé, commencera ses leçons le 13 novembre à 18 heures (amphithéâtre Vulpian) et les continuera les mardis, jeudis, samedis suivants.

Objet du cours : Maladies du cœur.

Cours et travaux pratiques d'anatomie pathologique. — M. le professeur LETULLE commencera ses leçons à partir du 15 novembre à 15 heures (graud amplithéâtre), et les continuera les mercredis, veudredis, lundis suivants, Obiet du cours : Anatomie pathologique générale et

des différents organes.

Cours d'anatomie. — M. le professeur Nicolas com-

Cours d'anatomie. — M. le professeur NICOLAS coumencera son cours le 15 novembre à 16 heures (petit amphithéâtre) et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants.

Objets du cours : Splauehuologie.

Contérences d'obstétrique. — M. le D' Le LORIER, agrégé, commencera ses contérences le 15 novembre, à 10 februse (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique) et les continuera les mereredis, vendredis, luudis suivants. Objet du cours : Eutocie ; pathologie de la grossesse § ponériculture.

Embryologie. — M. le D' CHAMPY, agrégé, chargé du cours, a commencé ses leçons le , novembre à 17 henres (amphithéâtre Vulpian) et les continuera les jours suivants. Ces conférences seront suivies de démonstrations pratiques.

Cours de pharmacologie et matière médicale. — M. le professeur POUCHET commencera sou cours le 15 'novembre à 16 heures (amphithéâtre Vulpian) et le continuera les mercredis, vendredis, luudis suivants.



## LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre Pour le Traitement des MALADIES®NERVEUSES®ET MENTALES GRAND®PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS

Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

ANTIDIARRHEIQUE

## GÉLOTANIN

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS, - Iéléph\_FLEURUS 13-07

Adultes: Contrar de dicotagnin ? Une hotte Par jour : de 4 a 8 contest de 0 gr. 10 a presiden la dicital su miliou et a la fin des repais. La contrason es Entantes. Aquetes de dicotamba ? Un contrason es Entantes. Aquetes de dicotamba ? La contrason es estados de la contrason de la contrason es estados en la contrason de la contrason del contrason de la contrason

## APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet apparell, qui s'alapte instantamemen sur toute douille de lampe ou prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu, alternatif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus fernatif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus fernations aux qualifés que les grands apparells, portent use utilisation des plus pratiques des courants de haute fréquence en Dermatologie, en raison des nombreuses électrodes (précolège et copharimologie, en raison des nombreuses électrodes) des fonctions des voltages des raisons des nombreuses électrodes ou D'Arsonvalisation, la Pulguration, de même que le traitment des affections des vois respiratories par l'Oçone. — Sa consommation est de 22 watts et son pouds, dans une élegante boile gainée de 27 xxxxx xx à vac es électrodes comme représentables de manifer de 27 xxxxx xx à vac es destroites comme représentables de tout danger, même employé pur deit de mainement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même employé profiété de miniement, absence absolue de tout danger, même de l'entre de l'ent

Prix: 750 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE

FOURTHIES VENDUS EN INUIS MUIS A PARIS 68, Rue Condorcet, PARIS (9°)

Fourthisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

## Laboratoires DUMOUTHIERS, II, Rue de Bourgogne, PARIS

- CHLOROFORME ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS
- on ampoules de 60 gr., 60 gr., et 15 gr.

  ✓ ÉTHER ANESTHÉSIQUE DUMOUTHIERS ✓ ✓
- en flacons de 125 gr. et de 100 gr. et en ampoules de 60 gr.
- ✓ CAMPHROIL (HUILE CAMPHRÉE) DUMOUTHIERS ✓ DOUT injections intraveineuses et intramusculaires en ampoules de 3 cm
- BROMURE DE RADIUM DUMOUTHIERS &
- en ampoules de 2, 5 et 10 microgrammes
  - → NOVOCAINE FRANÇAISE DUMOUTHIERS →

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

MIN

LIPOÏDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue

de Wagram

#### NOUVELLES (Suite)

Clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine. — M. le professeur CHAUFFARD commencera son enseiguement le 8 novembre. La première leçou aura lieu le 12 novembre à l'amphithéâtre de la ciluione.

Thèses de la Faculté de médecine de Parls. — 27 octobre. — Bruneau (Paul): L'aucsthésie générale continue à distance par les voies respiratoires. — Guilleune (Paul): Passage de la graisse à travers le placeuta.

28 octobre. — Cuvillier (Emile): De la mesure de la déviation dans le strabisme. — Auchier (Gaston): Contribution à l'étude du traitement de la coquelucle. — Divenou (Pierre): Etudes de coloistáctomes oculaires. — Tassigny (Jean): Traitement abortif de l'amygolalite phelgunouses par les injections intravelucuese. — Mire Burgard (Marie): Rapports des pleurésies puruleutes

4 nomembrs.— M. Maxime Lipschitz: Syphilis de l'escomacçă/forme cancfereuse.— M. Robert Pilloi (Considérations médico-légales sur un cas de méningits. — M. Pietre, Degrais: Analyse des hallucitations auditives. — M. Pitte: Jdée nouvelle sur le traitement de l'ostóerathrite tuberculeuse du genou. — M. Bolteux: La tuberculose unsculaire primitive. — M. Gresset: Authrax du rein.

Syndicat des médecins de la Seine. —  $I_{eC}$  conseil d'administration du Syndicat des médecins de la Seine vient de voter l'ordre du jour suivant i

« Le conseil d'administration du Syndicat des médecins de la Seine, rappelant l'ordre du jour voté par le Syndicat des médecins de la Seine dans son assemblée générale du 13 juin 1920 tient à protester à nouveau avec énergie pital tous les mutilés bénéficiaires de la loi des pensions quand ceux-ci ont besoin de soins spéciaux ou d'opérations, cette façon de faire étant d'ailleurs absolument contraire à la loi qui prévoit en toutes lettres le libre choix du médeciu par le mutilé, et au principe défendu par tous les syudicats : de l'hôpital gratuit exclusivement réservé aux indigents.

Il réclame l'adoption par M. le prétet de la Seine du tarif médical élaboré d'accord avec l'Union des Syndicats médicaux de France, et demande à M. le ministre des Pensions de vouloir bien réaliser le plus rapidement possible l' « entrete » prévue par la fole entre l'administration et les syndicats médicaux en vue de l'application de ce tarif.

Il tient à faire observer que la dernière réunion de la Commission centrale provoquée par M. le ministre des Pensions à cet effet remonte à plus de six mois déjà et que la question des soins spéciaux et des opérations reste toujours en suspens.

La Syndicat des médiceins de la Scine se permet d'insiscrencre auprès de M. le ministre des Pensions et de M. le préfet de la Scine sur la nécessité absolue d'une organisation rapide et définitive des soins à donner aux réformés et nutilés de la guerre, tant dans l'intérêt de ces demiers, si respectable à tous les points de vue, que dans l'intérêt du corps médical qui assume depuis plus d'un au déjà les soins aux bénéficiaires de la loi des pet § sions sans avoir touché de l'Itat aucune rémunération. « Ministère de l'Hyglène. « M. Le D' Billon (de Paris) est

nommé médecin du ministère.

Convention sanitaire internationale. — Le Journal

contre les teudances de l'administration d'adresser à l'hôofficiel du 21 octobre publie un décret portant promul-YCOCARPINE HYPERTENSION ARTÉRIELLE OBSTRUCTION NASALE ET SES DYSMÉNORRHÉE, MÉNOPAUSE CONSÉQUENCES, OZÈNE PLEURÉSIE SÈCHE DOSE: CORYZA CHRONIOUE VERTIGES 2 milligrammes BRUITS d'ORFILLES priser CROUP de Pliocarpine par pilute ¢ PIDÉMIES ilules par jour au début 2 à 3 fois par jour, dos ropas. LABORATOIRES DALIN, 1, Rue de la Martinière, LYON, et toutes bonnes

# SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL Littératüre & Echantillons: laboratoire de Thérapie Bio-Chimique. 199, la la tripia pars



# TRICA

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE PRATIQUE

## TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPERSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

# TRICALCIN a be

TRICALCINE CHOCOLATÉE TRICALCINE



Litterature et Echantillons : LABORATOIRE DETHÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Av. de Wagram, PARTS

#### NOUVELLES (Suite)

gation de la convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 jauvier 1912. Cette convention prévoit les prescriptions à observer par les pays signataires dés que la jeste, le choléra ou la fièvre jauue apparaisseut sur leur territoire.

Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris. — Le laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris, 1 bis, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, met gratuitement à la disposition de MM. les médecins des nécessaires pour le diagnostic bactériologique des maladies contagieuses diphtérie, tuberculose, fière répholède, etc.)

Ces récessaires sont délivrés sur la demaude éérite de MM. les médecins, et les résultats des analyses sont communiqués aussitôt qu'ils sont acquis, généralement vingt-quatre heures après le retour au laboratoire des nécessaires utilisés.

Le laboratoire d'hygièue de la Ville de l'aris est ouvert tous les jours, de 8 heures à 20 heures, et les dimauches et fêtes, de 10 heures à 16 heures.

La réception des unalades pour prélèvement de sang, réaction de Wassermann, exameu à l'ultra-microscope, etc., a lieu tous les jours, de 14 heures à 17 heures, sont les dimensiers de les profésées.

sauf les dimanches et jours fériés.

Les frais d'envoi des résultats, par lettre ou par télégramme, sont à la charge des intéressés.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

6 Novembre. — Paris. Hôpital Saint-Antoine, 9 h. 30 Ouverture des leçous cliniques de M. le professeur Lejars. 7 Novembre. — Paris. Hôpital Saint-Antoine, 10 heures. Ouverture des conférences de M. le D' Béclère

sur la radiothérapie des fibro-myomes utérius.

8 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, à 5 heures.
Ouverture du cours de thérapeutique de MM. le profes-

seur Carnot et le D<sup>p</sup> Rathery.

8 Novembre. — Paris. Faculté de médecine de Paris,
à 18 heures. Ouverture du cours de médecine légale

de M. le professeur Balthazard.
9 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital des Enfants-Malades, 17 h. 30. Cours préparatoire à l'iuspection médicale des

écoles par MM, les D<sup>s</sup> Broca et Méry, 10 NOVEMBRE — Paris. Hôpital desl'adants-Malades,

à 10 heures, Ouverture du cours d'hygiène et de clinique de la première eufance de M. le professeur Marfan. 10 NOVEMBRE, — Reims, Deruier délai d'inscription

pour le concours de l'externat des hépitaux de Reims, 10 NOVEMBRE. — Niort, Préfecture. Deruler délai d'inscriptiou pour le coucours d'inspecteur d'hygiène des Deux-Sèvres.

12 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Saiut-Antoine Leçon d'ouverture du cours de clinique médicale de M, le professeur Chauffard.

13 NOVEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital

Beaujon, 10 heures. Ouverture du cours de cliniqu médicale de M. le professeur Achard.

13 NOVEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel. Dieu, 10 h. 45. Leçou d'ouverture du cours de clinique médicale de M. le professeur Gilbert.

13 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine de Paris, 17 heures. Ouverture du cours de pathologie expérimentale de M. le professeur Roger.

13 NOVEMBRE. — Nancy. Deruier délai pour la candidature à la chaire d'histoire naturelle à la Faculté de pharmacie de Nancy.

13 NOVEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours d'interne des asiles d'aliénés de la Seine.

S'inscrire à la Préfecture de la Seine. 13 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine de Paris, 18 heures. Ouverture des conférences de pathologie

interne de M. le D<sup>r</sup> Ribierre. 15 NOVEMBEE. — *Paris*. Faculté de médeciue de Paris, 15 heures. Ouverture du cours d'anatomie pathologique

de M. le professeur Letulle.

15 NOVEMBER. — Paris. Faculté de médecine de Paris,
16 heures. Ouverture du cours d'auatomie de M. le pro-

fesseur Nicolas.

15 Novembre. — Paris. Faculté de médecine de Paris, 16 heures. Ouverture des conférences d'obstétrique de

M. le D' Le Lorier.

15 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine de Paris. 16 heures. Ouverture du cours de pharmacologie.

de M. le professeur Pouchet. 15 NOVEMBER. — Paris. Faculté de médecine de Paris, 17 heures. LECON INAUGURAIE du cours de pathologie et thérapeutique générales par M. le professeur Marcel Labbé.

15 Novembre. — Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le concours de chef de laboratoire des produits galéniques à la Pharmacie centrale des hôpitaux de Paris.

16 NOVEMBRE. — Paris. Concours pour une place d'agrégé de chimie et de biologie appliquée aux expertises à l'École du Val-de-Grâce.

16 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Broca, à 10 heures.

Ouverture des leçons cliniques de M. le professeur

L.L. Faure.

16 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Necker, 10 h. 45.0 OUVETURE des leçous cliniques de M. le professeur Legueu. 18 NOVEMBRE. — Niort. Préfecture. Concours d'inspecteur d'hygiène des Deux-Sèvres.

22 NOVEMBRE. — Lyon. Concours de médecins du bureau de bienfaisance.

22 NOVEMBRE. — Examen d'équivalence des diplômes pour les étudiants étrangers dans toutes les universités. 23 NOVEMBRE. — Bordeaux. Clôture du registre d'ins-

cription pour le concours de médeciu adjoint des hôpitaux de Bordeaux.

## **Lodéine** MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (%g-=0,0
SIROP (0.00)

TOUX EMPHYSEME

49, 4988 Ped de Port-Royal, PARIS

## Bromeine Montagu

GOUTTES (As == (
SIROP (0.00)
PILULES (0.01)
AMPOULES (0.00)

TOUX nerveus INSOMNIES SCIATIQUE

#### CHRONIQUE DES LIVRES

Etude critique de l'étiologie des bronchites chroniques avec sclérose pulmonaire, par le Dr DAL-SACE, interne des hôpitaux de Paris. 1 vol. in-8, 5 fr.

(Librairie\_Félix Alcan).

Etudiant le syndrome si banal de la bronchite chronique avec emphysème, le Dr J. Dalsace montre l'extrême fréquence dans ces cas de fovers de sclérose pulmonaire siégeant au sommet. Cette localisation ne doit pas faire conclure, suivant l'opinion classique, à la nature tuberculeuse du syndrome.

Après une étude des observations antérieures de syphilis du poumon, l'auteur conclut à la fréquence de la localisationau sommet de l'infection syphilitique, Cette notion, rapprochée de la fréquence d'antécédents syphilitiques chez les bronchitiques, amène l'auteur à cette conclusion que : le syndrome étudié relève, dans nombre de cas, de la syphilis en l'absence de toute tuberculose.

Physiologie normale et pathologique des reins. par L. Ambard, professeur à la Faculté de Strasbourg; préface du professeur Legueu, 2º édition remaniée I vol. in-8 de 368 pages avec 43 figures et 3 planches hors texte en noir et en couleurs, 18 francs net (Masson et Cie, éditeurs, à Paris).

La première édition de cet ouvrage s'étant trouvée rapidement épuisée, M. Ambard a été amené à dévelor per son œuvre et il présente au public un véritable traité de physiologie rénale, écrit au point de vue de la physiologie normale aussi bien qu'à celui de la pathologie et même de la clinique médicale. Tout le monde médical

connaît son exceptionnelle compétence et a haute valeur de ses découvertes; son étude de la constante uréosécrétoire, son étude des seuils ont étéle point de départ de travaux nombreux. Nul n'était plus qualifié que lui pour reprendre toutes les données actuellement acquises et en faire un exposé systématique et cohérent. Le beau livre qu'il vient de publier, préfacé par le professeur Legueu, est appelé à rendre de grands services à tous ceux qui veulent connaître dans ses détails cette complexe question de la physiologie et de la pathologie rénales. Il est indispensable à qui veut « penser physiologiquement et réaliser, dans la clinique, l'union concrète de la science expérimentale et de l'art thérapeutique ». Il fait honneur

P. LERRROULIET.

Traité d'éducation physique : l'enfant et l'adoleseent, par le Dr Ruffier. 1 vol. de 250 pages avec gravurcs. Prix : 6 fr. (Librairie Physis, 35 rue de la Victoire, Paris).

non seulement au jeune et savant professeur de la Faculté

de Strasbourg, mais à la science française.

Voici un livre qui est le fruit d'une longue expérience personnelle et qui vient à son heure, à une époque où le pays, appauvri en hommes, a besoin de voir tous les citoyens suivre une éducation physique forte et ration-

Il est écrit d'une plume alerte : il renferme des idées sur l'éducation physique et sur la gymnastique que l'on peut discuter, mais qu'on ne lira pas sans intérêt et sans profit.

A. M.

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# nhan-Crue dans

en cacheta dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Echantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1º En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centim, cube. strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Encol gratuit d'échantillons à MM, les Docteurs. Téléphone 682-16.

En Gouttes 25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de

> Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS

#### REVUE DES REVUES

#### Les diverticules de l'œsophage.

HERRI HARMARN étudie (Journ. de chir., 1920, n° 5) les diverticules de l'esophage. Ils sont souvent méconuus ; on croît à un spasme ou à une sténose a sophagienne. Zenker et Ziemmsen distinguent les diverticules par traction et les diverticules par pulsion.

Les diverticules par traction sout relativement frequents. Ordinairement petits et uniques, siés de la partie antérieure ou de la partie antéro-latérale droite du couduit, et dirigés obliquement en haut, lis ne se traduisent le plus souvent par aucun symptôme. Cependant on a signalé, au niveau du tiers inférieur de l'œsophage, de véritables poches appenducs à la paroi autro-latérale, et donnant lieu à des troubles de déglutition et parfois à des signes d'œsophagite.

Les divertieules chirurgicaux sont ecux de la partie supérieure de l'oscophage; ce sont presque toujours des divertieules par pulsion. Ils donnent lieu à un dysphagie asses spéciale; les poches volumineuses font saillile sur les parties latérales du cou, le plus souvent à gauche. La pression sur la poche détermine une éructation et fait percevoir un grésillement ou parfois un véritable gargouillement. Le plus souvent, las sonde ne peut passer; la radioscopie donne l'image exacte de la poche et ses rapports avec l'usophage.

Ces divertientes essophagiens supérieurs, développés en arrière de l'essophage, entre le faisecau transversal et le faisecau obliquement ascendant du musele cricopharyngien, mériteralent le nom de divertientes pharyngiens. Ils semblent résulter de la pression mécanique du bol alimentaire sur un point faible de la paroi pharumére.

Josephage, du see procedes d'iuvagination, dans l'œophage, du se préalablement rétréei par des sutures extérieures, ne peuvent s'appliquer qu'aux petits diverticules. L'extirpation du sac, en un ou deux temps, suivie de la surche pharyage-œophageme, est le traitement de choix des grands diverticules. Il est prudent de pratiquer une gastrostomie préliminaire chez les malades en état d'inanition avancée. L'auesthésie doit être faite au chloroforne plutôt qu'à l'éther, lequel cutraîne la production d'abondantes mucosités; il est inutile d'engaer une bougé dans le sase pour faciliter l'opération; mais il est important de vider le sac au préalable, pour vière le reflux de son contenu dans le pharyax et la clute de ce centeun dans les voies aériennes, connec il est arrivée les eu mopéré de Mayo. L. B.

#### Chirurgie de l'hypophyse.

A l'occasion d'une hypophysectomie pratiquée avec succès, chez une femme âgée de quarante ans, atteinte d'un adénome végétant de l'hypophyse, LACOUTURE, CIARBONNEI, et LAFARGUE (Journ. de chir., 1920, 10° 5) rappellent que les premières interventions sur cet organe remontent à l'année 1907. En France, depuis la première opération faite, en 1909, par Lecène, l'hypophysectonie n'a été pratiquée que 6 fois.

L'intervention directe sur l'hypophyse u'est indiquée que dans les tumens décélées par la radiographie du crâne, quand la syphilis a été soigneusement étiminée, et quand il y a des signes de compresson geluérale on locale du cerveau. Elle est coutre-indiquée dans les cas trop avancés et dans ceux oà il y a une cécthé définitive. Quand celle-el s'accompagne de signes de compression ecfebrale et de céphale intense, il vaut mient xecourir à une simple trépanation décompressive; d'autre part, les cas d'acronégalie ou de syndrome adipose-gential sans signes de tumeur clinquement appréciables ne sont justiciables que de l'opothérapie.

On peut aborder l'hypophyse par la voie endocranieme ou par la voie exocranieme. Les voies endocraniemes, qu'elles solent frontale; fronto-orbitate ou temporale, sus ou intradurales, ont l'avantage d'être aseptiques; mais elles sont très compliquées et à peu près abandounées.

Les voles exocraniennes sont : ro la voie transfrontonasale, abaudonnée déjà par ses promoteurs ; 2º la voie endonasale simple, avec résection des cornets et de la cloison; elle est la plus esthétique et la plus employée, mais elle expose aux infections nasales et ne donne pas suffisamment de jour; 3º la voie transnasale, qui est passible des mêmes reproches; 4º la voie orbitaire, avec réclinaison du globe oculaire eu dehors; elle donne assez de jour, mais les manœuvres opératoires sont gênées; 5º la voie transmaxillo-ethmoïdale latérale, avec résection temporaire de tout le maxillaire supérieur; elle donne un très beau jour, mais expose aux infectious méningées; 6º la voie transinuso-maxillaire latérale, qui offre le plus d'avantages ; elle est très esthétique, elle donne autant de jour que la voie précédente et expose un peu moins qu'elle aux infections méningées

Sur 160 opérations d'hypophysectomie, ou trouve, 48 morts plus on moins rapides. Dans 6 cas, 1 n'y a cu aucune modification des symptòmes, Dans les autres cas, l'opération a été suivé d'une amélioration plus ou moins notable; cette amélioration a porté le plus souvent sur les troubles visuels, puis sur la céphalée, plus rarement sur l'acromégalie ou le syndrome adiposogénital.

En résumé, l'hypophysectomie est une opération délicate, donnant lieu à des manouvres très aléatoires; aussi, dans la plupart des cas, doit-on lui préférer la trépanation décompressive de la selle turcique (sellar-decompression).

#### ÉCHOS

#### Mariage et santé en Norvège.

Une nouvelle loi vient d'être promulgaée en Norvage d'après laquelle toute personne désireusse de se marier doit produtre une déclaration écrite, certifiant qu'elle est indemne de syphilis et de toute autre malodie vénérienne. Quéconque produit selemment une déclaration fausse sera puni légalement. Si undes futurs conjoints estatétait d'une maladie vénérienne de carnetère bénin, il subira un examen médical dont le résultat scra communiqué à l'autre dartie, qui pourra alors prendre sa décision en connaissauce de cause.

Un autre article dit que le mariage est déclaré nul si le conjoint ayant déjà eu un enfant laisse ignorer ce fait à l'autre conjoint ou si la femme attendant un enfant u'en informe pas son futur mari. La séparation est, dans ce cas, pronoucée au détriment de la personne coupable d'avoir dissimulé les faits.

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Α

n

n

#### LES INDEMNITÉS

#### POUR EXPERTISE EN MATIÈRE JUDICIAIRE

Un décret du 5 octobre 1920, portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, règle comme suit les honoraires et indemnités pour les expertises en matière de médecine légale, de toxicologie, de biologie, de radiorranhie on d'identité indiciaire.

Régles générales. — ART. 17. — Les tarifées ¡par le présent décret, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que de la prestation de serment, sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

ART. 18. — Les prix des opérations non tarifées par le présent décret sont fixés, dans chaque affaire, par les magistrats qui ont commis les experts, sauf le recours prévu à l'article 144 ci-après.

ART. 19. — Lorsque les experts se déplacent au delà de 2 kilomètres de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit :

r° Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer, il est alloué 20 centimes par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour;

2º Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller ou au retour:

3° Si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 60 centimes par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour;

4º SI le voyage est effectué par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compaguie de navigation, le remboursement du prix du passage et, s'il y a lleu, de la nourriture à bord, tant à l'aller qu'au retour.

Lorsque les experts bénéficient d'un transport gratuit ou réduit à raison de leur fonction ou de leur emploi, conformément au cahier des charges de la compagnie de transport, ou en vertu des lois en viguéur, leur indemnité de frais de voyage est diminuée du montant des avantages qui leur sont ainsi concédés.

ART. 20. — Si les experts se transportent à plus de 52 kilondrets de la commune de leur résidence, lis èçoivent une indemnité de 20 francs pour chaque journée de séjour. Il en est de même s'ils sont retenus dans le cours de leur voyage par force méquere ou s'ils sont obligés de prolonger leur séjour au lieu où ils se sont rendus pour accomplit leur mission.

'ART. 21. — Lorsque les experts sont entendus soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs, à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué une indemnité de 20 francs, outre leurs frais de, transport et de séjour, s'il y a lieu.

ART. 22. — Lorsque les experts justificat qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur\_mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée, leur allouer une indemnité, en outre del leurs frais de transport, de séjour et autres déboursés, s'il y a lieu. Ej ART. 23. — Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres déboursés reconnus indispensables.

ART. 24. — Les magistrats commettants peuvent, sur l'avis conforme des proeureurs généraux et à charge, autoriser ceux-ci d'en informer le ministre de la Justice, autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu'ils ont effectué des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coftents on des avances personnelles

Médecine légale. — ART. 26. — Chaque médecin régulièrement requis ou commis recoit à titre d'honoraires :

| Jans les villes où siège un tribunal de 170 classe. | 20 -   |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Dans les autres localités                           | 15     |
| 2º Pour autopsic avant inhumation :                 |        |
| Paris                                               | 80 fr. |
| Dans les villes où siège un tribunal de 170 classe. | 70 —   |
| ans les autres localités                            | 60     |
| 3º Pour autopsie après exhumation ou autop-         |        |
|                                                     |        |

les cas simples : 6 fr.

A Paris . 6 of r.

Dans les villes où siège un tribunal de  $x^{re}$  classe . 50 —

Dans les autres localités . 40 —

Au cas d'expertise présentant des difficultés particulières, le magistrat commettant fixe, d'après les circonstances, la taxe qui doit être allouée.

Toxicologie. — ART. 27. — Il est alloué à chaque expert requis ou commis ainsi qu'il est dit ci-dessus :

1º Pour recherche et dosage d'oxyde de car-

90 fr. 80 ---

3º Pour analyse des gaz contenus dans le sang:

## SOUFFROM

CHIMIQUEMENT PURS



Le Diurétique rénal par excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE Le médicament régulateur par l'adjuvant le plus sûr des cures excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le reméde le dégale dans l'artérioseltrose, la plus héroique pour le brightique présédresse, l'albuminurie, l'hydropsie.

LITHINÉE e traitement rationnel de thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enrave tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires. DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se présentent en boîtes de 24. - Prix; 5 fr

PRODUIT FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS .

PRODUIT



#### MEDICATION IODEE SENSIBILISÉE

ASSOCIATION D'IODE ET DE LIPOÏDE TYROÏDIEN Les indications sont celles de la médication indée : ARTHRITISME - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISMES

AMPOULES INJECTABLES (Envos échantillons sur den

Dépèt Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C\* ~ V. BORRIEN, Ducteur en Pharmacie, Concessionnaire exclusif 54, Faubourg St-Honore, PARIS : Tel. Elys. 36-64 et 36-45



## CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéniques et psychasthéniques, morphinomanes, maiadies du tube digestif et de la nutrition CURES DE REPOR DE RÉGIMES. TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES D: FEUILLADE, médecin directeur à Écuity (Rhône) Notice sur demande



## TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

## FARINES MALTÉES JAMMET

ARISTOS: - CERMALTINE - ORCOSE - RIZINE - GRAMBIOSE - AYENOSE, ETC.

UERELE S JAMEET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.

rochure et échantillons sur demande, m° JAMMET, 47, Rue de Miromesuli, PARIS

L. B. A.
Teléphone : gélysées 36-64

LABORATOIREL DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

L. B. A.

## EVATMINE

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

Constipation
S CHATELGUYON S

SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

\*\*Un Grain\*\* assure effet laxatif\*\*

\*\*CHATELGUYON \*\*

S'AVALENT COMME UNE PILULE

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# Atophan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures)

Littérature et Échantillons

PARIS 13. rue des Minimes. PARIS

LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

## <u>DOCTEURS</u>

Catalogue et Renseignements sur demande

dans

qui voulez vous installer

## La Maison DRAPIER et Fils

7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet)

Fabricants d'Instruments de Chirurgie et de Mobilier chirurgical

Dans le but d'être utile au Corps Médical consent des

Conditions de paiement à TRÈS LONG TERME

#### INTÉRÊTS PROFESSIONNELS (Suite)

| INTEREIS PR                                         | CULL    | SSIONNELS (Suite)                                   |           |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|
| A Paris                                             | 100 fr. | Au cas de recherches plus complètes ou plus         | lélicates |
| Dans les villes où siège un tribunal de 120 classe. | 90      | telles que la détermination de l'origine de ces p   | roduits,  |
| Dans les autres localités                           | 8o —    | le magistrat commettant fixe, d'après les circon    | stances.  |
| 4º Pour recherche et dosage d'un élément            |         | la taxe qui doit être allouée.                      |           |
| toxique minéral ou de l'acide cyanhydrique          |         | Radiographie ART, 29 Il est alloué à                | chaque    |
| dans une substance ou dans un organe autre          |         | expert régulièrement requis ou coumis pour          |           |
| que le: viscères :                                  |         | graphie :                                           |           |
| A Paris                                             | 50 fr.  | Du pied ou du poignet                               | 40 fr.    |
| Dans les villes où siège un tribuual de 1º0 classe. | 45 —    | D'un segment de membre                              | 6o —      |
| Dans les autres localités                           | 40 -    | D'un membre entier                                  | 90 -      |
| 5º Pour recherche et dosage d'un élément            |         | Du tronc ou du bassin                               | 100 -     |
| toxique minéral ou de l'acide eyanhydrique          |         | Ce tarif est uniforme, quelle que soit la réside    | ence de   |
| dans les viscères :                                 |         | l'expert ou de l'opérateur.                         |           |
| A Paris                                             | 100 fr. | Identité judiciaire ART, 30 Il est alloué à         | chaque    |
| Dans les villes où siège un tribunal de 170 classe. | 90 -    | expert régulièrement requis ou commis :             | -         |
| Dans les autres localités                           | 8o      | 1º Pour examen d'empreintes, sans compa-            |           |
| 6º Pour recherche avec essais physiologiques,       |         | raison avec des empreintes autres que celles de     |           |
| dans une substance ou dans un organe autre          |         | la victime :                                        |           |
| que les vi-cères d'un des alcaloïdes courants :     |         | A Paris                                             | 40 fr.    |
| A Paris                                             | 50 fr.  | Dans les villes où siège uu tribunal de 1re classe. | 35 —      |
| Dans les villes où siège un tribunal de 170 classe. | 45 —    | Dans les autres localités                           | 30 —      |
| Dans les autres localités                           | 40      | 2º Pour examen d'empreintes avec compa-             |           |
| 7º Pour recherche dans les viscères avec essais     |         | raison avec des traces recueillies ou avec des      |           |
| physiologiques d'un des alcaloïdes courants :       |         | impreiutes autres que celles de la victime :        |           |
| A Paris                                             | 00 fr.  | A Paris                                             | 120 fr.   |
| Dans les villes où siège un tribunal de 170 classe. | 90 —    | Dans les villes où siège un tribunal de 176 classe. | 110 -     |
| Dans les autres localités                           | 8o      | Daus les autres localités                           | 100 -     |
| 'Biologie ART. 28 Il est alloué à chaque            | expert  | 3º Pour photographie métrique et relevé             |           |
| régulièrement requis ou commis pour la caractéri    | sation  | topographique des lieux du crime :                  |           |
| de produits biologiques, dans les cas simples :     |         | A Paris                                             | 120 fr.   |
| A Paris                                             | 50 fr.  | Dans les villes où siège un tribunal de 1re classe. | 110       |
|                                                     |         |                                                     |           |

45 ---

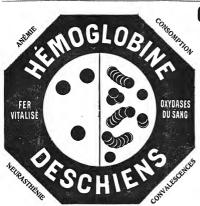

Dans les villes où siège un tribunal de 170 classe.

Dans les autres localités.....

# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Dans les autres localités..... 100 —

(Journ. off., 7 octobre 1920.) DURAND.

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

## REMPLACE VIANDE CRUE

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

•

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas

Dépôt Général : Laboratoires Deschlons, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.



#### ANDROCRINOL

Lipoïde testic.

Envoi

Échantillons

Bibliographie

sur demande

#### ADRÉNOL CORTEX

 Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales

#### HÉMOCRINOL

Lipoïde des globules rouges

### **GYNOCRINOL**

Lipoïde de l'ovaire

## GYNOLUTÉOL

Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

## NÉPHROCRINOL

Lipoïde du rein

ETC. ETC.... ET DE TOUS LES ORGANES

AMPOULES INJECTABLES ET PILULES OU CAPSULES

DÉPOT GÉNÉRAL
Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & Cie
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS
TÉL.: ÉLYSÉES 36-64 & 36-45 - ADR. TÉL.: FIONCAR-PARIS

#### VARIÉTÉS

#### CULTURE PHYSIQUE ET MÉDECINS

Ma demière note (Paris médical, 22 mai 1920) m'a valu quelques lettres intéressantes. Des confèrres sont attriés vers ces sujets nouveaux par la plus grande précision scientifique que la physiologie, l'hygène et la médecine peuvent maintenant apporter à la culture physique.

J'ai hâte de leur montrer que rien n'est si nouveau qu'ils le veuillent eroire, et l'histoire des sciences médieales présente souvent gros intérêt.

Reoutons Philostrate: «Lorsqu'un jeune homme se présentait à un gymnaste pour qu'il le dressit aux jeux athlétiques, il devait fournir une quantité de renseignements sur ses parents. Ce gymnaste examinait alors si, lorsqu les parents du jeune homme s'étaient mariés, ils étaient forts et exempts de maladie, surtont eelles qui s'attaquent aux nerfs, aux yeux et aux viscères : ear ces maladies se transmettent aux cnfants, se cachent pendant leur première jeunesse et se réveillent lorsqu'ils entrent dans leur virilité. Quant aux enfants de persounes âgées, ils n'étaient pas admis par le gymnaste : ear ils n'avaient aueune disposition pour la latte, à eause de la froideur du sang qui leur avait été transmise par les parents. »

Ainsi parlait Philostrate.

Hommes de science ou moralistes s'aeeordent et saint Paul éerit aux Corinthiens des mots à méditer , encore :

- Dien a mis un tel ordre au corps humain qu'iln'y ait point de schlisne qui en trouble l'harmonie, mais que tous les membres conspirent à a'entr'aider les mas les autres. ¿Ce sont là de belles paroles des anciens et qu'il nous faut renouveler, sans crier chaque fois à la nouveauté et surtout sans intter contre ces idées qu'on qualifié de progressives alors qu'elles ont les vertus de l'antique expérience. Apprenous donc à connaître de tels trésors listoriques.

.\*.

Il n'est pas jusqu'aux auteurs proches de nous qui n'aient sonné l'alarme. Alexandre Dumas fils écrivait à son père :

Si j'étais roi de France, il n'entrerait pas un enfant dans les villes avant qu'il cût l'âge de douze aus.

Jusque-là, ils vivralent à l'air, au soleil, dans les champs, dans les bols, en compagnie des chiens et des champs, dans les bols, en compagnie des chiens et des chevaux, face à face avec la nature qui fortifie le corps des enfants, prête l'intelligence à leur cour, poétise leur cour, poétise leur cour, poétise leur donne de toutes els gennmaires du montie le connatiralent les arbres, les fleurs, les oiseaux, les saisons; ils comprendraient les volx, et même le slence des muites étollées; lis arraient la melleure religion, celle que Dien enseigne lui-même dans le spectacle grandiose de sen tiracles quotidiens, et à donze ans, vigoureux, nobles, sensibles, ils seraient de force à recevoir l'instruction methodique qu'ils serait temps de verser en eux, et dont





# SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

Alcérothérapie spécifique des <u>ANÉMIES</u> (Carnot)

B) Tous autres emplois
du Serum de Cheval:
HÉMORRAGIES (PE.Weill)
PANSEMENTS (R.Petit.)

Sirop ou Comprimés de sang hémopoliétique total ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE etc.

Cchantillong, Littérature
21 RUE D'AUMALE, PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

l'inoculation se ferait facilement en quatre ou cinq

Malheureusement pour les enfants, et heureusement pour la France, je ue suis pas le roi, et tout ce que je puis faire, c'est de donner un conseil et de proposer un moyen. Ce moyen, e'est de mettre l'éducation physique de

l'eufaut au premier plan de sa vie.

ALEXANDRE DUMAS fils.

Enfin, du moraliste nous reviendrons au médecin en citant ce que Peter concevait comme la prophylaxie de la tuberculose :

Faire de l'enfant un petit paysan, changer la vie urbaine pour la vie agreste, la vie dans les chambres pour la vie dans les champs, remplacer la privation de soleil par l'exposition au soleil, les bains chauds par les bains de rivière, le repos par l'activité, les exerciccs intellectuels par les musculaires.

Ce sont la de vicilles lectures. Mais il est bon de se replonger dans le passé sans disserter seientifiquement de l'action des radiations solaires ou de la courbe oscillométrique pendant l'entrajuement.

Les effets de l'éducation physique étaient appréciés avant nos méthodes modernes et, en temps de vacances, il nous sera plus agréable de feuilleter ensemble les vieux livres.

Dr René Ledent.

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### LES HONORAIRES DES MÉDECINS

La prescription.

Le Code civil a établi pour la réclamation des honoraires une courte prescription de deux ans ; il n'en résulte pas pour le débiteur une libération automatique par le seul fait que le médecin a laissé passer le délai de deux aus sans exercer son action en paiement.

Le médecin conserve au delà du délai légal le droit de réclamer ses honoraires sans se préoccuper de la prescription, et c'est le débiteur seul, et non-le tribunal, d'office, qui peut soulever l'exception de prescription.

Eneffet, la prescription n'est qu'une présomption de paiement et le débiteur qui l'invoque déclare qu'il ne doit rien, car il est censé avoir payé.

Mais s'il résulte des explications ou des moyens de défense du débiteur qu'il reconnaît n'avoir pas pavé, il résulte immédiatement de cette preuve que les droits du médecin échappent à la prescription.

L'aveu du débiteur peut être exprès ou tacite (Cass., 31 août 1899; Sirey, 99-1-251); il peut résulter d'une offre antérieure de payer des acomptes ou de conclusions dans les quelles le débiteur, tout en invoquant la prescription, dit par surcroît qu'il n'a (amais rien dû. Dans ce cas, le fait de nier la dette contient aussi l'aveu de ne l'avoir jamais pavée: par conséquent le médecin, en faisant la preuve de la dette, rend inapplicable la courte prescription,

En un mot, les tribunaux ont à rechercher, si dans l'attitude du débiteur ou dans ses explications, soit qu'il prétende à une remise de dette, à une compensation, il ne trouve pas la preuve que le débiteur n'a pas pavé : ce fait suffit à faire tomber le moven de la prescription.

De plus, si l'article 2272 du Code civil établit la prescription de deux ans, l'article 2275 réserve au médecin le droit de déférer le serment au débiteur. afin d'éclairer le tribunal sur lepoint de savoir si les

honoraires ont été pavé; Sans avoir une confiance excessive en l'honnêteté du plaideur, on peut être assuré que, si beaucoup d'entre eux laissent volontiers leurs avocats défendre le droit à la prescription qui manque d'élégance, la plupart hésiteront à venir devant le tribunal personnellement pour prêter un faux serment, les autres crain-

dront les foudres du Code pénal.

En général, le débiteur refuse de prêter le serment, ce qui constitue un aveu, ou bien il ne consent à le faire qu'en entourant son serment de tant de réserves et d'explications qu'on y trouve la reconnaissance de la dette.

Il arrive d'autre part souvent, surtout dans les petites affaires, que le débiteur se trompe sur le point de départ de la prescription en le faisant partir de chacune des visites, de telle sorte qu'il invoque une prescription qui n'est pas encore

La jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens que le point de départ des deux ans est la fin de la maladie qui a nécessité l'intervention du médecin. de telle sorte que la prescription ne commence à courir qu'à la dernière des visites du médecin après une indisposition, dela guérison dela maladie. ou du décès du client.

Ayant établi cette règle sage, les tribunaux se sont trouvés en face des maladies chroniques qui peuvent durer pendant de longues années, sans qu'il soit possible d'exiger du débiteur la preuve d'une libération qui est intervenue quinze ou vingt ans avant la réclamation.

Pour sortir de cette difficulté, il est admis aujourd'hui que, dans les maladies chroniques qui ont subi plusieurs crises ou plusieurs périodes, la prescrip tion part de la fin de chacune de ces périodes.

Notamment, si le médecin a cessé ses soins pendant un temps assez long, on estime que pendant ce temps il avait le devoir de se faire rémunérer (Cour de Grenoble, 8 août 1900).

#### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

Enfin la prescription cesse d'être de deux ans. mais de trente ans, quand le débiteur a par écrit reconnu sa dette, car alors la cause de la créance du médecin ne consiste plus dans les soins donnés, mais dans le titre de créance qui lui a été fourni par le débiteur.

La prescription de deux ans se trouve encore prolongée toutes les fois que le médecin a accompli des actes tels qu'ils sont le nouveau point de départ d'une nouvelle prescription de deux ans.

Les commandements, les saisies, les citations

en conciliation lorsqu'elles sont suivies d'assignation, interrompent les prescriptions Les sommations en soi (ont inopérantes; elles ne produisent d'effet que si elles soutiennent dans la défense du client une reconnaissance de la dette

La prescription peut encore être interrompue par une lettre du client proposant ou payant des acomptes, demandant des arrangements en un mot, par tout acte ou tout fait contenant la preuve d'une réconnaissance de dette

ADRIEN PEYTEL. Avocat à la Cour

#### NÉCROLOGIE

#### PROFESSEUR CRESPIN 1868-1920

Le professeur Crespin fit ses études médicales à Lyon et se destinait à la médecine militaire. Son maître, le professeur Teissier, eut sur son éducation médicale une influence profonde qu'il se plaisait à rappeler à ses collègues et à ses élèves. Obligé de renoncer, pour raisou de santé, à la carrière militaire, au sortir du Val-de-Grâce, il vint se fixer à Alger. Il obtint au concours les titres de médecin de l'hôpital eivil de Mustapha et de professeur suppléant de l'École de médecine d'Alger. En 1008, il est nommé professeur d'hygiène et de médecine légale; en 1917, il passe, sur sa demande, à la chaire de clinique médicale infantile, qui veuait d'être créée sur son initiative

En 1920, l'Académie de médecine le nomme membre

correspondant. Caractère énergique, travailleur acharné, Crespin avait une haute idée des devoirs du médecin. Clinicien averti, très apprécié de ses malades et de ses coufrères, la bienveillance et la seusibilité de son cœnr l'attiraient vers les humbles, victimes de la maladie,

Ses travaux sur l'épidémiologie algérienne, sur la fièvre typhoïde, sur la tuberculose, et surtout la lutte efficace qu'il entreprit contre la mortalité infantile, en réalisant à Alger une consultation de nourrissons modèle, suffisent à assurer l'immortalité de son souvenir.

Crespin était de la race des grands cœurs qui honorent la profession médicale, rudes pour eux-mêmes, pitoyables pour les malheureux; sa vie fut un apostolat en faveur de l'hygiène sociale ; il fut un précurseur en Algérie, en aunexant à sa chair une véritable école de puériculture.

A. CHASSEVANT.



#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE D' PAUL ANDRÉ

La création d'une chaire d'urologie à la Faculté de médecine de Nancy ne fait que consacre la situation et la notoriété scientifiques du D' Paul André, qui professait déjà depuis dix-neuf ans, comme chargé de cours, ectte branche de l'art médical, avec un succes tel que plusieurs de ses élèves sont déjà devenus des maîtres. Le nouveau professeur continue les excellentes traditions d'une famille médicale; il est le fils de l'oculiste Ch. André, de Nauey, décété il 1 ya quelques mois après une lougue et très belle carrière. Lai-même, après avoir été interne autrest des hôpitaux de Nancy, de té reçu docteur en médecine en 1896 (hiese sur l'arthrectonie dans la tuber-culose du genou); il fut uommé chef de clinique chiurgicale la même année et agrégé de chirurgie en 1898.

Il inaugura en 1901 le service de clinique urologique, dont le développement et la renommée ont été croissants.

Clinicien sagace en même temps qu'habile chirurgien, il a faito ui napiré de très intéressants travaux sur les principales questions d'urologie et notamment sur la chirurgie prostatique et sur la tuberculose rénnle. Il prend une part très active aux tavaux de la Société française d'urologie et de la Société internationalé d'urologie, aisq qu'à ceux de la Société internationalé d'urologie, aisq qu'à ceux de la Société de médiceine de Nancy dont il vient d'être élu président amunel. Son nom est attaché à un Traité de chirurgie signé e Gross, Rohmer, Vautrin et Andrés et à divers articles de l'Enzylepédie française d'urologie. Ses services militaires au cours de la dernière guerre lui ont valu la croix de la Iségio d'ilonneur.

M. PERRIN.

#### REVUE DES CONGRÈS

#### XXIVº CONGRÉS DES ALIÉNISTES

## ET NEUROLOGISTES DE FRANCE ET DES PAYS

## DE LANGUE FRANÇAISE

Première question.— Les psychoses post-oniriques.

M. Dixinos, rapporteur.— On entend aujourd'inil
par onirisme un syndrome caractérisé, cliniquement,
par l'éclosion brusque ou rapide, au cours d'un état confusion mentale, d'un délire hallucinatoire aigu ou
subaigu accompagné, le plus souvent, d'émotivité
anxicuse et de panophoble.

Il peut survenir des psychoses post-oniriques que caractérisent leur absence avant l'accès ouirique, et leur appartion innec'diate après l'accès. De pirs, ces psychoses post-oniriques dolvent empruuter tout ou partie des édéments du rêve onirique initial. Elles sont transitoires ou durables.

M. RENÉ CHARPENTIER s'élève contre la définition proposée. L'onirisme n'est pas une des formes de la confusion mentale. Comme l'ont soutenu également Chaslin, Klippel et Régis, confusion et onirisme sont deux manifestations psychopathiques et caractéristiques des états toxi-infectieux.

M. HESNARD, de Bordeaux, estime que le rapjorteur n'a pas fait de démarcation suffisante entre l'onirisme et la confusion ou la toxi-infection génératrice. Il faut s'en tenir à la formule de Régis : sout post-oniriques les seuls accidents psychiques ayant des relations manifestes avec l'onirisme qui a précédé.

Deutzlème question. — Les maladies meniales professionnelles. — M. COULONJOUT, rapporteur. — Ces unlandies sont ; 1º exclusivement ou exentiellement projessionnelles ; 2º occasionnellement professionnelles. Dans la première catégorie rentrent les troubles psychiques dus à ; plonti, nercure, arsenie, suffure de carbone, dacol, anillie, benzine, pétrole, manganée, chaleur, air comprimé, surmenage. Dans la seconde catégorie se rangent les troubles psychiques qui «'ajoutent à une maladie professionnelle telle que : le paludisme, l'insolation, les bridures; etc. M. Granjux considère le « cafard » du soldat comme un trouble mental professionnel.

M. ROUBINOVITCII u'est pas pour l'assimilation des maladies mentales professionnelles aux accidents du travall, ceux-ci étant la suite d'un traumatisme immédiat, celles-là provenant de causes multiples et éloignées, souvent sans rapport avec la profession.

M. Chaviony, de Strasbourg, rappelle que la loi militaire des pensions indemnise toute infirmité ou maladie contractée aux armées.

Pour M. SICARD, il n'y a pas de paralysic générale saturnine, eette maladie étant syphilitique, même chez les saturnins.

MM. DUPRÉ, de Paris, et CRCCQ, de Bruxelles, sont de

Trolsième question.— Les lásions du corps thyroide dans la maindie de Basedow.— M. C. ROVESV, rapporteur, tudie surtout les aiferations de la thyroïde et du thyruns, mais aussi, bleu qu'accessoirement, celles des ganglions ecrico-thoracques et du saug, Ses conclusions anatomopathologiques sont en faveur d'une pathogénie nettement thyroïdienne de la mailadie de Basedow.

Le traitement devra s'efforcer de réduire l'hyperactivité pervertie de la thyroïde, soit par la chirurgic, soit par la radiothérapie.

M. BOURGUIGNON, de Paris, a constaté, expérimentalement, d'abord de l'atrophie avec des signes d'insuffisance thyroïdienne, puis de l'hyperplasie thyroïdienne.

MM. Barré, de Strasbourg, Sicard et Sollier, de Paris, n'ont constaté aucun cas de Basedow complet, qui ait été produit par une commotion de guerre.

De même, M. Lépine, de Lyon, lequel a, par contre, observé un cas, avec crises épileptiformes, à la suite d'une angine phlegmoneuse. An élioration au bout d'un an.

M. Anglade, de Bordeaux, croit cependant à uue certaine importance pathogénique de l'émotion.

M. MARCEI, BRIAND estime que l'émotion est le plus souvent la conséquence, et non la cause, du basedowisme, lequel existe souvent à l'état fruste, chez les femmes principalement.

M. Croco, de Bruxelles, croit que l'émotion peut provoguer le Basedow.

## La Digitale, la Digitaline, la Digifoline

|                                                                                                                                                                                | DIGITALE<br>(Poudre de feuille)                                                                                                                                                                             | DIGITALINE CRIS-<br>TALLISÉE                                                             | DIGIFOLINE                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition                                                                                                                                                                    | Complexe. Plusieurs glu-<br>cosidescardio-actifsdori<br>principaux: Digitaline<br>Digitalicine, Digitonine;<br>— sels de potassium,<br>lutéoline, chlorophylle,<br>cellulose, etc.                          | Glucoside pur                                                                            | Digitaline + Digital<br>en combinaison n<br>relle telle qu'elle es<br>dans la feuille.                                 |
| Propriétés chimiques                                                                                                                                                           | Donne les réactions de ses<br>divers composants.                                                                                                                                                            | Donne avec le réactif de<br>Keller-Kiliani une zone<br>bleu-indigo (Digitaline<br>pure). |                                                                                                                        |
| Aspect physique                                                                                                                                                                | Poudre de couleur ver-<br>dâtre.                                                                                                                                                                            | Petits cristaux blancs                                                                   | Masseamorphe de cou<br>blanchâtre                                                                                      |
| Solubliité  a) dans IIº0                                                                                                                                                       | Particllement: les gluco-<br>sides cardio-actifs, les<br>sels de pot, la lutéoline<br>(Il est à remarquer que<br>les glucosides à l'éta<br>d'union où ils setrouvent<br>dans la plante sont so-<br>lubles). | . Insoluble                                                                              | Soluble                                                                                                                |
| b) dans alcool                                                                                                                                                                 | Partiellement                                                                                                                                                                                               | Soluble                                                                                  | Soluble                                                                                                                |
| Action sur le cœur                                                                                                                                                             | Cardio-tonique<br>et cardio-régularisatrice                                                                                                                                                                 | Cardio-tonique surtont                                                                   | Cardio-tonique<br>et cardio-régularisati                                                                               |
| Action sur la diurèse                                                                                                                                                          | Diurétique par son action                                                                                                                                                                                   | Diurétique par son action                                                                | Augmente la diurèse s<br>tout par son action<br>la circulation, mais<br>plus diurétique que<br>digitaline cristallisée |
| Action sur la muqueuse<br>gastrique                                                                                                                                            | Quelquefois action irri-<br>tante devant être rap-<br>portée aux sels de potas-<br>sium et à la digitonine.                                                                                                 | Quelquefois un peu irri-<br>tante                                                        | Sans action irritant                                                                                                   |
| Elimination                                                                                                                                                                    | Assez régulière                                                                                                                                                                                             | Par saccades                                                                             | Régulière                                                                                                              |
| Accumulation                                                                                                                                                                   | Peu sensible                                                                                                                                                                                                | Assez fréquente                                                                          | Peu sensible                                                                                                           |
| Équivalence                                                                                                                                                                    | i gramme                                                                                                                                                                                                    | 2 milligrammes<br>8 granules au 1/4 de mgr.<br>20 granules au 1/10°de —                  | 1 gramme<br>10 comprimés à 0 gr.<br>10 ampoules à 1 cm                                                                 |
| Ce tableau comparatif, ré-<br>incontestables avantages<br>du thérapoute la digitale<br>la médication digitalique<br>J. CHEYALIER. Rechorches plu<br>M. Loisox. La Digitoline d | e dans les meilleures con                                                                                                                                                                                   | RAPHIE                                                                                   | surité et de commodi                                                                                                   |

#### BIBLIOGRAPHIE

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND, I, place Morand, LYON 

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

M. CROUZON, de Paris, a surtont coustaté, pendaut la guerre, des tachycardies avec tremblement.

MM. DUPRÉ et ROUBINOVITCH ont observé au Valde-Grâce beaucoup de Basedow frustes.

Communications diverses.

Interpsychologie dans les affections mentales. Études des réactions mutuelles des maiades et de leur entourage. - Discours inaugural du professeur DUPRÉ, président du Congrès.

Les territoires intellectuels du cerveau. - M. Anglade. de Bordeaux. - Deux zones spécialisées dans le cervean. A la première correspondent les notions nécessaires à l'idéation, la décision, le raisounement ; à la seconde, la faculté de retenir et de classer les acquisitions, de les évoquer, les associer, etc.

M. HESNARD pense qu'on peut difficilement localiser cette fonction synergique complexe.

Processus de la dissociation mentale dans les états délirants chroniques. - M. HESNARD, de Bordeaux.

Pseudo-tétanos psychique. - M. Chavigny, de Strasbourg, rapporte trois eas d'imitation du tétanos chez des névropathes.

Formes mentales de l'encéphalite épidémique. -MM. BRIAND et ROUQUIER distinguent : la forme mentale primitive de la maladie, les séquelles psychopathiques, les manifestations motrices à symptomatologie polymorphe et variable.

Sur l'encéphalite épidémique. - MM, GELMA et HANNS. de Strasbourg, font ressortir l'inconstance et la variabilité du sommeil, et ce qui différencie ce sommeil du sommeil normal.

États d'exoltation et variations urinaires. — Une observation exposée par M. GELMA.

La puberté chez les anormaux. - M. Georges Paul-

BONCOUR, médecin de l'Institut médieo-pédagogique de Vitry-sur-Seine, tire de ses nombreuses observations personnelles les conclusions suivantes :

1º 60 p. 100 des anormanx ont une puberté retardée, 26 p. 100 n'atteignent le point désirable qu'après dixsept ans.

2º Les arriérés et les débiles sont moins en retard que les anormanx massifs, mais tonionrs au-dessons de la movenue normale.

3º On constate chez les anormanx des eas de puberté précoce plus nombreux que chez les normaux (15 p. 100 an lieu de 5 p. 100).

4º Les premiers sigues pubertaires une fois apparus, la puberté évolue chez l'anormal comme chez le normal. 5º Le retard pubertaire est lié au manyais état nutritif et u'est pas parallèle au déficit mental.

6º L'anormal présente nue vulnérabilité du système nerveux particulière durant l'évolution pubérale (trois aus) et aussi durant la période internubilo-pubertaire (trois ans).

7º Etant donnés les faits, il est logique de se baser, dans tontes les décisions éducatives ou médico-légales, sur l'âge physiologique et non sur l'âge chronologique,

8º L'anormal doit être surveillé soigneusement et dans la période pubertaire et dans la période interunbilo-pubertaire, si avaneé que soit son âge chronologique : en somme, peudant six années à dater de l'apparition des premiers signes de la puberté.

Etat imaginatif onirique et post-onirique. - M. Locre, de Paris, eite nu eas où il a observé, après commotion, trois phases psychopathiques. Il tire également des Annales de Tacite (livre XVI), un eas de délire d'imagination consécutit au rêve.

Idées d'influence an cours de l'excitation maniaque. --MM. LOGRE et HEUYER, de Paris.

### VIENT DE PARAITRE :

#### DE BACTÉRIOLOGIE PRÉCIS

PAR LES DOCTEURS

SACQUÉPÉE

eurs à l'École du Val-de-Grace

Deuxième édition

TOME I. - 1 volume in-8 de 450 pages avec figures noires et coloriées . .

Le Tome II paraîtra en janvier 1921

Bibliothèque du Doctorat en médecine GILBERT et FOURNIER



#### MENTON

"L'HERMITAGE" MUSON DE CURE CLIMATIQUE D= GALLOT - COULARD nyalescences, Tube digestif, Etats asthéniques, Maladies de la Nutrition Contagioux exclus

e d'air et de si

COMMODITÉ, PROPRETÉ

énaline — Extrait triple de marron d'Inde Extrait Ratanhia-Hamamelis-Saturne Prix modique : 3 fr. 50 au public Offre gratuite d'un tube aux Docteurs qui en feront la de re, 86, rue Ch. Laftite, à NEUILLY (Seine) et tontes

VAL MONT-LA COLLINE

SUR ==

MONTREUX-TERRITET

VAL = MONT = CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomas, Foie, etc.); ENTÉRITES, DISPEPSIE RENYEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBÉS

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste / D' WIDMER Médecin-Directeur

TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE

TUBERCULOSE

# TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

## LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

CONVALESCENCES-FRACTURES

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

SE VEND :
TRICALCINE PURE
POSTER, CHESTALL, STACKLET
TRICALCINE CHOCOLATEE
Préparée apécialement pour les Enfants
TRICALCINE
Méthylomisée | en contrés

· CARIE DENTAIRE · DIABÈTE

## MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

AZMTYI

LIPOÍDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE

ESSENCE ANTISEPTIQUE .
GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillone : LABORATOIRE DE THÉRAPIE

159, Avenue de Wagram

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Psychologie et thérapeutique des obsessions. — M.RENÉ CONNÉLIUS, de Paris, indique certains caractères fondamentaux des obsessions, qui sont ceux de l'émotion anxieuse.

Traitement de l'angoisse. — M. Masquin, de Saint-Didier, préconise la production du sommell artificiel par le somnol.

Le déterminisme dans le domaine moral. — M. Riv, de Bruxellea. — Ce déterminisme n'est pas aussi étendu qu'on le pense jusqu'ici. Dans le domaine moral il y a toute une série de manifestations anormales qui ne dépendent pas de la bonne ou mauvaise volonté des sujets, mais de troubles physiologiques ou même physiones.

La situation civile des allénés dans les lois françaises et allemandes. — D'après MM. Couxono et Svirrs, de Stephansfeld, les mesures de protection du code allemand révelent une plus grande confance du législateur en ses agents, le juge et le médeein, et un souci plus grand de l'application pratique. Celles du code français révelent avant tout la peur d'une séquestration arbitraire et la constitution d'un formalisme rigoureux pour empêcher celles plus de l'après de l'a

La chronaxie dans les états de dégénérescence et les myopathles. — M. G. BOURGUIGNON, de Paris, en rappelle la définition et la physiologie normale et en étudie les variations pathologiques.

Avec M. LAUGIER, de Paris, il étudie, en outre, les contractions réflexes par excitation électrique dans certaines maladies cérébrales et médullaires.

M. Barré, de Strasbourg, donne certains signes diffientiels entre le vais et le faux cloue. Il indique un nouveau signe, le signe de l'écatement des doigts, pour dépister les paralysies et parésies légères du menbre supérieur. Il cite un cas de guifeison de fronbles sympathiques tiendus et violents du membre subérieur par tumeur du doigt. Bafin il fait, avec MM. CRUSING et ILBANS, de

Strasbourg: avec le premier, des remarques critiques sur le réflexe oculo-cardiaque, tandis qu'avec le second, M. Barré communique plusieurs cas de complications nerveuses de la grippe.

Le liquide céphaio-rachidien dans l'encéphalite épidémique. — MM. BARRÉ et REVS ont trouvé 58 p. 100 d'altérations (augmentation des cellules, du sucre et de l'albumine) dans 42 analyses.

De même, MM. BARRÉ et SCHRAPH ont fait des recherches sur la pression normale du liquide céphalo-rachidien. D'après leurs recherches portant sur 310 ponctions lombaires, on ne peut parler d'hypertension qu'au-dessus de 40 en position verticale et 20 en position couchée.

La contracture latente des convalescents du tétanos. — M. MONIER-VINARD, de Paris, confirme par ses recherches la fixation élective de la toxine tétanique sur le neurone moteur bullo-médullaire.

Le réflexe oculo-cardiaque dans le tabes et la paralysle générale. — Il résulte des recherches de MM. ROUBI-NOVITCH, L'AUGIER et L'AURENT, de Paris, des altérations du cycle manométrique.

La microsphygmie chez les éplieptiques. — M. HARTEN-BERG, de Paris.

Autres communications: de M. CROCQ, de Bruxelles sur le traitement salvarsané; de MM. PIERRE-MARIE CROUZON et BOUTTIER, sur le traitement de l'épilepsie par le tartrate borico-polassique.

Le Congrès a déché que le prochain aurn fien à Luxembourg en 1921. Présidents : MM. Buffet, d'Éttelbrück et Meige, de Paris ; vice-président : M. Iépine, de Lyon ; secrétaires génémux : SMM. Partuna, de Laxembourg, et Lalanne, de Naney. Questions qui seront à l'Ordre du jour : la conscience de l'état mental chez les psychopathes, l'épliepsit traumatique, la simulation des maladies mentales.

DURAND.



Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

#### · ÉTATS LITHIASIQUES

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIRE

### ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

Une cullierée à soupe dans la matinée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane.

Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, 15 :: PARIS

## MIGRAINES NÉVRALGIÉS

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# THÉINOL

OXYQUINO-THEINE

Calmant de la Douleur Stimulant du Système Nerveux Régulateur, des Fonctions Cérébrales

Mode d'emplot : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillons franco sur demande

Laboratoires A.BAILLY
15, Rue de Rome, PARIS



## Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# **VICHY CELESTINS**

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine). Composés exclusivement

ECCOPROTIOUE DOUX et SUR

Dose Moyenne: 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS,



# Adrénatine synthétique, chimiquement pure et stable.



Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. En flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). - En flacons de 10 et 30 gr. (Solution au 1/1000).

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous ussges anesthésiques.

Solution à 2 % | Anesthésie régionale. Solution à 4 et 5 % = Anesthé

Laboratoire des Produits "USINES DU RHÔNE", L. DURAND. Photon, 89, Rue de Miromesnil, PARIS (80)

#### NOUVELLES

Conférences pour la préparation du concours de l'internat en pharmacie. - Des conférences seront faites par les pharmaciens des hôpitaux S'adresser à M Goris, pharmacien de la maison municipale de santé, 200, rue du Faubourg-Saint-Denis.

Station de chirurgie expérimentale, fondation Voronoff, -Mmc Frances Evelyn Bostwick, épouse Voronoff, vient de faire donation au Collège de France de la somme nécessaire pour la création et l'entretien d'une station de chirurgie expérimentale, fondation Voronoff, et l'administrateur du collège de France a été autorisé à accepter cette donation par décret du 28 octobre 1920,

Conférences de pathologie externe. - M. BASSET, agrégé, commencera ce cours le 16 novembreà 6 heures (petit amphithéâtre) et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants.

Objet du cours : Chirurgie des membres.

Clinique des maiadies du système nerveux (HOSPICE DE LA SALPÉTRIÈRE). - M. le professeur Pierre Marie; assisté de M. le professeur agrégé Léri, a commencé ses leçons cliniques sur l'ensemble des affections du système nerveux. Ces leçons se poursuivront tous les mercredis et vendredis de novembre et décembre de 13 h. 30 à 15 h. 30. Le lundl à 16 heures, M. le professeur Pierre Marie fait sa lecon au grand amphithéâtre de la Faculté de médccine.

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. - M. le professeur GILBERT.

Enseignement clinique. - M. le professeur Gilbert, assisté de M. Maurice VILLARET, agrégé, a commencé son enseignement clinique. Sa premlère leçon à l'amphithéâtre Trousseau aura lleu le 13 novembre à 10 h. 45. Ses leçons ultérieures auropt lieu dans le même amphithéâtre, les mercredis et samedis à 10 h. 45.

Enseignement pratique de sémiologie et petite chirurgie médicale dans les salles, tous les lundis, mardis, mereredis, vendredis, samedis de 9 à 10 heures, avec l'aide de MM. LIPPMANN, ancien chef de clinique, HENRI BÉNARD, SAINT GIRONS, COURY, chefs de clinique, maréchal, interne. Les leçons seront complétées par des exercices pratiques.

Enseignement et exercices techniques de laboratoire (amphithéâtre) Bichet, tous les jeudis de 9 à 10 heures, avee l'aide de MM. PAUL DESCOMPS, DUMONT, DEVAL, ehefs de laboratoire. Exercices pratiques par les élèves.

Enseignement pratique de technique des agents physiques. le mercredi de 9 à 10 heures (6 leçons élémentaires pour les stagiaires), et tous les matins de q à 10 heures, du 10 janvier au 12 février (enselgnement complet à l'usage des médecins) avec l'aide de MM. les Dr GUILLEMINOT, agrégé, Durey, Dausset, Lagarenne, Gérard, chefs du laboratoire des agents physiques.

Visite des salles tous les matins de 10 heures à midi. Examen des malades par le professeur et par les élèves sous sa direction.

Consultations le jeudi à 11 h. 30, amphithéâtre Trousseau : Maladies du tube digestif, du foie, du pancréas. Le mardi à 11 h. 30, locaux des agents physiques :

Troubles justiciables des agents physiques. Le vendredi : Consultations d'oto-rhino-laryngologie

par le D' DUFOURMENTEL, chef de clinique, et de derma-

tologie et syphiligraphie par le Dr BRIN, ancien chef de clinique.

Leçons à l'amphithéâtre : Trousseau : le mercredi à 10 h. 45 avec l'alde de MM. les Dr Chiray, agrégé, HERSCHER, médecin des hôpitaux, JOMIER, CHABROL, anciens chefs de clinique : Notions sur l'art de prescrire et de thérapeutique appliquée ; rédaction et corrections d'ordonnances.

Le samedi à 10 h. 45, clinique magistrale.

Un enseignement de vacances (juillet à novembre), deux cours de revision en janvier et juillet et deux cours de perfectionnement, à Pâques et en septembre, auront lieu à la clinique sous la direction de M. Maurice Villaret.

Cours complémentaire de diététique sous la direction de MM. CARNOT, M. LABBÉ, RATHERY (grand amphith fatte de la Faculté de médecine).

12 Novembre. M CARNOT : Aliments usuels, régimes systématiques.

13 Novembre, 17 h. M RATHERY : Vitamines, avitaminoses, applications aux régimes,

14 Novembre, 10 h. Institut de puériculture (rue Desnouettes), M WEILL-HALLÉ : Démonstration de régimes du nourrisson.

19 Novembre, 17 h. M. LEPER : Régime des gastropathes.

20 Novembre, 17 h. M. BENSAUDE : Régime des entéritiques.

26 Novembre, 17 h. Pr VAQUEZ : Régime des eardiaques, 27 Novembre, 17 h. P. M. LABBÉ : Régime des goutteux et des obèses.

28 Novembre, 10 h. Hôpital de la Charité, service du Pr Labbé. M. le Pr Labbé : Démonstrations de cuisine de régime.

3 Décembre, 17 h. M. GUINARD : Régime des tuberculeux.

4 Décembre, 17 h. M. RATHERY : Régime des diabétiques.

Conférences de chimie pathologique. - M. BLANCHE-TIÈRE, agrégé, a commencé ses conférences qui ont lieu les mardi, jeudi, samedi à 16 heures.

Cours libre de sémiologie clinique. - M, le D' TRÉMO-LIÈRES, médecin des hôpitaux, commencera à l'Hôtel-Dieu le 15 novembre à 10 h 30 (service de M. le Pr Roger). un cours de sémiologie clinique

Hôpital Teron. - La consultation externe de M. le Di Ribierre pour les maladies du cœur et des vaisseaux à lieu le jeudl à 9 h. 30

Cours de bactériologie, - M. le protesseur BEZANÇON commencera son cours le 13 novembre, à 16 heures, et le continuera les mardis, jeudis, samedis (Laboratoire de bactériologie).

Travaux pratiques les mêmes jours de 14 à 16 heures.

Conférences de pathologie externe. - M. Paul MATHIEU, agrégé, commencera ce cours le 17 novembre à 6 heures (petit amphithéâtre) et le continuera les vendredis, lundis, mercredis,

Objet du cours : chirurgie du thorax, du sein, des organes génitaux.

Conférences cliniques (Hôpital Laennec). -MM. CLAISSE (le jeudi), ANDRÉ JOUSSET (le lundi),

Régime des ARTHRITIQUES Régime

HÉPATIOUES

RICHARD POMARÈDE

## LA CURE DE DIURÉSE

LE PLUS EFFICACE & LE PLUS PRATIQUE DES STÉRILISANTS

Lactogène par excellence

pur ou étendu d'eau MALT D'AVOINE BARCLAY Marque : D' JOHNSON

En vente dans les bonnes Pharmacies

DÉPOT GÉNÉRAL : MICHEL FAUVAROUE et C10, 28, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine, Tél. : 609

Bière de santé tonique, digestive et

reconstituente

#### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLEPHONE 114

#### MONTCOURT DE

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait de bile MONCOUR Collques hépatiques Lithiase

Ictère par rétention sphérulines dosces à 10 c/gr.

De 2 à 6 sphérulines par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale.

Extrait rénal Corps thyroide MONCOUR MONCOUR Myxœdème, Obésité Arrêt de Croissance Insuffisance rénale Albuminurie Fibromes Néphrites. Urémie

En bonbous dosés d 5 cjar. érulines dosées à 15 cigr. runnes dosées à 35 clar. De i k 4 bonbons par jour. Be i à 6 sphérul

Poudre overlenne MONCOUR Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause

Neurasthénie féminine En sphérulines dosées à 20 e/gr De 1 à 3 sphérulines par jour.

TÉLÉPHONE 114

es préparations MONCOUR Extrait de Muscle lisse Extrait de Muscle strié Moelle osseuse Myocardine oudre surrénale Thymus, etc., etc.

Villa de repos "Le Coteau" 300 m. à Saint-Martin-le-Vinoux, à to minutes de Grenoble ooo m. a saint-Martin-le-Vinoux, à 10 minutes de Grenoble ETATS ASTHÉNIQUES ET NEURAȘTIÉNIQUES TROUBLES DIGESTIFS, ANEMIE, CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, DE REPOS, REGIMES, HYDROTHÉRAPIE, Renseignements d'a gérante

En enhéralines

De 4 à 16 sphérulines

par jour.

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble.

## FRAITEMENT & SYPHILIS



e el de la Puberté - MYREDEME

#### NOUVELLES (Suite)

LEREBOULLET (le mardi), LAIGNEL-LAVASTINE (le mereredi) et AUVRAY (le vendredi) reprendront leurs conférences cliniques le jeudi 18 novembre à 11 heures et les continueront tous les matins, le samedi excepté.

Clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine. — M. le Pr. Challafferd.

Le vendredi à 10 h. 30 : Leçon clinique par le professeur. Tous les jours à 9 h. 30 : Examen des malades.

Tous les jours à 9 h. 30 : Examen des malades. Le mardi à 10 h. 30 : Leçon sur des questions d'actua-

Les lundis et mercredis à 8 h. 30 : Cours élémentaire de sémiologie clinique en 30 leçons par MM. Ficssinger, agrégé: Brodin, Huber, chefs de clinique; Grigaut, Rouneaux. Troisier. chefs de laboratoire.

Les mardis, jeudis, samedis: Exercices de propédeutique et d'examen clinique par M. Ficssinger.

Clinique d'accouchements (CLINIQUE TARNIER). — M. le Pr Bar.

Lundi, 9 h. — Examen des femmes accouchées. Consultation de nourrissons.

Mardi, 9 h. — Exameu des femmes aecouchées. Présentation de malades.

Mercredi, 9 h. — Polycliuique des femmes enceiutes.

Jeudi, 9 h. — Opérations. Affections gynécologiques,

Vendredi, 9 h. — Polyclinique des femmes enceintes.

Samedi, 9 h. — Examen des femmes accouchées.

10 h.: Leçon à l'amphithéâtre, par M. Lagubux, agrégé,
Cours de pratique obstétricale du 6 au 21 décembre.
(Droit à verser : 100 fr.).

Cours du jeudi soir, par MM. LEQUEUX et METZGER, agrégés. Ce cours portera sur les questions de pratique obstétricale à l'ordre du jour et commencera le 18 no-

vembre à 8 h. 45 du soir.

Clinique ophialmologique (Hôtel-Dieu). — M. le professeur P. de Lapersonne a repris ses leçons cliniques
le vendredi 12 novembre 1920, à 10 h. 30, à l'amphithéâtre Dupnytren et les continue les vendredis
suivants à la même heure.

Ordre du service. — Les lundis, mercredis et vendredis, à 9 h. 30 : conférences à la polichique Panas.

Les mardis, jeudis et samedis, à 9 heures: operations. Des conférences seront faites par MM. Terrien, agrégé; Monthus, Cantonnet, Coutela et Cerise, ophtalmologistes des hônitaux de Paris.

Une série de leçons sera faite à l'Institut de médecine coloniale par M. F. de Lapersonne, en novembre et décembre 1920, sur les questions intéressant la médecine exotique.

La première série de l'enseignement spécial pour les stagiaires sera donnée les mardis, jeudis et samedis, à 9 h. 30, à l'amphithéâtre Dupuytren, pour les élèves de quatrième année.

La deuxième série commencera le premier mardi de mars 1921, et sera donnée dans les mêmes conditions. Un cours de perfectionnement avec examens eliniques, travaux pratiques de médecine opératoire et manipulations de laboratoire sera fait en mai 1921 par M. F. de Laporsonne, assisté de MM. Terrien, agrégé; Velter, Prelat et Monbrun, chefs de clinique et de laboratoire,

Un cours de vacances sera fait en octobre 1921, sous la direction de M. le professeur de Lapersonne, par MM. Terrien, agrégé; Velter, Prélat et Monbrun.

Avis. — Docteur, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, grande pratique du laboratoire, disposant petit capital, cherche situation laboratoire, clinique, ou même paramédicale. S'adresser au bureau du Journal. A. F. C,

MÉMENTO CHRONOLOGIQUE § 13 NOVEMBRE, — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon, 10 heures. Ouverture du cours de clinique

médicale de M. le professeur Achard.
13 NOVEMBER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, 10 h. 45. Leçon d'ouverture du cours de clinique médicale de M. le professeur Gilbert.

13 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecinc de Paris, 17 heures. Ouverture du cours de pathologie expérimentale de M. le professeur Roger.

13 NOVEMBRE, — Nancy. Dernier délai pour la candidature à la chaire d'histoire uaturelle à la Faculté de pharmacie de Nancy.

13 NOVEMBRE. — Paris. Deruier délai d'inscription pour le concours d'interne des asiles d'aliénés de la Seine. S'inscripe à la Préfecture de la Seine.

S'inscrire à la Préfecture de la Scine.

13 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine de Paris,
18 heures. Ouverture des conférences de pathologie

interne de M. le Dr Ribierre. 14 NOVEMBRE. — Paris. Réuniou de la Société d'ophtalmologie de Paris, 51, rue de Clichy, à 9 h. 30.

talmologie de Paris, 51, rue de Clichy, à 9 h. 30.
15 NOVEMBER. — Paris. Concours pour deux places de pharmacien des hôpitaux de Paris.

15 NOVEMBRE. — Paris. Coucours de l'internat de Saint-Lazarc.

15 NOVEMBRE. — Caen. Concours pour une place de chief de clinique chirurgicale.

15 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Saint-Antoine. Ouverture du Cours de sémiologie de la clinique médicale, 15 NOVEMBRE. — Paris. Hôtel-Dicu. Ouverturé du cours de sémiologie de M. Trémolères.

15 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Saint-Michel (33, rue Olivier-de-Serres), à 14 h. 30. M. le Dr Victor Pauchet: Traitement du caucer rectal par l'amputation périnéoserrée.

15 NOVEMBRE. — Paris, Faculté de médecine de Paris, 15 heures. Ouverture du cours d'anatomie pathologique de M. le professeur Letuile.

15 NOVEMBRE. — Paris, Faculté de médecine de Paris, 16 heures. Ouverture du cours d'anatomie de M. le professeur Nicolas,

■ 15 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine de Paris.

## Dragées Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer (CHLORO-ANÉM (4 à 6 par jour) NERVOSISME MONTAGE, 44, Beal, 6s Fert-Regal, FARIS

## **Broméine** montagu

GOUTTES (I.c. mo) SIROP (0.05) PILULES (0.05) AMPOULES (0.05)

TOUX POTENTIAL INSOMNIES
SCIATIOUE NEVRITES

#### NOUVELLES (Suite)

- 16 heures. Ouverture des conférences d'obstétrique de M. le D' Le Lorier.
- 15 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine de Paris, 6 heures. Ouverture du cours de pharmacologie de M. le professeur Pouchet.
- 15 NOVEMBRE, Paris. Faculté de médecine de Paris, 17 heures. L'EÇON INAUGURALE du cours de pathologie et thérapeutique générales par M. le professeur Marcel
- 15 Novembre. Paris. Ouverture du registre d'inscription pour le coneours de chef de laboratoire des produits galéniques à la Pharmacie centrale des hôpitaux
- 16 NOVEMBRE. Paris. Concours pour une place d'agrégé de chimie et de biologie appliquée aux expertises à l'École du Ve! de Grâce.
- 16 NOVEMBRE, Paris, 110 dia la la rea, à 10 heures.

  Ouverture des leçons clinique de la professeur I.-L. Faure.
- 16 Novembre. Borde.us. Concours du médecin résidant à l'hospice général de Bordeaux.
- 16 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Cochin. Ouverture des conférences sur les maladies des yeux, par M. Cantonnet.
- 17 NOVEMBRE. Paris. Faculté de médecine, 18 heures. Ouverture des conférences de pathologie externe de M. Paul Mathieu.
- 17 NOVEMBRE. Paris. Clinique Tarnier, 10 h. 45.

  Ouverture des leçons cliniques de M. Lequeux.
- 17 NOVEMBRE. Paris. Hôtel-Dieu. Clinique médicale. M. le Pr Gilbert. Leçou de thérapeutique pratique,
- à 10 h. 45. 17 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Necker, 10 h. 45. Ouverture des leçons cliniques de M. le professeur Legueu.
- 18 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Laënnec, 11 heures. Ouverture des conférences cliniques de M. Claisse.
- 18 NOVEMBRE. Paris. Clinique Tarnier, 8 h. 45 du soir. Ouverture des cours du soir de MM. Lequeux et Metzger.
- 18 NOVEMBRE. Paris. Hôpital de la Pitié, 9 h. 45. M. Mauclaire, leçon clinique: La rééducation fonctionnelle des accidentés du travail et des mutilés.
  - 18 Novembre. Paris. Clinique oto-rhino-laryngo.

- logique (Hôpital Lariboisière). M. le P'Schileau, 10 heures, leçon elinique: Les rapports vasculaires de l'amygdale et les hémorragies de l'amygdalectomie.
- 18 Novembre. Niort. Préfecture. Concours d'inspecteur d'hygiène des Deux-Sèvres.
- 19 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Laënnec, 11 heures. Ouverture des leçons cliniques de M. Auvray.
- 20 NOVEMBRE. Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dicu. M. le P<sup>7</sup> Gilbert : Leçon clinique à 10 h. 45.
- 20 NOVEMBRE. Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr Achard : Leçon clinique à 10 heures.
- 10 NOVEMBRE, Paris. Clinique oto-rhino-laryngo-logique (hôpital Lariboisière). Ouverture du cours
- de perfectionnement.

  20 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouver-
- ture du cours de médeciue infantile de M. Jules Renault.

  22 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouverture du cours de vénéréologie sous la direction de M. Jean-
- 22 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Necker. Ouverture des cours de MM. Rénon et Sicard.
- NOVEMBRE. Lyon. Concours de médecins du bureau de bienfaisance.
   NOVEMBRE. Exameu d'équivalence des diplômes
- pour les étudiants étrangers dans toutes les universités, 23 NOVEMBRE. — Bordeaux. Clôture du registre d'inscription pour le concours de médecin adjoint des hôpitaux de Bordeaux.
- 23 NOVEMBRE. Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouverture du cours de chirurgie infantile de M. Mouchet.
- ture du coirs de emrurge miantile de M. Mouenet.

  24 Novembre. Paris. Clinique médicale de l'HôtelDieu. M. le P<sup>2</sup> Gilbert; Leçon de thérapeutique pratique,
  à 10 h. 45.
- 24 NOVEMBRE. Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Rouen.
- 25 NOVEMBRR. Rouen. Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Rouen.
- 25 NOVEMBRE. Bourges. Concours pour l'emploi de chef du laboratoire départemental du Cher.
- 25 NOVEMBRE. Paris. Dernier délai pour le dépôt à l'Assistance publique des mémoires destinés au prix Civiale.



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

# CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### LIBRES PROPOS

#### L'HOPITAL ET SES "PETITS PAYANTS"

Il est fort regrettable que l'hôpital en général, celui qui dépend des communes et de leurs bureaux de bienfaisance, ne soit plus la maison du panyre, exclusivement destinée, hormis les cas d'urgence ou de calamité publique, à accueillir, pour les soigner gratuitement, les malades vraiment dénués de ressources. Malgré les discussions nombreuses et déjà lointaines auxquelles a donné lieu l'admission des malades aisés dans les hôpitaux de Paris (1), malgré les études consciencieuses auxquelles s'est livrée la commission médico-administrative instituée par arrêté du 26 décembre 1908 « pour rechercher les moyens d'éviter l'admission des malades fortunés dans les hôpitaux de l'Assistauce publique», malgré les circulaires et afficlies signées par deux directeurs généraux de cette administration (par MM. Ch. Mourier, le 15 décem. bre 1001; par M. G. Mesureur, le 1er janvier 1907), malgré tout ce qui a pu être dit ou écrit ou essayé jusqu'à ce jour, on est, depuis un certain temps déjà, en présence d'un fait accompli : des malades payants sont admis dans les hôpitaux. L'hôpital n'est plus la maison hospitalière réservée à « Nos Seigneurs les pauvres », comme on disait autrefois (2); on tend, selon toute apparence, à transformer les asiles des pauvres en maisons de sauté médico-chirurgicales publiques, à compartiments pour tous.

On peut d'ailleurs s'apprêter pour cette autre constatation présente ou future : c'est que le nombre des malades admis dans les hôpitaux à titre onéreux augmente et và augmenter en France... comme à Melbourne. Car notre confrère bien informé, M. René Cruchet, (3), nous rappelle fort à propos que la question des malades payants daus les hôpitaux est mondiale, et qu'en Australie « le nombre de ces malades augmente chaque jour et apporte une aide non douteuse aux administrations dont les finances, dans ce pays comme dans les autres, ploient sous le poids des œuvres d'assistance ».

En France, c'est le statut de l'hospitalisation payante qui est actuellement soumis à l'étude. et à l'occasion du projet de loi d'assurances contre la maladie dont M. le député Grinda, chirurgien des hôpitaux de Nice, est le distingué rapporteur, et du fait de l'entrée en lice de la toute fraîche Association professionnelle des médecins et chirurgiens des hopitaux civils de France.

(1) L'admission des malades aisés dans les hôpitaux, par 1e Dt Léon Archambault (in Journal de médeoine de Paris, 1909). (2) Pr DELASSUS, (de Lille). Conférence sur l'Hôpital et son rôle social (Cours d'hygiène et de prophylaxie, 15juin 1917).

(3) Voy. Journal de médecine de Bordeaux, 10 octobre 1920.

Cette nouvelle association est à type « syndical » et elle marchera de concert avec l'Union des syndicats médicaux de France (4). C'est de quoi nous informe l'actif et dévoué conseiller médicojudiciaire qu'elle s'est choisi, le Dr Paul Boudin, docteur en droit. Voilà une garantie qui a son importance, puisqu'elle exclut toute idée séparatiste et que, s'il est question d'intérêts matériels collectifs particuliers, c'est en liaison avec les intérêts corporatifs généraux. Cette garantie de principe m'encourage à placer ici un petit mot dans la conversation préalable qu'on vient d'ouvrir solennellement.

Te m'en prends simplement et confraternellement à l'un des trois desiderata qui sont déjà soumis à M. le ministre de l'Hygiène, dans les termes suivants:

Les médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux de Prance demandent qu'il leur soit alloué des honoraires pour les soins donnés aux petits payants des hôpitaux (salles communes ou chambres séparées).

Cette demande est juste en soi. Du moment que l'hôpita1 reçoit des malades payants, il n'y a pas de raison pour que les chirurgieus, médecins, assistants, chefs de clinique, internes, externes, ne reçoivent pas des honoraires appropriés à leurs rôles respectifs. Mais en s'élevant jusqu'à des considérations plus générales, c'est-à-dire intéressant tout le corps médica! de l'rance, il est permis de craiudre que si les médecins et chirurgiens des hôpitaux recoivent des honoraires à l'hôpital, les administrations hospitalières ne se laissent encore plus facilement fléchir dans leur moindre résistance contre l'invasion des hôpitaux par les «petits pavants» et même par les

« moyens ». Et que représentent ces « petits payants »? Ils représentent pour la plupart la classe moyenne, c'est-à-dire la clientèle normale et courante des médecins en général. Cette classe movenne, graudement accrue par le sommet et par la base, du fait de la cherté de la vie et de déboires pécuniaires, mais grâce aussi à une augmentation très sensible des salaires, sera d'autant plus facilement drainée vers les hôpitaux publics qu'on ne pourra plus l'accuser de «voler» le temps et le talent que les médecins et chirurgiens des hôpitaux doivent aux pauvres. Or, il n'est pas absolument démontré que, en dehors de l'hôpital, il n'y ait pas de salut pour les « petits payants ». Ce serait manifester une prévention injustifiée à l'égard des dieux de l'Olympe, que de les croire capables de méconnaître la valeur technique de leurs propres fils - fils étant pris

#### LIBRES PROPOS (Suite)

dans le sens de demi-dieux et d'auciens élèves pour soigner et opérer les malades en ville, dans des conditions parfaites et à prix modéré. Pourquoi, par exemple, l'Assistance publique de Paris n'agrérait-elle pas des cliniques privées comme elle agrée des maisons d'accouchement privées? Il y aurait des chirurgiens agréés coume il y a des sages-femmes agréées. Il y aurait inspection périodique de l'aménagement local et matériel, Les chirurgiens toucheraient une redevance pour leurs frais et, au besoin, des honoraires arifés, ainsi que les chirurgiens des honitaux.

En outre, pourquoi, dans certaines parties réservées aux malades payants dans les hôpitaux publies, ces malades ne conserveraient-lis pas leur droit de se faire opérer ou soigner par leur chirurgien ou médecin habituel, fit-til des hôpitaux' on non? Cette manière de faire est appliquée dans certains hôpitaux de province, en partieulier à l'hôpital civil de Grenoble (dans le pavillon dénommé Clinique des Alpes). Tafin, je lis dans le même uuméro du Concours médical (p. 2651, par le médecin d'un hôpital de province demande avis pour un projet de règlement permettant à deux autres confrères de soigner à l'hôpital leurs malades payants et leurs blessés du travail.

Voilà l'idéal qu'il faudrait s'efforcer d'atteindre, même et surtout à Paris, en préparant à cet effet les voies nécessaires.

Une telle teudance, qui n'aurait rien de subvenif par rapport à l'état actuel des choses,
s'adapterait mieux à la conception nouvelle
qu'on semble avoir des hôpitaux, en les ouvrant
plus largement à ceux qui peuvent payer plus ou
moins. Au contraire, on pourrait craindre que
la demande des médecins et chirurgiens des hôpitaux civils de l'rance, bien qu'elle reposat incontestablement, sur un principe d'équité, n'aboutit
à une tarifaction officielle et injustement bienveillante des honoraires perçus à l'hôpital, et
qu'elle ne détournât, subséquentment, de leur
devoir d'indemnisation normale envers leur
médecin ou chirurgien habituel, tous les payants
que passonnent les billets de faveur.

CORNET.

#### MÉDECINE D'AUTREFOIS

#### LA FIVIÈRE, MÉDECIN DE HENRI IV

Les chefs d'Etat ont tonjours eu, ont toujours, un médecin spécialement attaché à leur personne. A la Cour de France, la Faculté était représentée par plusieurs docteurs dont l'un portait le titre de « premier médecin du Roi ». André du Laureus, Charles de l'Orme, Frédéric de Monsa lar d d'Alibour, La Rivière exercèrent près d'Henri IV ces fonctions parfois difficiles. D'Alibour plaisait beaucoup au Béarnais, à cause de sa franchise. Chargé de donner ses soins à Mme de Liancourt, subitement souffraute, et sur laquelle le bon Henry avait jeté des yeux de convoitise, d'Alibour, rendant compte de sa mission, dit au roi que l'indisposition de la dame était sans conséquence, et que, dans sept mois, il n'y paraîtrait plus rien. « Que voulez-vous dire ? répliqua le roi, fort eu colère. Comment serait-elle grosse? Car je sais bien que je ne lui ai encore rien fait : et vous êtes. pour cette fois, un très mauvais médecin ; et il faut que votre esprit ait été poussé à cette malice par un plus méchant que vous. - Je ne sais point ce que vous avez fait ou point fait, Sire, répondit d'Alibour, colère à sou tour; je sais bien que votre conséquence se trouvera plus fausse que mon impertinence de médecin ; devant qu'il soit sept mois, l'effet se vérifiera. » Sept mois après, naquit uu garçon auquel fut donné le nom de

César : Henri IV dut reconnaître que son médecin n'avait pas tort.

De ces médecins, le plus célèbre, celui sur lequel se reposait eutièrement Henri TV, fut La Rivière, dont je vais esquisser l'histoire, en m'aidant des Mémoires de Sully, de l'Histoire de De Thou, des Mémoires de l'Estoille.

Ribit de Rivière, comu aussi sous le nom de Roche le Bailly, seigneur de la Rivière, naquit à Falaise, en Normandie, à une date imparfaitement précisée. Son père, Jean Ribit, professait la théologie à Genève. Le fils embrassa la religion catholique. Avec beancoup de tiédeur, du reste ; ce qui n'était pas sans danger à cette époque. Tour à tour, la Ligue ou les protestants lui reprochaient, funt à son apostasie, tantôt son peu d'enthousisme pour l'Eglise romaine. Les Minoires de Sully disent que, somme toute, il n'avait guère de religion, soit dans un sens, soit dans un autre.

A la mort de d'Alibour, en 1594, il devint premier médecin du roi. Il appartenaît auparavant à M. de Bouillon, qui s'en dessaisit pour permettre à Henri IV de se l'attacher plus étroitement.

La Rivière professait une grande admiration pour Paracelse, sur les principes duquel il avait fondé toute son activité professionnelle. Ba 1578, il avait publié 300 aphorismes, contenant l'abrégé de la doctrine du Maître; de violentes critiques sur

SOLUTION οu COMPRIMÉS Albert BUISSON 157, rue de Sèvres



Le Diurétique rénal excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE CAFÉINÉE Le médicament efquisteur par l'Audivernet plus aix des cures les médicament de chois des le traitement antiagnet de l'accellence, d'une efficacité ans les déchoraration, le remédie les médicantes, fait loignairite rétirement entiagnet des les médicantes de les codemes et la dyspade, renles codemes et la dyspade, rencodique de l'accellence d'une code de l'accellence d'une de l'accellence de l'accellence d'une de l'accellence d'une de l'accellence d'une d'une

LITHINÉE

PRODUIT FRANÇAIS

- Ces cachets sont en forme de cœur et se 4; rue du Roi-de-Sicile

PRODUIT FRANCAIS

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE PRODUITS CARRION

L. B. A. Těléphone : Élysèes 36-45

606 -- ARSÉNOBENZOL "SANAR" -- 606 914 -- NÉOARSÉNOBENZOL "SANAR " -- 914

Adoptés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

TUBERCULOSE SEPTICÉMIES DANS TOUS



TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC. CÉRÉ! ES JAMLET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc hure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS



(GRANULES)



## VALEROBROMINE LEGRAND

Pas d'assidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux ; Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

LIQUIDE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuilterée à café. CAPSULES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule. DRAGÉES 0,125 de bromovalérianate de gaïacol par dragée

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS Détail : toutes Pharmacles



## DRAPIER ET FII

41, rue de Rivoli, 7, boulevard Sébastopol, PARIS (Ier)

## ORTHOPEDIE — PROTHESE

Les premiers constructeurs français de la jambe américaine JAMBES ET BRAS ARTIFICIELS EXTRA-LÉGERS

TUBES et MAILLOTS EXTENSIBLES

pour la confection des APPAREILS PLATRÉS Envoi du Catalogue sur demande

BANDAGES, INSTRUMENTS DE CHIRURGIE, CEINTURES

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE 114

### MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

Extrait gastrique MONCOUR

4 à 16 sphérulines

Hypopepsie en doses de 12 gr. En suppositoires dosés d 3 gr dosées d 0 gr. 125

Extrait hépatique MONCOUR Majadies du Poie Diabète par anhépatie En sphérulines dosées à 30 clar.

Extrait pancréatique MONCOUR Diabète par hyperhépatie #rulines

sées à 20 cjgr. Do 2 à 10 sphérulines p. j De 1 à 2 suppositoires

MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques

i à 4 sphérul

Extrait intestinal MONCOUR

TÉLÉPHONE II4

Constinution Entérite co-membraneuse rulines dosées d 80 cigr

2 à 6 sphérulines

De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires par jour. par jour. Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hôpitaux de Paris. Elles ne se déligrent que sur prescription médicals.

#### MÉDECINE D'AUTREFOIS (Suite)

sa conduite avaient motivé cette publication. » La doctrine de Galien, écrivait-il, est honorable et non méprisable pour la pathologie, et profitable pour la boutique. L'autre, pourru que ce soit de vrais préceptes de Paracelse, est bonne à suivre pour la vérité, pour la subtilité, pour l'éparque, en somme, pour la thérapeutique. »

Henri IV avait éponsé Marguerite, duchesse de Valois, sa cousine au troisième degré. Ce mariage était demeuré stérile. Le roi le voulait voir annuler, se fondant sur cette parenté. Il désirait surtout faire partager le trône à sa matiresse la duclesse de Beaufort, et légitimer les enfants qu'elle lui avait donnés. Le médecin La Rivière noutrrissait pour la dichesse de Beaufort un vidir attachement. Il jouissait, d'autre part, d'un grand crédit sur l'esprit de Henri IV. La duchesse de Beaufort ur vielt sur l'esprit de Henri IV. La duchesse de Beaufort grillait de l'envie d'être reine de France. Tout était donc pour le mieux, et chacun dans cette iutrigue n'avait qu'à y egarier.

La Rivière, très adroitement, fit entendre à son maître que, afligé d'un rétrefessement de l'urêtre, d'une « carnosité », qui avait plusieurs fois mis sa vie en danger, l'avenir, au point de vue de ses aptitudes génératrices, apparaisant soundre. Le roi ne possédait pas d'enfants légitimes; en revanche, il en avait du côté de la main gauche; c'étaient, peut-être, les derniers. Il ne devait donc pas laisser échapper ce moyen, en épousant la duchesse de Beaufort et en légitimant ses enfants, d'assurer, avec la continuité de la dynastie, les propres aspirations de son cœur.

Henri IV, foranié par ce raisonnement, fit commencer, en Com de R me, les démarches tendant à l'annulation de son mariage avec Marguerite de Valois, sa cousine. Il préparaît, en même temps, le passage sous le \* poil unytial », selon son expressiou, des bâtrarls qu'il avait eus avec la duchesse de Beaufort. La reine Marguerite éveuta la ruse; la Cour de Rome, informée, fit traîner l'affaire en longueur, et la mort subite de la duchesse de Beaufort démolit tontes les combinaisons.

I.a duchesse de Beaufort, encore une fois enceinte du roi, avait quitté l'ontainebleau, pour venir à Paris faire ses couches. Le 8 avril 1599, dans les jardins de Zamet, surintendant de la maison-de da reine, elle fut terrassée par un ietus apoplectiforme. Revenue à elle, de violentes convulsions la saisirent, et elle monrut, vraisemblablement d'éclampsie, le 10 avril 1599. Le médecin La Rivèère était accourra avec les autres médecins du roi. Il fit trois pas dans la chambre, et ayant vu ces accidents extraordinaires, il s'en retourna, disant à ses compagnons : « Hie est manus Domini. » Oraison funèbre courre et de seus double.

Le 19 mars 1603, Hanri IV qui souffrait, comme je l'ai dit, d'un rétrécissement de l'urêtre, fut pris d'une rétention d'urine avec fièvre. L'incident, chez lui, était habituel : mais ce dernier se présenta avec une gravité qui causa au monarque une particulière inquiétude. Il crut sa dernière heure arrivée. Cette vague d'angoisse, contrastant avec un caractère d'ordinaire gai et insouciant, fut partagée par son entourage. La Rivière lui-même ne savait que trop penser. Il fit venir un chirurgien. Le roi ne le voulut point voir, sous prétexte que ce chirurgien était espagnol et avait étudié en Espague. La Rivière en prit la défense, disant que, quoique veuu d'Espagne, il n'en était pas moins bon Français, étant originaire de Murat en Auvergne, très habile en son art, et bon serviteur du roi. Le roi consentit à se laisser approcher, et le 24 mars 1603, tous les médecins, rassemblés sous la présidence de La Rivière, rédigèrent une consultation, dont la conclusion fut formulée en ces termes : « Abstineat a quavis muliere, etiam Regina. Sin minus, periculum est, ne ante tres menses elapsos, vitam cum morte commutet, »

En 1500, La Rivière assisté de André du Laurens et de Pierre Lafite, doyen de la Faculté de médecine, fut chargé d'examiner la célèbre Marthe Brossier, sorte de convulsionnaire, qui passionnait fortement l'opinion publique. Magie, sorcellerie, démonomanie régnaient à l'état endémique, en ces temps troublés, où les esprits surchauffés cherchaient dans le moindre fait, prétexte à détruire le parti au pouvoir ou celui qui aspirait à le remplacer. Cet examen médical souleva de violentes colères. La Ligue prétendait que, puisque Marthe Brossier était démoniaque, elle relevait uniquement de la juridiction de l'Eglise. La thèse soutenue par les adversaires affirmait que, puisque Marthe Brosier troublait l'ordre public, elle appartenait à la juridiction temporelle. Des deux côtés, la dispute fut pleiue d'âpretés. Le développement de cette histoire m'éloignerait de La Rivière.

Le 27 septembre 1607, la reine, Marie de Médicis donna un dauphin à la France. Le roi commanda à La Rivière de tirer l'horoscope du nouveau-né. La Rivière s'y employa, mais garda le silence sur sou travail. Quinze jours après, le roi, impatienté de ne rien entendre, somma La Rivière de lui dire qu'il pensait de son fils. «Sire, répondit La Rivière, j'en avais commencé quelque chose; mais j'ai tout laissé la, ner voulaut plus amuser à cette science que j'ai en partie oubliée, l'ayant toujours reconnue fausse c't trompense. — Ho dit le roi, je vois bieu que ce n'est pas là ce qui vous tient; car vous n'êtes pas de ces gens scrupleux; mais c'est, en effet, que vous ne n'en vou-

#### MÉDECINE D'AUTREFOIS (Suite)

lez rien dire, crainte de mentir, ou de me fâcher. Mais, quoi qu'il y ait, je veux le savoir, et vous commande de me le dire, sur peine de m'offenser. »

La Rivière, piqué, répliqua avec animosité: «Sire, votre fils vivra l'âge d'homme; il régnera plus que vous, Mais vous et lui serez tout différents en inclinations et en lumeurs. Il aimera les opinions et les antaisies, et quelquefois celles d'autrui; vos ménagements seront dissipés; il exécutera de grandes choses, sera fort heureux en ses desseins, et fera fort parler de lui dans la chrétienté; toujours paix et guerre; il aura des enfants; et après, toutes les choses empireont, Voilà, Sire, tout ce que vous en saurez de moi. » Le roi se retira, fort mélancolique, ayant eru comprendre que les Huguenots troubleraient le règne de son fils.

Pour ce fils, il avait fallu chercher une nourrice. La Rivière présente une candidature. Il insista; cette insistance reposait sur un don d'une tapisserie de 400 écus, fuit par la nourrice pour appuyer sa protection. Le roi la refusa; il en préférait une autre, recommandée par de nombreuss attestations médicales vantant l'excellence de son lait. La Rivière dit au roi : «Bile n'est pas meilleure, Sirc, pour toutes ces attestations; j'en ferai faire autant pour une couple d'écus, à tel médecin de Paris que je voudrai. » Le roi lui répliqua : « Pourquoi ne prendraient-ils pas bien deux écus pour cela ? vous avez bien reçu une tapisserie de 400 écus. » Ele roi ne voulut pas de la nourrice.

La Rivière mourut le 5 novembre 1605, rue du Faubourg-Saint-Honoré, comme il avait véeu, disent les Ménoires de Sully, « suns domner aucume marque certaine de la religion à laquelle il pouvait étre attaché ». Henri IV le vit partir avec regret. Il aimait sa franchise et son scepticisme. C'est, peut-être, ecte dernière qualité qui avait fixé l'un à l'autre le bon maître et le fidèle serviteur, l'us ec comprendient sains se dire; et chacum possédait, sans doute, une claire vision sur la valeur des hommes de leur temps, comme sur le mobile de leurs actions. C'est pourquoi il m'a paru bon d'exhumer la curieuse figure de La Rivière, médecin de Henri IV.

Dr Mousson-Lanauze.



#### VARIÉTÉS

#### LE PRÉVENTORIUM Sa clientèle

En présence de la formidable disette d'hommes dont le monde entier, et particulièrement notre pays, subit en ce moment les lourdes conséquences, il est de notre devoir, la natalité ne paraissant pas devoir s'élever, de nous efforcer de conserver le plus grand nombre des individus existants. Certains s'occupent avec juste raison de combattre la mortalité du premier âge; à notre avis, on ne parté pas assez de combattre la mortalité de la deuxième enfance et de l'adolescence. Il existe quelques initiatives privées, travaillant dans cette direction; c'est insuffisant, nous devons avoir aujour-d'hui un organisation générale de la lutte contre la mortalité dans laquelle le préventorium doit jouer un rôle prépondérant.

Qu'est-ce qu'un préventorium? Nous appelons ainsi un établissement destiné à préserver les enfants de la tuberculose, soit en les soustrayant à la contagiou, soit en s'opposant à l'évolution de la maladie chez les sujets prédisposés ou présentant des symptômes de la maladie atténuée ou latente. Dans le premier cas, nous aurons un préventorium d'isolement ou passif; dans le second, un préventorium de cure ou actif.

L'idée du préventorium d'isolement est assez récente et, jusqu'ici, on a préféré, par raison de simplicité et d'économie, le placement isolé des enfants menacés à la campagne, où leur prix de revient est peut-être moins élevé que dans des établissements spéciaux. Cela est sujet à discussion, car, le plus souvent, les enfants provenant de milleux contagieux ont besoin d'une surveillance médicale attentive et d'une hygiène générale, qu'on ne rencontre que rarement à la campagne; néanmoins, ces deux modes de prophylaxie ont chacun leurs avantages et il serait bon de les multiplier.

Mais le sujet qui nous intéresse spécialement et dont le rôle doit être étudié de plus près, est le préventorium de cure, et nous voulons aujourd'hui parler des sujets qu'il serait nécessaire d'hospitaliser temporairement dans ces établissements.

Ainsi que son nom l'indique, le préventorium doit « prévenir » la tuberculose; or, le rôle du terrain étant prépondérant dans l'éclosion et l'évolution de la maladie, le but de tels établissements sera de modifier, d'amender pour le rendre réfractaire au bacille de Koch, le terrain des enfants menacés. Quels sont donc les enfants menacès? Pour plus de clarté, nous classerons ces enfants en:

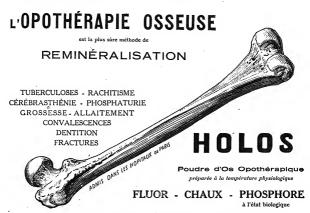

Traitement TUBERCULOSE

PULMONAIRE GANGLIONAIRE VISCÉRALE ET CUTANÉ

Parle



A BASE: DE SELS ORGANIQUES DE TERRES RARES préparé sous le contrôle scientifique de A. FROUIN.

Hyperleucocytose durable

Action sclérosante sur les tissus

Action spécifique sur le Bacille Tuberculeux

DOSES :

Injections quotidiennes intraveineuses de 2 à 5 cc, d'une solution à 2 % de sels,

COMMUNICATIONS. : iété Biologie : 1912, 29 Mai 1920. — Académie de Médecine : 2 Mars 1920, 6 Avril 1920, 15 Juin 1920. — Académie des Sciences : 14 Juin 1920. Tabes-Biétoim. — Thères S. Guerquin 1920.

LABORATOIRE ROBERT ET CARRIÈRE 37, RUE DE BOURGOGNE, PARIS



#### VARIÉTÉS (Suite)

1º Pré-tuberculeux proprement dits, comprenant: a) les déficients respiratoires; b) les déficients digestifs; c) les déficients à l'effort; 2º tuberculeux latents.

10 Pré-tuberculeux. - a. Déficients respiratoires. - Parmi ces enfants, nous rangeons ceux dont la capacité pulmonaire et l'amplitude thoracique sont nettement inférieures à la normale. l'amplitude thoracique devant être prise pour chaque demi-thorax, Nous rencontrerous principalement ces insuffisants respiratoires parmi les enfants convalescents de pneumonies, de broncho-pneumonies, surtout de celles compliquant la rougeole, de pleurésies purulentes à pneumocoques ou streptocoques; en somme, chez tous les enfants dont les affections pulmonaires ont créé, soit de l'atélectasie, soit de l'emphysème, soit encore et surtout des adhérences pleurales : la rééducation respiratoire, qui en est le traitement nécessaire, exige une surveillance journalière sur laquelle on ne saurait trop insister.

Dans la même catégorie des déficients respiratoires, nous ferons entrer les enfants présentant des obstacles à la pénétration de l'air dans l'arbre respiratoire. Tont d'abord les adénoïdiens, surtout ceux qui ont été tardivement opérés: nous savons combien la guérison d'un adénoîdien est longue et sujette à bien des heurts: l'hypertrophie des adénoïdes ne forme véritablement qu'un symptôme d'une diathèse et l'ablation des adénoïdes n'amène pas toujours des guérisons absolues: l'insuffisance masale ne s'améliore que letrement, l'insuffisance thoracique peut persister indéfiniment.

Tout à côté des adénoîdiens, nous placerons les enfants atteints d'adénopathies trachéo-bronchiques, non tuberculeuses — elles sont peut-être plus fréquentes qu'on ne le croît — que l'on voit survenir à la suite de la plupart des affections bronchiques, pulmonaires et pleurales de l'enfance, et dont le volume et le siège contrarient notablement le jeu normal d'un ou de plusieurs lobes pulmonaires, y créant ainsi des lieux d'appel pour une localisation tuberculeuse ultérieure; ces ganglions, qui rétrocèdent d'eux-mêmes dans la plupart des cas, persistent assez de temps cependant pour créer des troubles dont les complications peuvent devenir graves.

Les bronchites chroniques non tuberculeuses, les dilatations des bronches sont également des causes

#### Complexes colloïdaux radioactifs

Marque dénosée

# **RADIAMICROS**

Préparés suivant les procédés physico-chimiques nouveaux et spéciaux B. P. à partir du Bromure de Mésothorium Rhemda de la Société Française d'Énergie et de Radio-Chimie.

Association synergique des colloïdes métalliques à indications spécifiques aux produits radioactifs.

#### CANCER # TUBERCULOSE # RHUMATISMES

Renseignements sur demande

E. GUIBERT, Pharmacien de 1<sup>10</sup> classe, 62, rue des Petits-Champs



## PRIMESOL BIMESOL TRIMESOL) INFECTIONS

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections)

GONOCOCCIE ANÉMIE NÉOPLASMES

## MÉSOTHINE

**COMPRIMÉS AU BROMURE** DE MÉSOTHORIUM

MANIFESTATIONS ARTHRITIOUES

## BOUES RADIO-ACTIVES METRITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

# DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM

MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA , ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

ABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÉTÉ DÉNERGIE P.Navelot. Phinde 1 in Classe, 510-53 Rue d'Alsace, Courbevoir (Seine)

#### VARIÉTÉS (Suite)

fréquentes d'insuffisance respiratoire, dont il faut surveiller attentivement l'évolution.

Tous ces enfants dont les affections ont, moins que chez l'adulte, tendance à faire de la sclérose, si elles ne durent pas trop longtemps, bénéficient d'une cure de rééducation respiratoire, de plusieurs mois souvent. mais d'une efficacité évidente.

b. Déficients digestifs. — On se demandera peut-être pourquoi nous classons les déficients digestifs parmi les prétuberculeux. C'est que, depuis les travaux de Perrier et de Sergent, nous savons le rôle que joue la déminéralisation dans l'évolution de la tuberculose. Or, s'il est des maladies déminéralisantes, ce sont, au plus haut chef, les gastro-entérites. Les entéritiques sont soumis à des spoliations calcaires répétées, les livrant sans défense au bacille. De plus, les maladies chroniques de l'appareil digestif amènent rapidement une démutrition générale des tissus rendant impossible toute réaction sérieuse de l'organisme à l'invasion bacillaire.

Faut-il ranger les appendicites parmi les affections prétuberculeuses? L'appendicite est souvent d'origine vermiculaire chez l'enfant; mais nous devons nous méfier des appendicites chroniques, alternant avec des poussées d'adénoidites ou des fièvres ganglionnaires: les cnfants présentant ce symptôme sont souvent des fils de tuberculeux. Les enfants porteurs de ces appendicites ne sont généralement pas améliorés par l'opération : le régime qu'on leur a fait suivre parfois pendant des années, n'ayanteucomme résultat que de les débiliter davantage, il sera nécessaire de leur faire mener, pendant un laps de temps plus ou moins long, une vie hygiénique que les parents de la classe pauvre sont incapables de procurer.

Il y aurait peut-être aussi avantage à surveiller les enfants présentant des troubles hépatiques: la présence de certains ferments des glandes annexes est d'une grande importance pour l'évolution de la tuberculose, ainsi que l'a montré le D' J. Ch. Roux.

c. Déficients à l'effort. — Nous appelons ainsi des enfants, en général d'aspect chétif, malingres, aux joues pâles, dont le moindre effort fait augmenter la température et abaisser la tension artérielle, dont les yeux s'entourent d'un cercle bleuâtre, qui transpirent abondamment ou jamais, et qui présentent un système pileux parfois très développé. Ce sont ces enfants, chez lesquels on ne trouver rien, qui, instables thermiques, font des « fêvres de croissance» et dont le poids me parvient pas à être harmonique: enfants que l'on appelle parfois anémiques, lymphatiques, qui

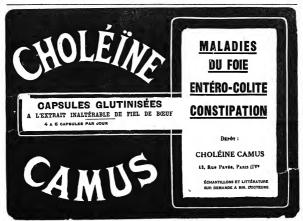

#### DAUSSE Laboratoires pharmaceutiques

Fondés en 1834

#### EXTRAITS

de Bardane, Berberis, Cupressus Osier rouge, Salicaire, Sauge Séneçon, etc.

## SCLERAMINE

lode organique injectable. **Ampoules** Cachets et toutes prescriptions

## FONDANTS

de Condurango, Étain, Iodotannique

#### INTRAITS

de Colchique Digitale, Gui, Marron, Valériane, Strophantus, etc.

# COLLOBIASES

d'Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre, Térébenthine, etc.

## PAVERON



#### VARIÉTÉS (Suite)

sont, en somme, des insuffisants vitaux dont aucun organe n'est particulièrement malade, mais dont tous les organes ont un fonctionnement ralent; the the qui il suffit parfois d'une stimulation appropriée pour retrouver une vie normale : tout médecin a vu nombre de cas semblables, qu'il a bourrée conscienciesment d'huile de foie de morue et de sirop iodo-taunique, alors que ces enfants n'avaient réellement besoin que d'une vie naturelle

Voilà donc de quoi est composée notre clientèle de prétuberculeux : en réalité ceux-ci sont « prêts » aussi bien à la tuberculose qu'à n'importe quoi : ce sont des prédisposés à la maladie, Peut-être, un jour, aurons-nous une épreuve comparable à l'épreuve de Schick pour la diphtérie, permettant de dépister les prédisposés humoraux ; peut-être une modification dans la technique des épreuves à la tuberculine nous permettra-t-elle de réaliser ce progrès capital pour la lutte contre la tuberculose; car nous avons tous vu de ces enfants superbes, ne présentant aucune tare, faire de la tuberculose à évolution rapide, sans qu'il soit possible de l'expliquer par une atteinte antérieure ayant provoqué des phénomènes allergiques ou anaphylactiques.

2º Tuberculeux latents. — Si nous nous occupons de la prétuberculose, nous devons aussi, et à plus forte raison, nos soins à la tuberculose latente. Certains nous diront que nos sommes tous plus ou moins des tuberculeux latents; peut-être, mais nous n'entendons soigner dans notre préventorium que la tuberculose latente des enfants ayant présenté des lésions bacillaires actives ou même présentant des lésions locales de faible activité et non contagieuses.

Nons recueillerons donc les poumons suspects (sommets, bases, régions hilaires, zones scissurales). Sans entrer dans la discussion, nous considérons comme devant être mis en observation les enfants qui, à un moment douné, ont présenté de la fièvre, de l'amaigrissement, un état général médiocre et qui actuellement présentent encoce des anomalies à l'auscultation d'une zone pulmonaire, anomalies à l'auscultation d'une zone pulmonaire, anomalies vérifiées par la radioscopie: ce sont le plus souvent des enfants venant de se contagionner et de faire dans leurs poumons leur «chancre d'inoculation». L'évolution de la maladie, un moment enrayée par la réaction de l'organisme,



#### ASSOCIATION D'IODE ET DE LIPOÜDE TYROÏDIEN

ASSOCIATION D'IODE ET DE LIPOIDE TYROIDIEN
Les indications sont celles de la médication indée : ARTHRITISME - ARTÉRIOSCIÉROSE - RUUMATISMES

AMPOULES INJECTABLES (Envoi échantillons sur demande)

Dépit Général : Laboratolite de Biologie Appliquée H. CARRION & C\* - V. BORRIEN. Docteur en Pharmetie, Concessionnaire exclusif 54, Faubourg St-Honoré, PARIS : Tél Elys. 36-64 et 36-45



#### VARIÉTÉS (Suite)

n'attend que le moment favorable pour reprendre son cours.

Le rôle de la pleurésie sero-fibrineuse, comme signal d'alarme de la tuberculose, n'est plus à démontrer; il ne faudra plus renvoyer dans sa famille l'enfant pleurétique dont l'épanchement se sera résorbé: il faudra l'envoyer dans un préventorium jusqu'à ce que son état général se soit amélioré et que son simus soit bien dégagé; ce qui ne pourra être obtenu que par une gymnastique respiratoire bien comprise et bien surveillée.

Il est enfin une affection thoracique dont il faut surtout se méfier: c'est l'adénopathie trachéobronchique tuberculeuse, qu'on la considère comme satellite d'une localisation pulmonaire ou comme lésion purement locale: le bacille ne rencontre pas dans le ganglion hypertrophié une, barrière suffisante pour s'opposer à sa dissémination dans l'organisme, si les conditions deviennent favorables.

Maintenant que nous avons passé en revue les principaux malades qui doivent former la clientèle du préventorium, certains penseront que peut-être nous demandons l'hospitalisation d'un bien grand nombre d'individus. Voici ce que nous répondrons :

La plupart destares et des affections contractées dans le jeune âge proviennent, non seulement des logis insalubres, de la mauvaise hygiène générale, mais aussi, pour une part considérable, de l'alimentation insuffisante qualitativement et quantitativement: une alimentation rationnelle et une hvgiène normale nous permettront de récupérer pour le service de la société des capitaux énormes, non seulement en conservant du matériel humain, mais en améliorant le rendement de celui qui existe. surtout si l'on songe qu'actuellement, la vie d'un adulte vaut près de 100000 francs. La crise économique qui pèse si lourdement sur le monde est uniquement une crise de production ; en sauvant des enfants, nous faisons un excellent placement et une meilleure affaire qu'en construisant des sanatoria et des dispensaires qui ne seront, pendant encore longtemps, que des œuvres d'assistance.

Dr DUMOUTET, Médecin du préventorium de Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire).

# RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

# "PANHÉMOL"

# RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION: Chaque cuillerée à soupe 20 gr. de sang total concentré dans le vide et à froid-

POSOLOGIE: | ADULTES: Deux cullierées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillerées à café par jour. | les cas graves.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. 6ss Tornes, PARIS (IVII'). 781.Wagram 61-42

#### REVUE DES CONGRÈS

#### CONGRÈS INTERALLIÉ DE PHYSIOLOGIE

Discours d'ouverture du professeur Charles Richet.—
Le président du Congrés, le professeur Charles Ricury,
adresse d'abord la bienvenue aux nombreux cougressistes
(près de 290), veuus d'Amérique, d'Angleterre, d'Itale
de Belgéque, du Japon, de Roumanie, de Russise, ainsi
que des divers pays neutres. Il remercie particulifèrement
le prince Albert de Monaco, le uministre de l'Instruct'o
publique, le doyen de la Faculté des sciences, les professeurs Gley et Lapieque, ainsi que les autres collabora-

C'est ensuite uu pieux hommage à la mémoire des savants décédés dans le cours des cinq dernières années : Sir William Crookes, Chauveau, Ramsay, Metchnikofi, Ribot, Van t'Hoff, Emile Fischer, Dastre, Lépine, Luciani, Horsley, Livon, Kronacker, Ehrlich, et d'autres encore, en faisant de chacun d'eux un éloge concis et vrai.

teurs dévoués.

Passant à la physiologie elle-mêuic, M. Charles Richet indique les directives qui lai paraissent casentielles au sujet des travaux qu'il convient d'entreprendie, et il lui a semblé que trois questiona méritaient plus spécialement l'attention des physiologistes. La première concerne les vitamines et l'alimentation. Le second problème qu'il propose a trait à la physiologie du cereaux. La troisième question, encore plus vaste et plus obscure que la précédente, vise l'Ardétié.

Inhibition et voionté, tel fut le sujet d'une conférence très remarquée due à M. G. Fano.

Ce Congrès donua lieu à de nombreuses communications ainsi qu'à des démonstrations pratiques accompagnées de projections. I,a plupart des séances se tinrent dans le laboratoire du professeur I,apicque à la Sorbonne. Indiquons de suite qu'il fut décidé, en séance de clô-

ture, sur la proposition du professeur Schafer, d'Edimbourg, que le prochain Congrès interallié de physiologie aura lieu dans trois ans dans la capitale de l'Ecosse.

Nous résumons ci-dessous un bon nombre de communications,

Détermination de la résistance globularle. — M. Brux-MAXN, de Grossingen, précouise une nouvelle méthode, substituant aux solutions de chlorure de sodium pures, des solutions plus pluysiologiques par leur composition. La résistance des globules rouges lavés dans une solution isotonique et équilibrée est plus grande, du fait que le lavage fait disparatire la couche lipodique superficielle. La résistance de la cellule est diminuée par les phosphatides naturels absorbés à la sufface globulaire, et l'antagoniste fonctionnel des phosphatides est représenté par la cholestrième.

Action hématopolátique d'extraits de rate et de sang.

MM. HOWARD et SOLER, de Buenos-Aires, — Certains de
ces extraits sont susceptibles de provoquer une lématopolèse avec érythrocytose, leucocytose, lymphocytose,
Méthode très simple d'extraction, de filtration, de stérilisation de ces produits opothérapiques, lesquels peuvent
se rauger cutre les albumoses, les hétéroprotéoses, les
aminés et les polypeptides.

Le glycogéne dans les leucocytes se trouve, d'après M. DE HAAN, de Groningue, sous un état difficilement soluble, et la quautité n'est pas influencée par la concen-

# INSOMNIES

## SEDATIF NERVEUX

Hypnotique de Choix



ANTI-Spasmodique Anti-Algique

à base de

VERONAL SODIQUE

LIQ<u>UI</u>DE 1 à 4 cuillerées à café EXTRAIT DE JUSQUIAME

Deux à quatre

INTRAIT DE VALÉRIANE,

AMPOULES
Injections Sous-Cutanees



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS
LABORATOIRE DE BIO-CHIMIE APPUQUÉE.

21, Ruc Théodore de Banville PARY
J. LEGRAND, Pharmacien



# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

# La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

# ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Igiene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

tration en glycose du milien ambiant. La viscosité du milieu facilite les mouvements am eboïdes des leucocytes-

Leucocytose digestive chez le nourrisson normal. --Recherches de MM. BANU et DORLENCOURT, de Paris. portant sur les divers stades des variations leucoéytaires quantitatives.

Coagulation du sang. Antithrombine et nucléinate de soude. - Démonstration et étude de M. Dovon, de Lyon, La peptone provoque l'ineoagulabilité du sang par l'iutermédiaire d'une substance sécrétée d'origine nucléaire dont l'activité se rapporte à son groupement phosphoré spécifique.

L'antiprotéase sanguine. - Etude de M. LAUNAY, de Paris.

Nouveaux appareils ou méthodes pour l'étude de la circulation. - MM. Constantin et Soula, de Toulouse, proposent une nouvelle méthode d'inscription.

M. Barré, de Strasbourg, présente son pléthysm>oscillomètre dont il a déjà indiqué le principe à la Société médicale des hôpitaux et qui sert à mesurer les pressions maxima et minima

M. HESS, de Zurieh, fait fonctiouuer un appareil d'enregistrement des bruits du caur.

Altitude et hypertrophie du cœur droit. - M HÉGER, de Bruxelles, rappelle que l'hypertrophie relative du cœur droit par adaptation à l'altitude a déjà été constatée en 1910, par Strohl, chez les Lagopèdes des Hautes-Alpes, par Heger (1913) et Lempen (1914) chez les veaux. La diminution de la pressiou atmosphérique provoque une hyperéwie pulmonaire persistante qui surcharge le ventricule droit, surcharge qui se constate in vivo par l'altération de l'électro-cardiogramme chez l'animal placé dans l'air raréfié.

La dissociation auriculo-ventriculaire. - MM. WER-THEIMER et BOULET, de Lille, montrent qu'on peut provoquer ou interrouspre à volonté cette dissociation.

Action de la nicotine sur le cœur. - M. BARRY, de Cork. a fait des expériences de perfusion de nicotine dans la veine cave inférieure. L'orsque, après l'arrêt du battement sous l'influence de la nicotiue, le eœur reprend, on coustate souvent le renversement du battement : le ventricule précède l'aurieule.

Léslons latentes des branches du faisceau auriculoventriculaire. -- M. Danielopolu, de Bucarest, indique les moyens de déceler ces lésions, uotamment par la compression oculaire pratiquée peudant la phase excitatrice de l'atropine sur le vague. On provoque des contractions atypiques qui deviennent plus nombreuses si l'ou fait précéder la compression des yeux d'uue injection d'adrénaline

Chronaxie du faisceau auriculo-ventriculaire. — Travail de Mmc M. LAPICOUE et de Muc C. VIII., de Paris.

#### SIROP PURGATIF POUR BÉBÉS

Manne, Extr. de Rhamnées: Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX

LAXATIF ET DÉPURATIF POUR SECONDE ENFANCE

Dose purgative : 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge. Dose laxative : 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge.

LABORATOIRE MOYAL VERNON (EURE)





Adrénaline synthétique, chimiquement pure et stable. Action constante, exempte des variations inhérentes aux produits extractifs. En flacons de 1 gr. (Produit cristallisé). - En flacons de 40 et 30 gr. (Solution au 1/1000°).

# SCUROCA

Le moins toxique des Anesthésiques locaux. Solutions stables et stériles, en ampoules scellées pour tous usages anesthésiques.

Solution à 2% | Anesthésie régionale. Solution à 6 et 5 % - Ar

Laboratoire des Produits "USINES DU RHONE", L. DURAND, Pheton, 89, Rue de Miromesnil, PARIS (8º)

#### Près NYON (Canton de Vaud, Spisse)

LAC LEMAN

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur : D' CALLET

# MÉDICATION

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS. - Talent FLEURUS 13-07



URINAIRES. BILIAIRES et INTESTINALES

Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Maison ADRIAN et. Ci<sup>a</sup> et depuis imité par les Allemands sous divers noms. Voir : Formulaire des Nouveaux Remèdes 13<sup>a</sup> Edition, page 36.

STÉ FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN et Cº. 9, rue de la Perje, Paris



# HELMREICH

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Electricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du Dr Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

#### SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIOUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Pananna, S. Naphtol soufré, S. Sublimé, S. Résorcine, S. Salicylé, S. & l'Ichthyol, S. Suflureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc. SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

## ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE SICHARIA

#### Dans tous les casoù vous ordonniez l'Uno Tropine, prescrivez l

# Urotropine Française

Antiseptique Interne Parfalt Comprimes doses à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour).

Ethantillons gratuits : 12, Boulevard Saint-Martin.

PARAFFINOLÉOL HAMEI Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL Se fait sous trois formes: 1º Aromatisé.

Indications : 2º Sans arome 3º Crême au cao

Colites, Entérocolites, Appendicites

ittérature & échantillons : Pharmacie HAMEL, LE MANS



Dose: 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir.

TRAITEMENT RATIONNEL

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

Sur les injections hulleuses. — M. Gautrelet, de Paris, détermine la tolérance de l'appareil circulatoire pour les substances hulleuses.

Sur la ration alimentaire. — Observation de M. I.AM-BLING, de I.ille, démontrant l'insuffisauce d'entretien de la population lilloise pendant 1'occupation allemande.

Recherches de M. MAIGNON, de Lyon, sur la toxicité et le pouvoir nutritif des protéines alimentaires ingéréesd'une manière exclusive, ainsi que sur le rôle des graisses dans l'utilisation des albuminoides.

Oosgulabilité des différents laits. — Blude comparative due à MM. LESSÉ et Léon Bibnir, de Paris, lesquels ont cu recours à une technique particulière. Le lait est d'abord rendu incoagulable par la citratation, vit dans un second temps la substance congulante est réveillée par «s. wil de la coagulabilité ». Les auteurs sont ainsi parveuus à des precisions concernant les différents laits : lait defemme, lait de vache (cru, écrémé, bouilli), d'ûnesse, de chèrre.

Rétention lactée chez la femme. — Etude de M. Por-Cher, de Lyon.

Recherches sur les sucres. — Par Mªº GRUZEWSKA, de Paris, sur la structure colloitale de l'amidon, du glycogène; par M. HAMBURGER, de Groningen, sur la structure stéréochimiane des sucres.

Le rôle des vitamines. — M. BILLARD, de Clermout-Ferrand, a étudié le rôle des vitamines de croissange en utilisant les têtards de grenouilles comme réactifs biologiques,

M. MAY MELLANBY, de Londres, explique le rôle des vitamines A dans le développement des deuts,

M. Mac Carrisson donue la pathogénie des maladies par carence.

Sur la sérettine. — Étude de M. ABELOTS, de Toulouse, qui a fait aussi des recherches sur l'action des ferenies.

Fistules biliaires permanentes. — M.M. GOSSET, Jean CAMUS, Robert MONDO exposent la technique des fistules billaires permanentes, avec ou sans cholécystectomie, et occasionent une discussion sur la paneréalité hémorragique, cles trois autreurs l'out réalisée expérimentalement et out pu ainsi confirmer la théorie intestinale de ce syndrome.

La fonction adipolytique du foie. — Étude expérimentale de M. Lombroso, de Messine.

Sur la glande thyroïde. — Recherches de M. Van Creveld, de Groniugue; de M. Gayda, de Turin; de M. Champy, de Paris.

Sur l'hypophyse. — MM. Jean CAATS et Gustave ROUSSY, de Irais, montreut des chiens ches lesquels des Idésions expérimeutales de la base du cerveau, dans la région hypophysaire (sans toucher à l'hypophyse) ont provoqué: abondante polymic, atrophie génitale acceutuée avec développement du système adipeux; c'est-dadire: l'editbéte insiplée et le syndrome adipose-génital.

Sur les glandes surrénales. - M. HALLION, de Paris,

#### CURE RESPIRATOIRE

HISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE ET RÉMINÉRALISATRICE

# PULMOSERUM BAILLY

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

#### EMONOTO CENTONAINE

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGKOLF

Employé dans les Hôpitaux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimente par plus de 30.000 Médecins étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR ÉCHANTILLONS FRANÇO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY 15, Rue de Rome, PARIS



## LABORATOIRES BAILLY

15 et 17, Rue de Rome & PARIS (8°)

## ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités Contenu stomacal Selles

Sécrétions pathologiques Examens bactériologiques

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI

SUR FROTTIS Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches . Etudes . Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs .



ANÉMIE - CHLOROSE - CACHEXIE PALUDÉENNE FER ET ARSENIC

INJECTION INDOLORE Chaque ampoule contient une Injection par jour.

Caco de magnésie Glycéro de soude . 0,05 Sulf. de strychnine 1/2 mill. Fer colloïdal 0.01 Sérum physiologique 1c.c

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE. 5. rue Ballu. PARIS.

# ORRHUËTINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses

États dits Prétuberculeux La Bouteille de 600 cm3 5 francs. LABORATOIRES DUHÊME, à COURBEVOIE-PARIS

HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES **OPOTHÉRAPIES** 

LITHIASE BAS LAIRE Colleges hépatiques ARTHRITISME DYBHÉPATIQUE BÉPATISME DIABÉTE CHOLEMIE FAMILIALE TUBERCULOSE SCROFULE

Prix de la boite de PILULES : 5 fr. 50

Cette médication essentiellement cinique, is tituée par le D'Piantier, est is asuic qui, ag sant à le fois sur la sécrétion et sur l'acques et le la commandation de la commandation de

meticiable de l'Huile de FOIE de Morue DISPERSES et ENTÉRITES -- HYPERCHLORHYDRIE COLITE MUCOMEMBRANEUSE
CONSTIPATION \*\* HÉMORROIDES \*\* PITUITE
MIGRAINE - CYNALCIES - ENTÉROPTOSE
MÉVROSES ET PSYTHOSES DYSHÉPATIQUES

MÉD. D'OR 1913

O VOIES BILLAIRES et des syndromes qui
on dérivent. En solution d'absorption facile,
insilárable, uon toxique, blen tolérés, légrement
amère mais sans arrière-goût, ne contmant qui
succe, ni alcool, ou en PILULES (5e par bolte).
Une à quatres culliaries à dessert par jour au début
es repas ou s'à 8 PILULES. Enfants: demi-dose.

MATOSES AUTO ET HÉTÉROTOXIQUES TOXICATIONS et INFECTIONS TOXENIE GRAVIDIQUE EVRE TYPHOIDE + HEPATITES & CIRRHOSES Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE, ANNONAY (Ardèche)

Le traitement, qui combine la mestamon de plusieurs spécialités excellentes, constitue une déponse de 6 fr. 25 pre die à la door habitualle d'une cullerée à dessert, quetidiennement an de 2 PILIUES faquientates,

1914

PRODUIT FRANCAIS - FARRICATION FRANCAISE

# ltonhan-Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 houres) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes. PARIS

dans LA GOUTTE LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

s'est servi d'un dispositif pléthysm graphique nouv<u>e</u>au pour étudier l'innervation vaso-motrice des capsules surrénales.

Celuies à choiestérine et à pigment. — M. P. MULON, de l'aris, a constaté que la cholestérine contenue dans les collules du cortex surrénal u'est pas seulement destinée à être excrétée dans le sang, mais qu'elle pent se pigmenter sur place, dans la collule.

Sur l'adrénaline. — Pour M. GLEV, l'adrénaline n'est pas une sécrétion interne, mais probablement un simple produit d'exerétion, sans infinence physiologique habituelle.

M. TIFEKNEAU, de Paris, parke sur Viscoudrinatine, qui a fait l'objet d'une thèse d'une de ses élèves, Mile Mullot. Il s'agit d'un isomé e synthétique de l'adrénaline dans lequel la substitution méthyle, au lieu d'être fixée ur l'atome d'azote, l'est sur le carbone voisin.

MM. DANIELOPOLU et DANULESCO, de Bucarest, montrent que chez un individu avec ceur altermant, l'adrénaline peut déterminer, non plus une tachycardie normotrope comme chez l'homme normal, mais une tachycardie hétérotrone auriculaire.

D'après M. BOTILLIN, de Zurich, l'adrénaline, injectée à la dose de 5 milligrammes par voie intramusculaire ou intraveineuse, a une action franchement inhibitriee et quantitativement et qualitativement, sur la sécrétion gastrique.

MM. KENZO SUTO et KETTARO INONE, du Japon, indiquent une nouvelle méthode de dosage de l'adrénaline : procédé Comessati modifié. Fonction choiestérinogène de la rate. — M. ABELOUS' de Toulouse, s'appuie sur des recherches expérimentales, pour faire valoir l'évidence de cette fonction.

Physiologie du travali. Elle a fait l'objet de diverses communications: de 31. LANGLOS, de Paris, sur les dépusses hurséquiaes dans les expériences de gyumastique chez l'homme; de M. PACHOS, de Bordeaux, sur les valeurs maxima et minima de la pression artérielle ; de M. LÉUS, de New-York, sur la fairque industrielle ; de M. ATILNA-SIT, de Bucarest, sur le prétendu pouvoir dynamogène de l'alcool.

M. WILSON, du Caire, présente un ergographe portatif très simple.

Régénération des nerfs. — Elle donne lien à des rapports de M. LANGLIY, de Cambridge, et de M. COUVREUR, de Lyon. Ce dernier est arrivé par ses recherches aux conclusions suivautes:

1º Les soi-disant restaurations rapides des fonctions motrices et sensitives d'un nerf sectionné, après suture de ce nerf, ne sont que des pseudo-réparations dues à l'existence de fibres nerveuses vicariautes, parfois aussi à des suppléances musenlaires.

2º La véritable restauration correspond toujours à la pénétration des axones du beut central du nerf coupé dans son loat périphérique, et ce, jusqu'à l'extrémité de ce bout; on peut suivre facilement la marche progressive des axones, qui se fait à peu près à la vitesse d'un millimètre par jour, en interrogeant à dates successives le bout périphérique au point de vue des réactions motriese (réfacts on directs) qu'il provoque.

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG
RÈCLES DIREIRES, Excessives, insufficantes

E — MÉNOPAUSE — VARICES — HE MORROIDES — FHLÉBITES — VARI

## UBERTÉ — MÉNOPAUSE — VARICES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARICOCÈLE

HENIOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc.

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

DOCTEUR: Voulez-cous lutter contre la réclame valgaire ? CORSEILLEZ: "HEMOPAUSINE
Laboratoire du D' BARRIER, Les Abrets (hère)... ECHANTILLON SUR DEMANDE

CORE SOLAIRE & MARINE & d. MAR



SE SUCENT COMME UN BONBON



S'AVALENT COMME UNE PILULE

# 

ACTION SURE

Le Sul de Hun Teille ("Abelin-Typ, présidente deput à la Thémpartique Carriege, Marge la semprenante efficacité, il ne contient ai option, ni codéine, ai cocaine, ni substance todque ou alceloidique de que conque; dans les crises douioureuses de l'hyperchio de la comment de la comm

Envoi gratuit d'échantillons de

SEL HUNT

à MM. les Docteurs pour leurs Essais Cliniques ABSORPTION AGRÉABLE

Le Sel de Hunt est "friable", c'est-h-dire qu'il se dillité dans l'eus en donnant, sprès agitation suffissante, une dilution homogine de poudez implupable. On doit, en général, utiliser cet avantage qui en asserse l'action uniforme (ganzenant columnes) sur te muqueuse stomacels. Cepredant, pour des treubles liègers de la Digastion na récessiblat que de faible doces, ou à défaut de liquide sous la mais, on peut sunsi prandre le Sid de Hunt à sec.

INNOCUITÉ ABSOLUE

EMPLOI AISÉ

SE

DÉPOT GÉNÉRAL DU

DE HINT

LABORATOIRE ALPH. BRUNOT 16, Rue de Boulainvilliers. Parls (16°)

999999999999999999999999999999

# -Dialyl

Dissolvant urique puissant. Anti-Uricémique très efficace.
(Ni Toxicité générale, ni Toxicité rénale)

SEL DÉFINI (C"H"O"A: LiBo), créé par le Laboratoire Alpu. Brunor el sa propriété exclusive.

# DIATHÈSE URIQUE

= ARTHRITISME = RHUMATISME - GOUTTE

= GRAVELLE =

Dialyl

Soluble dans l'em (Granulé effervescent) "Cures d'eau dialylée"

DIATHÈSE

URIQUE

Nombreuses
Observations Médicales
favorables

Échantillons pou-Essais Cliniques : LABORATOIRE ALPH- BRUNOT 16. Rue de Boulainvilliers, Paris

Diälyl

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Dialyl

Dose moyenne: 2 à 3 mesures par jour

(Chaque mesure dans un serre d'eau)

URIQUE

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

3º Les axones sensitifs et moteurs d'un nerf uixte sectionné doivent pénétrer dans les gaines respectivement sensitives et motrices du bout périphérique. Un axone celhilitique, de même pour l'axone cellilique, de même suit suite de l'estrepliques entre urefs à fonction ou à distribution différentes).

4º Les sections nerveuses peuv.nt s'accompagner de troubles pseudo-tophiques (frottements, infections), ou trophiques urais: ces denuiers dus non à l'interruption, mais à l'irritation du nerf, car ils disparaisseut, quand on fait une suture, avant que la restauration anatomique sott effectuée.

5º Le grand danger des lésious d'un nerf au point de vue fouctionnel réside surtout dans les proliférations coujouctives péri et intrauerveuses.

Le pouls cérébral dans les états émotifs. — M. CAYAZZANI, de Perrare, montre des tracés iudiquant les modifications variables de la circulation cérébrale au cours des ét ts émotifs.

Étude expérimentale du corps calleux due à M. I<sub>t</sub>afora, de Madrid.

Le sens de l'accélération angulaire. — Nouveau seus décrit par M. André Broca, de Paris, sens plus délicat que le seus statique de la vertieale, sens uécessaire pour la pratique de la marche et renscignant, non plus sur la résultante des forces massiques permaneutes (pesanteur et force centrifuge), mais sur les forces tangentielles dues aux accélérations angulaires autour des axes de rotation.

M. André Broca indique la nature de l'appareil qui a été utilisé avec avantage pour explorer le système nerveu x chez les aviateurs

Études sur la vision. — Recherches comparatives dues à M.M. MISSFERAR et MAGITOT, de Paris, sur l'humeur aqueuse. Communication de M. BAILLIARD, de Paris, sur la pression articulte s'distienne. — Observations dues à M. H. PIÉRON, de Paris, concernant l'excitation fumineuse. — Travail de M. MISCOWERI, de Zurich, sur la termination et la représentation centrale des fibres croisées et directe des mests obtiense.

Anaphylaxle. — Elle a été étudiée dans son mécanisme par deux auteurs :

M. Pesci, d'Italie, distingue trois phases daus la réaction anaphylactique, en se basaut sur le rôle de l'antigène.

Pour M. KOPACZEWSKI, de Paris, le choc anaphylactique n'est qu'une flocculation micellaire, cousécutive à l'introduction, dans la circulation, de substances étraugères susceptibles de rompre l'équilibre collofdal.

DURAND.



#### Clinique médicale de Paris

Maison de diagnostic, de régime et de traitemen

LABORATOIRES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE Rayons X, Électrothérapie, Hydrothérapie, Cuisine de régime ouverte à tous les médeclos.

 rue Piccini, avenue du Bois-de-Boulogne Téléphone: Passy 53-13, 47-11

#### Annexe de Saint-Cloud

CURE DE REPOS, CURE D'AIR, DE SOLEIL, HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE

Avenue Pozzo di Borgo, 2, Téléphone : Auteuil 00,52

## **HÉMORROIDES**

Pommade Zylor en tubes avec canule permettant de porter la préparation dans le rectun

COMMODITÉ, PROPRETÉ drénaline — Extrait triple de marron d'Inde Extrait Ratanhia-Hamamelis-Saturne

Prix modique: 3 fr. 50 au public

Offre gratuite d'un tube aux Docteurs qui en feront la demande
Laboraloire, 86, rue Ch. Laffile, à NEUILLY (Selse) et toutes pharmacies

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE - 159, Av. de Wagram, PARIS

ACIDE THYMINIQUE

UROTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

1

Littérature et Echantillens , LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wagram, PARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif que les ferments lactiques sculs EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

Literature et Echanillons; LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wagram. PARIS

#### NOUVELLES

Retraite de M. Mesureur. — Le 12 novembre, une delégation des employés de l'Assistance publique à Paris a exprimé à son directeur, M. G. Mesureur, qui prend sa retraite, ses regrets et ses remerciements, en lui offrant un souvenir.

Le nouveau directeur, M. le Dr Louis Mourier, a pris possession de ses fonctions le 15 novembre.

Faculté de médecine d'Alger. Cours d'hydrologie. — M. le professeur, Chassevant a commencé ce cours le 15 novembre et le continue les vendredis et lundis à 16 heures.

Maison maternelle de Saint-Maurice. M. le D' Chambrelent, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Bordeaux, vient d'être nomme médecin résidant de la maison maternelle nationale de Saint-Maurice.

Quarantenaire de l'Ecole dentaire de Paris. — L'Ecole dentaire de Paris a célébré cette semaine son quarantième anniversaire. Dans une séance soleunelle, samedi dernier, sous la présidence de M. le ministre de l'Hygiène, une plaque commémorative des morts de la profession a été inaurarée.

Pathologio historique. — M. le D' Cabanès a repris son cours de pathologie historique à l'Institut des hautes études de Bruxelles. Les prochaines leçons sur l'ascendauce et la descendance de Charles-Quint aurout lieu les 20, 23, 24, 27 novembre à 8 h. 30 du soir, 67, rue de la Concorde, avenue Louise, Bruxelles.

Congrès International de médecine et de pharmacie militatres. — Le Service de santé de l'artuée belge orgauise à Bruxclies, pour le mois de jum 1921, un Congrès international de médecine et pharmacie militaires auquel sont couvrés tous les médecines et pharmaciens appartenant on ayant appartenu aux armées des pays alliés et ueutres.

Au terme des grands événements qui ont boulevers! les natious de 1914 à 1918, il est intéressant de synthéti. ser l'œuvre des différents services de santé et de comparer, dans uu but d'amélioration réciproque, les divers enseiguements oblems.

Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour : 1º Les cuscignements de la guerre dans le traitement des fractures des membres :

2º Luttes antivénérienne et antituberculeuse;

3º L'tude chimique et physiologique des gaz de combat. Séquelles de leur action sur l'organisme. Importance de ces séquelles dans l'évaluation des invalidités;

4º Organisation des services de sauté aux armées. Les inserpitous au Congrés, ainsi que les communicatious et rapports concernant les différentes questions devroût parvenir au plus tard le 1º avril 1921 au secrétaire général du Congrés 1º Dijués Voncken, bijorital militaire de Láége (Belgique). Les travaux devront être accompagués d'un sommaire succinet.

Hôpital des Enfants-Malades. — Cliuique chirurgicale infautile, Professeur Aug. Broca.

Mardis, jeudis et samedis à 9 h. 30:Consultation avec interrogatoire des élèves, par le professeur Broca. Vendredis à 10 h. 30: Leçon elinique avec présentation

de malades, projectious radiographiques et appareillage orthopédique, par le professeur Aug. Broca.

Lundis, mercredis et vendredis à 9 heures; Opérations.

Tous les jours à 8h. 30 : Leçons sur les affectionsehirur-

gicales de l'enfance par les D<sup>r</sup>

Jean Madier, chef de clinique, et Raphaël Massart, chef de clinique adjoint.

Au pavillou de la clinique :

Mercredis et jeudis. Examens et traitement des scoliotiques par M " e le D' Houdré.

Tous les jours, examen et traitement des affections tubereuleuses chirurgicales (ponctions le mercredi),

Maladles des yeux. — Le D<sup>\*</sup> A. CANTONNET, ophtalmologiste des höpitaux, a commencé le mardi 16 novembre 1920, à 14 lb. 30, à la consultation d'ophtalmologie de l'höpital Cochin, une série de dix conférences pratiques sur les maladies des yeux. Elles s'adresseront aux médecins exerçant la médecime générale.

Ces conféreuces se continuent les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure. Elles sont gratuites.

Hôpital Saint-Louis (annexe Graucher, 14, rue Grangeaux-Belles). — A partir du samedi 20 novembre 1920, conférences de médecine infantile par M. Jules Renaut. Tous les sauredis à 10 h. 30.

A partir du mardi 23 novembre 1920, conférences de chirurgie infantile par M. Albert Mouchet. Tous les mardis à 10 h. 30.

Hôpital Necker. — M. I. RÉNON commencera ses conférences sur la *Tuberculose pulmonaire* (diagnostic et traitement), le 22 novembre, à 9 h. 45, salle Huchard.

M. J. A. SICARD commencera ses démonstrations sur les Maladies du système nerveux et des glandes vasculaires sanguines, le 22 novembre, à 10 h. 45, salle Delpech.

M. G. Brounder, commeucera ses conférences pratiques sur les Maladies des reins et les accidents du travail, le vendredi 26 novembre, à 10 h. 45, salle Bouley.

M. J. HALLE commencera ses conférences et démonstrations pratiques sur la Clinique interne, la Dermatologie et la Pédiatrie, le vendredi 26 novembre, à 9 h. 45, amphithéâtre Leënnec.

Clinique d'accouchements (CLINIQUE TARNIER). — M. BAR, professeur. — M. le D' LEQUEUX, agrégé, chargé de cours, a commencé les cliniques le mercredi 17 novembre, à 10 h. 45, et les coutinue les vendredis et mercredis suivants.

Clinique gypécologique (Hoptar, Broca), — M. J.-I<sub>s</sub>. PAURE, professeur, a commencé ses leçons cliniques le mardi 16 uovembre à 10 heures et les continue les vendredis et mardis suivants. Séances opératoires les mardis et samedis.

Conférences de pathologie interne. — M. le Dr Baudouin, agrégé, a commencé ses leçous le 15 uovembre à 18 heures (amphithéâtre Vulpian) et les continue les mercredis, vendredis et hundis suivants.

Sujet du cours : Maladies de la nutritiou et des glaudes vasculaires sauguines.

Clinique des maladies des voles urinaires (HOPITAL, NECKER). — M. LEGUEU, professeur, a commeucé ses le ,ons cliniques le n erretali 17 novembre, à 10 h. 45, et les continue les vendre lis et nucreredis suivants.

Clinique oto-rhino-laryngologique (HOPITAI, LARI-BOISIÈRE), — M. PIERRE SEBLIFAU, professeur, a commencera ses leçous le jeudi 18 novembre, à 10 heures, ct continue son enseignement tous les jours.

Enseignement magistral: leçon clinique le jeudi à 10 heures; séances opératoires le lundi et le vendredi à 10 heures.

#### Granules de Catillon A 0,001 EXTRAIT TITRÉ DE

avec ces granules qu'ont été faites les observations discu que 2 à 4 par jour donnent une directe rapide, relèvent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES, Affections MITRALES, GARDIOPATHIES des FREAR : 8 et u, - on peut en fa're un : sage o

GRANULES DE CATILLON

lombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; los teintures cent infidèles, et pr la Signature CATRILI Briz de l'Academie de Medecine pour "Etrophenius et Cirophenius", Medeille d'er Expo . univ. 1800, SOCOSOSOSOSOS S, Bonl's'-Hartin, Paris H

mpoules at 0,0004 STROPHAN

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires,

TEEROPLASME HYDROPHILE

# Antihhloaistine

#### chaleur durable Glycéroplasme minéral

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 04 48 heures se détache facilement).

l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Rappelez-yous Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantilions et Littérature : B. TILLIER, Phien de 1º classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15º). Ad. Telég. ANTIPHLO-PARIS.

. LYMPHATISME . ANÉMIE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



# RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIQUE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

# TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES CARIE DENTAIRE . DIABETE

se vend : TRICALCINE PURE TRICALCINE CHOCOLATÉE TRICALCINE

#### NOUVELLES (Suite)

Enseignement aux stagiaires : les mardis, jeudis, samedis à 10 heures.

Enseignement combiné : le mercredi à 11 heures.

Enseignement de perfectionnement par le professeur et MM. DUFOURMENTEL et MIÉGEVILLE, chefs de clinique, et M. Fl. Bonnet, assistant, Droit à verser pour cet enseignement de perfectionnement : 150 francs. Mardi, jeudi, samedi à ro heures, à partir du 20 novembre.

Association des membres du corps enseignant des Facultés de médecine de l'État. - L'assemblée générale de l'Association des membres du corps enseignant s'est tenue à Paris à la Faculté de médecine, le o octobre, sous la présidence de M. X. Arnozan, président.

La question de la Réforme des études médicales était à l'ordre du jour. Après une discussion générale, les vœux suivants ont été adoptés :

1º Le rattachement du P. C. N. aux Facultés de médecine.

2º La durée des études médicales, y compris l'année d t P. C. N., limitée à six années.

3º Le futur régime d'études médicales doit avoir comme orientation le retour vers l'ancieu régime (1897-1914) avec uu semestre (Guvot) ou une anuée de perfectionnement (Bard). Il s'y ajoutera une organisation dans un esprit très général des travaux pratiques et les

stages hospitaliers indispensables (vœu Garipuy). 4º Les études médicales théoriques doivent être réparties en quatre cycles :

1er cycle. Un an de Sciences préparatoires (P. C. N.).

2º cycle. Deux ans de Sciences tondamentales avec enseignement de la Pathologie élémentaire.

3º cycle. Deux aus de Pathologie et clinique. 4º cycle. Un au de Sciences médicales appliquées,

laissant une certaine liberté aux étudiants

5º Les études médicales doivent comporter le stage hospitalier pendant tonte la durée des études, sanf la première année. Le stage, dans les cliniques et cliniques annexes de médecine et de chirurgie générales, avec une durée de quatre aus. Le stage obstétrical sera compris dans ces années (vœu Latarjet).

6º L'Assemblée, tenant compte du grand nombre de stages hospitaliers imposés aux étudiants, émet le vœu qu'on organise le « double stage » qui permettra aux étudiants d'être attachés, durant une partie de leurs études, aux services de médecine et de chirurgie, en même temps qu'aux diverses cliniques spéciales, à des heures différentes de la même journée (vœu Baylac).

7º Maintien de la thèse.

8º Au sujet des examens, l'Assemblée demande que chaque matière spéciale comporte un juge spécial dans chaque jury. Un premier ajournement n'interrompt pas la scolarité; un secondajo rnement la suspen 'et renvoie le caudidat à la sessiou normale de l'année suivante.

La deuxième question était celle de l'application du relèvement de traitements aux agrégés et chargés de cours.

Les trois vœux suivants sont votés à l'unanimité : 1º L'Assemblée demande qu'on fasse disparaître la limitation de 50 p. 100 des agrégés de province touchant 10 000 francs. Tout agrégé faisant en fait de l'enscignement tel qu'est sa fonction d'après le décret de 1914 aurait, cet ense'guement de base compris, ro ooo francs.

2º L'Assemblée souhaite que les conférences d'agré, és soient traitées comme des charges de cours et qu'il soit alloué pour elles une rémunération supplémentaire de 2 000 francs quand l'agrégé d'autre part, comme chef des travaux par exemple, n'est pas dans le cadre de la première catégorie à 10 000 francs.

3º L'agrégé chef de travaux devra toucher davantage que le chef des travaux simple. Si, deveuu agrégé libre, il reste chef des travaux, il repreudra son rang dans la liste des chefs de travaux suivant l'ancieuneté de ses fouctions « comme chargé des fonctions ».

L'Assemblée vote eusuite le vœu de M. Garipuy :

·L'Assemblée, considérant que les agrégés libres chargés de cours out dans les Facultés de médecine des obligations professorales et uue situation morale égales à celles des agrégés en exercice chargés d'enseignements.

I'met le vau : que l'agrégé libre chargé d'enseignement reçoive le même traitement que l'agrégé en exerciec chargé d'enseignement. Pour les chargés de cours non agrégés, il y a lieu de relever leurs traitements en proportiou avec l'importance de leurs fonctions.

La troisième question à l'ordre du jour était celle du Personnel de service des Facultés. Voici les conclusions qui ont été votées à l'unanimité :

1º Utilité de la eréatiou d'une classe de garçons techniques, avec échelle d'appointements supérieurs.

2º Choix et proportiou des garçons techniques par la Paculté intéressée : ce choix serait fait parmi les blessés et

## **Iodéine** montagu

TOUX EMPHYSÉME SIROP (N. S.) PILULES (0,01)

49, Squipped de Port-Royal, PARIS

## **FOMEINE** MONTAGU

BI-Bromure de Codéine GOUTTES (X = 0,01)

\$IROP (0.00) DIT.IILES (0,01)

AMPOULES (0.09

49, Beulevard de Port-Royal, PARIS

# LA COLLINE

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

VAL-MONT CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE ENEVEUSE; Troubes de la CIRCULATION (hyper-tension, etc.), de la NUTRITION; A MAIGRISSEMENT; OBESITE;

GOUTTE, etc.

HYDROTHERAPIE, ELECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUEDOISE 5 Médecins, I Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur

#### NOUVELLES (Suite)

1:s veuves de guerre sollicitant des emplois et inscrits sur une liste faisant état de leurs spécialisations.

3º Nécessité d'un stage de deux ans avant la titularisa-

tion.

4º Modification de la Commission disciplinaire.

Sur la proposition de M. Charmell, doyen de la Faculté de Lille, l'Assemblée émet le rœu e que les garçons de laboratoire (personnel de service) fussent tous autorisés à verser à la caisse des retrattes à condition qu'ils puissent avoir droit à la retratte à soixante ans.

Hôpital Broussais (96, rue Didot). — M. Henri Dufour fait des Conférences cliniques dans son service, salle

Delpeeh, à 10 lt. 30, tous les vendredis.

Hôpital Saint-Antoine. — Conféreuce sur les maladies

de l'appareil digestif du 21 au 30 novembre. M. P. Le Noir, assisté de MM. Agasse-Lafont, Delort, René Gaultier, Goiffon, Charles Richet fils, Savignac et Sorel, commencera le dimanche 21 novembre, à 10 heures, salle Arna, et continuera les jours suivants, à la mête.

Dimanche 21 novembre. — Dr Le Noir : Orientation de la pathologie digestive.

heure, une série de 10 conférences :

Lundi 22 novembre. — Dr Agasse-Lafout: Des ulcérations gastriques en dehors du cancer et de l'uleère. Mardi 23 novembre. — Dr Delort: Dyspepsies et glandes endocrines.

Mercredi 24 novembre. — Dr R. Gaultier: Dyspepsies duodénales.

Jeudi 25 novembre. — Dr Le Noir : Des formes de la linite plastique.

Vendredi 26 novembre. — Dr Ch. Richet fils: Soins pré et post-opératoires.

Sanudi 27 novembre. — Dr Savignac : Diagnostic précoce du caucer de l'estomae.

Dimanche 28 novembre. — Dr Le Noir : Cures d'alitement et traitement des affections gastriques.

Lundi 29 novembre. — Dr Goiffon: Fermentations et putréfactions intestinales.

Mardi 30 novembre. — Dr Sorel: Des acquisitions récentes en radiologie gastro-intestinale.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — z nocombre : M. Paul Banot, Les cudèmes d'origine hépatique.

— M. Noel Bounet, Du traitement des varices superficielles, — M. Pierre Gellé, Les indications de la cure
de travuil ches les tuberculeur pulmonaires. — M. Maurice Fleury, La peste d'Athènes. — 13 morembre :
M. Jean Durieux, La fonction ovarieme et les troubles
de la ménopause :— M. Rafarin, Un procédé nouvean
pour le traitement de l'hadlux valgus. — M. Nivault,
L'ophtalmoscopie à la lumière verte. — M. Silberg,
L'indice ossillométrique. — M. Chatuing, La maladie
d'Addison et la maladie de Basedow.

Avis. — Docteur, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, grande pratique du laboratoire, disposant petit capital, cherche situation laboratoire, clinique, ou même paramédicale. S'adresser au bureau du Journal A. F. C.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

20 NOVEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gueber. Leçon clinique à 10 h. 45. 20 NOVEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôpital Beaujon. M. le P<sup>a</sup> Achard : Leçon clinique à 10 heures 20 NOVEMBRE. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (ПОРІТАІ LARIBOISIÈRE). Ouverture du cours de perfectionnement.

20 NOVEMBRE, — Paris Hôpital Saint-Louis. Ouverture du cours de médecine infantile de M. Jules Renault.

20 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de diététique. M. le D' BENSAUDE: Régime des entértiques.

20 NOVEMBRE.— Aix-Marseille. Dernier délai d'inscription pour le concours de l'internat de l'asile d'aliéués d'Aix-Marseille.

22 NOVEMBRE. — Toutes les Facultés. Examen d'équivalence des diplômes pour les étudiants étrangers.
22 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Saint-Louis. Ouverture du cours de vénérologie sous la direction de M. Jean-

22 Novembre. — Paris. Hôpital Necker. Ouverture des eours de MM. Rénon et Sicard.

23 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Saint-Lonis. Ouverture du cours de chirargie infantile de M. Mouchet.

23 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Laennee, 11 heures. Ouverture des conférences de M. le D¹ Lereboullet.

24 NOVEMBRE. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière). Leçon clinique par M. le professeur Sebileau; sinus latéral et thrombo-phiébite des sinus.

24 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital Laennec, 11 heures. Ouverture des conférences de M. le D' Laignel-Lavastine.
24 NOVEMBRE. — Paris. Chinque médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le P' Gilbert: Leçon de thérapeutique pratique, à 10 h. 45.

24 NOVEMBRE. — Rouen. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Rouen.

25 NOVEMBRE. — Rouen. Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Rouen.
25 NOVEMBRE. — Bourges. Concours pour l'emploi de chef du laboratoire départemental du Cher.

25 NOVEMBRE. — Paris. Dernier délai pour le dépôt à l'assistance publique des mémoires destinés au prix Civiale.

26 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de diététique. M. le professeur VAQUEZ : Régime des cardiaques.

27 NOVEMBRE. — Paris. Faculté de médecine, 17 heures. Cours de diététique. M. le professeur LABBÉ: Régime des goutteux et des obèses.

27 NOVEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de chef de laboratoire des produits galéniques à la Pharmacie centrale des hôpitaux. 28 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital de la Charité, 10 heu-

28 NOVEMBRE. — Paris. Hópital de la Charité, 10 heures. Service de M. le professeur Labbé. Démonstrations de cuisine de régimes.

29 NOVEMBRE. — Paris. Conçours de l'internat des asiles d'aliénés de la Seine.
20 NOVEMBRE. — Paris. A la Faculté de pharmacie.

29 NOVEMBRE. — Paris. A la Paculté de pharmacie, concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de physique et de la chaire de chimie à l'Reole de médecine de Rennes.
29 NOVEMBRE. — Paris. A la Faculté de pharmacie,

29 NOVEMBRE. — Paris. A la Faculté de pharmacie, concours pour l'emploi de suppleant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École de médechie de Rennes.
29 NOVEMBRE. — Paris. Concours de l'internat du dis-

29 NOVEMBRE. — Paris. Concours de l'internat du dispensaire de salubrité,
29 NOVEMBRE. — Reims. Concours de l'externat des

hôpitaux de Reims.

29 Novembre. — Marseille. Clôture de l'inscription pour le concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux

pour le concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Marseille.

30 NOVEMBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours Gerdy à l'Académie de médecine.

1° DÉCEMBRE, — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur du travail (ministère du Travail).

6 DÉCEMBRE. — Aix-Marseille. Concours de l'internat de l'asile d'aliénés d'Aix-Marseille. 6 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique Farnier : Ouverture

o DECEMBRE. — Paris. Chinque Pariner; Onverture du cours de pratique obstétricale. 7 Décembre. — Bordeaux. Concours pour deux places de médecin adjoint des hôpitaux de Bordeaux.

#### LIBRES PROPOS

LA DERNIÈRE VISITE

Il y a près d'un demi-siècle, dans la crivice d'Henri Roger aux Enfants-Malades, au fine in leune interne, Victor Hutinel, qui, à l'école de ce maître excellent, apprit bien vite à aimer la médecine infantile. Trente quatre ans plus atrad, après dix huit années passées aux Enfants-Assistés, il revenait aux Enfants-Malades et, e 21 décembre 1907, prenait possession de la chaire de Clinique des maladies des cufants. Treize ans ont passé et, le 30 octobre dernier, l'implacable limite d'âge amenait le chef incontesté de la pédiatrie française à faire sa dernière visite dans ce vieil et célèbre hôpital, dont il a encore augmenté la juste réputation.

Tous ceux qui ont entouré ce matin-là leur maître, garderont de ces adieux si simples un émouvant et durable souvenir. Le professeur Hutinel avait tenu à ce qu'aucune mention ne soit faite de cette dernière visite, à ce qu'aucune cérémonie n'ait lieu à cette occasion, mais la foule des anciens élèves venus spontanément se grouper une dernière fois autour de lui disait assez les liens d'affection et de reconnaissance qui les unissent à leur patron. Celui-ci passa d'abord une dernière fois dans les salles de ses petits malades auxquels, jusqu'au bout, il a prodigué le secours de son merveilleux seus clinique, de son expérience et de sa bonté. Puis il réunit dans l'amphithéâtre ceux qui se pressaient près de lui et, dans quelques paroles improvisées, où il put ne pas trahir son émotion, le maître aimé évoqua le souvenir de ces années d'enseignement fécond et de labeur scientifique ininterrompu. Il dit les joies que lui avaient données la pratique de la pédiatrie et la collabora tion avec les jeunes élèves qu'il a, pendant tant d'années, fait travailler près de lui : non sans fierté, il rappela la nombreuse phalange de ses

anciens internes qui, à Paris et en province, dans les hôpitaux ou les facultés, sont devenus Inaîtres à leur tour. C'est parmi eux que, deux Jours plus tôt, la Faculté de Paris avait choisi son successeur ; le maître dit sa satisfaction de laisser son œuvre entre les mains de P. Nobécourt, son collaborateur depuisvingt-deux ans, dont tous ont pu apprécier près de lui le labeur, la science et le dévouement. Il rappela aussi combien la pédiatrie française a fait œuvre active et utile pendant ces dernières années et comment les circonstances lui ont permis d'être le bon ouvrier qui fait hors de France aimer la médecine française. Il n'eut garde d'oublier de remercier et les directeurs d'hôpitaux qui souvent facilitèrent sa tâche et les surveillantes et infirmières qui surent avec dévouement et intelligence soigner ses petits malades. Les quelques paroles par lesquelles il termina cette dernière allocution allèrent au cœur de tous, et les longs applaudissements qui les saluèrent, les mains qui pressèrent les siennes, les larmes qu'il vit briller aux yeux de plusieurs, lui prouvèrent, mieux que des discours combien il est aimé et quels regrets unanimes laisse son départ.

Il descend de sa chaire dans la plénitude de son activité intellectuelle. Il vient d'en donner la preuve non seulement dans l'enseignement donné au cours de ces dernières semaines de clinique hospitalière, mais dans les belles et suggestives recherches qu'il a récemment publiées et qui portent si nettement la marque de son esprit. Son étonnante verdeur a résisté à toutes les épreuves de la vie et, en le voyant ce dernier samedi d'octobre, gardant au cœur le même enthousiasme pour les recherches médicales, tous faisaient le vœu que cette retraite ne soit pour lui que l'occasion de travaux nouveaux par lesquels il nous fera bénéficier longtemps encore de l'expérience acquise pendant ces nombreuses et belles années d'activité médicale.

P. LEREBOULLET.

#### ÉCHOS

#### LE SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE AUX FÊTES COMMÉMORATIVES DU 11 NOVEMBRE

Il est permis de regretter, avec notre confrère Granjux, rédacteur en chef du Caducée, que le service de santé militaire n'ait pas cu sa place officielle dans les nombreux défliés auxquels les fêtes du 11 novembre 1920 durent leur signification et leur grandeur.

Nous n'affirmons pas que les médecins qui ont pris

part à a grande guerre aient été spécialement oubliés; mi les pharmaciens militaires, ni les représentants des divers eultes n'ont participé, croyons-nous, au défilé, Peut-être même que certains services auxiliaires de l'armée ne figuraient pas dayantage.

Mais l'ensemble de ces lacunes — si elles ont été récllement remarquées — ne serait pas une justification pour chacune d'elles.

Le corps de santé manquait au cortège synthétique glorifiant les morts.

#### VARIÉTÉS

#### LE CENTENAIRE DE L'INTRODUCTION DE L'IODE EN THÉRAPEUTIQUE

Par le De Pierre MAURIAC (de Bordeaux).

Le 25 juillet 1820, le D' Jean-Jacques Coindet lut à la Société helvétique des sciences naturelles, réunie à Genève, son mémoire intitulé «Découverte d'un nouveau remède contre le goitre ». Il le fit paraître dans la Bibliothèque Universalle (cahier de décembre 1820, p. 330).

C'est là un fait mémorable dans l'histoire de la thérapeutique. Et s'il nous apparaît tel après cent années, les contemporains de Coindet ne s'y trompèrent pas davantage. Le retentissement de sa communication fut considérable (1), et dépassa même les limites du nonde médical; témoin une lettre de Jean-Marie Ampère (a), que le hasard des lectures mit sous nos yeux : « J'ai rencontré ic (Lyon) le fils d'un de vos compatriotes, le D' Cointet (sic), qui a fait la plus belle déconverte en médecine depuis celle de Jenner, en appliquant l'iode à la quérison des scrofuleux. »

Le crédit dont jouit l'iode en thérapeutique a subi depuis cette époque des vicissitudes diverses. Mais à en juger par la floraison des travaux récents qui sont consacrés à ce médicament, il semble bien que l'épreuve d'un siècle lui ait été au total favorable. Et il n'est que de citer les noms de MM. Louge, Arnozan, Carles, Boudreau, Dufour, Rathery, etc., les thèses récentes de MM. Verdolin (3) et Aoust (4) pour saisir le degré « d'actualité » de la médication iodée.

Mais si, après avoir lu ces auteurs, on a la curiosité d'ouvrir les livres plus anciens, on est stupéfait du peu de chemin parcouru depuis 1835. A la lettre on piétine sur place, et à cent ans de distance nous ressassons les mêmes objections et commettons les mêmes fautes que nos devanciers. Malgré qu'ils aient pris soin de nous léguer leurs travaux, nous ne leur faisons pas la grâce de quelques heures de lecture ; et cependant que d'enthousiasmes irraisonnés ou de dénigrements systématiques eussent été évités, que de discussions eussent paru iuutiles si nous n'avions négligé l'étude du passé. Riche en enseignement, elle l'est tout spécialement en cette matière. Arrêtonsnous donc à l'époque héroïque de l'introduction de l'iode en médecine, ce nous sera l'occasion de commémorer le centenaire de la découverte de Coindet.

Cherchant une formule dans l'ouvrage de Cadet de Gassicoirt, Coindet trouva que Russel conseillati, contre le goître, fueus vesieu-lossus sous le nom d'éthiops végétal; déjà on employait avec succès, etdepuis des sècles, l'éponge calcinée ou poudre de chêne marin. Il soupçonna alors que l'iode devait être le principe actic commun à ces deux remédes, et essaya aussitôt la médication iodée sous des formes diverses. Il obtint des succès éclatants, et ce furent surtout les goîtres, les engorgementsstrumeux, tout ce qui, à cette époque, était englobé dans le terme de serofule, aul behéficièrent de cette thérapeutique.

Ce fut aussitôt un véritable enthousiasme : de tous les coins de la Suisse et de la France surgient des publications vantant les bienfaits remarquables de l'iode. Nouvelle divinité de l'empyrée thérapeutique, l'iode trouva son grand prêtre en la personne de Lugol ; et dans son mémoire de 1829 Lugol pose bien les indications du nouveau médicament qui fait merveille dans la scrofule tuberculeuse, dans l'ophtalmie, le coryza scrofuleux, les caries scrofuleuses, les darters rongeantes scrofuleuses, la syphilis, etc. Il préconisait en outre les injections iodées dans de multiples affections osseuses et articulaires. Magendie, dans tout l'éclat de sa maîtrise, consacra de sa haute autorité les travaux de Lugol.

C'est surtout par la voie digestive ou en frictions que l'iode était administré ; on usait déjà beaucoup de l'hydriodate de potasse ou iodure de potassium.

Le Dr Berton (5), convaiucu du peu d'efficacité contre la phtisie pulmonaire de l'iode employé en frictions et du danger de la voie digestive, préconisa dès 1820 l'inhalation de vaneurs iodées.

Dans un fiacon à deux tubulures, il mettait de l'acide sulfurique étendur et de l'hydriodate de potasse, et faisait respirer au malade par une des tubulures les vapeurs qui se dégageaient. Au préalable, l'expérimentation faite sur les aminaux avait montré l'innocuité absolue d'une telle pratique. Par elle, les phitisiques étaient améliorés, les bronchites chroniques guéries. Et à ceux que de tels résultats étonnaient, le D' Berton opposait la grande autorité de Laëune qui avait vu des phtisiques rester stationnaires par cela seul que les malades avaient été placés dans une salle où l'on avait accumué des vares-

La reuommée de l'iode traverse les mers. A Londres, le D<sup>r</sup> James Murray (6) le prescrit contre

<sup>(1)</sup> I,'Académie des sciences lui décerna le grand prix de 4 000 francs. Notons qu'en 1816 CONDET fut lauréat de la Société royale de métecine de Bordeaux qui lui décerna une médaille de la valeur de cent francs dans le concours relatif à Physicrochaple Interna.

a à l'hydrocéphale interne ». (2) Correspondance d'André Marie Ampère, 1821. Lettre à M. Roux.

<sup>(3)</sup> VERDOLIN, Étude et considérations partienlières à propos de l'enfunnage iodé. Thise de Bordeaux, 1912-1913.

de l'enfumage iodé. Thise de Bordeaux, 1912-1913.

(4) Aoust, Une panacée moderne. L'Iode. Thise de Bordeaux, 1916-1917.

<sup>(5)</sup> Lettre du 1)<sup>r</sup> Berton, Acad. roy. de médecine, séance du 2 décembre 1829.

<sup>(6)</sup> Dissertation sur l'influeuce de la chaleur et de l'humidité, avec observations pratiques sur l'influiation de l'iode et de diverses autres vapeurs dans la phtisie, le catarrhe, le croup, l'astime et autres maladies, par JAMES MURRAY. Londres, 1830.

SÉDATIF ANALGÉSIOUE **HYPNOTIOUE** HYPOCRINIÒUE



ASSOCIATION

SCOPOLAMINE-MORPHINE en ampoules pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

Établissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sèpres. - PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# tonhan-Cruet

en cacheta dosés à 0.50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE



Le Diurétique rénal pai excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

PURE

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

LITHINÉE

Le medicament etgalateur par L'adjuvant le plus sir des curses le médicament de choix des seculience, d'une efficacité saus déchoravation, le remêde le configue de choix vierne le les cofemes et le dyspate, rende dépuile. (a blushaurer, th) en cultique le cofeme et le dyspate, rencultique le configue pour le configue pour le configue pour le configue pour le configue de la c

FRANÇAIS

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS

# CHOLÉINA CAPSULES GLUTINISÉES L'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUF

<u>du foie</u> **ENTÉRO-COLITE** 

MALADIES

CONSTIPATION

DEPOT:

CHOLÉINE CAMUS

13, Rue Pavée, Panis (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURI SUR DEMANDE A MM, DOCTEURS

CAMUS



NYRDAH

Souverain contre:

VARICES

VARICOCÈLE PHLÉBITES

HÉMORROÏDES

ACCIDENTS

de la PUBERTÉ

et de la

MÉNOPAUSE (Congestions et Hémorragies)

PRODUITS NYRDAHL 20, rue de La Rochefoucauld

PARIS

EN VENTE DANS TOUTES # # LES PHARMACIES # #

#### VARIÉTÉS (Suite)

la tuberculose pulmonaire: chez les tuberculeux désespérés il obtient toujours une amélioration, la toux diminue, l'expectoration est facile, le sommeil tranquille. Comme Berton, il donne la préférence à l'inhalation de vapeurs iodées. Une sou-coupe ou une fiole contenant de l'iode mouillé est suspendue dans le jet de vapeur que foumit un tube adapté à une bouilloire ordinaire; l'iode se volatilise et se répand dans la chambre sous forme de vapeurs violettes. Pendant l'été, une petite capsule remplie d'iode humide et placée dans unses d'éau claude fournit des vapeurs abondantes, qu'on peut à volonté diriger sur la figure du malade à l'aide d'un pettit tube de verre.

C'est bien là le dispositif d'émentaire pour l'utilisation des vapeurs iodées et qu'on aurait aimé à voir signaler dans le travail de M. Louge (1). De même cet auteur se hasarde-t-il trop quand il assure que l'enfumage iodé en thérapeutique locale est de date relativement récente; il ne remonte, dit-il, qu'en x864, alors qu'en réalité, dès x840, le DF Bouchu, de Lyon, faisait chauffer sur une lame de couteau un grumeau d'iode, dirigeait les vapeurs émises sur l'eül du malade et guérissait ains les ophtladmies purulentes.

(1) P. LOUGE, L'enfumage iodé actuel (Gazette des hôpitaux, 1912, p. 983).

Tout récemment, le Dr Cheinisse (2) consacrait un article aux « méfaits des inhalations iodées ». Ces méfaits n'avaient pas échappé à l'attention des auteurs anciens, et il y a longtemps que Boinet écrivait:

« Les vapeurs trop fortes d'iode peuvent donner lieu à la suffocation ; de grandes précautions sont donc nécessaires pour mettre à l'abri de ces accidents. Nous le répétons, nous craignons donc qu'elles ne pui sent réaliser les espérances qu'on pourrait placer en elles.

\*.

A l'enthousiasme subit pour la médication iodée, avait succédé bientôt un concert d'imprécations. Des accidents survinrent, si nombreux et quelquefois si graves, que la confiance générale en tut fortement ébranlée. Coindet avait bien indiqué les contre-indications de l'iode : grossesse, état de marasme ou fièvre lente, tempérament nerveux ou faible, etc. jor, malgré qu'ou en tint compte, l'iodisme devenait tous les jours plus menaçant. On en cherchait les causes dans les fortes doses administrées, dans les susceptibilités fortes doses administrées, dans les susceptibilités

(2) Cheinisse, Les méfaits des inhalations iodées (Presse médicale, 14 août 1920, p. 556).

# FER VITALISE OF SCHLEENERS OF SCHLEEPERS OF

# OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pu

REMPLACE VIANDE CRUE

• et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 quillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Rue Paul-Baudry, Paris.

## LABORATOIRE DE COLLOÏDOTHERAPIE



# FER AMICROS

Complexe Colloidal, Fer et Manganèse ANÉMIE, CHLOROSE, CONVALESCENCES

**ORARGOL** 

Complexe colloïdal injectable
OR et ARGENT
ANTIINFECTIEUX GÉNÉRAL

**TETRAMICROS** 

Complexe colloïdal injectable Cuivre, Magnésium, Sélénium, Or NÉOPLASME

E. GUIBERT, Pharmacien, 62, Rue des Petits-Champs, PARIS

# Encéphalite léthargique

Médication à essayer :

# SEPTACROL CIBA

Agent anti-infectieux, Dérivé argentique soluble

Ampoules de 1 cm<sup>3</sup> 2 à 6 cm<sup>3</sup> par jour

INTRA-VEINEUX

INTRA-MUSCULAIRE

Echantillons pour essais
LABORATOIRES CIBA
O. ROLLAND, 1, place Morand, Lyon

#### BIBLIOGRAPHIE

Bulletin Médical, 29 Mars 1919, Journal des Praticiens, 17 Mai 1919, Bulletin Général de Thér., 12 Octobre 1919, Paris Médical, 22 Novembre 1919, Progrès Médical, 14 Février 1920.

Contribution au traitement des maladies infectieuses par un dérivé argentique soluble, le nitrate de diméthyl-diamino-méthyl acridino. Thèse Bordeaux 1919.

#### VARIÉTÉS (Suite)

particulières, dans le séjour au bord de la mer: mais l'expérience prouvait qu'il était impossible d'éviter ces accidents à coup sûr. Bref, peu à peu les adversaires du nouveau médicament devinrent de plus en plus nombreux.

Il est vraiment étonnant, disait le Dr Decarro (de Vienne), « d'entendre crier au meurtre dans un pays, et presque au miracle dans un autre. » Et l'effroi inspiré par l'iode devint tel que certains pharmaciens refusaient de faire les prescriptions. «La première fois que je formulai une potion iodurée en commençant ma pratique médicale (1834), écrit le Dr Marc d'Espine, je prescrivis 12 grains d'iodure de potassium dans une potion de 6 onces, à prendre cu deux jours : cette dose était assurément bien modérée pour un ex-interne « du Dr Ricord, qui venait d'assister aux premiers effets tentés par son chef de service dans le traitement de la syphilis par l'iodure de potassium à haute dose. Ma formule mit le pharmacien dans un véritable émoi : il me la renvova pour s'assurer de monintention positive. l'apprismême par un de mes collègues que j'avais été considéré par le pharmacien timoré comme un de ces jeunes étourdis qui selivrent à la pratique sans connaître leur posologie.»

Le Dr Coindet avait été très affecté d'une telle campagne. «Lorsque, mes études étant finies, ie revins en 1825 exercer la médecine à Genève. écrit son fils, i'éprouvais une vive impatience de m'entretenir avec mon père, de l'accueil que recevait sa découverte, et des fruits qu'elle commençait à porter. Mais je le trouvai bien plus découragé qu'il ne l'avait laissé voir dans ses lettres. Rendu comptable d'accidents qu'on ne pouvait lovablement imputer qu'à des imprudences où il n'avait aucune part : blessé dans des affections qui lui étaient chères, et dans sa réputation de médecin éclairé et attentif, il s'était résolu à discontinuer ses recherches ; et en fait il n'a rien publié depuis. Cependant il me conseilla de reprendre ce sujet, si possible, d'un point de vue nouveau.

Aussi, obéissant au vœu de son père, Coindet fils étudia l'iodisme ; il crut d'abord pouvoir l'éviter en diminuant les doses de médicament : et il en arriva à donner à ses malades de un à deux centigrammes d'iodure de potassium par jour. Mais, même avec de si minimes quantités, les accidents se produisaient souvent ; et peu à peu il fut amené à considérer, d'accord avec le Dr Rilliet (1), que les petites doses d'iodure exposent davantage aux accidents que les fortes doses.

Ajoutons enfin qu'à côté des médecins que hantait le spectre de l'iodisme, il en était d'autres

(1) F. RILLIET, Mémoire sur l'iodisme constitutionnel. Paris, 1860.

qui n'y croyaient pas : tel Piorry, tell Boinet (2) qui déclarait péremptoirement que «l'iode n'a jamais empoisonné personne ». Ce qui lui valut une verte réponse du Dr Rilliet, qui l'accusa en outre d'avoir outrageusement pillé le Dr Coindet, en s'appropriant en maints endroits son texte sans même le citer. Oue n'inscrit-on sur les murs de nos bibliothèques, et en exergue de tous nos journaux médicaux, ces belles lignes de Laënnec : « Les citations deviennent pour l'homme honnête un devoir sacré, lorsqu'il parle de choses depuis longtemps ensevelies dans l'oubli ou de découvertes dues à ses contemporains, et que l'on pourrait sans cela, peut-être, lui attribuer, » Et en notre xx siècle est-il beaucoup d'auteurs qui puissent, au déclin d'une longue existence, dire avec Haller: « Citavi plurimos auctorum locos plerumque ut suum cuique constaret honor... I »



Peu à peu la frayeur inspirée par les accidents d'iodisme s'atténua. Magendie n'avait-il pas absorbé une cuillère à café de teinture d'iode sans en être nullement incommodé? Boinet nourrissait les enfants avec un pain spécialement préparé et contenant des plantes marines. Et nous assistons dès cette époque à l'administration de doses massives d'iode, sur lesquelles on a discuté âprement dans ces dernières années, comme s'il s'agissait d'un fait nouveau. Piorry avait une foi absolue dans «la curation de la phymo-pneumonie » par les fortes doses d'iode. La base de son traitement était l'inhalation par le malade de vapeurs d'iode ; en même temps il prescrivait de l'iodure de potassium en potion, et faisait faire des frictions avec de la teinture d'iode étendue d'un tiers d'eau. A certains malades il faisait fumer des cigarettes imprégnées d'iode, et qu'avaient imaginées deux de ses élèves, MM. Chartroule (3) et Chevalier. On ne peut ne pas être sérieusement impressionné par les résultats favorables qu'il cite. Mais, si intensive qu'elle fût, sa méthode lui semblait insuffisante, et il appelait de ses vœux le jour « où, encouragé par les intéressantes observations, on osera porter un trois-quart effilé dans les cavernes tuberculeuses, et injecter par cette voie de la teinture d'iode suffisamment étendue dans les phymospéies pulmonaires et rachidiennes » (4)!

(2) Boiner, Iodothérapie, ou de l'emploi médico-chirurgical de l'iode et de ses composés, Paris, 1855. (3) M. CHARTROULE avait même inventé un «iodomètre», appareil destiné à mesurer la quantité d'iode inhalée par le

(4) Traité de médecine pratique. Atlas de plessimétrie. Paris, 1851.

# noïdes il l

#### LIPO-PHOSPHATIDES de tous les organes

ANDROCRINOL Lipoïde testio.

GYNOCRINOL Lipoïde de l'owaire

ADRÉNOL CORTEX

GYNOLUTÉOL Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

HÉMOCRINOL Lipeïde des globules rouges. NEPHROCRINOL

AMPOULES INJECTABLES et PILULES ou CAPSULES

Envoi echantillons et bibliographie sur demande Dépôt Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & Cic 54. Fanb. St-Honoré, PARIS - Tél. Élys. 36-64 et 36-45 - Adr. Tél Rioncar-Paris



RADIUM

Mesothorium

Carif heraire à la journée à la semaine, au mon

Société Française d'Energie et de Radio-Chimie

51.53. Rue d'Alsace

ertės à domicile sou la responsabilité COURBEVOIE PARIS le la Société

ROSSUTH

Les apparails son

#### VARIÉTÉS (Suite)

Ce n'est que vingt ans après, que Koch chez le chien, et Pepper chez l'homme (1874) réalisèrent le vœu de Piorry; les injections iodées intrapulmonaires furent reprises par de nombreux médecins américains, et récemment (1972) par Vincenzo d'Amico; ce n'est pas ici le lieu d'en discuter la valeur (3).

Enfin nombreux sont les médecins qui dénoncent l'imprudence des confrères (a) qui n'héstient pas à prescrire à leurs malades, 100, 150, 200 gouttes de teinture d'iode, et plus dans les vingt-quatre heures. Mais ces audacieux peuvent se convrir de la haute autorité de Lasègue et de Trousseau. «Mon ami et savant collègue M. Lasègue, alors qu'il était chef de clinique en 1852, eut l'idée d'employer l'iode, écrit Trousseau dans sa leçon clinique sur le rhumatisme noueux. Mais, pour que le médicament ait chance d'agir, il faut savoir le manier et se souvenir que toute maladie chronique exige un traitement de longue durée. Chaque jour, au repas du matin et du soir, vous commencerez par

(x) D' JOUHAUD, I.a thérapeutique et la sérothérapie intrapulmonaires par injections transthoraciques. Thèse de Bordeaux, 1919.

(2) Dr BOUDREAU, Journal de méd. de Bordeaux, 4 janvier 1914; 4 janvier 1916; 4 novembre 1918; 25 mars 1919, 25 septembre 1920.

prescrire 10 gouttes de teinture d'iode dans un peu d'eau sucrée ou dans du vin d'Espagnø, comme le conseille M. Lasègue. Vous pourrez progressivement en augmenter la dose jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 grammes par jour, sans aucun inconvénient pour l'estomac, et, qui plus est, vous serez fort étonnés de constater que la digestion stomacales e fena avec une activité remarquable. »

Si l'on considère que r gramme de la teinture d'iode du nouveau Codex équivaut à 6 r gouttes, on peut estimer que Trousseau n'hésitait pas à prescrire à ses malades près de 400 gouttes par jour. Comme quoi la thérapeutique préconisée par M. Boudreau n'a rien de bien révolutionnaire.



Au terme de cette rapide étude, la phrase de Laënnec nous revient à la mémoire: « Celui qui étudie les sciences physiques sans consulter les observations de ceux qui l'ont précéde, entreprend de créer, de nouveau, et seul, la science. » Ne soyons pas asses présomptueux pour négliger le passé. « Le mépris de la sagesse antique, a dit encore Laënnec, est un caractère commun à tous les hérésiarques de la médecine. »

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS

#### LE DOCTEUR PAUL JACQUES (DE NANCY)

Le nouveau professeur d'oto-rhino-larvngologie de la Faculté de médecine de Nancy a commencé sa carrière par une préparation clinique générale, dont fait foi son titre d'ancien interne des hôpitaux (1892) et par des recherches anatomiques, d'abord en qualité de chef de travaux (1894), puis d'agrégé (1895). Ses patientes investigations sur les terminaisons nerveuses sont restées classiques et ses conférences anatomiques, très goûtéesfaisaient prévoir les qualités de l'enseignement clinique, spécial, auquel il songeait à se consacrer. C'est en 1898 qu'il inaugura une consultation externe d'oto-rhino-larvagologie à l'Hôpital civil de Nancy, après un voyage d'études à la clinique du professeur Moure et dans les cliniques les plus réputées de France, d'Autriche et d'Allemagne. Cette petite consultation, rapidement accrue et devenue successivement charge de cours, puis, tout récemment, chaire magistrale, s'est bientôt doublée d'un service clinique dont la capacité sera encore prochainement augmentée ; le mouvement des malades est important, puisque annuellement près de 5 000 malades reçoivent des soins et servent à l'instruction des étudiants nancéens. D'autres que ceux-ci bénéficient de l'activité du professeur Jacques, qui, aussi élégant écrivain qu'habile

spécialiste, participe assidiment aux travaux de la Société française de laryngologie et aux divers congrès nationaux ou internationaux. Il a plus spécialement dirigé ses investigations et orienté le travail de ses élèves vers le traitement opératoir des antrites frontales chroniques, la pathologie des polypes fibreux nasopharyngiens, l'étude clinique des kystes paradentaires, la cure endoscopique des lésions et des maladies de l'œsophage, les indications et la technique de l'amygdalectonite.

Il a été créé, à Nancy, en 1908, l'inspection oto-rhinolaryngologique des écoles, initiative féconde en résultats prophylactiques et bientôt suiyie par la plupart des grands s villes de France.

Pendant la guerre, la clinique d'oto-thino-laryngologie de Nauey est devenue un centre millitaire de cette spécialité (20° région, puis 8º armée); c'est sur la proposition du général commandant la 8º armée, que la croix de la Légion d'homneur a été décembe au Dr. Jacques. La création d'une chaire à Nauey, en rempiacement de la charge de cours fondée en 1901, est, ellé aussi, une consécration des services rendus et de la place tenue par le nouveau professeur parmi les spécialistes français.

M. PERRIN.

#### LES NOUVEAUX PROFESSEURS (Suite)

#### LE PROFESSEUR RENÉ CRUCHET

Les sympathies suscitées par la nomination de M. René Crachet comme professeur de pathologie générale à la Faculté de médecine de Bordeanx, se sont étendnes jusqu'au delà des frontières du « Bordelais ».

C'est ainsi qu'à Paris, près de Pasilin, comme dit la chanson, on se réjouit d'avance de ce qui peut arriver de bien et de juste dans la capitale de la Gironde. Et les médecins, parmi les Parisiens de Paris, qui ont plaisir à connaître depuis longtemps M. René Cruchet, sobt personnellement, soit par les marques déjà nombreusse de son activité continue, ne peuvent qu'admirer, sans surprise, sa nouvelle et belle ascension.

Les titres fondamentaux qui ont justifié l'heurense proposition du Conseil de la Faculté de médeleme de Bordeaux out été résumés (1) dernièrement, par la main discrète d'un Maltre autorisé. On sait que le nouveau professeur est passé par tout la filière des concours, sans perdre le fil — si j'ose m'exprimer ainsi — des tudes personnelles et des travaux originaux, Mausi est-il parvenu, non senlement à publier un Traité des torticolis, et à s'occuper spécialement de neurologie infantile (M. Cruchet est secrétaré de l'importante publi-infantile (M. Cruchet est secrétaré de l'importante publi-

(1) In Journal de médecine de Bordeaux, 10 nov. 1920.

cation, La pratique des maladies des enjants) mais encore à se montrer précurseur en ce qui concerne, notamment, l'encéphalite léthargique (2), et le mai des aviateurs.

Comme journaliste professionnel, M. René Cruchet s'est révélé depuis longtemps comme un des maîtres de la plume, tantôt pour produire au grand jour les renseignements qu'il a eucillis dans ses voyages, tantôt pour prendre en mains, avec un amonr passionné, la cause de la décentralisation scientifique. Son esprit alerte, ouvert et franc, attaque on pare, sans jamais rompre. Cc sont des coups droits ou des feintes, des parades on des ripostes par primes, secondes, tierces, quartes, quintes, sixtes. Mais toulours le champion se montre le loval confrère dont le caractère même consolide les sympathics qu'il s'est acquises. Cruchet est un des actifs défenseurs des intérêts corporatifs, et l'on pent être certain que sur le terrain confraternel élargi par la guerre, le professorat ne scra pas, pour l'agrégé d'hier, l'occasion d'une retraite dorée dans une tour d'ivoire.

Signe partieulier: a été blessé à Verdun et cité à l'ordre du jour. Porte le ruban ronge au titre militaire.

CORNET.

(2) Le 29 octobre dernier, à Paris, à la Société médicale des hôpitaus, M. Cruchet rappelait qu'en 1917, avec la collaboration de MN. Moutier et Calmette, il a décrit, sous le nom d'encéphalomyélite subaigue, les premiers cas français de l'affection qui devait s'appeler encéphalite épidémiene.



#### MÉDICATION IODÉE SENSIBILISÉE

ASSOCIATION D'IODE ET DE LIPOÏDE TYROÏDIEN
Les indications sont celles de la médication indée : ARTURITISME - ARTURIOSCLÉROSE - RUUMATISMES

AMPOULES INJECTABLES (Envos échantillons sur demande)

Dépit Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C\* - V. BORRIEN. Ducteur en Pharmacie, Concessionnaire extinsif

54. Faubourg St. Honoré. PARIS : Tel Elvs. 36-54 et 36-45



#### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"

# IIRAZINE.

(Citrosalicylate

late UR

Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Leboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, los qualités analgèsiques et autiespitiques de l'Acidé salicypitque.

L'URAZINE (Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates;
Un ansiesptique puissant des rines et de la vessie.
Un antiesptique puissant des rines et de la vessie.

L. DURAND; Pharmacien. 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).

#### REVUE DES CONGRÈS

#### XX° CONGRÈS DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE D'UROLOGIE

Paris, 6-9 octobre 1920.

L'Association française d'urologie a tenu sou XX° cougrès à Paris, les mêmes jours où ent lieu le XXIX° Congrès de chirargic. Voici le résumé des communications.

Résultats éloignés des différentes méthodes opéraratoites de our ordiacle de l'hypertrophé o la prostate. — M. Pousson, de Bordeaux, rapporteur, s'en tient aux deux méthodes actuellement pratiquées : prostatotomie, prostatectomie particle ou totatle, celle-ci répoudant au plus grand nombre d'interveutions et méritaut, de ce fait, de recheir plus spécialement l'atteution.

Et l'auteur rentre dans les détails sur la prostatectomle sus-publenne typique et sur la prostatectomle périnéale typique.

L'examendes résultats éloiqués comporte celui des accidents et des complications post-opératoires, des résultats fonctionnels urinaires et génitaux, des effets généraux et de la survie. Dans les unes et les autres de ces catégories, se rangeut, conline résultats éloigués les plus fréquents (abstraction faite des éventrations, des ostéomes cleatriciels, des prostatites) : les fistules, la déformation anatomique du col vésical et du trajet prostatique, les récidives post-opératoires fausses ou vraies, les fausses étant dues le plus souvent à l'insuffisauce de la prostatectomie périnéale par rapport à l'hypogastrique au point de vue de l'extirpation complète des adénomes, les vraies récidives pouvant, de leur côté, s'expliquer par ce fait que les adénomes peuvent aussi se développer aux dépens des glandes périphériques. Parmi les résultats éloignés on a aussi constaté des calculs, exceptionnellement de l'incontinence, L'évacuation vésicale est mieux assurée par l'hypogastrique que par la périnéale, celle-ci offrant par conséquent une garantie moindre quant à la désinfection vésicale et à la clarification des urines.

La fonction rénale est rapidement rétablie après la prostatectomie. L'albuminurie et l'azotémie disparaissent; le taux de l'urée et celui des sels urinaires se

Les résultats Jonationnals génitaux sont cliniquement contradictoires, suivant la nature des désordres anatomiques, et suivant le procédé opératoire. Quel que soit celui-cl., la sénilité et les désirs vénériens ue sont pas la règle. La glande subsiste, grâce à la prostatectomie suspubleme qui respecte le tissui prostatique, tandis que l'incision sur la ligne médiane muit directement à l'érection et à l'éleculation.

Les troubles psychiques causés par la toxicité des sécritions internes de la glande disparaissent avec l'énucléation prostatique. Mais ils peuvent aussi apparaître après l'enucléation. Dans les deux eas, ees troubles sout exceptionnels.

M. Pousson termine son rapport par quelques mots consacrés à la prostatectomie partielle, opération d'exception daus certains cas d'obstacles orificiels à la sortie des urines.

Quant à la *proslatotomie*, les résultats qu'elle donne sont inférieurs à ecux de la prostatcetomie, qu'il s'agisse de l'opération de Battini, surtout pratiquée en France. par Desnos et Rochet, ou du forage de la prostate, précomisé par Luys, mais qui est encore trop récent pour être apprécié défiuitivement.

#### Discussion.

M. Fenwich, de Loudres, donue des détails sur sa technique personnelle, dans laquelle il assure toujours l'hémostase par l'adrénaline, l'ergotine ou les pinees.

M. LEGURU, de Paris, examine, eutre autres complications plus ou moius éloignées, la rélention et l'infection qui réclament, comme moyen préventif, uu examen minutieux des malades.

M. Iščař, de Marseille, se pronouce exclusivement pour la prosatecionie transvisitate à laquelle II a eu recours 300 fois. On constate parfois, eependant, une récitoin persistante chez les prostatiques à petite prostete atrophiée, saus prostate apparemment émuédable Pour éviter ces complications, il faut sectionner le col. de visse antre deux pinces, ou l'exciser au bistonte de visse antre deux pinces, ou l'exciser au bistonte.

Dans certains cas, il y aurait lieu de réopérer certains prostatectomisés non complètement ruéris.

Pour M. Microxo, de Paris, également partisan de la prostatectomie sus-publeme, il y a des cas exceptionnels où les résultats fonctionnels obtems ue sont pas brillants. C'est aurtout dans les grandes distensions avec réteution incompléte et vessie flasque. Alors, if aut continuer les lavages et les sondages et ces suites post-opératofres fisissent par disparative.

M. Luvs, ce Paris, fait valoir de uouveau les bons efficts du forage de la prostate, lequel n'est contra-indiqué que s'il s'agit de prostates extrêmement volumineuses. Au contraire, daus tous les cas de petites prostates et de barres prostatiques déterminant de la rétention, le forage représente le procédé de choix.

M. Paul DELBET, de Paris, donne les résultats constatés chez ses opérés (prostatectomie périnéale et hypogastrique) qu'il a pu suivre, pour la plupart, pendant quinze auuées.

M. ANDRÉ, de Naney, conclut, îni aussi, qu'il faut malitenant renouere à la prostatectomie périnéale, l'hypogestrique étant exempte des inconvinients tels que les récidives et les fistules. D'ailleurs, les récidives résultent le plus souvent d'opérations incomplètes où l'on a été daus l'obligation de laisser du tissu adénomateux. A noter aussi, qu'on n'a pas enore constaté de dégénérescence cancéreuse post-opératoire du tissu prostatique.

M. Brongersma, d'Amsterdam, a relevé 12 cas de rétention, après six mois, sur 139 opérés, et il semble incriminer plus spécialement les prostates de forme annulaire.

M. THÉNINOY, de Lyon, a surtout observé des fistules et de la calculose. Les premières sont dues soit au mauvais état général, soit à la persistance de l'infectiou vésicale, la présence de calculs, etc. La disparition de la calculose est lice à la désinfectiou urinaire. Dans la plupart des eas, les résultats éloigués sout parfaits.

M. Paul HAMONIC, de Paris, est pour la prostatectomie totale, ainsi que pour un procédé de destruction ignée ressemblant à une sorte de Bottini à ciel ouvert,

Par contre, M. WILDBOLZ, de Berne, estime que la prosl'tatectomie périnéale est encore la méthode de choix, et

# Atopite data tes giptime de Estit et de la Merine. PRIME PEPTONE CATILLON Aliment des malades digérant uni ou qu'ou vent contenter. VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande assimilable et Glycérophosphates.

# Tablettes de Catillon

Our. 25 corps thyroids
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
12 contre Méyacodème, 2 à 8 contre obésite, Goître, etc.
FL. 3 is. — PARES 3. Bout 8t-Martin.

# A. HELMREICH

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Electricité Médicale

#### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière)

du D' Miramond de Laroquette

Suites de Blessures, Affections douloureuses et chroniques

#### Clinique médicale de Paris

Maison de diagnostic, de régime et de traitement

LABORATOIRES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE
Ravons X. Électrothéraple, Hydrothéraple, Cuisine de régime

ouverte à tous les médeches.

6, rue Piccini, avenue du Bois-de-Boulogne
Téléphone : Passy 53-13. 47-11

# Annexe de Saint-Cloud

CURE DE REPOS, CURE D'AIR, DE SOLEIL, HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE

Avenue Pozzo di Borgo, 2, Téléphone : Auteuil 00,52



# HEMORROID Pommade Zylor en tubes avec canule p

COMMODITÉ, PROPRETÉ

Adrénaline — Extrait triple de marron d'Inde

Extrait Ratanhia-Hamamelis-Saturne

Prix modique: 3 fr. 50 au public
Offre gratuite d'un tube aux Docteurs qui en feront la demande
Laboratoire, 86, rus Ch. Laffite, à NEUILLY (Seine) et toutes pharmacles



#### MENTON

"L'HERMITAGE"

MAISON DE CURE CLIMATIQUE

DE GALLOT — COULARD

Convalescences, Tube digestif,

Etats asthéniques,

Maladies de la Nutrition

Etats asthéniques,
Maiadies de la Nutrition
Contagieux exclus
Cures d'air et de soieil,
Hydrothérapie, Régimes

# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE LO CAFÉINE

PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiques, Hépatiques, Surrénules, Pancréatiques, de Thymus, de Corps thyroide, etc. DOSE: Ces diverses capsules s'administrent à la doss de 2 d 6 par jour.

Pharmacia VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

Dans tous les cas où vous ordonniez l'U ROTROPIME, prescrivez l

Uroformine
Urofropine Française Gobey
Antisopique Internet Parfait
Comprised soase à 0 gr. 50 g à 9 par jour),

Echantillons gratuits: 12, Boulevard-Saint-Martin.



# CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY & 5 KII. de Lyo Etablissement moderne, dans les monts du Leonnals

Etats neuratibeliques et psychastibeliques, morphisomenes, meladies du tube digestif et de la sutritie CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTERAPIQUES D' FEUILLADE, métaoin divectoir à Éculiy (Rhône)

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

que la transvésicale ne convient qu'à des cas particuliers.

M. René Læ Fur, de Paris, a pratiqué jusqu'ici 110 prostatectomies transvésicles, et pour lui, l'opération totale est à préférer dans la plupart des cas. Mais il y a place, en présence de certaines particularités, pour la prostatecionie partielle, pour le forage de la prostate ou du col vésical, pour la résection complète de la bride et du col.

M. Denis COURTADE, de Paris, fait une communication sur le rétablissement de la miction après la prostatectomie.

M. GENOUVILLE, de Paris, cite le cas d'une fistule due à ce fait qu'aucune sondene pouvait franchir le col vésical. Suture de la fistule, suppression de l'obstacle, guérison en huit loure.

M. PAPIN, de Paris, parle sur les hypertrophies de la prostate, lesquelles sont toujours situées en avant des canaux éjaculateurs.

M. CARLIER, de L'alle, expose les raisons pour lesquelles il s'est rallié à la prostatectomie sus-publenne complète, après repérage minutieux de la cavité d'énucléation. Quant à la prostatectomie partielle, elle est une mauvaise opération.

M. GAYET, de Lyon, indique les résultats de sa pratique personnelle, lesquels confirment les conclusions du

rapporteur de la première question.

M. RAFIN s'appuie sur 300 prostatectomies pour abonder dans le même sens.

M. Victor PAUCHET, d'Amiens, est pour l'extirpation totale, de l'adénome, autant que possible en une seule masse. La prostatectomie périnéale ne mérite pas un rejet absolu : elle a ses indications,

M. Oraison, de Bordeaux, reconnaît que l'excellence de la prostatectomie sus-publenne n'exclut pas l'insuffisance de certains résultats.

M PASQUERRAU, de Nantes, n'a recours qu'à la suspublenne, dont les bons résultats sont dus à la recherche de l'acotémie et à celle de la constante d'Ambard, ainsi qu'à l'opération en deux temps chez les déficients urinaires et à la bonne et simple exécution de la technique de Frever.

M. HERTZ-BOYER, de Paris, précise les indications et les résultats de la destruction de l'hypertrophie prostatique par les courants de haute fréquence. Il a déjà exposé cette méthode aux congrès de chirurgie et d'uro-

logie; il y a eu recours dans 25 cas, par les voies naturelles ou après taille hypogastrique.

M. PASTRAU, de Paris, pense qu'il ne faut pas exagérer la somme des bienfaits ni méconnaître les dangers éventuels de la prostatectomie. Il persiste pariois de la rétention, des urines troubles, des calculs secondaires, et il faut toujours, après l'opération, continuer les cathétérisues et les lavages.

Communications diverses.

Exclusion presque absolue d'un rein par sciérose. — M. PASQURREAU, de Nantes, a constaté cette exclusion provenant d'un éclat évoise dans le bassinet. Il ne faut pas toujours enlever les reins qui se sont détruits spontanément.

Rôle de l'uretère dans les infections rénales ascendantes. — M. Paul DELBET, de Paris, pense que dans les salpingites chroniques, l'infection microbienne se propage à l'uretère par la trompe.

Hömatoporphyrluurla. – Un cas cité par M. Jaanhau, de Montpellier, ches une fille de quatorze ans qui succomba sans qu'on ait pu intervenir utilement. Ce syndrome très raré (pigment dérivé de l'oxyhémoglobine, ne contenant pas de fer et communiquant à l'urine uns couleur de vin rouge de Bourgogne) mérite d'être étudié methodiquement.

Concentrations urinaires. — MM. AMBARD, de Strasbourg, et CHABANIER, de Paris, démontrent par leurs recherches l'indépendance des concentrations urinaires,

Le rôle de la constante urélque. — M. Maurice Chevassu, de Paris, définit l'état actuel de ce rôle dans la chirurgie rénale.

MM. LE FUR, ANDRÉ, CHARMER, PASTEAU expriment respectivement leur avis sur l'importance et les indications de la constante d'Ambæd par rapport aux autres modes d'exploration rénale (cathétérisme des uretères, polyurie expérimentale).

Tuberoulose rénale secondaire à un abcès pottique. — Deux cas cités par M. René LE Fur.

Périnéphrites tuberouleuses. — M. Tinévinor, de Lyon, rapporte huit cas de périnéphrites tuberculeuses survenues à la suite d'une néphrectomie pour tubercus lose, toute la loge rénale pouvant être infectée par le trajets de drainage. L'infection survient du dixième au vingtêluei our. Par la curette et le thermocautère, nar

L. B. A.
Teléphone : Élysées 26-84

PRODUITS CARRION

L. B. A.

# EVATMINE

Traitement adrénaline-hypophysaire de l'ASTHME

La botte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'o, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc3

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLON P. LONGUET BO, rue dea Lo

# MÉDICATION ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILLAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIQUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE

159, Avonue de Wagram PARIS

# Technique Thérapeutique Médicale

le Docteur MILIAN Médecin de l'hôpital Saint-Louis. (Bibliothèque de Thérapeutique Gilbert et Carnot).

# PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



4 vol. in-8 de 282 pages avec 116 figures. Broché,

Cet appareil, qui s'adapte instantanément sur toute douille de lampe ou prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu, alternatif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus mann, triphase, etc., qui a ete recombin par les Electronierapeutes les plus éminents aussi qualifié que les grands appareils, permet une utilisa-tion des plus pratiques des courants de haute fréquenceen: Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Urologie, Gynécologie et Ophtalmologie, en raison des nombreuses électrodes de toutes formes qui s'y branchent. Il permet également l'Auto-conduction ou D'Arsonvalisation, la Fulgura-tion, de même que le traitement des affections des voies respiratoires par l'Orone. — Sa consommation est de 22 watts et son poids, dans une élégante boîte gainée de 27 x 20 x 10 % avec 2 électrodes (comme représenté ci-contre) : 2 kil. 1/2. — Extrême simplicité de maniement, absence absolue de tout danger, même employé par des Docteurs non spécialisés

en Electrothérapie. 750 francs. Prix:

FRANCE

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

68, Rue Condorcet, PARIS (9°)

THE STERLING

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

#### REVUE DES CONGRÈS (Suite)

des modificateurs comme la teinture d'iode, la gaze iodoformée, le baume du Pérou, etc., eela pendant des semaines et même des mois, les malades finissent par guérir.

Thrombose post-traumatique de l'artère rénale. — Deux observations dues à M. Kummer, de Genève.

Pseudo-hydronéphrose post-traumatique. — M. GRÉ-GOIRE, de Paris, est d'avis, dans ce cas, de laisser le rein cu place. La guérison s'obtient par la simple évacuation de la collection.

Périnéphrite suraigue suppurée. — M. Paul HAMO-NIC signale deux cas on cette complication fut occasionnée par l'ouverture spontancé d'alaeès du refu. L'auteur ne croit pas à la spoutancité des abcès périnéphritiques, mais émet l'hypothèse d'un révell des germes à l'occasion d'une dépression, d'un coup de froid, etc.

Anurie calculeuse prolongée. — M. Pélix Marsan, de Paris, communique une observation où l'anurie dura onze jours.

Dilatation întravésicale de l'uretère. — Un cas de dilatation de l'extrémité inférieure signalé par M. RAPIN, de Lyon, et duquel il résulte la confirmation de ce fait que la dilatation de l'uretère s'étend à l'arbre urinaire tout entier.

M. IACOUN dit avoir observé plusieurs cas de ce genre.

Calculs de Viertère.— M. Ch. PERRIEU, de Genève, dans
deux cas de calculs logés dans l'extrémité inférieure de
l'uretère dilatée en ampoule, a obtenu la guérison par
cystotomie, puis incision de la dilatation intravésicale,
puis débridement thermique endovésical de l'extrémité
inférieure de l'uretère.

Congestions prostatiques et leur traitement électrique.

— Les indications et la technique de ce traitement sont développées par M. Denis COURTADE.

Abcès prostatiques. — Quelques observations produites par M. GAYET. Il s'agit de prostatite suppurée non blennorragique, de prostatite post-grippale, etc. Pour l'auteur, la voie périnéale est, dans ces cas, supérieure à la voie sus-publenne.

Phlegmon diffus périvésical. — M. Audré BOECKEI, de Strasbourg, cite un cas consécutif à un abeès développé dans une prostate adémaleuse. Etat général grave. Intervention chirurgicale. Guérison.

Technique de la prostatectomie transvésicale. — M. H.s. CAT, de Marseille, en expose les détails concernant l'énucléation, l'hémostase, la défense contre l'infection.

M. MICHON, de Paris, se dit partisan du tamponnement, comme M. Escat. Mais il emploie la sonde à demeure et il trouve dans la sonde Lebreton un bon moyen de drai-

Limites d'opérabilité chez les prostatiques. — D'après M. René Lis Furs, il n'y a guère de contre-indications absolues en ce qui coucerne exclusivement l'appareil urinaire. Lorsqu'il y en a, elles cèdent au régime et à la cystostomie.

Gonococcisme latent et vaccination antigonococcique.

— Note complémentaire de M. Barbellion.

La blennorragio latonie chez l'homme. — M. P. Le-Bertox, de Paris, en précise le diagnostic et le traitement. Pour déplaser les porteurs de germes, l'auteur fait procéder systématiquement à la culture du sperme sur le milieu de Ferrari. L'auto-vaccination deit être considérée comme le seul moyen d'attendre les germes profonds. M. JANET, de Paris, se prononce pour le contrôle très sévère de la culture appliquée à la recherche de la culture des gonocoques.

Par la vaccinaliérapie autiblemorragique (vacciu de Nicole, de Costa, de Ranque et Senez), M. Henry Rev. Nîs, de Marseille, a obtenu des résultats encourageants lui ayant permis d'éviter de graves opérations: arthrotonies, langatomies, etc.

M. FRIGAUX, de Paris, cite un cas de septicémie gonococcique avec endocardite mortelle.

Sur l'électrolyse. — M. Ginouville, de Paris, produit les résultats qu'il a obtenus, en traitant les réviréelssements de l'urêtre par l'électrolyse longitudinale d'arrière en avant à l'aide d'un instrument spécial qu'il a imaginé il y a vingt-éinq ans.

M. MINET, de Paris, préconise un électro-dilatateur urétral dont il montre le dispositif.

Epithélioma primitif de l'urètre. — Observation due à M. Michon, d'un épithélioma pavimenteux atypique, développé au niveau de l'urètre périnéal.

Coagulation chloroformique des liquides d'hydrocèle.

— M. JEANBRAU en montre la valeur diagnostique étiologique.

Gangrène des corps érectiles. — M. H. Miner en indique quatre formes cliniques.

Les antigènes tuberculeux dans l'urine. — Nouvelle méthode intaginée par M. Wildbolz, de Berne, pour démontrer la présence des antigènes tuberculeux dans 'urine de tuberculeux et pour faciliter ainsi le diagnostie Ide la tuberculeux.

La radlographie dans l'exploration de l'appareil unnaire.— M. Billor, de Paris, unontre les progrès accomplis dans cette voic d'investigation. Il parle de la technique nouvelle, le pueuno-périsoine (Alexandrini, Mallet, Ribadeau-Dumas), qui permet de mieux voir le rein-

Bactériurie à colibacilles. — Deux cas que M. Alcée
DURIRUX, de Vichy, a guéris par l'autovaccination.

Corps étranger de la vessle. — Observation développée par M. Dore, de Paris.

Fragmentation spontanée des calculs vésicaux. — M. PASTEAU cite le câs d'uu homme de soixaute-dix aus, opéré il y a cinq ans, chez lequel la fragmentation de calculs d'acide urique pur s'est poursuivie à sec pour arriver progressivement à la pulvérisation complète.

M. Reué Le Fur cite un cas comparable au sujet d'un calcul vésical volumineux qui avait résisté à la lithotritie. Anglome diffus de la vessie. — Observation due à

M. RAFIN, d'une fille de dix-sept ans qui, depuis l'âge de quatre ans, n'avait manifesté d'autres symptônes que des hématuries plus ou moins importantes.

Traitement disthermique des tumeurs vésicales. — Traitement applicable aux gros papillomes, d'après MM. GENOUVILLE et LACALLE, de Paris, à coudition que le cystoscope puisse manœuvrer dans la vessie et qu'au débnt du traitement on ait recours à l'électro-coagulation.

Pour pratiquer l'électro-coagulation dans la vessie ouverte, M. JEANBRAU a fait isoler l'écarteur de Le-

Syphilis de la vessie. — Une observation rapportée par M. André BORCKKI, dans laquelle la cystoscopie a révélé l'existence d'une syphilis insoupconnée. DURAND.



# Régime des

Arthritiques, Goutteux, Rhumatisants

# VICHY CELESTINS

**BOUTEILLES ET DEMI-BOUTEILLES** 





#### L'ANATOMIE SUR LE VIVANT

Buide pratique des Repères anatomiques
PAR LE D'AUBARET

Professeur à l'École de Mèdeoine de Marseille. 2º édition, 1920, I vol. in-8 de 136 pages avec 54 figures. 12 fr.

#### NOUVELLES

Manifestation en l'honneur du professeur J. Bordet.—
Le D' J. Bordet, qui avait obtenu déjà la médaille d'or des sociétés savantes suédoises, vient de recevoir le prix Nobel. Son uom est intimement lié à celui de l'immunité, et la sérothérapie lui doit de précieuses couquêtes. Actuellement îl continue ses recherches sur le plasma sérique, science nouvelle qui élargira le domaine de la sérologie.

La ville et l'Université de Bruxelles préparent une séance solennelle en son honneur. Le corps médical beige, désinant donner une marque d'estime toute particulière au D\* Bordet, ouvre une souscription pour lui offiri une médaille d'or.

M. le Dr Clément Philippe, se charge de réunit les souscriptions et d'organiser la manifestation en sou honneur.

Prix Paul Legendre. — La marquise Arconati Viscouti a mis à la disposition de la Scotéte médicale des hôpitaux un prix triennal de 3 000 fraucs destiné à récompeuser l'anteur du mellieur travail sur le rôle moral social du médecin. Ce prix s'appollera prix Paul Legendre. Dans le cas où il n'y aurait pas lieu de le décenter, le montant en sera attribué à une œuvre de bienfisance.

Commission de salubrité des Industries ostréleoles. — Cette commission, constituée au ministère de l'hygéine, se compose de MM. Calmett, président, le D' Debré, secrétaire, le profession Léon Bernard, les D'• Jules Renault et Netter, MM. Desmars, Fabre-Domergue, Lecendre. Dantan.

Commission. des subventions aux dispensaires antitère de l'Etygène, se compose de M. le D'r Roux, viceprésident; MM. Desmars, le professeur Calmette, le processeur I.éon Bernard, le D'r Henri Labbé, Rossy, los D'' Dequidit et J. Renault; membres à titre consultatif; MM. les D'' Linsly Rudde Williams et Bruno, de la mission Rockfeller.

Postes médicaux en Afrique occidentale française. — Le Couvernement général de l'Afrique occidentale française dispose actuellement d'un certain nombre de postes de médicins de l'Assistauce médicale indigène.

Le recrutement a lieu soit par voie de contrat d'uue durée de ciuq années, soit par aduission dans un corps conduisant à pension et faisant l'objet actuellement d'une réorganisation.

Les situations offertes varient, sclon les titres, de 15 000 à 90 000 francs l'an. Les voyages sout payés en 1º classe, aller et retour du lieu de la résidence à la colonie pour le médecin et sa famille. Tons les deux ans, un congé de six mois en France est accordé à ceux-el avec voyage payé, aller et retour, pour eux et leur famille dans les conditions préctices. À la colonie, le logement en nature est assuré ainsi que les soins médicaux et l'hospitalisation le cas échéant.

Dans les régions où la population européenne est dense, les médecius peuvent bénéficier de la possibilité de faire de la clientèle payante.

Pour tous renseignements, s'adrevser à l'agence économique du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, 27, boulevard des Italiens. Téléphone central, 04-39 et 57-38. Banquet des anciens internes des hôpitaux de Lyon.— Ce banquet traditionnel n'avait pas cu lieu depuis 1913. M. le D' J. Audry le présidait. M. Jules Grandclément fut nommé président d'honueur et M. Josserand, président actif

Hôpitaux de Jaffa et Bethléem. — M. le Haut-Commissaire de France en Syrie fait rechercher les candidatures de deux médecins français au poste vacant de médecinchef dans les hôpitaux de Jaffa et de Bethléem.

Les conditions de traitement offertes sout les suivantes: 12 000 francs à la charge du budget du département des àffaires étrangères, la perte au change sur 12 000 francs et une indemnité de 6 000 francs au pair à la charge du budget du Haut-Commissariat.

a la charge du brouger du Traut-Commissaria.

Les candidats doivent présenter des aptitudes chirurgicales et accepter d'être envoyés dans un hôpital appartenant à des religieuses d'une congrégation catholique
et dirigé par elles

Les inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté de Bordeaux.

Clinique des maiadies contagieuses (HOFITAL CLAUDE BERNARD). — M. le professeur Teissier a recommencé ses leçons cliniques les mercredis et vendredis à 10 h. 30.

Le lundi à 10 h. 30, leçon de technique clinique par M. le D<sup>r</sup> Gastinel, chef de clinique, et M. le D<sup>r</sup> Reilly, chef de laboratoire.

Contérences d'anatomie descriptive. — M. le D' Rouvière, agrégé, fait ses conférences les mardis, jeudis, amedis, à 16 heures, au grand amphithéâtre de l'Ecole pratique. Sujet : Anatomie des membres.

Clinique chirurgicale de la Salpétrière. — M. le professeur Gosset commencera son cours le 29 novembre, à 10 henres, et le continuera les mercredis et vendredis suivants.

Clinique thérapeutique (Hôpital, DE LA Pitie). — M. le professeur Vaquez inaugurera son cours de cliuique thérapeutique le 2 décembre, à 10 heures.

Clinique des maiadies cutanées et syphilitiques (Hôpt-TAL, SAINT-LOUIS). — M. le professeur Jeanselme a commencé ses cliniques qui ont lieu le vendredi à 10 h. 30. Sufet: La syphilis.

Conférences d'anatomie descriptive. — M. le D' Grégoire fait ses conférences le vendredi à 17 heures, au grand amphithéâtre de l'Ecole pratique. Sujet : Anatomie de la tête et du cou.

L'assistance aux femmes en couches. — Le président de la Chambre des députés, vient de transmettre au président du Sénat le projet de loi suivant voté par la Chambre.

ARTICLE PRIBIER. — Toute femme de nationalité française privée de ressources et allaitant son enfant au sein peut, même si elle n'est pas admisc au béuélice de la loi du 7 juin 1933 sur l'assistance aux femmes en couches, prétendre à l'allocation supplémentaire d'allaitement, telle qu'elle est instituée par la loi du 24 octobre 1910.

ART. 2. — I l'admission est prononcée sur demande de l'intéressée, suivaut la procédure et dans les conditions précisées par la loi du 17 juin 1013.

L'allocation part du jour où la demande a été reçue par la mairie, à la condition que cette date ne soit pa TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE

RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



# RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une facon CERTAINE PRATIQUE

TRICAL

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE

PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIÈS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

TRICALCINE

TRICALCINE PURE PRINTS, GRANGLES, ST CACHES

TRICALCINE CHOCOLATÉE

VAL-MONT-LA COLLINE

= SUR ---MONTREUX\_TERRITET

660 mètres d'altitude

CLINIOUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estemac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE NERVEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITÉ; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE. ÉLECTROTHÉRAPIE. MASSAGES. RAYONS X. GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste # D' WIDMER Médecin-Directeur

# répati

Composition:

fl. de Capsules 5 phépatique de marrons d'Inde Extraits vegetaux Excipient antiseptique et calmant.

RECTITES

Suppositoires - Pommade

HÉMORROÏDES PROSTATITÉ

FISTULES

· LITTERATURE & ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LÉANS :

#### NOUVELLES (Suite)

antérieure au 24 octobre 1919. Elle cesse au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant l'accouehement.

Ce projet a été renvoyé à la Commission chargée de l'examen d'une proposition de loi sur la protection et l'assistance des mères et des nourrissons.

Libre ehotx du médechi et du pharmaclea. — M. Guosros Ia Ban, d'qutté, expose à M. le ministre des l'ensions que l'article 64, de la loi des pensions stipule que l'Estat doit ses soins gratuits aux malades de la guerre avec faculté de choisir librement médecin et pharmaclen, et demande au ministre s'il ne pourrait pas assurer de soins pédaux, notamment aux malades de la guerre atteints par les gaz et qui vondraient se faire soigner dans une clinique comme, par exceuple, l'inhalatorium du D'Armold.

Réponse. - Le libre choix du médecin et du pharmacien ne peut évidemment s'entendre que pour les soins à domieile, puisque les hôpitaux ont un personnel déterminé de médecins et de pharmaciens souvent, d'ailleurs, noumés après concours. Le malade hospitalisé ue peut douc que recevoir les soins des praticiens attachés à l'établissement et le libre choix ne saurait être invoqué à eet égard. D'ailleurs, la loi du 31 mars 1919 dispose expressément que c'est à l'hôpital de leur ressort que les malades scront admis au titre de l'article 64 (voir article 64, paragraphe 6). En tout cas, si, pour des questions de convenance personnelle, le béuéficiaire de l'article 64 se faisait admettre dans un hôpital autre que celui prescrit par la loi, uotamment dans un hôpital privé ou dans une clinique particulière, le remboursement des frais ne pourrait s'effectuer que suivant le tarif imposé par le législateur, c'est-à-dire suivant le tarif adopté dans l'hôpital mixte du chef-lieu d'arrondissement le plus voisin de la résidence de l'intéressé.

Service médical de colonisation. — Le décret suivant , vient de paraître au Journal officiel :

Le service médical de colonisation de l'Algéric est placé sous l'antorité du gouverneur général qui détermine, par voie d'arrêtés pris eu conseil de gouvernement, l'organisation générale du service ainsi que le mode de recrutement, les cattributions, les conditions de rémunération, les conditions d'avancement et la discipline du personnel.

Contérence Internationale contre la tuberculose. — Le Comité français de défense coutre la tuberculose a pris l'initiative de réunir à Paris des délégnés des Associations similaires des pays adhérents à la Société des nations et des Bitats-Unis d'Amérique en vue de créer une Union internationale contre la tuberculose.

Les décisions suivantes out été prises :

 La Conférence internationale, réunie à Paris du 17 au 20 octobre 1920, adopte le projet de statuts d'une Union internationale contre la tuberculosc. Les délégués des Associations untionales et des gouvernements des nations participant à la Conférence proposeront à leurs Associations nationales ou à leurs gouvernements respectifs, dans le délai le plus bref, et au plus tard avant le rer mars 1921, d'adhérer à ces statuts.

I TUbion internationale contre la tuberculose décide de se réunir à Londres en 1921 sur la convocation de sou vice-président, en vue d'établir son organisation budgétaire et administrative, de fixer la composition de son Conseil de direction et de procéder à l'élection de ses membres titulaires.

II. Un consell de direction est provisoirement constitué
pour préparer l'organisation défiuitive de l'Union. Il est
composé de Sir Robert Philip (reie-président); Der Dewez (Belgique); Gérard Webb (Btatz-Unis); professeurs
Calmette (Prance); Cantaeuzène (Roumanie); Léou
Bernard, secrétaire cenéral.

Ce conseil provisoire cessera ses fouctions aussitôt après l'élection du Conseil définitif.

111. La Conférence propose aux Associations nationales et aux gouvernements adfeçants à l'Union internationale coutre la tuberculose d'étudier, pour qu'il soit satue à ce suiçe à la Conférence de Londres en 1921, la possibilité d'établir le budget de l'Union en fixant la contribution de chaque association ou de chaque gouvernement à un nombre, d'unités variable suivant l'importance de chaque pass, conformément au principe admis pour la répartition des dépenses de la Société des nations.

La Conférence suggère que le taux de chaque unité de participation pourrait provisoirement être fixé à 1 000 francs or.

Les vœux suivants, inspirés du programme de la réunion du Conseil médical de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge réunies à Genève en juillet dernier, sont ènsuite adoptés:

1º Enquête sur le nombre de cas d'infection tuberenleuse latente et d'infection grave, chez les sujets classés par catégories d'âge, de sexe, par profession et par groupes sociaux;

2º Statistique établie avec le concours des autorités sanitaires locales sur la mortalité tuberculeuse et sur les diverses localisations de la maladie;

3º Création d'un nombre suffisant de dispensaires desservis par des médecins spécialement instruits et par des infirmières visiteuses d'hygiène particulièrement entraînées;

4º Organisation de sanatoriums en baraquements périurbains pour l'isolement des malades avancés et pour le traitement des maladés curables;

5º Créatiou de préventoriums pour enfants et de colonies seolaires ;

6º Education saultaire des médecins et du public eu vue de la défense sociale coutre la tuberculose,

### Dragées ... Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer ( CHLORO-A NÉMII (3 2 6 par jour) | NERVOSISME UNITAGE, 49, Bool. de Port-Royal, PARIS

### **Broméine** montagu

(Bi-Bromure dé Codéine)

GOUTTES (Ag == 0,84) SIROP (0.05) PILULES (0,81)

TOUX PERSONNIES
SCIATIOUS

mard de Port-Royal, PARIS.

#### NOUVELLES (Suite)

Asile d'allènes de Mondevergues (Vaucluss). — Un poste d'interne en médecine est vacant à l'aislé de Mont-devergues. Adresser les denundes au directeur de l'asile, avec l'acte de naissance, le casier judiciaire, un certificat de bonne vée et moeurs et un certificat de solurité d'au moins 12 inscriptions. Les internes nommés pour trois aus sont logés, chauffés, nourris, éclairés, blauchis. Ils touchent 1 300 à 200 fraucs ; s'ils sout docteurs, ils ont 400 fraucs de plus par au.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 18 nonombre. — M. Rousseau (Charles), Etude sur la viscosité sanguine chez les diabétiques. — M. Beau (Jean), Hépatite amilièume chronique. — M. Samoyeau (Pierre), Contribution à l'étude chinque de l'érythromélie. — M. Fouriaud (Félix), Contribution à l'étude des conjonetivites.

24, novembre, — M. Humbert (Jean), La submersion intra-utérine du fostus. — M. Hagueuau, Le syndrome lumoral de la paralysie générale. — M. Caudreller, Contribution à l'étude de l'Humérus. — M. Hertz, Contribution à l'étude de intrugieal de una de Pott. — M. Octillon, Quelques remarques sur un eas de pyosalpiux ouvert dans la vessie

25 nosembre. — M. Kopaczewski, I./anaphylaxie et la toxicité par contact. — M. Chazaud, I./cau sulfatés sodique de Miers. — M. Gibrin, Sérothérapie des arthrites blemorragiques. — M. Doussain, Contribution à l'étude des essais de vaccinothérapie des cancers. — M. Estabial, Les injections sous-cutanies d'oxygène. — M. Moutard, Le tube Coolidge à radiateur et son emploi eu radiodiarnostie.

Avis. — Docteur, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, graude pratique du laboratoire, disposant petit capital, cherche situation laboratoire, clinique, ou même paramédicale. S'adresser au bureau du Journal A. F. C.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIQUE

27 NOYEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur Gilbert : Leçon clinique à 10 L. 45. 27 NOYEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôpital Beaujon. M. le professeur Achard : Leçou clinique, à 10 heures.

27 NOVEMBRE. — Paris. l'aculté de médecine, 17 heures. Cours de diététique. M. le professeur Labbé: Réglue des goutteux et des obèses.

27 NOVEMBRR. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de chef de laboratoire des produits galéniques à la Pharmacie centrale des hôpitaux.

28 NOVEMBRE. — Bordeaux. Dernier délai pour les candidatures à la chaire de chimie à la Faculté de médecine de Bordeaux.

28 NOVEMBRE. — Paris. Hôpital de la Charité, 10 heures. Service de M. le professeur Labbr. Démonstrations de cuisiue de régimes.

29 NOVEMBRE. — Paris. Concours de l'internat des asiles d'aliénés de la Seine. 29 NOVEMBRE. — Paris. A la Faculté de pharmacie, concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de physique et de la chaire de chimie à l'Ecole de médecine de Rennes.

29 NOVEMBRE. — Paris. A la Faculté de pharmacie, concours pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'Ecole de médicine de Rennes.

29 NOVEMBRE. — Paris. Concours de l'internat du dispensaire de salubrité.

29 NOVEMBRE. — Reims. Concours de l'externat des hôpitaux de Reims.

29 NOVEMBRE. — Marseille. Clôture de l'inscription pour le concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Marseille. 30 NOVEMBRE. — Paris. Clôture du registre d'inscrip-

30 NOVEMBRE. — Paris. Cloture du registre d'inscription pour le concours Gerdy à l'Académie de utédecine. 1er Décembre. — Paris. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur du travail (ministère du Travail).

2 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital de la Pitié. Clinique thérapeutique. M. le professeur Vaquez, à 10 heures: Leçon inaugurale du cours.

2 DÉCEMBRE. — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dicu, M. le professeur Gilbert.

2 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngolo-gique. Hôpital Lariboisière. M. le professeur Sebileau, à 10 heures, leçon magistrale: Le nerf facial et les para-

lysies faciales ótitiques.

2 DÉCEMBRE. — Paris. Hôpital de la Pitié, à 9 h. 45.
M. le D' Mauclaire : Traitement sanglant des fractures

fermées.

2 DÉCEMBRE. — Paris. Reole interalliée des hautes études sociales (16, rue de la Sorbonne), à 4 h. 15. Conférence de M. le D' Apert sur les conséqueuces de la guerre au point de vue de la santé nationale.

3 DÉCEMBRE. — Paris. Faculté de médecine. Cours de diététique. M. le D' Guinard : Réglme des tuberculeux. 3 DÉCEMBRE. — Paris. Hépital Necker. Service du D' Brouardel, à 10 h. 45 : La spirochétose ictérique, par Jacques Rehard.

4 DÉCEMBRE. — Paris. — Clinique médicale de l'Hôtellien. M., le professeur Gilbert : Leçon clinique à 10 t. 45. 4 DÉCEMBRE. — Paris. Faculté de médecine. Cours de diététique. M. le D° Rathery : Régime des diabétiques.

6 DÉCEMBER. — Marseille. Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Marseille. 6 DÉCEMBER. — Aix-Marseille. Concours de l'internat de l'asile d'aliénés d'Aix-Marseille.

de l'asue d'anenes d'Aix-Marseille.

6 Décembre. — Paris. Clinique Tarnier : Ouverture du cours de pratique obstétricale.

7 DÉCEMBRE. — Bordsaux. Concours pour deux places de médecin adjoint des hôpitaux de Bordeaux.
9 DÉCEMBRE. — Rouen. Concours de l'internat en

pharmacic des hôpitaux de Rouen.

10 DÉCEMBRE, — Saint-Germain-en-Laye. Clôture du registre d'inscription pour le coucours de l'internat en médecine de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye.

13 DÉCEMBRE. — Orléans. Concours de l'internat des hôpitaux d'Orléans. 13 DÉCEMBRE. — Paris. Concours de chef de lalora-

13 DECEMBRE, — Paris. Concours de chef de la Loratoire des produits galéniques à la Pharmacie ceutrale des hôpitaux,

13 DÉCEMBRE. — Marseille. Clôture du registre d'inseription pour le concours de l'internat en médecine des hôpitaux de Marseille.

14 Décembre. — Orléans. Concours de l'internat de hôpitaux d'Orléans.



### DAUPHINÉ: "Le Coteau"

300 m. à Saint-Martin-le-Vinoux, à 10 minutes de Grandie ETATS ASTHÉNIQUES ET NEURASTHÉNIQUES CONVENDUELES DICESTIFS, AREMIE, CONVENDUELES DICESTIFS, AREMIE, DE REFOS, RÉGIMES, HYDROTHERAPIE, Renseignement à clagéria.

Médecin traitant : D' MARTIN-SISTERON
Médecin des hópitaux de Grenoble.

#### LIBRES PROPOS

#### LES MÉDECINS DE CAMPAGNE PROPHARMACIENS

Encore une question professionnelle, en appaence toute petite, mais qui, examinée de près, mérite de retenir l'attention générale. D'abord c'est une question qui se pose en un coin du domatie médical; or, tous doivent accourir la oi scintille comme une lucur d'incendie. Ensuite in econviendrait pas de s'en rapporter aveuglément, en tout et pour tout, au bon sens de nos législateurs, parce qu'ils peuvent être instifisamment éclairés et qu'ils peuvent être instifisamment éclairés et qu'ils pourraient s'endomnir, à la faveur d'une demi-obscurité, sur des questions non discutées, risquant ainsi de laisser les voies ouvertes à des répercussions fâcheuses, plus qu'mois étendues.

Les médecins doivent donc être aux aguets partout où l'on veut s'occuper d'eux, mais davantage encore lorsqu'on paraît ne pas s'occuper d'eux à propos de l'étude et de la solution de problèmes qui, professionnellement, socialement, logiquement, les regardent. Il ne faut plus que le corps médical se trouve engagé à l'improviste par des lois ou par des décrets susceptibles de restreindre ou de compliquer la pratique de son art. Ce n'est pas que les compétences médico-scientifiques aient toujours manqué dans l'élaboration des lois ou des décrets, mais bien parce que les préparateurs « scientifiques », peut-être pressés par les autorités, ne prennent pas constamment la peine, quand il s'agit d'adapter une loi à la pratique médicale courante, de puiser à toutes les sources d'informations ; on abuse peut-être un peu, comme en hygiène visuelle, de l'éclairage unilatéral. Il serait inutile, actuellement, de tirer du passé des exemples fâcheux. Cependant on ne peut pas ne pas songer, ici, à la loi sur les toxiques, loi qui n'a pas atteint parfaitement son but principal - le trafic des stupéfiants puisque, en l'absence d'un accord international, ces poisons peuvent être facilement rapportés de l'étranger. Par contre, il semblerait admis que le décret d'application, en France, de la loi française sur les toxiques a besoin de certaines retouches, tendant à rendre l'exécution des pres criptions médicales moins compliquées dans la pratique, et pour le médecin, et pour le pharmacien, et pour le malade.

J'arrive à la question concernant les médecinspropharmaciens. On sait qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 21 germinal an XI — loi qui régit encore l'exercice de la pharmacie — les médecins pratiquant dans les localités où il n'y a pas un seul pharmacien tenant officine ouverte, ont le droit, bien qu'ils ne soient pas pourvus du diplôme de pharmacien, de préparer et de vendre à leurs malades, des médicaments.

Or, il s'élabore un projet de loi nouvelle ser l'exercice de la pharmacie, loi dont M. Emilé Vincent, député de la Côte-d'Or, est l'un die auteurs ainsi que le rapporteur au nom de la Commission d'hygiène publique de la Chambre. Voici l'alinéa qui, dans l'article 23 de ce projet de loi, émeut les médecias de campagne propharmacieus.

ARY. 13. — Toutefols, le médecin peut fournir des médicaments aux malades près desquels il est appelé, s'il réside dans une commune ou dans une agglomération où il n'y a pas de plarmacie et si les malades résident à une distance de 8 kilométres au moins de toute pharmacie. Il ue peut délivere de médicaments aux malades qui vienment le consulter dans son cabiner que si son domicile et celui du malade sont distants de 8 kilomètres au moins d'une pharmacie.

Menacés par cette restriction imprévue, les médecins intéressés se rebiffent. Ils se dressent comme un seul homme — ils sout un miller, paraît-il — sous l'impulsion d'un vaillant chef de file, le Dr Carayon, de la Bastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), directeur d'un journal bimensuel de défense. le Problamacies.

Suivons avec l'attention qu'elles méritent, ne fût-ce que certaines des objections soulevées par nos confrères visés:

Les paysaus, privés de tout moyen de transport rapide, non seulement perdinalent un temps précieux pour se procurer les remêdes prescrits, mais ne pourraient appliquer que tardivement ces remêdes : dangereux dans les cas ordinaires, ce mode de faire serait fatal dans les cas graves. Surtout à la campagne où l'on attend malheureusement trop longtemps avant de faire appelet le médicin, l'intérêt primordial du mahade est d'être soigné le plus rapidement possible.

N'ayant plus à leur disposition les armes nécessaires pour combatrie la maladie, la plupart des médicains de campagne déserteraient immédiatement leurs postes. Ce départ en masse est absolument certain. L'enquête à laquelle a procédie le Propharmacien, organe des médicins-propharmacieus de Prance, a montré en effet que, sur nos médenies bouchés par la loi Vincent, plus de So sont dès à présent décidés à abandonner leurs villages si cette loif était voéc.

Non seulement le médecin se trouverait désarmé devant la maladie, mais il verrait sa clientèle médicale diminuer très notablement. Les paysans, sachant qu'ils seront obligés d'aller en ville fatre exécuter les ordon-



## Le Diurétique rénal excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIOUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

Le mèdicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans de déchloruration, le reméde le fegale dans l'artérioscélrose. la pub héroique pour le brightique présclérose, l'albuminurie, l'hy-

cardiaque.

CAPEINEE

Le médicament de choix des
cardiopathies, fait disparaître
les œdémes et la dyspnée, renforce la systole, régularise le cours du sang.

Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathese urique, solubilise les scides urique.

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se **FRANCAIS** 

4; rue du Roi-de-Sicile PARIS =

**PRODUIT** FRANCAIS

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES DERMATOSES

Sulfodermol Rambaud (Cachets)

1 CACHET AUX 3 REPAS

FURONCULOSE

SULFODERMOL RAMBAUD (PÂTE THIONIQUE)

ACNÉ

Frictions matin et soir sur la voûte plantaire (imprégnation de l'organisme)

URTICAIRE

Arsenicaux, alcalins, poudres, pommades diverses, échouant fréquemment

Prescrire

Le Sulfodermol Rambaud (Trait, interne et externe)

INOFFENSIF ~ SANS TOXIQUE

LA BROCHURE ET LES 2 ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

LABORATOIRE RAMBAUD.12, Rue Beautreillis, Paris \_ Teleph. Archives 43-98

#### LIBRES PROPOS (Sutte)

nances, iraient consultér les médecins des villes. Enfin, bien que les médecins-propharmaciens ne comptent guére sur leurs bénéfices pharmaceutiques pour équilibrer leur budget, ce manque à gagner leur causerait un certain

Atteint dans son pouvoir curateur, c'est-à-dire dans as seule raison d'être, atteint dans ses revenus professionnels, pourquoi le médecin s'obstinearis-il à exercer dans une campagne, le plus souvent sans grands agréments, son métier si rude et si pénible, s'il sait d'avance que son action médicale sera amoindrie et sa vie matérielle rendue difficile ou impossible?

Contre le projet Vincent, les médecins-propharmaciens pourraient faire valoir d'autres arguments.

D'abord, ses difficultés d'application. Faudra-t-in arpenter les routes, le mêtré à la main, pour s'assurer ai le malade est blen à la distance voulue? Comment les distances seront-elles calculées: à vol d'oiseau, en suivant les grandes routes ou les petits sentiers? Faudra-t-l, dans son cabinet de consultation, compléter l'interrogatoire du malade par la recherche de la distance kilométrique qui sépare son domicile de la pharmacie la plus proche? Et si le malade nous trompe, nous traînera-t-on cu prison?

En examinant froidement l'article incriminé, on est de suite frappé par cette longueur de 8 kilomètres imposée au malade ou à son représentant pour se procurer les médicaments prescrits par le médecin d'en face. Huit kilomètres à l'aller, et autant au retour, cela fait 16 kilomètres. Sans doute les facilités de transport sont actuellement moins rares qu'en l'an XI de la première République, mais est-on bien sûr qu'il en est ainsi, aujourd'hui, dans les campagnes? A priori, c'est l'intérêt du malade qu'il faut voir. Or ce footing fantastique imposé à l'éclopé surpasserait de beaucoup, en tragi-comique, cette histoire inénarrable, d'un médecin du bureau de bienfaisance d'une très grande ville, lequel, pour s'épargner la moutée des étages - il était jeune encore - ou bien faisait descendre les malades dans la loge de la concierge, ou bien sifflait dans la cour pour attirer les gens aux fenêtres et demander de leurs nouvelles.

Il est évident que le rapporteur du projet de loi sur l'exercice de la pharmacie n'en veut pas plus aux propharmaciens qu'aux malades. Il est pennis de deviner qu'au fond, M. Emile Vincent cherche tout simpleum nt à favoriser les pharmaciens établis dans les localités voisines, Mais les intérêts de ceux-ci sont-lis sérieusement lésés? Le jeu vaut-il la chandelle? Pourquoi des pharmaciens ou des pharmaciennes ne vont-ils pas s'installer là ou les médecins-propharmaciens paraissent leur faire une concurrence sérieuse? Ce serait moyen élégant de supprimer la propharmacie, sans qu'on soit obligé de recourir à une nouvelle mesure de ce protectionnisme trop étroit dont notre pays souffre tant et de divers côtés.

Sans doute on pourra faire valoir que certaines localités pourvues d'un pharmacien ne sont parfois séparées d'un village on se trouve un médecin propharmacien que par la distance d'un pont. Les propharmaciens ont fait, euxaussi, cette observation. Mais voyez ce qu'ils répliquent:

Les distances ne signifient rien. On peut, par exemple, n'ter séparé d'un pharmacien que par une rivière; mais si ectet rivière nois si ectet rivière ne qu'en barque et pendant le jour seulement, comment satisfaire les besoins des malades si une crue se produit, empéchant toute circulation pendant plusieurs jours.

Ils ajoutent pour leur défense: «La loi de germinal, qui régit actuellement l'exercice de la propharmacie, large dans son texte, humaine et généreuse dans son esprit, ne prête à aucune contestation.»

Ethbien le'est vrai, monsieur Vincent; ne serait-ce qu'à ce point de vue, les médecins-propharmaciens ont raison. Laissez donc tomber, tout simplement, sans rien dire, le petit alinéa incriminé, lequel n'est, somme toute, qu'un accessoire dans le projet de loi que vous devez rapporter. Le vote de cet alinéa ne serait pas une source de richesse pour les pharmaciens; par contre, il pourrait nuire aux malades des campagnes et causer pri judice au corps médical des grandes villes déjà encombrées de médecins pour d'autres motifs d'arbès guerre.

Tirez de vos souvenirs le Métecie de campagne de Balzac. Le Dr Benassis était, lui aussi, propharmacien. L'argent que lui offrait Genestas devait aller aux e pharmaciens de Grenoble pour payer les médicaments indispensables aux pauvres du canton ». Laissez donc le médecin-propharmacien d'aujourd'hui s'approvisionner chez le pharmacien de la localité voisine. Que les deux vivent en paix pour le plus grand bien des malades et pour la tranquillité générale. Pour cela, il vous suffirait de nepas toucher à l'article 27 de la loi de germinal an XL. Fattes ce beau geste.

CORNET.



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOS: - CERÉMALTINE - ORGEOSE - RIZINE - BRAMENOSE - AVENOSE, ETG. CÉRÉ/LES JAMMET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. Brochure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PAR

LITHIASE BILIAIRE COLIQUE HÉPATIQUE - ICTÈRES etc.

INSUFFISANCES HÉPATIQUE & BILIAIRE : HÉPATISME :: ARTHRITISME CHOLÉMIE FAMILIALE DIABÈTE PAR DYSHÉPATIE

TUBERCULOSE at SCROFULE justiciables de l'Hnile de Foie do Morue DYSPEPSIES HYPERCHLORHYDRIE : PITUITE MIGRAINE :: ENTERITES COLITE MUCO - MEMBRANEUSE CONSTIPATION :: HÉMORROIDES ENTÉROPTOSE, GYNALGIES

Nétroses et Psychoses Dyshépetiques
EPILEPSIE — NEURASTHÉNIE
MALADIES INFECTIEUSES
ANGIOCHOLÉCYSTITES EPH EPSIE FIÈVRE TYPHOIDE

TOXHÉMIE GRAVIDIQUE DERMATOSES par DYSHÉPATIE : (Chlosame, Ephélides, Xanthomes, etc.) DERMATOSES AUTO on HÉTÉROTOXIQUES (Acné, Furoncelese, Prodermites, etc.) Maladies des pays chauds

CONGESTIONS DU FOIE HÉPATITES ET CIRRHOSES (Alcoelique, Palustre, Syphilitique, etc.) 05050505050505 MÉDAILLE D'OR aux Expositions de GAND 1913 et PALMA-DE-MAJORQUE 1914 DIPLOME D'HONNEUR à CASABLANCA 1915

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE et BILIAIRE associées à la médication CHOLAGOGUE



PILULES et SOLUTION EN VENTE dans toutes LES PHARMACIES

Dépôt Générel, Échentillens, Littéreture LABORATOIRE de la PANBILINE ANNONAY (Ardèche) France

Octo medication carantellement clinique, instituté en rel p. Partiulir et accidentée de la million (Concernition on tenher clinique) cher attoint conferênce, et la seule qui agricant à le fois sur la sécration et une produce conferênce, et la seule qui agricant à le fois sur la sécration et sur l'exorétion de la gland-bégiquies, combiné l'épolétrégule et de holtiquemes, utilisant par surcoit les propriétés heritagopus de la glycrific. Elle constitue neue par surcoit les propriétés heritagopus de la glycrific. Elle constitue neue et de VOLDE MILIAINES et des syndromes énamérés just haut qui et dérivent. Un traitement d'époeuves par la PARBILINE pormét d'affirmer le eligenciet cusal dens les ces increraises of il autre le répériton, au nutine. a l'Intervention chirurgicele, l'obstacie à le permeubilité de voies biliaires étant alors démontre extérieur à celles-ci, non iliniasique ou au-nessus des ressources c

La PANBILINE, traitement total

des maladies du FOIE et des VOIES BILIAIRES, combine synergiquement en une association qui evalte ers propriétés : EXTRAIT HÉPATIQUE

EXTRAIT BILIAIRE EXTRAIT de BOLDO PODOPHYLLIN GLYCERINE PURE NEUTRE

NI SUCRE NI ALCOOL Solution d'absorption facile, inaltérable, non toxique, bien tolérée, légèrement amère mais sans arrière-goft.

Se prépare aussi en PILULES.

POSOLOGIE

Une à quatre cuillerées à dessert de dix grammes ou 2 à 8 PILULES le matin à jeun, ou au début du repas, soit pure, soit dans une boisson froide ou tiède.— Demi-dose pour les

DÉPOT chez les DROGUISTES e COMMISSIONNAIRES on FRANCE ALGÉRIE et COLONIES, BELGI. QUE, SUISSE, ESPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, RÉP. ARGENTINE. CUBA, CHILL etc.

hacasassesses.

middellen. ur le tractus diguelf, avant ton par le réabiliscement de la billigende normale, le médiculent tence, en quire, him que ne rendermant auxque dropue à d'upparative ou mine activel, une excite direct que la comparative ou mine ne testre, une excite directe aux auxque dropue à d'inseaiq n'elle name à l'aute privalogique dras les expérience des de privation finantier. Dépourser d'éffet todique so nordi, ne réminisant que des produit les conses et réception à sacura nécompte, disconbien hammonissement le universale placification de la consecution de la conse someouversours, le lemman avec que le let maistace, quelle que sout son interpretaire. A la doss moyenne d'une cuillerés à dessert de dix gremmes per jour, ou de 2 PH.U.U.ES équivalentes, elle ne constitue une dépense quotidienne que de 0,25 environ

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIOUÉE PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-45

606 -- ARSÉNOBENZOL "SANAR" --914 -- NEOARSÉNOBENZOL "SANAR"

Adontés par les HOPITAUX

V. BORRIEN et C<sup>10</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS



#### MÉDECINS D'AUTREFOIS

#### LE SIRE DE LA FRAMBOISIÈRE

Le récent Congrès de Monaco (I) a ramené l'attention médicale sur un vieux maître de la médecine française, Nicolas Abraham sire de la Framboisière (2). Le moment nous paraît donc opportun de soumettre à nos lecteurs le portrait de cet ancêtre et de lui consacrer quelques lignes biographiques.

Fils d'un chirurgien d'une certaine habileté. Frambesarius, le sire de la Framboisière, naquit à Guise, capitale de la Thiérache, en 1559. Il



Tu vois LA FRAMBOISIERE icy represente Exprimant en François dans sa docte escriture, Le Latin et le Grec, la Raison, la Nature, Et l'art de conseruer et rendre la Santé.

devait fournir une longue carrière, atteindre l'année 1640, dépassant ainsi quatre-vingts ans. Ce fut un grand laborieux, aiusi qu'on en peut juger d'après ses Opera medica (3), ouvrage in-folio publié en divers pays et qui compte de

Un de ses biographes a écrit de ses livres qu'on ne les «lit plus», qu'ils «ne sont pas recherchés » et qu'ils « ne sont que des com-

(1) Ouvert le 15 avril 1920.

multiples éditions.

(1) Ouvert le 15 avril 1920.
(2) Voy. Mozinskry (Pun des organisateurs du Congrès de Monaco), Un grand précurseur en hydrologie; Nicolas Abraham sire de la Frambolsière (Soc. franç. d'histoire de la médecine, février 1920).
— GILBERT, Discours d'ouverture du Congrès fevifier 1920). — Glisberg, Association (Paris médical, 24 avril 1920, p. 330).

(3) Opera medica Francjurti, 1627. La meilleure édition scrait la dernière, celle de Lyon, 1669.

pilations ». Ceux qui les ont recherchés et qui les ont lus estiment au contraire qu'ils portent la marque d'une réelle originalité. Tout au moins en est-il ainsi du livre consacré par lui aux eaux minérales (4), si bien qu'en hydrologie, il devrait être considéré comme un véritable précurseur (5). Il ne serait pas sans intérêt de rechercher et de lirc les autres publications du sire de la Framboisière en vue d'une appréciation intégrale et raisonnée de son œuvre.

Quoi qu'il en soit, Frambesarius se présente comme s'étant élevé à la plus haute position médicale de son temps, avec le titre de professeur au Collège royal d'une part, d'autre part avec celui de conseiller et médecia ordinaire du roi Henri IV d'abord, de Louis XIII ensuite.

Vu sa haute situation, La Framboisière devait être « pourtraicturé » de son vivant. Il le fut, en effet, à plusieurs reprises et par les plus grands artistes de l'époque.

Son premier portrait est de Thomas de Leu. Il est de l'année 1500, date à laquelle La Framboisière était âgé de quarante ans.

Le deuxième est de Léonard Gaultier. Il est daté de 1608 et représente par suite La Framboisière à quarante-neuf ans. Il est remarquable. C'est lui que nous reproduisons ici en réduction (6). On v remarquera les framboises de l'encadrement ainsi que la devise : Sic libat ambrosiam (7). Le quatrain dont il est souligné, et qui déjà accompagnait le premier portrait, est de Passerat.

Des deux derniers portraits de La Framboisière. I'un est encore de Gaultier, c'est un in-folio, l'autre est de Hulsius. Tous deux sont de 1722, La Framboisière étant alors âgé de soixantetrois ans.

Sous la gravure d'Hulsius on lit ces vers : Pingitur hic pingit qui FRAMBESARIUS Orbem: Oui sanos Homines tutatur, liberat agros: Qui facit insuper illustres ratione, disertos Eloquio, nec-non et Moribus ornat honestis.

Ss Franciscus N. AB Frambesarii F. A. GILBERT.

(4) LA PRAMBOISIÈRE, Le gouvernement nécessaire à chacun pour vivre longuement en santé, avec le gouvernement requis en l'usage des eaux minérales tant pour la préservation que pour la guérison des maladies rebelles, 1599.

pour la guerson des minadres referes, 1-399.

(5) MOLINÉRY, loc. cit.

(6) I. Original mesure ro<sup>0,10</sup>,5 sur 8c<sup>10</sup>,3.

(7) Rappelous, pour la compréhension du jeu de mois y inclus, que La Framboisière tirait son nom d'un petit domaine

mens, que La Framhossere trant son 1901 a un petit doman-qu'il avait alcuté et indiquous que dans une partie du nord-est de la France les framhoises s'appellent des ambres. Quelques années avant la Framboiste, notre grand chi-rungien, Ambroise Paré, avait déjátourni la matière d'un jeu de mois, sur l'ambroise pare, l'intermédicire de sun réason. mots sur l'ambrolsie par l'intermédiaire de son prénom : Humanam Ambrosii vere hac pictura Parai effigiam sed opus continct ambrosiam, lit-on en eliet, en gulse de légende, sur des portraits de lui qui furent exécutés alors qu'il avait soixante-douze et soixante-quinze ans (1582 et 1585).

## Recalcifiant et Reminéralisateur Biologique unique



Ses Indications: Tuberculoses et Pré-Tuberculose
Rachitisme, Troubles de Croissance
Consolidation des Fractures
Troubles de Dentition
Grossesse et Allaitement, Phosphaturie

Sa Composition : Chaux silico-fluorée organique (partie centrale de l'écaille d'huitre et phosphates des céréales)

Ses Formes: 1 Cachet, 1 Comprimé, 1 Mesure de poudre

Ses Doses : ou 1 cuillerée à café de Granulé, au milieu de chaque repas

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

Établissements Albert BUISSON, 157, Rue de Sèvres, PARIS

#### HYGIÈNE INFANTILE

DE LA NÉCESSITÉ D'ATTACHER DES INFIRMIÈRES-VISITEUSES AUX SERVICES HOSPITALIERS D'ENFANTS ET DE NOURRISSONS

Par le D' SCHREIBER

L'envoi d'un enfant malade à l'hôpital est à éviter dans la mesure du possible, et plus encore celui d'un nourrisson. L'hôpital risque de leur ètre néfaste en les séparant de leur mère et en les exposant aux dangers d'un milleu contaminé. L'isolement individuel et une antisepsie rigoureuse, tels qu'ils sont pratiqués dans certains hôpitaux de création récente, diminuent ces dangers; ils ne les supprinent pas. Ces hôpitaux modèles constituent une exception et, dans la plupart des cas, il n'y a qu'avantages à soigner les enfants et les bébés malades dans leurs familles.

L'abus de l'hospitalisation, qui a pris en ces dernières aumées des proportions gigantesques englobe deux séries de faits. Il y a, d'une part', des malades qui, étant données leurs ressources pécuniaires, n'ont pas à bénéficier de l'hôpital, tel qu'il est conçu actuellement, et c'est à juste titre que les groupements médicaux mênent contre eux une campagne vigoureuse. Il y a, d'autre part, un grand nombre de sujets de condition modeste ou pauvres, admis dans des salles hospitalières pour des lésions ou pour des roubles qu'il seruit aisé de traiter par des soins à domicile. Malheureusement ces derniers laissent trop souvent à désirer, et cette lacune, en favorisant l'encombrement hospitalier, porte préjudice à la fois à la santé des enfants et à celle des finances publiques.

L'assistance médicale à domicile, basée sur la loi du 15 juillet 1893, doit être améliorée même dans les villes, mais les réformes les plus urgentes doivent porter sur la distribution des secours et sur les modalités de l'assistance infirmière.

In distribution des secours à dontielle, en cas de maladie d'un enfant, doit être suffisante pour permettre à la mère — la meilleure des gardes-malades — de supporter le chômage si elle reste auprès de lui et de subvenir aux dépenses médicales ou pharmaceutiques. Les sommes que l'Assistance publique versentit à cet effet seraient sans doute encore moins élevées que celles nécessaires à l'hospitalisation. Le côté financier de la question ne devrait pas entrer en ligne de compte si l'on songe à l'augmentation des chances de survie sour l'enfant soigné cheziute tras mère.

#### Produits Spéciaux des Laboratoires LUMIÈRE

PARIS, 3, Rue Paul-Dubois - MARIUS SESTIER, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, LYON

**CRYOGÉNINE LUMIÈRE** 

ntipyrétique et Analgésique. Pas de contre-indications Un à deux grammes par jour.

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Médication énergique des déchéances organiques Ampoules, Cachets et Dragées

PERSODINE LUMIÈRE

Dans tous les cas d'anorexie et d'inappétence

Vaccinothérapie par vole gastro-intestinale des urétrites aiguës et chroniques et des divers états blennorragiques

POSOLOGIE : Quatre sphérules par jour, une heure avant les repas

POZONES I IIMIÈDE Préparati

LUMIÈRE Préparations organothérapiques à tous organes contenant la totalité des principes actifs des organes frais.

ALLOCAINE LUMIÈRE Novocaine de fabrication française. Aussi active que la cocafine. Sept fois moins toxique.

Mémes emplois et dosages que la cocafine.

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE Antitypho-colique polyvalent. Pour immu nisation et traitement de la flèvre (ypho'ide

## DIGITALINE CRISTÉE PETIT - MIALHE



MALADIES DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

**CONSTIPATION** 

Dárôt :

CHOLÉINE CAMUS

13, Rue Pavée, Paris (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM, D'OCTEURS

CAMUS

administration prolongée
GATACOL INDODRE

A hautes doses. sans aucun inconvénient

STHOCOL "ROCHE"

Uniquement sous forme de
SIROP "ROCHE"

COMPRIMÉS "ROCHE"

CACHETS "ROCHE"

CACHETS "ROCHE"

Financia de lifeatore

Financia de lifeatore

Financia de lifeatore

Financia de lifeatore

Financia legis, Aux 4 C



SE SUCENT COMME UN BONBON

GRAINS MIRATON

CUn Grain assure effet laxatif

S'AVALENT COMME UNE PILLIE

#### HYGIÈNE INFANTILE (Suite)

L'organisation méthodique du service des inimerères-visitesse est équement indispensable si l'on vent assurer de façon sérieuse le traitement d domicile. Un grand nombre de parents ne se sépareraient pas de leur enfant malade s'ils étaient dirigés dans l'application des soins nécessires, et beacoup de confrères seraient les premiers à déconseiller l'hôpital s'ils ne craignaient de voir leurs prescriptions mal suivies.

On sait le rôle que jouent les infirmières-visiteuses dans la lutte contre la tuberculose. Leur collaboration n'est pas moins utile au médecin pour combattre la mortalité infautile. L'au dernier M. Armand-beille a précié dans Paris médical les attributions de l'infirmière-visitense d'hygiène infantile, et j'ai, peu de temps après, insisté sur les services que les infirmières-visiteuses peuvent rendre au point de vue des diverses modalités de l'Assistance publique ou privées

Mon but n'est pas de revenir sur ces faits actuellement admis par tous et dont les avantages pratiques ont été amplement prouvés par l'exemple et par la propagande des Américains. Je désire simplement aujourd'hui attier la haute attention'du nouveau directeur de l'Assistance publique sur l'intérêt qu'il y aumit à attacher à chacun des services hospitaliers'jd'enfants ou de nourrissons une ou deux infirmières de l'Assistance publique comme visiteuses et soigneuses à domicile. Spécialement choisies et éduquées en vue de leurs fonctions, bien au courant des habitudes thérapeutiques et diététiques du chef de service, elles permettraient dans d'excellentes conditions la surveillance et le traitement des enfants à domicile; elles réaliseraient un trait d'union permanent entre les familles indigentes et l'hôpital.

Dans une interview récente accordée au journal le Temps, M. Mourier s'est déclaré partisan de la création d'infirmières spécialisées, - de « puéricultivatrices », pour employer son néologisme, - rattachées aux divers instituts de puériculture. La formation d'infirmières-visiteuses infantiles de l'Assistance publique n'est pas moins importante, et il me paraît superflu d'insister plus longuement sur les avantages qui doivent résulter d'une semblable innovation. Certaines œuvres et certains chefs de service à titre privé ont déjà eu recours à des infirmières bénévoles ou appointées pour suvre les enfants ntaladies à domicile. Les résultats acquis sont suffisants pour créer un nouveau type d'infirmières dans l'un des nombreux services d'hôpitaux d'enfants. Une première expérience de ce genre sera peu coûteuse, ct j'ai idée qu'elle sera profitable.

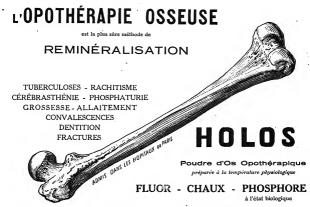

## L'ÉLIXIR

de

# VIRGINIE porte toujours la signature de garantie

## NYRDAHL

C'est la seule préparation d'HAMAMELIS réellement active.

Dose: 2 verres à liqueur par jour

Souverain dans les Affections du Système veineux VARICES, VARICOCÈLES, PHLÉBITES, HÉMORROÏDES

Accidents congestifs de la Puberté et de la Ménopause (Hémorragies de toute nature)

**ÉCHANTILLONS:** 

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

#### VARIÉTÉS

#### L'AGARIC BLANC

#### Par in D' Henri LECLERC.

L'Agaric blanc (Polyporus officinalis) est un champignon qui se développe sur le tronc des mélèzes : bien que celui qu'on débite dans les officines vienne généralement de l'étranger, notamment de la Sibérie, on peut le faire figurer parmi les productions végétales de notre pays, car il croit assez abondamment dans les forêts du Dauphiné, de la Savoie et de la Provence. Il se présente sous l'aspect d'une masse irrégulière, grosse comme le poing, de forme conique, dont la face supérieure convexe est marquée de zones colorées en brun orangé. Sa substance est blanc iaunatre, spongieuse et friable : sa saveur, d'abord douce, laisse ensuite dans la bouche une sensation insupportable d'âcreté et d'amertume. Il renferme deux résines, l'une blanche, cristalline, inodore, insipide, l'autre rouge et très amère, un acide particulier, l'acide agaricique ou agaricinique signalé en 1870 par Schmiedeberg et Fleury et isolé en 1883 par Jahns sous forme de cristaux microscopiques en lamelles tétragonales d'un éclat argentin, un composé cristallisable de fonctions indéterminées, lacide pseudo-agaricique (Adrian et Trillat): l'agaricine, considérée par certains auteurs comme le principe actif du champignon, n'était qu'un produit mal défini, mélange d'acide agaricique et de résines.

Le nom grec de l'agaric (àyzouxòv) lui avait été donné à cause de son pays d'origine, Agaria, région de la Sarmatie qui se trouvait près du Palus Mœotide (marais de Scythie). Les anciens en distinguaient deux sortes : l'une mâle, ronde et égale partout; l'autre femelle, garnie de veines formant des cloisons; c'est à la seconde qu'ils donnaient la préférence. Ils l'employaient contre les contusions, les affections de la rate, les aigreurs d'estomac, les crachements de sang, les douleurs des jointures (Dioscoride, Pline). Les médecins arabes lui attribuaient surtout des vertus purgatives ; Avicenne dit que le ghârlkoun aide l'action des purgatifs en les faisant pénétrer dans les profondeurs du corps, et l'auteur du Livre des Expériences, Ibn Es-Saigh, en conseille l'usage au début des fluxions aboudantes d'humeurs par un air pestilentiel, contre l'asthme, les calculs du rein, l'altération de l'intelligence, les coliques stercoraires. l'iléus, les fièvres chroniques : « Le







## EXTRAITS INJECTABLES CHOAY:

SONT ADOPTÉS DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

#### HYPOPHYSAIRE

DQSAGE: I. Correspond & le lobe postérieur d'hypophyse de bœuf Sur demande spéciale: Lobe antérieur ou Glande totale

#### SURRÉNAL

DOSAGE: 155 Correspond à 0510 d'extrait de glande totale SUR DEMANDE SPÉCIALE: Substance corticale ou médullaire

ET TOUS AUTRES EXTRAITS

FORMULER : AMPOULES CHOAY & LEXTRAIT (PERSONNER)

LABORATOIRE CHOAY, 44 AVENUE DU MAINE, PARIS



## ANTALGOL Granulé DALLOZ

Quino-Salicylate de Pyramidon

Névralgies + Migraines + Grippe + Lombago + Goutte + Rhumatisme aigu ou chronique, etc.

## RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIQUE

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

## "PANHÉMOL"

## RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

COMPOSITION : Chaquo cuillerée à soupe de "PANNERMOL" 25, 60 d'Hénoglobino.

ORT. 01 de Fer directemont assimilable.

POSOLOGIE: | ADULTES: Doux cuillerées à soupe par jour. | Doubler dans | ENFANTS au-desous de 10 ans : 2 à 4 cuillorées à café par jour. | les can graces,

LABORATOIRES du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (IVII-). 161. Wagram 61-42



#### VARIÉTES (Suite)

meilleur agaric est blanc, léger, se rompt facilement. Ouelques anciens disent qu'il faut le pulvériser avec soin et jeter de l'eau par-dessus; d'autres disent qu'on doit, non pas le pulvériser mais le frotter sur un tamis de crin et en prendre suivant le besoin. » D'après Mésué, il purge le phlegme et la bile et débarrasse le poumon de ses humeurs.

Longtemps les médecins s'en tinrent, sur le compte de l'agaric, à l'opinion des Grecs et des Arabes et ne virent en lui qu'un cholagoguc et qu'un phlegmagogue. Cardan en fait le meilleur remède pour chasser les humeurs peccantes et surabondantes (I) et Montana l'introduit dans un nombre considérable de prescriptions contre les douleurs articulaires, où on peut l'employer à l'extérieur en guise de savon, contre l'épilepsie, les douleurs d'estomac engendrées par les vers, la dysurie consécutive aux ulcérations de la vessie, l'aménorrhée (2). Alexandrini, qui lui attribue la propriété de dissiper les flatulences, signale les inconvénients auxquels, à cause de sa légèreté, il peut donner lieu en surnageant dans l'estomac. Aussi conseille-t-il de l'associer à l'oxymel ou au sel gemme et de le choisir blanc

- (1) J. CARDAN, De sanitate tuenda, 1580.
- (2) J.-B. MONTANA, Consultationes medica, 1583.

et friable : celui qui est noir n'est susceptible que d'un correctif qui est... de ne jamais l'employer c'est pour l'avoir prescrit à l'évêque de Castellamare. au Concile de Trente, qu'il détermina chez ce prélat un cours de ventre terrible, profluxisse alvum ad quadragies (3). Bien que de tels effets se prêtassent peu à la langue des Muses, l'agaric ne laissa pas d'inspirer les poètes. Thibault Lespleigney, parlant de la préférence qu'on doit accorder à l'espèce femelle, en prend d'abord occasion pour magnifier le beau sexc :

> I'm ce lieu fault que je collaude Les femmes par allusion Et qu'en rien je ne leur applaude Disant vray sans abusion En inflérant conclusion Oue femelle vault mieulx que masle :

puis il octroie au médicament un copieux tribut de louanges:

> C'est une drogue bonne et fine Pour phlegme, collère et humeurs ; Qui bien l'applicque en médecine Elle meet une mallade en vigueur.

Un de ses effets est de remédier à : Pluralité de maladie

Congrégée en l'humaine peau. (3) J. ALEXANDRINI, Salubrium sive de sanitate tuenda ibri XXXII, 1575.

#### LIPO-PHOSPHATIDES de tous les organes

ANDROCRINOL

Lipoïde testio. ADRENOL CORTEX GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire GYNOLUTÉOL

Lipoïde de la partie corticale des glandes surrénales

Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

HEMOCRINOL

NÉPHROCRINOL Lipoïde du rein

Lipoïde des globules rouges. ETC., ETC .... ET DE TOUS LES ORGANES

AMPOULES INJECTABLES et PILULES ou CAPSULES Envoi échantillons et bibliographie sur demande

Dépôt Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & Cie 54, Faub. St-Honoré, PARIS - Tél. Élys. 36-64 et 36-45 - Adr. Tél. Rioncar-Paris

#### VARIÉTÉS (Suite)

Pour que rien ne manque au poème, Lespleigney termine par le couplet bachique obligatoire :

> Pius fault boire de vin que d'eau Pour éviter telle infortnue : N'avoir de vin et boire au seau Est chose griève et importune (1).

Un autre médecin poète, du Port, consacre également à l'agaric de médiocres vers latins traduits par du l'our en vers français ejusdem jarinæ. Il chante ses bienfaits dans la goutte:

Que si le phiegme règne, on prend l'agaric blanc Et remèdes pareils qui le chassent du flanc,

puis dans les maux d'oreille

La pituite ou les veuts font la douleur d'oreille, La surdité provient d'une cause pareille : Quand donc l'on a dedans pesanteur, tintement, Pillules d'agaric donnent allégement (2).

Mindererus lui adresse une invocation dithyrambique qui, pour être en prose, ne montre pas moins l'estime qu'il professait à son égard; je m'en voudnis de priver mes lecteurs de ce morceus littéraire: « Viens, agaric, viens embellir nos pilules et les rendre plus efficaces: jurge notre tête, notre trachée, nos poumons, notre thorax

(2) Promphuaire des médecines simples en rilime foieux par TIHMAUIT-IRSPECIMENT, apphiliaire à l'ours, 1542. Édition publice par M. le D' P. DORVIAUX, 1899. (2) F. DU PORT, La édecide de médecine ou le médecis, des riches et des pauvres mis en vers françois, par M. DU FOUR, 1594. «

et nos nerfs; chasse les vers, qu'ils soient lombrics ou ascarides; leve les obstructions, ouvre les opilations, libère les occlusions, résiste aux venins les léthargiques, cataleptiques, vertigineux, comitiaux, ceux que tourmente l'incube, guéris-les ; à ceux qui peinent et soupirent, anhélants, rends le libre passage de l'air : supprime les renvois acides ou amers, montre-toi carminatif pour les flatuosités: tout ce que nous firent espérer les anciens de ton usage, accorde-nous-le comme un remêde familier ; venant du mélèze qui ne connaît pas la putréfaction, chassant toi-même la putréfaction. laisse-toi couper pour servir à tous les viscères internes (3). » Ajoutons, pour compléter la légende de l'agaric, qu'on le préconisait dans le traitement de la peste: «Oue s'il est bien esleu et préparé, dit Ambroise Paré, on le peut dire estre une médecine divine contre la peste causée par le vice des humeurs de laquelle plusieurs expériences ont été faictes (4). »

Ce n'est qu'au xviii\* siècle que furent reconnues les propriétés antisulorales de l'agarie, les seules dont il jouisse réellement. De Haen raconte l'histoire d'un moine qui, à la suite d'une pleuropéripaeumonie négligée, s'était mis à tousser et à cracher le sang : il était d'une extrême faiblesse et en proie à des sueurs nocturnes abondantes,

(3) R. MINDERERUS, Alcedarium marocostinium, 1616.
 (4) A. Paré, De la peste, ch. xxvII.
 (Suite à la page IX.)



### DANSEMENT BISMUTHE IDEA

Cerbonate de Blamuth chimiquement pur, sucré et eromatisé

#### SPÉCIFIQUE DE L'HYPERCHLORHYDRIE

Ulcus, Gastreigie, Hypersécrétion permanente, Colites muco-membraneuses, Fermentations anormales.

DOSES: se à se gre, par jour dans Eau, Lait ou Tisane, Chaque Flacon porte une mesure dent le conteau correspond à se gre, de Carbonate de Bismuth.

Ph. LANCOSME, Pt. Av Victor-Emmanuel III, Paris et toutes Phine

## Afatyl

#### MEDICATION IODÉE SENSIBILISÉE

ASSOCIATION D'IODE ET DE LIPOÏDE TYROÏDIEN
Les indications sont celles de la médications indications sont celles de la médication indicat. ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISMES

AMPOULES INJECTABLES (Envoi échantillons sor demande)

Dépoi Général : Laboratolie de Biologie Appliquée H. CARRION & C\* - Y. BORRIEN, Docteur an Pharmacie, Concessionnaira exclusif

54, Faubourg St-Honore, PARIS : Tel. Elys, 36-64 et 36-45

#### VARIÉTÉS (Suite)

Un de ses amis l'avant informé qu'une femme avait guéri des malades épuisés par des transpirations en leur faisant absorber un morceau d'agaric, il usa de ce moven et les sueurs s'arrêtèrent rapidement (1). De nombreuses observations devaient prouver dans la suite que ce remède de bonne femme n'était pas sans valeur. En 1832, Besson publiait un mémoire dans lequel il établissait son efficacité pour faire cesser les sueurs des phtisiques (2) et. deux ans plus tard, Max Simon rapportait trois cas de tuberculose pulmonaire où le remède, à la dose de 10 à 30 grains, fit disparaître de pareils accidents (3). Borris Wolfenden considérait cette médication comme aussi sûre et moins nocive que l'atropine : il eut à s'en louer dans six cas de sa pratique relatifs à des phtisies pulmonaires, à des pneumonies chroniques et à des affections du cœur. Young constatait, à la suite de son administration à des phtisiques. le retour du sommeil et une diminution de la fréquence de la toux; il le prescrivait aux doscs de 1gr, 20et 1gr, 50, associé à la poudre de Dover, pour prévenir la diarrhée (4). D'autres auteurs (Seifurt, Pribram) expérimentaient l'agaricine et en obte-

(1) DE HAEN, Ratio medendi, Pars XII, cap. VI, 1778.
(2) BESSON. Mémoire sur l'emploi de l'agarie biane contre les sucurs dans la phtisje pulmonaire, 1832.

les sucurs dans la pittise pulnonaire, 1832.

(3) Max Smoon, De l'agarte blanc pour combattre les sucurs chez les phitisiques (Bulletin général de thérapeutique, 1834).

(4) J.-M. Youno, Agaricus in the treatment of the night sweating of phithisls (Giascow medical Journal, 1882).

naient des résultats non moins satisfaisants, Pribram faisait remarquer que cette substance réussit presque toujours à supprimer les sueurs excessives destuberculeux sans faire subir de changements aux autres sécrétions et sans compromettre, par conséquent, l'équilibre hydrostatique. Enfin Hofmeister et Combemale démontraient, par des expériences physiologiques et cliniques, que le seul principe actif de l'agaric est l'acide agaricique, qu'il agit en paralysant l'appareil nerveux périphérique des glandes sudoripares et qu'à la dose de ogr,02 à ogr,04 il exerce une action frénatrice certaine (5). Des recherches entreprises par M. Bardet etre latées par MM. Adrian et Trillat semblent prouver que les résines de l'agaric jouent un certain rôle dans l'action du médicament : il y a donc intérêt à donner la préférence à la drogue entière qu'on prescrira sous forme de cachets ou de pilules, à des doses variant entre I et 2 grammes. On obtiendra ainsi des effets plus constants et l'on ménagera les finances des patients en leur évitant l'achat d'un médicament aussi cher que l'acide agaricique: le praticien doit faire de bonne thérapeutique, c'est entendu; mais, comme le disait le malade imaginaire, « il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades ».

(5) COMBEMALE, Recherches cliniques sur la valeur antihidrotique de l'acide agaricialque (Bulletin général de thèrapeutique, 1891).

## DRRHUETINE JUNGKEN



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations on de Maladies infectieuses Etats dits Prétuberculeux La Boutellie de 600 cmº 5 francs.



## logistine

Glycéroplasme minéral à chaleur durable

(S'emploie chauffée au bain-marie à 40° environ, recouverte de coton hydrophile; après 24 ou 48 heures se détache facilement).

l'Antiphiogistine dans le traitement des Angines, Abcès, Bronchites, Pneumonies, Synovites, etc., ainsi qu'en Gynécologie. Echantillons et Littérature : B. TILLIER, Paten de 4re classe, 116, rue de la Convention, PARIS (15°). Ad. Télég. ANTIPHIA-PARIS.

TUBERCULOSE — EMPHYSEME — BRONCHITE CHRONIQUE — ASTHME — MIGRAINE — ECZEMA — PALUDISME Soule Préparation permettant la Trérapoutique Arsonicale Intensiva par la MÉDICATION ARRHÈNIQUE



1 i 3 ·

216 .

10 à 20 par jour

(en deux fois) 1 à 2 par jour



#### TRAITEMENT & SYPHI

soure de 197, à 0,01 par cc. vules Ayperlemiques, saccharosées, és sseaf( de 19, à 0,01 et 0,02 cgrs. par re de 19, à 0,01 et 0,02 cgrs. par cc. Pharmasis ViglER, 12, beulevard Benne-Nou

#### MENTON



"L'HERMITAGE MAISON DE CUBE CLIMATIQUE D" GALLOT - COUBARD Convalescences, Tube digestif, États asthéniques.

Maladies de la Nutrition Contagieux exclus ures d'air et de soleil.

BRONCHITES HÉLÉHINE DE

CHAPES LECTURES PARIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

## Altonhan Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Echantillons

PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

翻組名

#### REVUE DES THÈSES

Recherches sur la circulation artérielle du nourrisson

(A. Jouffrault, Th. Paris, 1919).

Comme l'out moutré Belot, Miss Kessaler, Balard, Mello-L'eltao et Popoff, la tension artérielle s'élève tant dans la maxima et dans la minima que dans l'Indice oscillométrique et à mesure que grandit le nourrisson. La tétée, le cri d'élevent la tension ; le sommell l'Abaisse. Naturellement, la diarriée, la tubreculose, l'attrepais exercent une influence hypotensive. Rappelons d'ailleurs que l'asphygmie fait partie du syndroue terminal des diarriées cholefiformes chez le nourrisson. L'auteur a pu constater l'existence à cet âge du réflexe coulo-cardiaque et, à partir de trois ans, on peut tenter l'épreuve du uitrite d'amyle.

G. B.

L'atrophle des nourrissons hérédo-syphilltiques (O. Bar-Bary, Th. Paris, 1919).

Avec raison, O. Barbary rattache l'atrophie des nourrissons à des causes multiples : tuberculose, alcoolisme, tare nerveuse des ascendants et avant tout et surtout la syphilis, qui est la maladie la plus viscéro-toxique in utero, e Ces tares héréditaires domineut la vie de ces nourrissons, dont le coefficient vital et fouctionnel est diminué proportionnellement à la gravité de l'hérédité pathologique. » L'anatomie pathologique montre des lésions portant sur les glandes digestives (foie, pancréas). Il faudra rechercher également des altérations des glandes vasculaires sanguines. « Le traitement mercuriel, à notre avis, est souvent dangereux chez ces nourrissons à foie et reins insuffisants. Il détermine parfois des accideuts graves d'intoxication. Il faut donc lui préférer le traitement arsenical, qui nous a toujours paru très bien toléré et donne, même à faibles doses, d'excelleuts résultats, a

Méthodes nouvelles de diagnostic biologique et de traitement de la syphilis héréditaire (A. Lapaye, Th. Paris, 1920).

Nous avons publié cli même (Paris médical, nº o, 31 janvier 1911) notre technique des injections par les veines jugulaires et épicraniennes chez les nourrissons. M. André Ladiye e luien vouln reprendre cette méthods et ses applications au traitemen de l'hérédo-syphilis par le novansémolennol. Comme nous, il affirme l'action tréponémicide vértiablement extraordinaire des sels arsenicaux dans l'hérédo-syphilis. D'autre part, il n'est pas permis de niel 'action saus vivale du novarsémolennol sur le développement et la croissance des nourrissons sur le développement et la croissance des nourrissons bérédo-spécifiques. L'auteur rappelle qu'avec Delort et Tulasne nous avons étabil la non-spécificité de la réaction à la hettine de Noguch!

G. B.

Traitement de la syphilis héréditaire chez le nourrisson par les injections intravelneuses de novarsénobenzo l (M<sup>mo</sup> Fr. de Rio-Branco, Th. Paris, 1920).

Le D'Jules Renault, médecin du service d'enfauts d'hôpital Saint-Louis, préfère à tous les autres modes de traitement, la méthode de traitement de l'hérédoe sphills chez le nourrisson par l'arsenie intraveineux. Les conchaions qu'il a inspirées à Mae Pr. de Rio-Branco vont plus loin que les nôtres, car M. Jules Reuault donne d'embble la does marina: rapidité d'action, innocuité du traitement, telles sont les raisons qui doivent faire substitue l'arsenie au mercure dans la pratique.

G. B.

De l'assistance maternelle et infantile dans le G. M. P. pendant la guerre (P. VIARD, Th. Paris, 1919).

Tandis que, le 16 août 1914, Paris recevait 470 000 litres de lait, le 4 septembre 1914 il ue recevait plus que 285 000 litres qui avaient, pour la plapart, séjourné dans

G. B

MÉDICATION
ANTIDIARRHÉIQUE
GÉLOTANIN
LATELAGRAFICIA É GELOTANIN
LATELAGRAFICIA É GELOTANIN
LATELAGRAFICA É GELOTANINE
LATELAGRAFICA É ÉCHATILLORS : LABORATOIRE CHOAY, 44, Avenue du Maine, PARIS,

duites: Cochetes de Gérolanies : Une botte joue : de 4 h 8 ochete de Gérolanies : Une botte joue : de 4 h 8 ochete de 0gr. 16 a prendre ériout, au milies et a lis fin des reque, courrissons et Entanta Francis de Gérolanies, cotte — Per joue : de 2 de peoplés de 0gr. E viser dans le last ou l'alument isabilitués

THE DIRECTOL AS OF

USINES CHIMIQUES DU PECQ CHIMIOTHÉRAPIE ANTITUBERCULEUSE

MANGANATE CALCICO - POTASSIQUE

en ampoules de 5 cc

pour injections intraveineuses et instillations rectales.

**①** 

Adresser la Correspondance et les demandes d'échantillons aux USINES CHIMIQUES DU PECQ.39. Rue Cambon PARIS

•

Dépôt dans les principales pharmacies de FRANCE et à PARIS, Pharmacie BAUDRY. Boulevard Malesherbes 68

Granules de Catillon

avec ces granules qu'ont été faites les observations dis-

ASYSTOLIE, DYSPHÉE, OPPRESSION, GOÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des FREAN IS et ent en faire un casge

GRANULES. DE CATILLON

mbre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; los taintures sont infidèles, et jer la Signature CATRLES Brix de l'Asadémie de Medecine pour "Strophanius et Strophantine", Midaille d'Er Expo!, matr. 1900. 999999999999 3, Rouldst-Martin, Paris p 2000000

Ampoules . 0,0001

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires

PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

DE MONTCOURT TÉLEPHONE 114 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

TÉLÉPHONE 114 MONCOUR

Extrait de bile MONCOUR Coliques hépatiques Lithiase ictère par rétention

De 2 h 6 sphérulines

per jour.

dosées à 10 ejgr

En sphérulines

MONCOUR Insuffisance rénaie Albaminuric Néphrites, Urémie hérulines dosées d 15 eler. à 16 sphéruli

par jour.

MONCOUR Myxædème, Obésité Arrêt de Croissance **Pibromes** dosés à 5 etor. érulines dosées à 35 c/gr. i à 4 bonbons par jour i à 6 sphérulines —

Corps thyroïde

Aménorrhée Dysménorrhée Ménopause Neurasthénie féminin herulines dosées à 20 clor à 3 sphérulines par jour.

Poudre overienne

MONCOUR

Extrait Muscle lisse Extrait Muscle strië Moelle osseuse Myocardine oudre surrénale Thymus, etc., etc.

Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hépitaux de Paris. Elles ne se délivrent que sur prescription médicale.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## Sérum Nevrostheniqu

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

P En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et ogr. 10 de Clycérophosphate de soude par centim. cube. Enpoi gratuit d'échantillons à MM, les Dooteurs. Téléphone 682-16.

2º En Gouttes (pour la voie 25 gouttes contiennent 1/2 milligr, de Cacodylate de strychnine et o gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS



## APPAREIL DE HAUTE FRÉQUENCE

Modèle TRANSPORTABLE Pour traitements chirurgicaux

Par applications externes ou par endoscopie DIATHERMIE

> ÉLECTRO-COAGULATION ÉTINCELAGE

> > NOTICE SUR DEMANDE

#### DRAPIER ET FILS

41. Rue de Rivoli, PARIS (1") - Téléphone : Gutembers 05-45 INSTRUMENTS DE CHIRURGIE - ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

#### REVUE DES THÈSES (Suite)

des wagons où sévissait une température de 38° l. Le résultat fut qu'en août et septembre 1914, les nourrissons parisiens succomhèrent à la « diarrhée ou entérite, en nombre double de celui constaté pendant la même période des sirja années précédentes. Sents, les enfants soumis à l'allaitement artificéle exclusif ou à l'allaitement mirte turent atteins de diarrhée graves (Professeur Marfau, Acad. de méd., 20 octobre 1914). C'est alors que fut creé, sous la direction du professeur Pinard, l'Office central d'assistance maternelle et infantile 'dans le G. M. P. « pour assurer à toute femme nécessiteuse en état de gestatifon ou ayant un enfant de moins de trois aus, la protection légale, sochale et médicale à laquelle elle a droit dans une société ch'illèse.

G. B.

Code de protection de l'enfance avant, pendant et après la naissance (G. Urigny, Th. Paris, 1919).

Tout ce code u'est que la transposition d'une phrase d'un philanthrope de génie, l'i. Roussel: « Jout, ex'qui chique l'enfant de sa mère le met cu'gétat de sonfirance et cu dauger de mort. Il anteur, conseillé par MM. Pinard, Couvelaire et Lévy-Solal, passe en revue la legislation coucernant la femme nécessiteuse pendant la grossesse, l'égladation insuffisante, inopéraute, qui ignore les 25 0000 ouvrières à douielle de Parls; pub Il étudie la protection de la naissauce et avez Lévy-Solal, l'acue Live protection de la naissauce et avez Lévy-Solal, l'écudeir l'entre de l'entre l'entre

que « ces naissances doivent se produire au foyer et non dans les maternités; la mère ne dolt pas quitter son foyer pour donner naissance à gon enfant, car son départ est bien souvent une enuse de dislocation du ménage ».

G B.

La lutte contre la mortalité infantile dans ses rapports avec le personnel soignant et la loi Roussel (RITSEMA D'ECK, Th. Paris, 1010).

 Nous serions d'avis que fussent biffés les mots moyennant salaire partout où ils se trouvent dans le texte de la loi Roussel.

G. B.

Étude de certaines réactions méningées de t'enfance; leurs relations fréquentes avec la syphilis héréditaire (M. LAVERGNE, Th. Puris, 1920).

Il faudrait toujours rechercher la syphilis dans les antéceidents d'un enfant qui présente une réaction méaligée s'accompagnant de leucocytose, et instituer, à la moindre présonption, un traitement autisyphilitique méthodique qui devra être longteurs poursulvi...
Une telle conclusion nécessite encore des recherches complémentaires, car la syphilis est une maladie ai répaudue depuis la guerre\_chez les géniteurs qu'il y a lieu de crainire d'établir des relations de caussilité entre cette\_affection et nombre de symptômes morbides qui hit restent vrisemblablement étrauers.

G. B.

## UROFORMINE GOBEY Comprimés dosés à 0º-50 d'hoxaméthyléne-tétramine chliniquement pure.

ANTISEPTIQUE IDÉAL

## des Voies Biliaires et Urinaires

RÉFÉRENCES
MÉDICALES:
Basy, Ch. des H. Paris
Barbier, M des H. Paris
Barbier, M des H. Paris,
Chaput, Ch. des H. Paris,
Chaput, Ch. des H. Paris,
Friesinger, Br-lut, H. Paris,
Flessinger, Br-lut, H. Paris,
Gallôts, Exind, H. de Lifle,
Guiard, Er-lut, H. Paris,
Prof. Jeannel, de Toulouse.

Ertesbonott, Rt.-inf. if. Paris. Gellois, Er-loi. if. Paris. Gellois, Er-loi. Il. Galillo, Schiard, Er.-inf. Il. Paris. Prof. Jegueta, Paris (Nocker). Oralson, Chef Cl., Sørdeaux, Prof. Potuscon, de Børdeaux, Prof. Potuscon, de Børdeaux, Richeloi, Gh. des H., Børdeaux, Richeloi, Gh. des H., Paris. Prescrivez

l'Uroformine Gobey, produit français, dans toutes les affections où vous prescriviez l'Urotropine: Antisepsie des Voies Biliaires et Urinaires, Rhumatisme, Phosphaturie, Prophylaxie de la Fièvre typhotde, etc.

3 à 6 Comprimés par jour dans un verre d'eau froide.

ÉCHANTILLONS : 4, FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS





TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

RÈGLES Difficiles, Excessives, insufficantes
UBERTÉ — MÉNOPAUSE — VARICES — HÉMORROIDES — PHLÉBITES — VARICOCÈLES

#### HÉMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

Hamamelis, Viburnum, Hydrastis, Seneçon, etc.

ADULTES: 2 à 3 verres à liqueur par jour.

ENFANTS: 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

DOCTEUR: Voulez-oous lutter contre la réclame vulgaire ? CONSEILLEZ : L'HÉMOPAUSINE
Laboratoire du D'BARRIER, Les Abrets Gaère). — ÉCHANTILLON SUR DEMANDE

## "MANNITINE" SIROP PURGATIF POUR BEBÉS

Manne, Extr. de Rhamnées, Sérum sulfaté, GOUT DÉLICIEUX

LAXATIF ET DÉPURATIF POUR SECONDE ENFANCE Dose purgative: 1 cuillerée à dessert ou à soupe, suivant l'âge. Dose laxative: 1 cuillerée à café ou à dessert, suivant l'âge.

LABORATOIRE MOYAL. — VERNON (EURE)

## DIAL Giba.

ACIDE DIALLYLBARBITURIQUE

Spécifique de l'INSOMNIE essentielle

Rapidement résorbé, vito éliminé, le **DIAL** ne laisse au réveil aucune sensation désaIl procuro un sommeil calme, réparateur, se rapprochant autant qu'il est possible du sommeil naturel.

**ECHANTILLONS:** 

LABORATOIRES CIBA
O. ROLLAND, Phien, Place Morand, à LYON.

VAL - MONT -LA COLLINE CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

# DIABÈTE of NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affordions

= SUR =

ZDIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomae, Fole, etc.); ENTERITES, DYSPEPSIE NERVE USE; Troubles de la CIRCULATION (hypertension, etc.), de la NUTRITION; A MAIGRISSEMENT; OBÉSITÉ; GOUTTE, etc.

MONTREUX-TERRITET

HYDROTHERAPIE, ÉLECTROTHERAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste & D' WIDMER Médecin-Directeur

SUPPOSITOIRE PÉPET CONSTIPATION CONSTI

#### REVUE DES SOCIÉTÉS

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE MENTALE DE BELGIQUE

Congrès jubilaire, 1920.

Pendant les vacances, la Société de médecine mentale de Belgique a tenu à l'hôtel de ville de Gand un Congrès jubilaire pour célébrer le cinquantième anniversaire de sa fondation.

Le professeur d'HOLLANDER, de Louvain, adressa des paroles de bienveuue auxquelles répondit le professeur DUPRÉ, de Paris, an nom des cougressistes frauçais.

Parmi les communications qui constituèrent le fond de cette belle fête, signalons :

L'éloge de Guistain (1797-1860), le grand philanthrope et aliéniste de Gand, éloge que M. Masons, de Dave-Namur, membre de l'Académie de médeciue, coustruisit et prononce avec perfection.

La sémétologie psychologique de l'affectivité fut l'objet d'un rapport de MM. Dickotty, de Bruxelles, et Vista-MEVERN, de Gheel. Les auteurs produisent une classification des « phénomènes affectifs primaires » et adapteut à l'étude de ces phénomènes des méthodes quantitatives et qualitatives d'ilrestigation.

Les psychoses post-traumatiques. — Rapport de M. HOVEN, de Lierneux, lequel envisage les séquelles d'ordre émotionnel ou commotionnel aiusi que les diverses formes chiniques de la démence traumatique.

L'ictus des affections mentales fut l'objet d'une communication de M. DARNAYE, lequel se demaude si cet ictus n'est pas un phénomène urémique.

Troubles psychiques et kystes de l'ovaire. — M. l'A-MENNE a constaté des rapports directs cutre les uns et les autres.

L'exploration mentale des enfants anormaux. — M. BOULENGER fait valoir les avantages pratiques de la methode des tests de Binet-Simon, daus l'exploration mentale des enfants anormaux.

Le liquide céphalo-rachidien dans les psychoses syphilitiques. — Considérations apportées par M. Costa, du Brésil.

DURAND.

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS Séance du 23 octobre 1920.

Nez en bee de canard corrigés sans cleatries. — M. Bourecourt, en présentant ses opérés, fait la distinction entre ce qu'il appelle le nez en bee de canard (sons cloisou droite) et les nez dits en pied de marmite (sons cloisou presque verticale). Dans les deux formes, le lobule fait une saillie disgradeuse sur l'arête nasale. L'auteur fait dissaratire cette edité difformité sans cietarité sa

Mainde atteinte de paralysie générale progressive présentant laprès traitement toutes les apparences de la guérison: — M. GOUBRAU présente une femme soignée pour paralysie générale progressive. Un traitement pécdifique des plus énergiques (arsénobeuzol et Hg associés àl'hautes dosés, puis XI) provoqua d'abord une exacerbation des symptômes (internement nécessaire), puis une rémission progressive.

Maladie de Lane. — M. PAUCHET rappelle que cette affection, caractérisée par des troubles d'auto-intoxication

d'origine inteștinale, de la constipation habituelle et du retard du trausit intestiual constaté aux rayous X, éti-quetée appendicite, entérite, arthritisme, rein mobile, ovarite, etc., s'accompagne de migraines, troubles digestifs, état subfébrile, amaigrissemeut, insuffisance glandulaire. La radioscopie, faite deux ou trois jours de suite, montre les differents points intestinanz où 1) a retard Si le trafteuneut médical (massage, gynnastique, opothérapie, statious thermales) échoue, le traftement chi-trurgical (section des brides, plicatures, pour les cas légers, court-tireuit ou colectomie pour les cas sérieux) donne d'excellents résultats. Ces opérations sont bénignes.

Adéno-estiluite médiastinate syphilitique. — M. Gas-700 attire l'atteution sur la fréquence, chez les syphilitiques auciens, de lésions du médiastin caractérisées souvent uniquement par des modifications du pouls radial et des réflexes papillaires avec oppression et douleurs thoraciques. Ces lésions, véritables adéuo-celluities médiastinales, associées ou non à de l'aortite, ne peuvent être diagnostiquées que par la radiologie. Il est important d'eu montrer dés le début l'origine spécifique, car le traitement combiné, arsenie, mercure et iodure, permet de les faire disparaître avant la formation d'altérations selérenses médiastino-aortiques impérissables.

Maladie de Friedreich fruste. Faux pied creux essenticl.

— MM. Rothouse et Bouwoumoon présentent une
malade atteinte d'un double pied creux, le droit datant
de la petite catance, le gauche de l'âge de treize ou quatorze aus. L'examen révéele une maladie d'Friedreich
finste, avec absence des réflexes rotulieus et achilléeus
et un léger syndrome tabléc-éréfulieux.

H. DUCLAUX,

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE ET D'HYGIÈNE TROPICALES

Séance du 20 octobre 1020.

Un cas d'encéphalite léthargique observé à la Guyane.

—M. HERRY (de Cayenne), décrit un cas de cette affection, qu'il a constaté à Cayenne, et qui semble être le premier qui y ait été observé.

Un cas de bilharzioze Intestinale traité par les Injections Intravelneuses d'émétique d'antimion. — MM, T.A.
NON, CAMBESSÉDÈS et P.AMILA rapportent l'observation
d'une enfant de cinq ans atteinte, à la Gaadeloupe, de
bilharziose rectale, qui a été guérie par les injections
intravelneuses d'émétique d'antimoine suivant la méhode de Rogers. L'intérêt de cette observation réside
dans ce fait que la malade, au cours du traitement, a
expulsé dans ses selles des parasites adultes accouplés,
fait qui n'avait pas encore été signalé.

Injections intravelinouses de collobiase de quintne dans la fièvre hémoglobinurique. — M. HILLEI, VOYÉ (de Caiffa) appelle l'attention sur l'efficacité des injections intraveineuses de collobiase de quinine dans certaines formes de paludisme.

Des affections coulaires dans la syphilis et la trypanosemiase humalises bete les teliglemes de l'Afrique. — M. Rov (de Montréal), établit un parallèlisme intéressant entre les lésions nerveuesse de la maladie du sommeil et celles d. la syphilis dece les Africains. Il a constaté que le tabes était exceptionnel chez eux, et que, comme l'avaient déjà signafé Thiroux, d'Anfréville, Morax, les paraylesse des

## APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Prix: 750 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL



LIPOÍDES SPLÉNIQUES
ET BILIAIRES
CHOLESTÉRINE PUBE
ESSENCE ANTISEPTIQUE
GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE

459, Avenue de Wagram

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

## SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTERATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE - 159, AT. 64 Wagram, PARIS

#### REVUE DES SOCIÉTÉS (Suite)

muscles oculaires et la névrite optique étaient beaucoup plus rares chez les nègres que chez les blancs.

Sur la malaria au Gongo balga. — M. Van Hoor (de Léopoldville) fait un exposé du palugiame au Congo belge. Il s'étend surrout sur la fièvre hémoglobinurique dont il distingue trois formes 1 une, due à la quinine; une due à la fatigue, hémoglobinurie parcongestion rénale, et une, qui est la véritable fièvre hémoglobinurique, dont l'agent serait un parasite spécial, peut-être un spirochète. Il souleve l'hypothèse que l'hémoglobinurie quinique serait due à une réactivation d'un autre corps hémolytique, de même que, dans certains cas, le traitement arsenical provoque une réactivation de la syphilis.

La pomme-coolle.—M. CARRE (de la Cuadeloupe) envoie des échantillons d'une plante dont le fruit, appelé pommecoolie, est employé comme condiment et mâché par les indigènes, bien qu'elle soit dépourvue de propriétés toniques ou thérapeutiques. Son nom scientifique, d'après le père Duss, est Manocardia charantia, variété daculeata.

R. NEVEU.

#### NOUVELLES

Souscription pour la glorification des médecins morts pour la patrie. — Une réunion du comité d'initiative a cu lieu, le samedi 19 novembre, à la Faculté, sous la présidence du doyen.

La rédaction du Livre d'or comprenant les noms et les citations de tous les médecins morts pour la France est terminée. Il a été décidé que l'impression commencera cette seruaine et sera menée le plus rapidement possible.

De nombreuses photographies représentant des scènes médico-militaires et empruntées aux différentes parties du front français et étranger, illustreront la liste de nos morts.

Des articles généraux glorifieront enfin le magnifique effort du corps médical français (Rfotr médical et chirurgical; rôle du médecin de bataillon, des médecins des camps de prisonniers en Allemagne; rôle du médecin civil pendant la guerre; rôle des missions sanitaires à l'étranger). Cette syuthèse des dévouements de tous magnifiera encore nos goloriex et douloureux escrifices,

L'augmentation du prix de toutes les choses en rapport avec l'édition (impression, papiers, photogravures, etc.) rend la publication d'un pareil Livre d'or beaucoup plus onéreuse qu'on ne l'avait pensé au début. Fidèle aux engagements pris, le comité a décidé de maintenir l'envoi du Livre d'or à tout souscripteur d'au moins 40 francs. Mais ce prix ne sera consenti qu'aux souscriptions reçues avant le 20 décembre 1920. Il sera relevé notablement à partir de cette date. Les confrères retardataires et qui désirent néanmoins souscrire, sont donc priés de faire diligence et d'envoyer leur cotisation le plus tôt possible à l'adresse du Dr Bongrand, trésorier du comité, au sière de l'Association générale des médecins de France. 5. rue de Surène, à Paris, Ils peuvent utiliser, à cet effet. soit le mandat-carte qui leur a été adressé individuellement, soit tel mode de paiement qui leur plaira mieux.

L'effort de la souscription portera d'abord sur la publication d'un Livre d'or digne de nos morts. L'érection ultérieure d'un monument sera subordonnée à l'importance des sommes reques, donc à l'esprit de piété et de solidarité du corps médical français.

Manifestation Bordet. — La ville et l'Université de Bruxelles recevront le lauréat du prix Nobel le 20 décembre. Les souscriptions à la manifesta ion sont remiscs à M. le D' de Becker, boulevard Militaire, 245, à Bruxelles

Hôpital pour le trachome. — La ville de Chabatz, en Serble, a été cruellement éprouvée dans les deux premières années de la guerre. Son héroïsme et ses souffrances lui ont valu la croix de guerre française. Elle a recu de France, notamment par les soins de la baronne d'Ange d'Astre, de précieux secours. Mais elle souffre unintennat d'une maladic contagieuse qui prend de daugereuses proportions en raison de la destruction de son hôpital: il a'agit du trachome, inflammation des yeux três répandue sur une partie du littoral mediterranéen, nials presque incomme autrefois en Serbie. Paute de sonis, ses cas de céclié se multiplient. La baronne d'Astre, dont le dévouement ne se lasse point, a entrepris de cerér à Chabatz un hôpital ou plutô de légera pavillons d'isolement pour les malades du trachome. Les Prançais amis de la Serbie voudront l'adier dans ecte bonne œuvre. S'ils hii adressent leur obole à Belgrade, à la légation de França, la seront remerciés de tout cererciés de

Concours d'inspecteur départemental d'hygiène des Ardennes. — Un concours sur titres pour l'emploi d'inspecteur d'hygiène des Ardennes aura lieu à Paris.

Les demandes d'inscription doivent être adressées sur papier timbré au préct des Ardemes, avec un acte de naissance, un certificat d'aptitude physique, une copic du diplôme de docteur en médecine, un exposé des titres, un exemplaire des publications du candidat, un engagement de ne pas faire de clientièle. Le registre d'inscription sera dois le II décembre. Le traitement annuel est de 15 000 france auquel s'ajoutent des frais de déplacement et diverses indemnités.

Cours d'histoire de la médecine à la Facuité de Lyon. M. le professeur Guiart vient d'inaugurer à Lyon un enseignement d'histoire de la médecine avec un complet succès. Ses cours sont illustrés de nombreuses projections et suivis de visités dans les principaux musées de la ville pour y contempler les documents archéologiques et les couvres d'art intéressant la médecine.

Le sujet du cours est : La médecine dans l'antiquité et plus particulièrement en Egypte. Faculté de médecine de Paris. — Sont nommés chefs

de travaux et de laboratoires des cliniques ; Clinique médicale (Hôtel-Dieu) ; chefs de laboratoire ;

MM. Deval (chimie), Descomps (anatomie pathologique), Dumont (bactériologie).

Clinique chirurgicale (Hôtel-Dieu) ; chef de laboratoire ; M. Renaud.

Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu); chef de laboratoire: M. Monbrun; chef des travaux d'oto-rhinolaryngologie; M. Hautant.

Clinique médicale (Beaujon); chefs des travaux: MM. Foix (bactériologic), Feuillié (anatomie pathologique), Ribot (chimie); chef du laboratoire de radiologie: M. Lièvre. Huitième Année - 1920

## OURRISSON

Revue d'Hygiène et de Pathologie de la Première Enfance

DIRECTEUR : A.-B. MARFAN, Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Médecine de l'hôpital des Enfants-Malades. RÉDACTEURS

E. APERT
Médecin de l'hôpital des Enfants-Malades. AVIRAGNET

Médecin de l'hôpital des Enfants-Majades. BOULLOCHE

Médecia de l'hôpital Breto

JEAN HALLÉ Médecin de l'hôpital Necker. HENRI LEMAIRE

Médecip des hépitaux de Paris. LESAGE cin de l'hôpital Hérold.

JULES RENAULT Médecin de l'hôpital Saint-Lou RIBADEAU-DUMAS Médecin des hopitaux de Paris.

B. WEILL-HALLÉ Médecin des hôpitaux de Paris. SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : E. APERT. SECRÉTAIRE ADJOINT : HENRI LEMAIRE

MÉMOIRES ORIGINAUX PARUS EN 1920

AMERICO MOLA. Sur la résultat de l'alimentation artificielle dans la MARFAN (A.-B.). La diarrhée cor

AMERICO MOLA. Sur la resultat de l'animentation artimeteie dans in-refecte de Monte-Viano, portiune de nouveau ne da la succion. BLECHMANN (d.), Les iclères syphilithques de la première enfance. BLECHMANN (d.), Les iclères syphilithques de la première enfance, palle chez le nourrisson (forme pacudo-leucémique). LABER (Marcel) et AMEULLIA, Le Kals-Aaru Inhautile en Prance.

LABBE (Marcei) et AMBUILLE. Le Kala-Amr Infantile en France. LIGRAND, Allmentation des nourrisons par le lait de chieme. MARNA (A.-B.). To diarriso et al. (A. B.). Le diarriso et al. (A. B.). Le diarriso et choldriforme des nourrisons. MARFAN (A.-B.). Lo diarriso et choldriforme des nourrisons. MARFAN (A.-B.). Quelques remurques sur la protection des enfants du premier âge. La maison des nourrises et des nourrisons. Les anlées des anfants privés du sein. A propos de la conference malionale sur les des anfants privés du sein. A propos de la conference malionale sur les des anfants privés du sein. A propos de la conference malionale sur les moyens les pius efficaces pour combattre la mortalité du nourrisson. MARFAN (A.-B.) ct DORLENCOURT, - Recherchés des piements ans les selles de la dyspepsie du lait de vache chez le nour-

MARTEL, (H.). L'approvisionnement en lait de Paris et de la banlieue. MIOCHE (Germaine). Etude sur la cuti-réaction à la tuberculine dans MORLET, Sténose hypertrophique du pylore chez un nourrisson d'un

PARISOT (Paul). Surveillance de l'élevage des enfants à la campagne. REVUE CRITIQUE LEMAIRE (Henri). Les maladies par carence.

ABONNEMENTS: France, 20 fr.; Étranger, 24 fr. Le Numero, paraissant tous les 2 mois : 4 fr. 50 # Numero specimen sur demande contre 1 franc en timbres-postes.

## Bulletin d'Oto = Rhino = Laryngologie et de Broncho-Œsophagoscopie

FONDÉ PAR A. CASTEX

PUBLIÉ PAR :

Jean GUISEZ ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS et.

Paul LAURENS

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

RICHEZ SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION.

Il paraît tous les 2 mois un Numéro grand in-8, illustré de figures Abonnement Annuel: FRANCE 20 fr.; ÉTRANGER 24 fr. Le Numéro 4 fr. 50 - Envoi d'un numéro spécimen contre 1 fr.

MÉMOIRES ORIGINAUX PARUS EN 1920

CONSTANTIN (P.-M.). Econiement de liquide céphalo-rachidien par | LANNOIS et SARGNON. Radiumthéraple dans les tumeurs en les fosses nasales. GUISEZ, Réflexions pratiques à propos de queiques ens de corps étranrhino-laryngologie. LAURENS (P.). Des kystes paradentaires et leur traitement.

GUISEZ, Renexions partiques a propos a questos de general general productiques.
GUISEZ, Signes fonctionnels du cancer de l'escophage,
GUISEZ, Les témoses inflammatolires de l'escophage existent-elles?
GUISEZ, Traitement des traumatismes de guerre du conduit laryage

PUGNAT (A.). Deux nouvelles observations de diplitérie primitive de l'oreille movenne.

TRETROP. Tumeur extrinsèque du laryux guérie par la radiothérapie Revues analytiques par MM. GUISEZ, LAURENS, RICHEZ.

LABORATOIRES L. BOIZE & G. ALLIOT PHARMACIENS DE 1" CLASSE Membres de la Société de Chimie Biologique de France

285, Avenue Jean-Jaurés — LYON

#### NOUVELLES (Suite)

Clinique chirurgicale (Cochin); chefs des travaux: MM. Herrenschmidt (anatomie pathologique), Beauvy (biologie)

Clinique des maladles des voies urinaires (Necker); chefs de laboratoire: MM. Chabanier (chimie), Verliac (bactériologie): Morel (urologic expérimentale).

Clinique médicale (Cochin); chefs de laboratiore: MM. Laudat; Raulot-Lapointe (radiologie), Joltrain (bactériologie); chef adjoint: M. Brissaud.

Clinique des maladies du système uerveux (Salpêtrière); chef de laboratoire : M. Bertrand ; chef adjoint: M<sup>118</sup> Lévy.

chet de laboratoire : M. Bertrand ; chet adjoint: M. Berty Clinique médicale (Saint-Antoine); chef des travaux de chimie : M. Grigaut ; chef des travaux d'anatomie pathologique et de bactérologie ; M. Troisier ; chef des travaux d'électrologie et radiologie ; M. Roumeaux.

Clinique obstétricale (Tarnier) ; chef de laboratoire : M. Philippe,

Clinique obstétricale (Baudelocque) ; chef de laboratoire : M. Lelièvre.

Clinique des maladies mentales (Sainte-Anne); chef des travanx d'ophtalmologie : M. Serini ; chefs le laboratoire : MM. Courtade (electricité et photographie), Thuel (anatomie pathologique), Dogny (chimie), Dumas (psychologie)

Hygièue et clinique de la première enfance; chef de laboratoire: M. Dorlencourt.

Clinique des maladies contagieuses; chef de laboratoire: M. Reilly. .Clinique d'oto-rhino-laryngologie ; chef de laboratoire M. Ciéret.

Stomatologie ; chef de travaux : M. Chompret.

Anatomic médico-chirurgicale ; sous-directeur des
exercices de médecine opératoire : M. Grégoire.

Prix Legendre (fondation Arconati Viscouti). — La commission de la Société médicale des hôpitaux a adopté le sujet suivant: Étude historique, statistique et critique sur le rôle du corps de santé français civil et militaire pendant la guerre 1914-1918 et les consequences qui ont pu en découler (dominages pour les médecins, conclusions pour l'aventir).

Le prix sera attribué en décembre 1923. Les onyrages imprimes ou manuscrits devront être déposés à la Société médicale des hópitaux, 12, rue de Seine, avant le 1° novembre 1023.

Académie de médecine de Beigique. — I/Académie a nominé présidents des sections pour 1921: 1º M. I., Frédéricq; 2º M. Firket; 3º M. Goris; 4º M. Malvoz; 5º M. Bruylants; 6º M. Gratia.

I. Academie a mis au concours la quest'ou suivante : Recherches sur l'anaiyse et le dosage des composés organiques arsenicaux employésen médicelne. Le concours sera clos le 15 juillet 1922. Le prix est de 2 000 francs.

L'impôt sur le chiffre d'affaires et les médecins propharmaciens. — M. Lessaché, député, ayant demandé à M. le ministre des l'inauces si un médecin de campagne qui fournit à ses malates les médicaments usuels dans les



IODASEPTINE CORTIAL
LODO-BENZO-MÉTHYL-FORMINE
RHUMAISME DÉFORMANT TUBERCULOSE SEPTICÉMIES DANS TOUS
LES
ECHANTILIONS CORTIAL et C'. 125, Rue de Turenns

LA METAIRIE Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT MÉDICAL PRIVÉ de premier ordre
Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS
Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

Artério-Sclérose
Presclérose, Hypertension
Dyspepsie, Entérite
Néphro-Sclérose, Goutte
Saturnisme

## MINÉRALOGÈNE BOSSON

NOUVEL ET LE MEILLEUR DES HYPOTENSEURS

**AFFECTIONS** L'ESTOMAC DYSPEPSIE GASTRALGIE

## VALS-SAINT-JEAN

#### ENTERITE Chez l'Enfant ↔ Chez l'Adulte

·VALS PRÉCIEUSE l'Eau des Hépatiques



GOUTTE GRAVELLE ARTÉRIO-SCI ÉROSE

SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS



### PARAFFINOLÉOL HAI

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MINÉRAL

INDICATIONS:

Constipation opiniatre, Colites, Entérocolites, Appendicites

Littérature et échantillons : Pharmacie HAMEL - LE MANS à PARIS, Laboratoires TRIOLLET 64, rue de la Rochefoucauld - Tél. Central 72-15

Scrofule Chlorese mphatis CALCILINE

RÉCALCIFICATION, RÉMINÉRALISATION COMPRIMÉS A DÉSAGRÉGATION IMMÉDIATE

MODE D'EMPLOI : 2 comprimés dans un peu d'en avant chaque repas. Enfants 1/2 dosc. A. ODINOT - PARIS - 25, rue Vandau



#### NOUVELLES (Suite)

communes éloignées d'un pharmacien est astreint à la taex sur le chiffre d'affaires, étant donné qu'il exerce une profession libérale et non une profession rentrant dans la cédule des bénéfices commerciaux, puisque la pharmacie n'est que l'accessoire de la profession principale, a recu la répouse suivante :

« Le médecin qui se borne à fournir aux malades qu'il soigne les médicaments nécessaires, sans tenir boutique et sans vendre à tout venant, ne fait pas acte de commerce et n'accomplit pas non plus d'actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Il n'est pas, en conséquence, assujetti à l'impôt sur le chiffre d'affaires. ( Journ. off., 1920).

Avis. - Docteur spécialiste des maladies de l'appareil digestif, grande pratique du laboratoire, disposant petit capital, cherche situation laboratoire, clinique on même paramédicale. S'adresser au bureau du journal A. F. C.

#### MÉMENTO CHRONOLOGIOUE

4 DÉCEMBRE. - Paris. - Clinique médicale de l'Hôtel-Dien. M. le professeur Gilbert : Leçon clinique à 10 h. 45 4 DÉCEMBRE. - Paris. Faculté de médecine. Conrs de diététique. M. le Dr Rathery : Régime des diabétiques.

4 DÉCRMBRE. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beanjon. Pr ACHARD: Lecon clinique à 10 heures.

6 DÉCEMBRE, - Marseille, Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Marseille. o Décembre. -- Aix-Marseille. Concours de l'internat

de l'asile d'aliénés d'Aix-Marseille.

6 DÉCEMBRE. - Paris. Clinique Tarnier : Onverture du cours de pratique obstétricale.

7 DÉCEMBRE. - Bordeaux. Concours pour deux places de médecin adjoint des hôpitaux de Bordeaux.

8 DECEMBRE, - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dien. M. le Pr Gilbert.

9 DECEMBRE. - - Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique (hôpital Lariboisière). M. le Pr Sebileav, Leçon clinique à 10 heures. Nerf facial et paralysies faciales otitiques.

9 DECEMBRE. - Paris. Ecole interalliée des Ilautes Etndes sociales (16, rue de la Sorbonne), 4h. 15. M. MARCH. Conféreuces sur les conséquences de la guerre au point de vue natalité.

9 Décembre. - Rouen, Concours de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Rouen.

10 DÉCEMBRE, - Saint-Germain-en-Laye. Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat en médecine de l'hôpital de Saint-Germain-en-Lave.

10 DÉCEMBRE. -- Paris. Tlôpital Necker. Service de M. le Dr Brouardel, à 10 h. 45. M. CHOAV. Examen clinique des urines.

11 DÉCEMBRE, - Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, M. le Pr Gilbert, Lecon clinique à 10 h. 45.

11 DÉCEMBRE. - - Paris, Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le Pr ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.

11 DÉCEMBRE. - Mézières. Clôture du registre d'inscription pour le concours d'inspecteur départemental : d'hygiène des Ardennes.

12 DECEMBRE, --- Paris. Dernier délai pour les caudidatures à la chaire de physique à la faculté des sciences de Paris

### **lodéine** montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

UTTES (Xg. =0,01) SIROP (0.04) PILULES (0,01)

ASTHME 49, 60 Firmed de Port-Royal, PARIS

#### **romeine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

69, Beulevard de Port-Royal, PARIS

OUTTES ( $x_{\epsilon} = 0.01$ ) DITTIT RS (0.01)

AMPOULES (0.03

CULTURES de PLANTES MÉDICINALES SPÉCIALITÉ DE CAMOMILLE D'ANJOU SÉLECTIONNÉE

RACINE FRAICHE DE VALERIANE sion de racine fraiche de Valériane possède ques, Porcaux : Précis de Pharmacologie médicale, pago 467). Plants enracinés de toute la Médecine végétale, prêts à pique

Docteur Alexandre BARILLET & @ La Dauphinerie de Vihiers (Maine-et-Loire



#### NOUVELLES (Suite)

- 13 DÉCEMBRE. - Paris. Conçours de chef de laboratoire des produits galéniques à la Pharmacie ceutrale des hôpitaux.
- 13 DÉCEMBRE. Marseille, Clôture du registre d'inscription pour le concours de l'internat en médecine des hôpitaux de Marseille.
- 13 Décembre, Lille, Concours de l'internat à l'hôpital Saint-Sauveur et eoneours de l'externat à l'hôpital de la Charité de Lille.
- 13 DÉCEMBRE. Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de médeein du service médical de nuit à la préfecture de police.
- 14 DÉCEMBRE. Orléans. Concours de l'internat des hôpitaux d'Orléaus 15 DÉCEMBRE. - Toulouse. Concours de l'internat en
- CHRONIQUE

pharmacic des hôpitaux de Toulouse.

La croissance, par le Dt I. Dufestel, secrétaire général de la Société des médecins inspecteurs des écoles de Paris. 1 vol. in-18 de 300 pages, avec 20 fig. (Enevelopédie scientifique). Broché: 7 fr. 50, cartouné:

8 fr. 50 (Gaston Doin , édit., à l'avis). La surveillance de la croissance de l'enfant préoecupe à juste titre tous ceux que l'avenir de la race intéresse. Les personnes qui ont la charge de l'éducation et de la santé : les pareuts, les maîtres et les médeeius, dolveut, s'ils veulent conscienciensement remplir leurs fonctions.

connaître les diverses phases du développement. L'excellent ouvrage du Dr Dufestel leur facilitera leur rôle. Complet, clair, documenté, il expose l'évolution de l'enfant, de la naissance à l'âge adulte.

L'auteur, après avoir analysé les eauses qui peuvent influer sur la croissance, étudie le développement physique en exposant comment on peut en apprécier les modalités. L'évolution des organes et les modifications de leur fonctionnement font l'objet des chapitres suivants. Un résumé de la croissance psychique et un exposé des rapports entre le développement du cerveau et celui des facultés intellectuelles terminent l'ouvrage,

Ce petit volume condense ainsi la matière de nombreux ouvrages et sera utilement lu par tous ceux qui veulent bien connaître la croissance physique et physiclogique. L. P.

20 DÉCEMBRE, - Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Cours sur les séquelles médicales et nerveuses des blessures de guerre et des aecidents du travail, sous la direction de M. VILLARET.

20 Décembre, - Bruxelles, Manifestation d'hommage an Dr Bordet, lauréat du prix Nobel.

20 DÉCEMBRE. - Paris. Centeuaire de l'Académie de médecine.

20 DÉCEMBRE, - Marseille, Concours de l'internat de médecine des hôpitaux de Marseille.

20 DÉCEMBRE. - Saint-Germain-en-Laye. Concours de l'Internat de l'hôpital de Saint-Germain-en-Lave.

21 DÉCEMBRE. - Paris. Concours de médecin du service médical de unit à la préfecture de police.

#### LIVRES DES

Le mythe des symbiotes, par Auguste Lumière. 1 vol. iu-16 de 210 pages avec planches : 6 fr. net (Masson et C10, éditeurs, à Paris).

On connaît l'importance actuelle de la question des vitamines. On sait anssi les discussions soulevées par l'opiulon de M. Portler, qui volt dans la vitamine non pas un ferment ou une substance indéterminée de nature chimique, mals un intercorganisme normalement inclus dans la cellule animale ou vérétale et étroitement lié à ses facultés nutritives. Il tirait de cette hypothèse toute une série de conséquences biologiques. Aidé de M. J. Chevrotier et du Dr Vigne, M. A. Lumière a revisé minutieusement les données nouvelles exposées par M. Portier; et de sa critique serrée résulte que la cellule normale ne renferme pas habituellement de microbes, que les symbiotes de M. Portier sont des saprophytes égarés dans les tissus, que les mitochondries ne doivent pas être confondues avec des microbes, qu'enfin les vitamines ne sont pas des symbiotes, mais des substances chimiques encore mal déterminées. La théorie des symbiotes ne saurait être acceptée, mais elle ouvre des horizons suggestifs et soulève d'intéressantes et fruetueuses discussions, le livre de M. A. Lumière en est une preuve.

P. LEREBOULLET.

## Rééducation Physiologique de l'Intestin CACHETS de SANTE de L. PACHAUT

ha : Sans belladone. na : Avec 1 centigr. d'extrait de belladone. CONSTIPATION, MIGRAINES, VERTIGES RÉACTIONS APPENDICULAIRES, etc.

L. PACHAUT, 130, Bould Raussmann, PARIS

CACHETS ANTINÉVRALGIQUES à la SALIOUINOTHÉINE de L. PACHAUT

## **NÉVRALGIES. MIGRAINES** GRIPPE. ÉTATS FIÉVREUX

là 3 par lour.

de L. PACHAUT, 130, Boul Har

#### - I -LIBRES PROPOS

#### BOLCHEVISME ET SAMTÉ PUBLIQUE

Les « renseignements » que M. le député Marcel Cachin et consorts ont pris la peine d'aller chercher en Russie ne peuvent pas, de toute évidence, nous éclairer suffisamment sur la mentalité véritable des bolchevistes, Ceux-ci, d'ailleurs, ont eu recours, pour instruire leurs « camarades » de France, à un système astucieux d'éclairage artificiel, et il est fort possible que si les enquêteurs français avaient prétendu régler eux-mêmes dans tous les sens leurs investigations, ils eussent risqué, en fin de compte, d'être « sadoulisés » sur place.

D'autre part, on ne sait pas bien ce qu'il en est advenu de cette fameuse commission extraparlementaire, politico-sociale et scientifique, laquelle devait se plonger dans une étude approfondie de la psychologie bolchevistique. Elle se proposait d'examiner de loin - voire même de près - ce qu'il pouvait y avoir à prendre dans l'âme des successeurs des tsars. C'est comme si l'on faisait d'un criminel de droit commun un sujet d'études en se demandant - en apparence tout au moins - si l'on ne pourrait pas aimer et utiliser, dans ce criminel, ce qu'il pourrait comporter de bon et de beau. ses forfaits étant comptés à part.

Cette commission d'études a sans doute été prise, soudainement, d'un frisson de terreur devant l'imprévu de sa tâche, ou simplement devant l'impossibilité de s'entendre, se souvenant, après Roger Bacon, que « si Dieu avait réuni une commission pour créer le monde, tont serait encore dans le chaos ».

C'est pourquoi il paraît préférable, si l'on désire compléter ses propres renseignements sur la mentalité des bolchevistes, de puiser à différentes sources, choisies parmi les meilleures. Il se présente précisément un témoignage qui ne paraît pas récusable dans l'espèce : c'est celui d'un médecin allemand, le Dr Adelheim, prosecteur (1), membre de la commission sanitaire de Riga. C'est à propos d'un article intitulé : Importance des États de bordure de l'ancien empire russe comme cordon sanitaire pour le monde civilisé d'Europe (2). L'auteur se défend bien de toute idée politique, ni de vouloir faire de la propagande en faveur de telle ou telle conception du monde. Il entend n'avoir en vue que les intérêts vitaux qui importent à tout être cultivé, quelle que soit

grands l'opitaux, procè'e aux autopsies. (2) Minch. mediz, Woch., 29 sept. 1920.

sa nationalité ou sa direction politique ; « car, ajoute-t-il, le flot rouge qui se précipite de l'Est, porte en soi des dangers, lesquels dépassent de beaucoup les questions politiques et économiques ».

D'après M. Adelheim, la Russie bolchevistique se moque - « au delà de toute description » - de ce principe de tout État civilisé, principe qui déjà ne fut guère apprécié par l'ancienne Russie tsariste; savoir: que l'homme est le bien le plus précieux d'un État. Les maîtres du bolchevisme contemplent avec sang-froid la grande mortalité ainsi que l'indicible misère de la population.

Pour exécuter leur politique impérialiste de conquête du monde, ils ont su conserver les moyens de lutte les plus modernes; mais ils n'ont pas songé ou ils n'ont pas voulu songer à se procurer les movens modernes de lutte contre les ennemis de la santé humaine. Si dans ces derniers temps, des tentatives ont été faites pour enrayer la mortalité en masses, pour combattre les épidémies, c'est uniquement parce que les bolchevistes craignirent pour leur matériel de soldats. Mais dans leur aberration, ils semblent avoir perdu - moralement indifférents - jusqu'à l'instinct de la conservation. Ce peuple qui, avant la guerre, avait une hypernatalité d'environ 45 p. 100, en est arrivé à ce point qu'aujourd'hui les enfants sont une rareté. Ce qu'il y avait d'enfants n'est plus; il n'y a plus de naissance en dépit de toutes les lois sur le mariage, lesquelles n'ont servi qu'à fouler au pied toutes les notions morales. Semblable à la secte russe des Skopze dont la croyance était que la castration de tous les hommes pouvait assurer le retour d'un nouvel empire heureux, le bolchevisme peut être considéré comme une politique d'autodestruction, avec la même croyance en un paradis futur.

Et voici de nouveaux exemples de procédés bolchevistes : A Riga, des jeunes infirmières de vingtaus furent bombardées directrices d'hôpitaux, et elles donnaient aux chirurgiens, des instructions pour leurs opérations, sous menace de peines sévères en cas d'inexécution. Les notions les plus primitives d'hygiène étaient complètement méconnues. Les médecins ne pouvaient se réunir en société que s'ils s'adjoignaient tout le personnel hospitalier.

Et M. Adelheim conclut logiquement - il est permis d'être d'accordavec lui sur ce point-qu'on ne peut contracter aucun accord avec les bolchevistes sur le terrain de l'hygiène internationale. Il préconise un accord entre les pays délivrés du bolchevisme qui se sont constitués sur les ruines de l'empire russe : Finlande, Esthonie, Lethonie, Lithuanie, Russie blanche, Pologne

<sup>(1)</sup> Assistant qui prépare les pièces aratomiques pour l'enseignement. C'est aussi l'anatomo-pati ologiste qui, dans les

REMINÉRALISATION

RECALCIFICATION BIOLOGIOUE GLOBALE POUDRE, CACHETS COMPRIMÉ, GRANULÉ



CHAUX SILICO-FLUORÉE ORGANIQUE

PHOSPHATES ASSIMILABLES

Établissements ALBERT BUISSON 157. Rue de Sècres. — PARIS



Le Diurétique rénal pai excellence

LE PLUS FIDÈLE, LE PLUS CONSTANT

#### LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

PURE

Le médicament régulateur par excellence, d'une efficacité sans égale dans l'artérioscirose. La prissélence, l'albuminurie, l'hy-rophisé.

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'arthritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise les acides urinaires.

- Ces cachets sont en forme de cœur et se prés

FRANÇAIS

4, rue du Roi-de-Sicile = PARIS =

**PRODUIT** 



LIPOIODINE-Ho

Combinaison iodo-mercurielle réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure, avec exaltation de l'activité thérapeutique propre à ces deux composants.

Une seule forme | Gomprimes à 0 gr. 32

Tolérance parfaite.

Echantillons : Laboratoires CIBA — O. ROLLAND, Pholen, I, place Morand, LYON

#### LIBRES PROPOS (Suite)

- Ukraine. Ces pays assureraient, par des engagements réciproques, les mesures de prophylaxie n temationale prévues pour la convention de Paris de 1002 et 1011, ainsi que par l'article 23 du traité de paix de Versailles. C'est l'organisation de ces petits flats en cordon sanitaire qui fait la substance solide et développée du travail de M. Adelheim.

Mais je me borne aujourd'hui à extraire les petits renseignements supplémentaires sur les bolchevistes, renseignements qui, sans aucun doute, auront échappé à M. Marcel Cachin. CORNET.

#### VARIÉTÉS

#### LES RÈGLES DE LA DÉONTOLOGIE MÉDICALE, D'APRÈS CONSTANTIN L'AFRICAIN (XI° SIÈCLE)

Parmi nos grauds ancêtres médicaux du moyen age, qui ont contribué à la diffusion des traditions médicales grecques, latines et arabes, il faut faire une place à part à Constantin (de Carthage), dit l'Africain. L'un des premiers, il fit connaître au monde occidental les traveux d'Hippoerate, de Galien et des Arabes.

Né à Carthage, il vécut dans le xie siècle, et l'on place la date de sa mort vers 1087. Il se rendit de bonne heure à Babylone, où il séjourna trente-neuf aus et où il apprit les langues arabe, chaldéenne, persane, égyptienne et indienne, ainsi que la médecine. Après son retour dans sa patrie, il se rendit suspect à ses concitoyens, par l'étendue de sa science, qui parut tenir de la magie, et il dut fuir afin d'éviter la mort, Il s'emberqua sur un navire qui se rendait en Sielle, et

grâce à un déguisement de gueux, il débarqua à Salerne. Il y fut rencontré et reconnu par le frère du roi de Babylone, qui se trouvait à Salerne. Recommandé au duc Robert Guiscard par ce prince, qui répondit de lui et le désigna comme l'un des plus grands savants du temps, Constantin reprit sa place dans le monde ; peu après il se fit religieux et entra dans l'ordre de Saint-Benoît, au monastère de Sainte-Agathe d'Aversa. Il s'y consacra à l'étude de la médecine et v éerivit deux importants ouvrages. L'un de ces manuscrits (qui est actuellement déposé dans la Bibliothèque impériale de Vienne, Autriche) fut publié en 1536 à Bâle. C'est l'ouvrage intitulé : De morborum cognitione et curatione libri septem. L'autre manuscrit fut imprimé en 1539, à Bâle (apud Henricum Petrum). Son titre est plus complexe: Summi in omni philosophia viri Constantini Africani, etc. Ccs dcux ouvrages sont dédiés aux abbés du monastère du Mont Cassin.

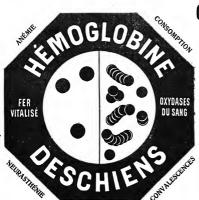

## OPOTHÉRAPIE Hématique

Sirop de DESCHIENS

à l'Hémoglobine pure

#### REMPLACE VIANDE CRUE et FER

employé par 30.000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

> Pour leur famille Pour eux-mêmes

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: 1 cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9. Rue Paul-Baudry, Paris.



#### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS Et alimentation progressive et variée des enfants

## FARINES MALTEES JAMMET

ARISTOSE - CÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC.
CÉRÉI LES JAMEST pour Décoctions - OACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc.
cochure et échantillors sur demande, M° JAMMET, 47, Roy de Miromesnii, PARIS

### **DOCTEURS**

Catalogue et Renseignements sur demande

aui voulez vous installer

#### La Maison DRAPIER et Fils

7. Boulevard de Sébastopol, PARIS (Ier)

Fabricants d'Instruments de Chirurgie et de Mobilier chirurgical

Dans le but d'être utile au Corps Médical consent des

Conditions de paiement à TRÈS LONG TERME



### MÉDICATION IODÉE SENSIBILISÉE ASSOCIATION D'IODE ET DE LIPOÜDE TYROÏDIEN

Les indications sont celles de la médication indée : ARTHRITISME - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISMES

AMPOULES INJECTABLES (Envoi & hantillons sur demande)

Dépit Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C\* - Y. BORRIEN, Ducteur en Pharmecie, Concessionnaire exclusif
54, Faubourg St. Honoré, PARIS - Tél Elys. 36-64 et 36-45



### CLINIQUE MEDICALE D'ECULLY à 5 kil. de Lyon 300 m. d'altitude

Etablissement moderne, dans les monts du Lyonnais

États neurasthéalqueset psychasthéalques, morphisonanes, maladies du thoéalgestil et de la muitilée CURES DE REPOS, DE RÉGIMES, TRAITEMENTS PHYSIOTHÉRAPIQUES Dr FEUILLADE, médécula directeur à Écully (Rhône)

Notice sur domande

L. B. A. Téléphone : Élysées 36-64 LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A. Teléphone : Élysées 36-45

## **EVATMINE**

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

#### VARIÉTÉS (Suite)

L'œuvre de Constantin, ainsi qu'il le déclare d'dilleurs lui-même, est une mise au point et un commentaire des travaux des anciens et plus spécialement de ceux d'Hippoeratue et de Galleu; à ce titre, il n'est pas sans intérêt de reproduire les règles déontologiques qu'il formule dans son dernier volume, et qui sont remarquables por leur dignité professionnelle, un désintéressement rare et une exquise bonté.

Comment doivent se comporter ceux qui exercent la médecine

« Il convient que celui qui veut se consacrer à la profession médicale honore son Maître ; qu'il le loue, et le serve comme ses propres parents. Il doit le présenter à sa famille et à ceux dont il dépend. Le Maître doit être honoré, comme il convient de se comporter vis-à-vis de celui qui vous instruit des choses obscures et de celles qu'on ignore. Lorsque le Maître se trouvera en présence de quelqu'un qu'il doit instruire, qu'il veille à ce que ee disciple soit digne de lui, Qu'il instruise tous ceux qui en sont dignes et cela sans argent, sans honneurs; qu'il ne cherche pas d'autre récompense que leur mérite futur et qu'il s'applique à éloigner de cette science ceux qui en sont indignes. Ou'il s'efforec de faire recrouvrer la santé aux malades, et qu'il ne fasse pas eela dans l'espoir d'obtenir de l'argent ; qu'il ne considère pas plus les riches que les pauvres, et pas plus les nobles que les manants. Qu'il n'enscigne pas les médications nuisibles et n'approuve pas ceux qui les font connaître ; de erainte qu'un ignorant vulgaire ne les apprenne, et ne prépare, de sa propre autorité, un breuvage mortel. Qu'il ne montre pas comment se fait l'avortement. Mais lorsqu'il aura été appelé auprès d'un malade, qu'il ne s'éprenne pas de sa femme et qu'il ne regarde pas sa servante ou sa fille. Celles-ci, en effet, rendent aveugle le cœur de l'homme. Ou'il garde pour lui seul les choses qu'il a apprises sur son malade. Parfois un malade confie au médeein des choses qu'il rougirait de faire connaître à ses parents. Qu'il fuie la luxure, et qu'il se garde des plaisirs du siècle et de l'ivresse. Ces choses troublent l'esprit et fortificat les dispositions du corps à la maladie. Qu'il aime assidûment l'étude pour rendre la santé aux malados, qu'il ne délaisse pas la lecture, de sorte que si par hasard il perd ses livres, il ait recours à sa mémoire. Qu'il ne dé daigne pas de visiter les malades quels qu'ils soient, afin que son expérience soit toujours grande. Ou'il soit pieux, humble, bon, aimable, qu'il recherche l'assistance divinc. »

> D' Busquet, Bibliothécaire de l'Académie de médecine.

#### ARMAND GAUTIER 1837-1920

Il y a trois mols, Paris médical annoquit en quelques glues à ses lectuers ia mort d'Armand Gautier, Qu'il us soit permis d'évoquer aujourd'ini la mémoire de l'éminent chimiste, et de résumer brièvement son œuvre. Peutêtre devrais-je tout d'abord n'excuser de ne lui apporter qu'aussi tard ce témoignage d'admiration et de respectuense affection.

Sans doute il est trop tard pour parler encor d'elle; Depuis qu'elle n'est plus quinze jours sont passés...

soupire mélancoliquement le poête des Nitits, dans ses célèbres «Stauces à la Mallitra» a Mais je n'ai pas à exprimer la même craitute. Si le savant fignore, au cours de son existence discrètement laborieuse, la popularité et les triomphes bruyants d'une cantatrice célèbre, as gloire et moins éphémère. A. Gautier a miserit son nom dans l'histoire en caractères indélébiles, et les anmées succédecrot aux années, sans l'effacer de la mémoire des curieux de séchece. Qu'importent quelques semaines à qui a l'immortaillé.

Armand Gautier est né à Narbonne le 23 septembre 1837. Son père, après avoir exercé quelque temps la médecine à Montpellier, s'y étt it retiré pour s'adonner à l'agriculture. L'enfant grandit eu contact avec la nature. Déa que s'évalla as jouen intelligence, il se passionna pour les merveilleux spectacles qu'elle lai offrait, et qui possient à son ardiente curiosité des problèmes toujours nouveaux. Il préférait étudier dans le livre grand ouvert devant lui des vastes landes ensoiellées, que dans les manuels sociaires. Aussi ess premiers maîtres le considérèrent-lis comme un assezmédiorre écolier. Il n'avait rien du fort en thème 1

Cependant les années s'écoulaient, et l'âge arrivait où le jeune Gautier dut choisir entre les différentes voies vers lesquelles il pouvait orienter son activité. La précision des mathématiques le séduisit tout d'abord, et il alla à Taris se prépare à l'Récele polytechnique. La faiblesse de sa vue, dont il devait souffir toute sa vie, l'empécha de s'y présenter. Il revint à Montpellèr, et, après quelques hésitations, entra à l'Égole de médecine. Un an après, il devenait le préparateur de Béchamp. Sa vocation était définitive. La chimie l'avait conquis, et pour toujours.

C'était le moment où se préparait la révolution, qui devait substituer à la vieille notation en équivalents, frappée de stérilité, la notation atomique. Après Gerhardt et Laurent, Wurtz et son école s'étaient jetés dans la mélée, et s'efforçaient de pénétre le mystère de la constitution des molécules organiques. Cautier comprit l'avenir des notions nouvelles; il abandonna Montpellier, où les éculyalents restaient en homeur, et vint à Paris apporter



## SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules

Alcerothérapie spécifique des <u>ANÉMIES</u> (Carnot)

B) Tous autres emplois du Jerum de Cheval : HEMORRAGIES (PEWeill) PANSEMENTS (R. Petit.)

Sirop ou Comprimés de sang hémopoïétique total ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE, etc.

Echantillong, Littérature
21 RUE D'AUMALE, PARIS

### VARIÉTÉS (Suite)

aux adeptes de la religion nonvelle le concours de sa jeune et ardente activité.

Entré au laboratoire de Wurtz, ß y débuté par un coup de maître, la découvert els carbylamines (f860). Ce n'est pas les le lieu d'explainer l'importance de ce travail de chimle purc. Qu'il me suffixe de dire que, seut, i est suffixe à conquérir au jeune travailleur la célébrité, Il est le gage de la brillante carrière qui lui ett été réssrué, s'il fût resté fâdèle à sa première orientation. L'Académie des celences en souligna la portée, on inscrivant son auteur aur la lâte des candidats dans la section de chimie (1868). Il watt trente ct un ans l

Maís le jeune chimiste se sentait plus attiré vers les applications médicales et biologiques de la science, dans laquelle il venait de débuter si brillamment. En 1869, il aloudait avec succès le concouré d'agrégation à la l'acutifé de médicaine de Paris, Après la guerre, il y prenaît la direction du laboratoire de chimie biologique, don't l'initiative de Wurtz avait provoque la création. En 1884 — suprême honneur — il remplaçait son mattre dans la chaire de chimie médicale. Après le grand Dumas, Adolphe Wurtz après Wurtz Armand Gautier. L'enseinement ne devait pas cesser de briller d'un vit éclat, et de contribuer largement à la gloire de la Faculté de médicaire de Paris.

C'est dans cette chafte que devait se dépenser, jusqu'à l'incure de la retrate, la féconda estivité d'Armand Gautier. C'est dans le laboratoire, qu'il installa lui-même après la mort de Wurtz, qu'il a pourssivi ses travaux, réalisé sea découvertes. C'est là qu'il reçut les plus hautes distinctions dont puisse s'honorer un savant. Il appartenait à l'Académie de médenie depuis 1879. Dix ans après, il succédait à Chevreul à l'Académie des sciences, qu'il devait présidér en 1911.

Quand, sa soixante-quinzième année écoulée, Gautier dut, frappé par une règle inflexible, descendre de sa chaire, il n'avait rien perdu de sa merveilleuse activité scientifique. C'efit été une cruauté que d'arracher de ses mains encore vaillantes les instruments de travail dont il avait fait, pendant près de trente ans, un si utile usage. C'eût été plus que de l'ingratitude, de la déraison, car on pouvait espérer encore, de l'infatigable travailleur, une contribution précieuse aux progrès de la science française. Une entente entre Landouzy, doyen de la Faculté, et Weiss, professeur de physique, permit de lui conscrverle laboratoire qu'il avait foudé, et qu'il avait illustré par ses découvertes. Il y travailla jusqu'au jour où la maladie, s'alliant aux années impuissantes à terrasser l'indomptable lutteur, le condamna au définitif repos, Sur l'ordre des médecins, Armand Gautier partit pour le Midi. Ses amis espéraient que le clair soleil, qui avait égayé son enfance, maintiendrait quelque temps encore la vie dans son organisme défaillant; mais, sans activité scientifique Gautier était incapable de vivre. De la villa de Cannes, o la tendresse des siens l'entoureit des soins les plus attentifs, sa pensée s'envolait sans cesse vers les pièces étroites en façade sur le boulevard Saint-Germain, où il avai connu les pures joies de la recherche triomphante, o jamais sans doute ne pénétrait le soleil, mais qu'aveit illuminées d'une incomparable lumière la flamme éblouissante de son enthousiasme scientifique. A plus de quatrevingts ans, il rêvait de recherches nouvelles, et il envoyait

des instructions, et des plans de travell à son préparateur Claussmann, confident de ses demières pensées, dont la main hable, vennt au scopne de sa main dédillante, restait la fidile exécutjes de ses toujours jeunes consciption, Depuis pius d'un demi-tâdée, il avait tout sescrife à la sgience. Il lui ayait donné toutson cour, Pile avait séé la raison de sa vie et de tous les acets de sa vie. Le jour poi li sentit qu'il ne pouvait plus rien pour elle, il s'est éteint doucement, comme une finame désormais inuite.

.

Je n'ai pas, dans ce court article, la prétention d'analyser l'œuvre considérable d'Armand Gautier. Il ne m'est possible que d'en signaler les parties les plus lumineuses. Encore m'en tiendrai-je exclusivement à celles qui intéressent plus particulièrement les lecteurs de ce journal

C'est d'abord la découverte que toutes les cellules, aussi bien cellue dont l'agrégat constitue les organismes supérieurs, que les microbes, sont capables de fabriquer des alcaloldes toxiques. Il semblait, avant les travaux de Gautier, que cette fabrigsion de fait l'euryre exclusive des végétaux. L'étude des ptomaines, puis des l'eucomaines, conduisit le savant chimiste à la considèrer comme une fonction de tout être vivant, et à introduire dans i a scênce, sur le rôle de l'intociation dans les maladies microblemnes, et dans les maladies de la nutrition, des notions dont l'avenir devait démontre l'exactitude.

A l'époque où Gautier poursuivait ces recherches, la nutrition était considérée, depuis Lavoisier, comme une oxydation complexe, une combustion lente de la lait qui, le premier, démontrs que l'oxygènic de l'air. C'est lait qui, le premier, démontrs que l'oxydation n'est que le phénomène ultime de la nutrition. L'hydratation, sans intervention de l'oxygène libre, est le phénomène fondamental et primitif de la dégradation de la mattère vivante. C'est au cours de l'estigence naméroihe de la cellule, que se forment des substances toxiques. L'oxydation ultérieure a pour effet de les rendre inoficavies, en les détruisant. La notion de l'auto-intoxication acquérait de ce fait une précision et une clarté nouvelle.

La plus importante peut-êțre, à coup sâr la plus imprévue des découvertes d'Armand Gautier, fut cele de la présence constante de l'arsenie dans les êtres vivants. Il montra le premier, que ce métalloïde, dont la toxicité seule avait frappé jusqu'alors les physiologistes, cet un élément constituant de 'organisme animal.

Je ne puis citer les travaux d'Armand Gautier sur Jarsenic, sans rappeler ses recherches relatives à l'action pharmacodynamique des composés organiques arsenicaux, en particulier du caccolylate de soude et de l'ambéal. Ce n'est pas amoindrir la valeur de la découverte par Ehrifich des arsénobensols, qui ont transformé la thérapeutique de la syphilis, que de dire que cette découverte fut un heureux et logique développement des recherches sattérieuxes d'Armand Gautier.

C'est Geutics qui le premier constata dans l'air la présence de l'hydrogène libre. Il établit que ce gaz se dégage incessamment du sol, pour se brûler dans les couches élevées de l'atmosphère. La place me manque pour exposer par quelle série de déduction et d'ingénieuses

# Lipoïdes H.I.

### LIPO-PHOSPHATIDES

ANDROCRINOL Lipoïde testio.

GYNOCRINOL Lipoïde de l'ovaire

ADRÉNOL CORTEX

GYNOLUTÉOL Lipoïde du corps jaune de l'ovaire

des glandes surrénales

NÉPHROCRINOL

HÉMOCRINOL
Lipoïde des globules rouges.

Lipoïde des globules rouges. ETC., ETC.... ET DE TOUS LES ORGANES
AMPOULES INJECTABLES et PILULES ou CAPSULES

Envoi echantillons et bibliographie sur demande

Dépôt Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & Cie

54, Faub. St-Honoré. PARIS - Tél. Éivs. 36-64 et 36-45 - Adr. Tél. Rioncar-Paris

## Grippe,

Pneumonie et toutes affections

fébriles.

Toujours traitées avec succès, dans leurs formes asthéniques surtout, par le

### PHYTINATE de QUININE,

dont on connaît l'activité, la bonne tolérance, les effets toniques et reconstituants.

Quin, 57 0/0 & Phosph. 12 0/0.

Laboratoires Ciba
O. ROLLAND
1. place Morand

LYON

Notre éther glycéro-colique soluble

LE RESYL

Antiseptique pulmonaire cicatrisant Sirop, Comprimés, Ampoules

### VARIÉTÉS (Suite)

expériences l'auteur fut conduit de cette première constatation à une conception personnelle des phémomènes volcauiques, et à une théorie de la formation de certaines œux minérales, aujourd'hui généralement acceptée.

Qu'il mesoit encore permisde signaler brievement, parmi les sept cents et quelques publications d'Armand Gautier, sesrecherches sur les matières albuminoïdes, sur leglycogène, sur les chlorophylles, dont il obtint le premier échantillon cristallisé, sur la matière colorante des vins.

Je ne puis ne pas rappeler aussila contribution importante apportée par Gautier au développement de l'hygéène. Ses travaux out eu une influence prépondérante dans l'orientation de la lutte contre le saturnisme; il a fourni aux chimistes des méthodes prédeuses pour déceler ses sophistications des vins. Il eut, dans toute sa carrière, la préoccupation d'être utile, et son œuvre fut non seulement brillante, mais blenfaisante.

\*

Au terme de cette sèche énuniération, je voudrais en quelques mots dégager le caractère général de l'œurse si riche et si diverse de Gautier, caractère qui, malgré sa variété, lui conserve une homogénété et une harmonie incontestables.

En l'étudiant, on est .out d'abord saisi de l'indépendance de l'auteur vis-à- vis des doctrines régnantes. Cette indépendance a frappé tous ceux qui ont eu la bonne fortune d'approcher Armand Gautier. C'est en vain qu'on lui opposait dans la discussion une opinion consacrée par un consensus général. Vis-à-vis des doctrines, il se montrait révolutionnaire, et n'admettait d'autre barrière à ses hypothèses les plus hardies, que le fait rigoureusement observé. Cette tendance de son esprit n'a pas peu contribué à l'originalité de son œuvre. Les faits nouveaux dont il a eurichi la science ont presque tous, au moment de leur publication, ébranlé comme un coup de bélier le mur des idées traditionnelles. S'ils nous semblent aujourd'hui incontestables, il suffit de se reporter par la pensée dans le milieu scientifique qui en reçut la révélation, pour juger de la surprise qu'ils y causèrent.

Une autre tendance ressort de l'étude de l'œuvre de Gnutier, c'est celle d'argir tous les aquéts qu'il touche, de s'échapper du fait précis, dont il vient de faire la découverte, pour en titer des conséquences imprévues, dont l'Importance déborde de beaucou celle du fait lu-indene. C'est ainsi que constamment il s'est trouvé entraîné à des incursions heureuses dans les domaines les plus divers, dans la physique, dans la géologie. C'est ainsi que d'un foit de détail bien observé, son imagination s'élevait jusqu'aux problèmes les plus troublants. L'étude des mattères colorantes du raishi e conduisait à étudier la formation des races, la présence de l'hydroghen libre dans l'air lui ouvait des horizons nouveaux sur l'origine des phênomèes volcaulqués et la formation des est minérales.

Son cerveau', était en perpétuel bouillomement. L'opinion populaire met volontiers en opposition la création artistique et la création scientifique. La première lui paraît cauvre d'imagination, le seconde de froide réficacion. Gautler était un vivant démenti à cette croyace banale. Il n'a jamais travaillé que dans l'enthousissme, et nulle imagination de poète ne fut plus exubérante. Mais l'imagination du savant n'est pas celle du poète Comme un arbre puissant, elle ne peut jeter de rameaux vers le ciel qu'après avoir poussé dans le sol des racines profondes.

Ces racines, l'œuvre de Gautier les possède plus que toute autre. A la base de Lacune de ses recherches, fl y a une étude de pure technique, précise et serrée. Ce n'est qu'armé d'une méthode de travail irréprochable, qu'il a abordé ses travaux. Si ses uotions qu'il a întroduites dans la science ont pris autant d'importance, éxet — pour reprendre mon image — parce que les branches les plus audacieuses dans leur élan vers l'infini, des arbres qu'il plantait, recevaient des racines une sève abondante et vivoureuse.

Il arrivait bien quelquefois que l'imagination débordante du savant rompait les entraves qui liaient sa pensée à l'expérience. Les grands problèmes de la philo-



Le professeur Armand Gautier.

sophie et de la religion, le mystère de la vic et de la rétation l'ont plus d'une fois hanté, comme lis out hanté tous les esprits vraiment supérieurs, mais il avait l'âme trop scientifique pour ne pas discerner les frontières de la science. Positivais irréductible en deçà de ces frontières, il refusait à la science le droît de les franchir, et, audela, laissait libre carrière à son sentiment spiritualique.

Gautier n'ignorait pas, ne pouvait pas ignorer la valeur de son couvre. Il exprimait son sentiment sur ses travaux, avec une spontanéité, une simplicité charmantes. Peut-on l'en bilaner? Le littérateur, l'artiste peuvent douter de la beauté de leurs ouvrages. L'homme de science ne peut se méprendre sur l'importance de ses recherches, et la modestie, quand il a pleine conscience de sa supériorité, ne peut être chez lui qu'une attitude. La sincétité n'est-le pas préférable?

Gautier ne se contentait pas d'apprécier ses œuvres. Il avait pour ces filles de son imagination et de son travail une tendresse toute paternelle, et il ne tolérait pas que quiconque parût s'attribuer sur elles une part de paternité,

Le même sentiment l'empêcha toujours de livrer à ses élèves, pour ne développer l'étude, les idées de travail qui jaillissalent en foule de son cerveau en perpétuelle gestaux de la comme ces pères dont la tendresse jalouse ne peut ge résigner au mariage de leurs enfants, il ne pouvait se résoudre à confier ses conceptions à des mains étrangéres. Il n'eu pour ainsi dire pas d'autres collaborateurs

#### VARIÉTÉS (Suite)

que ses préparateurs. On reste émerveillé de la somme de travail qu'il dut dépenser pour réaliser seul une œuvre comme la sienne, mais on a quelque regret des travaux qu'il ett pu inspirer, en distribuant à quelques collabora' teurs de mointer génie le tro-pieln de ses diées.

Si la science a cu de beaucoup la plus grande part dans les préoccupations d'Armand Cautier, il ne faut pas croire que as vive intelligence sos oté enfernée de parti pris dans le vaste domaine où il a marqué son passage par des découvertes de premier ordre. Aucune manifestation de l'activité humaine ne le laissait indifferent.

Je me rappelle un voyage que nons fimes ensemble en Italie. Quel enthousiasme devant les chéré-d'œuvre accumulés dans les muéses et les églises! Quelle indignation devant les réflexions plus ou moins niaises que provoquent ees chefs-d'œuvre de la part de maints touristes!

Et quelle jeunesse débordante! Je l'entends encore, à Ravenne, dans le bois où, d'après la légende, Dante venait rèver à Béatris, improviser des vers, qui n'avaient d'ailleurs aucune prétention à faire oublier ceux de la Divine Comédie. Presque septuagénaire, il était le plus ieune de nous!

Je ne veux pas terminer cet article sans m'acquitter d'une dette de reconnaissance.

Quand, il y a quelques vingt ans, les circonstances

m'amenèrent à Paris, je connaissais à peiuc Armand Gautier. Je n'oublieral jamais avec quelle bonne grâce il m'ouvrit son laboratoire. Des relations affectieuses se lièrent dès lors entre nos deux familles, et l'admiration que j'avajs pour le savant s'accrut de l'affection que l'éprouvai pour l'homme.

Quiconque ne l'a pas connu dans son foyer n'a eu de lui qu'une vision incomplète.

Il avait épousé la fille de Coulier, professeur de pharnacie à l'école du Val-de-Grâce, et trouvé en elle une compague incomparable. Pennue de grande intelligence et de grand cœur, elle fut pour lui une collaboratrice précieuse. Il avait en son jugement une confiance illimitée, et ne prenait aucune décision importante aans s'inspirer de ses conseils. Que de fois son robuste bon sens, son act exquis surner tramener à une rotion plus exacte d'une situation délicate le savant que son ardente imagination riaquit d'écare !

C'est auprès d'elle et de ses enfants qu'Armand Gautier a passé les heures les plus heureuses de sa vie. Le bonheur seud és on foyer pouvait le distraire des devoirs que lui créait son génie. Seule la tendresse des siens put adoucir pour ce laborieux la médiancolle du repos, après une existence toute de travail et d'activité.

Il s'est éteint à près de quatre-vingt-trois ans. Si, au moment de mourir, il a pu embrasser d'un coup d'œil sa longue et féconde carrière, il a pu, comme l'empereur romain, s'endormir en paix: il n'a pas perdu sa journée

G LINOSSIER.



### TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

#### REVUE DES REVUES

L'anophélisme en France (ROUBAUD, Ann. de l'Institut Pasteur, 1920, nº 4).

L'auteur a étudié, dans les zones marécageuses de la Vendée et dans la région parisienne, les conditions de nutrition des anophèles et le rôle du bétail dans la prophylaxie du paludisme, En Vendée, l'Anopheles maculipennis s'abrite à l'intérieur des maisons d'habitation et des étables ; mais il a une prédifection spéciale pour le bétail. L'homme ne joue qu'un rôle très effacé dans la nutrition des anophèles vendéens ; ceux-ci recherchent principalement les bovins et les chevaux, puis les porcs, les chèvres, les moutons et les lapins. Il en résulte que les bovins, attirant à cux la majeure partie de la faune anophélienne, protègent les animaux de moindre taille qui vivcut dans leur voisinage. Ils protègent également l'homme, c'est pourquoi les habitations qui renferment le plus d'anophèles sont celles dont les étables sont les plus pauvres en bétail; c'est un besoin de sang qui pousse les anophèles à pénétrer dans les maisons pour y satisfaire leur appétit.

Les mêmes faits ont été constatés aux environs de Paris. dans la région de Chatou-le Pecq ; on y trouve les anophèles sur le plafonnement des écuries et des étables, au voisinage des bestiaux. L'homme est ainsi protégé contre les piqures de l'A. maculipennis par le bétail qui l'entoure ; le gros bétail draine à lui la plupart des anophèles, et les petits animaux sont protégés par les autres. Mais, pour qu'une population anophéline un peu densc soit nourrie selon ses besoins, il faut que le bétail se <sup>t</sup>rouve, à la période du vol des anophèles, au repos dans des abris convenables ; c'est-à-dire que les animaux, pour protéger l'homme en détournant sur eux les piqures des moustiques, doivent être maintenus la nuit dans les étables. Il semble s'être formé, dans l'Europe agricole, une race d'A. maculipennis essentiellement adaptée au bétail-Actuellement, la quantité de bétail suffit à assurer la protection humaine en France ; mais un développement considérable des gîtes à larves et un accroissement du nombre des anophèles peuvent rendre le nombre des bestiaux insuffisaut à protéger l'homme, d'où l'éclosion pos\_ sible d'une épidémie de paludisme.

Daus les pays palustres, l'introduction du bétail au voisinage des habitations ne doit pas être considérée comme un facteur important de la lutte antipaludéenne, Les grandes mesures antilarvaires restent à la base d'une prophylaxie anti-anophélienne bien conduite ; la prophylaxie animale ayant de l'importance la où il n'existe que des gîtes peu étendus. Pour être protecteur, le bétail doit être choisi en tenant compte des variétés d'ano phèles. A ce point de vue, on peut adjuettre deux groupes d'anophèles : d'une part, les Entophiles, qui recherchent leurs hôtes à l'intérieur des habitations ou des abris clos, et contre lesquels le bétail ne protège l'homme que si les bêtes sont elles-mêmes abritées la nuit ; d'autre part, les Exophiles, qui attaquent leurs hôtes à l'extérieur, en plein air, et contre lesquels l'homme trouve une protection dans de grands troupeaux de bœufs parqués en plein air. Un troisième groupe est formé par les anophèles amphophiles, qui n'ont pas de mode d'attaque défini. En tenant compte de ces faits, la nouvelle méthode de prophylaxie antipaludéenne par le bétail pourra contribuer

dans une large mesure, à l'assainissement des pays chauds.

L. B.

Anaphylatoxine et anaphylaxie (A. Besredka, Ann. de l'Institut Pasteur, 1920, nº 5).

M. Besredka rejette la théorie des anaphylatoxines admise par Friedberger, par Novy et par Bordet. Ces auteurs croient, avec Ch. Richet, que le choc anaphylac, tique est dû à la mise en liberté d'un poison, qui est l'anaphylatoxine. Mais ni le mode de préparation de l'anaphylatoxine, ni son mode d'action ne concordent avec les phénomènes qui caractérisent le processus anaphylactique; la vaccination contre la gélose, ou l'anaphylatoxine in statu nascendi, ne permet pas de dépasser la dose mortelle, tandis que la vaccination contre l'antigèue. chez un animal anaphylactisé, est presque illimitée. Le cobaye vacciné contre l'anaphylatoxine n'est pas vacciné contre le choc anaphylactique, et le cobaye vacciné contre le choc n'est pas immunisé contre l'anaphylatoxine. Enfin le sérum de l'animal vacciné contre l'anaphylatoxine renferme une substance antagoniste qui neutralise cette dernière, tandis que le sérum de l'animal vacciné contre le choc anaphylactique ne renferme pas d'anticorps. Les phénomènes concernant l'anaphylaxie ne rentrent done pas dans le cadre de l'anaphylaxies Celle-ci n'a pour substratum aucun poison spécial ; les accidents sont le résultat d'une sorte de choc opératoire, provoqué par la rencontre brutale de l'antigène et de l'anticorps, du sensibiligène et de la sensibilisine.

. R

Des hémorragies nasales post-opératoires (Améprix Pugnat, Revue de laryngologie, nº 22, 30 nov. 1919).

L'auteur, avec l'appui de deux observations, nous rappelle la gravité des hémorragies chez les sujeta atteints d'insuffisance hépatique. Cette demlére est une cause comme de diminution de la coagulabilité sanguine; aussi doit-on en tenir compte avant tout acte chirurgical. Le tout est d'y penser.

J. TARNEAUD.

Trépanation du golfe de la jugulaire par la voie transjugo-digastrique (I<sup>p</sup> J. MOURET, Revue de laryagologie, nº 22, 30 nov. 1919).

M. Mouret rapporte trois cas de thrombose du bulbe delajugulaire qui ont guéri après l'intervention suivante:

Trépanation mastolidenue large, ligature de la veine jugulaire, prologuement de l'incision rétro-uniteulaire à 5 centinuêtres au-dessous de l'apex, le long du bord antérieur du sterno-elédio-mastolidien. Désinsertion des attaches apexiennes postérieures de ce muscle. Tels sont les premiers temps; ensuite Mouret récline le digastrique en avant, prend ses deux points de repère, la suture occipito-digastrique d'uue part et l'apophyse la suture occipito-digastrique d'uue part et l'apophyse mont l'apophyse jugulaire; jusqu'a turo déchiré posté-ricur. Il ne reste plus qu'à enlever le thrombus et à traiter la fésôn vasculaire.

J. TARNEAUD.

HYPNOTIQUE PUISSANT SÉDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE - 159, Av. de Wegner, PARIS

ACIDE THYMINIQUE

UROTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

1

Littérature et Echantillans LABORATOIRE DE THERAPIE BIO CHIMIQUE, 159, Avenur de sam, rARIS

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif

EXTRAITS BILIAIRES

DÉSINFECTION INTESTINALE

Litterature et Echantillani, LABORATOIRE DE THERAPIE BIO CHIMIQUE, 50. Rue Rennequin. PARIS

### REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS Séance du 12 novembre 1920.

Traitoment physique des manifestations méduliaires et radiculaires de l'entéphalo-myélite épidémique. — M. CUARTINE montre que les reliquats de cette encéphalo-myélite, dont l'encéphalite léthargique est nue des formes, sont différents des reliquats des encéphalites secondaires. Le traitement physiothéranique modific ces reliquats.

Dilatation des bronches et injections intratrachéales.—
M. Rossprütta, a mainteun en bonne santé pendant
quatre ans, nne malade atteinte de bronchite puruleute,
grâce à des injections intratrachéales vraies, faites quotidiemenent, puis neue od eux fois par semaine. l'interruption du traitement fut suivie d'une rechute avec mort
rapide par abec âu cerveau.

Le terrain tuberenieux est-il décaleillé? — M. Lastarris edemaude si on a le drid te d'ire que le terrain tuberenieux est décaleifé. Il faut en effet ne pas oublier que la terrain tuberenieux cent décaleifé. Il faut en effet ne pas oublier que la sujet sain, par les urines et les fèces, si douc on ne fait pas la somme de la chaux urfiaire et de la lanxifécale, on n'aura pas la totalité de la chaux dinnie. Void il a technique simple de M. Lemanter : Oumet deux cullières de lati moyen dans lequel on doser la chaux. Les nrines totales de vingt-quatre henres et les fèces seront recueillies. On y dosera la chaux. Las annies et chaux fécale sous donne les sorties. La balance nous dira si ou a nue perte de calciuu.

Modifications de la tension artérielle pendant la cure thermale de Luchon. — M. MOLINÉRY dounc le résumé de 1 400 observations relevées soit à Barèges, soit à Luchon, au moyen de l'appar-sil Plachon. Dans 172 lp. 100 des cas la tension artérielle est favorablement influencée. Qu'il a'agisse d'élimination de décliets nréogéniques, de toxines hypotensives ou d'une action stimulante sur les endocrines, l'action profende da soufre dans l'économie semble être un fait cliniquement démontrable.

Le traltement de la syphilis nerveuse. Méthode normale et méthode de Sleand. — M. LAERDOR rappelle que les règles du traitement de la syphilis nerveuse sont les mêmes que celles du traitement de la syphilis ancienne. Elles s'appliquent au traitement du tabes, de la paralysis générale, de l'épliepsie, de l'atrophie meuculaire progressive comme à ceut de la syphilis cercherale vulgaire. La méthode de Sleard, qui peut donner des résultats analogues lorsque la quantité d'arisnobenzo il injectée est la même, est inutile, et elle est dangereuse eu raison de sou caractère mécanique et des phénomèmes toxiques.

A propos du diagnostic différentiel de la coxaigle. -M. CARLE REDERER rappelle qu'aucun signe clinique on radiologique ne peut fouruir au début les éléments d'un diagnostic certain, que la hauche réagit anx affectious de voisinage (appendice, annexes) et proches (coxa vara, trochantérites) avec lesquelles on la confond sonvent, et qu'il existe des coxalgies tellement leutes d'évolution, que l'hésitation diagnostique se maintient pendant longtemps. Comme on l'a fait pour les spondylites, il faut, pour les coxites, dissocier plusieurs formes. En marge de la coxo-tuberculose, on a mis en iumière l'ostéo-choudrite déformante. Serait-ce l'ancienue ostéo-arthrite juvénile déformaute? L'anteur ne veut conclure, mais simplement faire souvenir que l'articulation hypersensible de la hanche n'a, au début, qu'un cri d'alarme. H.TDUCLAUX.

# IIROPHILE

BAILLY

Combinaisons SYNTHETIQUE à base de Benzoate d'Urotropine MÉDICATION LA PLUS COMPLÈTE ET INOFFENSIVE DES

· ÉTATS LITHIASIQUES .

GRAVELLE URIQUE, LITHIASE BILIAIR

ACCIDENTS ARTHRITIQUES

GOUTTE, RHUMATISMES, MIGRAINES ET NÉVRALGIES

MODE DEMPLO

Une cuilierée à soupe dans la matinée, autant dans la soirée, dans un demi-verre d'eau ou de tisane.

Échantillons franco sur demande

Laboratoires A. BAILL
15, Rue de Rome, 15:: PARIS

### MIGRAINES NÉVRALGIES

Fatigue cérébrale :: Surmenage RHUMATISMES

# THÉINOL

OXYOUINO-THEINE

Calmant de la Douleur

Stimulant du Système Nerveux Régulateur des Fonctions Cérébrales

Mode d'emplot : 2 cuillerées à dessert par jour Échantillans france sur demande

Laboratoires A.BAILLY
15. Rue de Rome, PARIS





TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

du repas du soir.

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

# FRANGULOSE FLACH

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR

DOSE MOYENNE: & & S Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

#### NOUVELLES

#### A la Faculté de médecine de Montpellier

Deux événements nouveaux méritent une annotation particulière : nomination d'un professeur, élection d'un doyen.

Le nouveau doyen, le professeur Derrien, runplace le professeur Mairet, lequel, après vingt années d'un décanat bien rempil, se retire pour des raisons de santé, accompagné des regrets et des sympathies unanimes. Le Dr Bugène Derrien est jeune, Il occupe avec une grancé distinction la chaire de chimie biologique. Son activité, son esprit de dévoucment et de réalisation attestent d'avance tout le profit que retirera l'ancienne et gistieuse Faculté de médiccine de Montpollier du jeune primus sinter pareq qu'ells éest choisi.

Le professeur Vedel succède, pour l'enseignament de la clinique médicale, au profasseur Rausier, décède. Le nouvel occupant est comm depuis longtemps. Il fut l'élève et le chef de clinique du professeur Grasset. Il a été chef des travaux d'anatomie pathologique, puis chargé de cours des maladies syphilitiques et cutanese. Il enseigne dans la perfection et il est aimé; d'aux raisons qui, jointes au bagage de ses travaux visant surtout la pathologie générale aims qu'à son seus clinique ramarqué, assureront le plein succès du nouveau professeur de clinique médicale.

HORN.

Académie des seiences. — L'Académie vieut d'élire un académicien libre en remplacement de M. Adolphe Carnot, décédé.

Après quatre tours des crutin, M. S.-L. Breton, ministre de l'Hygiène, a été étu par 36 voix sur 63 votants.

Au premier tour, M. le professeur Albert Robin était arrivé en tête du ballottage avec 14 voix sur 62 votants. M. S.-L. Breton est un ingénieur, ancien préparateur de Schutzenberger au Collège de France; il s'est spécialisé dans l'étude des industries insalabres.

Centenaire de l'Académie de médecine. — Le ministre de l'Instruction publique a déposé un projet de loi ouvrant un crédit de 100 000 francs pour la célébration du centenaire de l'Académie de médecine. Il a été voté par la Chambre et le Sénat.

Ecole de médecine de Besançon. — M. Roland, professeur de pathologie interne, est nommé professeur de clinique médicale.

M. Heitz, professeur de pathologie externe et médecine opératoire, est nommé professeur de clinique chirurgicale.

M. Ledoux, ancien suppléant, est nommé professeur de pathologie interne.

Ecole de médecine de Dijon. — M. Dubuisson est nommé professeur de biologie générale et parasitologie. M. Morlot est chargé des fonctions de suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales.

Ecole de médecine de Limoges. — M. Biais, professeur de physique, est chargé, en outre, des fonctions de

# VITTEL

### GRANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

### SOURCE HÉPAR

constipation — congestion du foie Régime des HÉPATIQUES

#### ESTOMAC INTESTIN E A S T P R I ī ODDITOT, Phis - PARIS, 25, Rue Var T T Е GRANULÉ SOLUBLE Е Bic - Phosph - et Sulf, de Soude Une cuillerée à café tous les matins à jaun dans un verre d'esu





### MENTON

"L'HERMITAGE"

MISON DE CUBE CLIMATIQUE
DE GALLOT — COUBARD
Convalescences, Tube digestif.

Convalescences, Tube digestif, Etats asthéniques, Maladies de la Nutrition Contagieux exclus

Contagicux exclus iures d'sir et de soleil, Hydrothérapie, Régimes

BRONCHITES

(STHMETOUX GRIPPE

(SUBULES, DID BE KOR AB

A L'HELENINE DE LOR AB

A L'HELENINE DE RORA Gline de SOUL de

THELENINE DE RORAD Gline de SOUL de

CHINE DE RORAD Gline de SOUL de

SERVINE DE RORAD Gline de SOUL de

SERVINE DE RORAD GLINE de la himodysies

SERVINE DE ROCCIOS de la bierculose

et ne faigue par l'estomac

CHAPES ENFORTEMENT PARIS

# Dans toustac cas of vous ordennie. TU ROTROPHIA, prescrivez l Uroformine Urofropine Française Additional tours before Don'the Coheve

Antiseptique Interne Parfait

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (8 à 8 par jour).

Echantilions gratuits; 12. Boulevard Saint-Martin.

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIENIQUES ET MÉDICAMENTEUX Savon doux ou pur, S. surgras au Beurre de cacao, S. Panama, S. Naphiol soufre, S. Sublimé, S. Résorcine S. Salicyfe, S. & Pichibyoi, S. Sulfureux, S. & Thuile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

S. Salicyte, S. a Fighthyot, S. Sulfureux,
S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, etc.

SAVON DENTIFRICE VIGIER (antiseptique
Pharmacie VIGIER, 42, boul. Bonne-Nouvelle, PARIS

ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE SC-RAPHAEL IV

DAUPHINÉ :

Villa de repos "Le Coteau"

300 m. à Saint-Martin-le-Vinoux, à 10 minutes de Grenoble ETATS ASTHÉNIQUES ET NEUR ASTHÉNIQUES DIGESTIFS, ANÉMIE, CONVALESCENCE, CURE D'AIR, DE SOLEIL, DE REPOS, RÉGIMES, HYDROTHÉRAPIE.

Renseignements à la gérante

16decin traitant : D' MARTIN-SISTERON

Médecin des hópitaux de Grenoble.

## STRYCHNAL LONGUET

Dérivé synthétique de la Strychnine

Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc)

P. LONGUET 50, rue des Lombards

### NOUVELLES (Suite)

chef des travaux pratiques de physique; M. Bonnaud, suppléant, est chargé, en outre, des fonctions de chef des travaux de chimie; M. Goise, professeur de pharmacie et matière médicale, est délégué, en outre, dans les fonctions de suppléant de la même chaire.

Ecole de médecine de Marsellie. — M. Martin est chargé d'un cours complémentaire de physique médi-

M. Cassoute est chargé d'un cours d'hygiène et des maladies de la première enfance.

M. Mattei, suppléant, est chargé, en outre, d'un cours d'anatomie pathologique.

M. le D' 15. Vayssières est nommé professeur suppléant d'obstétrique,

M. le D' E. Chauviu est nommé professeur suppléant de pathologie externe et de clinique chirurgicale.

M. le D: F. Fabrègue est nommé chef des travaux de pharmacie et de chimie biologique.

M. le D<sup>r</sup> Edmond Aubert est nomué chef des travaux anatomiques.

vaux anatomiques.

M. le**E**D Gleize (Ramba) est nommé prosecteur

d'anatomic et de médeciue opératoire. M<sup>11e</sup> Marie Juli'en est nommée préparateur de phy-

M. Iperti est nommé préparateur de chimie.

Ecole de médecine de Poitiers. — M. Le Blaye, suppléant, est chargé, eu outre, d'un cours de pathologie interne.

Ecole de médecine de Rouen. — M. Richard, professeur de physique, est chargé, en ontre, des fonctions de chef des travaux de physique et de chimie.

Un congrès de l'histoire de la médeoine, à Paris. — Ces jours derniers a eu lieu à la Faculté de médecine de Paris, sous la présidence du professeur Jeansehne, assisté de M. Marcel Fosséyeux, une réunion composée de membres de la Société française d'histoire de la médecine, et de membres de la Société française d'histoire de la

Il s'agissait de douuer uue suite à la décision de principe adoptée au congrès qui s'est tenu à Anvers l'an dernier.

Après un échatge de vues reunarquablement orienté par M\_IJeanselme, discussion à laquelle prirent part MM. Iadguel-Iavastine, Tricot-Royer (d'Auvers), Fosséyeux, Olivier, M. Villaret, Dorveaux, etc., il a été finalement admis que le congrès aurait lleu l'an prochain, soit en juillet-août 1921.

Cependant les décisions défiuitives seront prises aussitôt qu'une commission spécialement désignée pour procéder aux démarches et aux travaux préparatoires aura déposé son avis et ses conclusions.

L'engagement spécial des étudiants des Facultés. — Le Journal officiel du 30 octobre public une circulaire relative à l'engagement spécial des étudiants.

En ce qui concerne spécialement les étudiants de la Faculté de Paris, ils seront versés, à savoir :

1º Au 31º régiment d'infanterie, tous les étudiauts en médecine ou en pharmacie, et les étudiants en sciences reconnus aptes à une arme non montée ;

reconnus aptes à une arme non montée; 2º Au 12º régiment de cuirassiers ou au 13º régiment d'artillerie, les étudiants en sciences, en lettres, en droit ou autres étudiants reconnus aptes à une arme montée. Les dièves de l'École dentaire de Paris, de l'École odontechnique et de l'École dentaire française doivent, tout comme les étudiants en chitrupgle dentaire insertis dans les facultés, bénésier des dispositions de la circulaire du 28 avrill et produiront à cet effet, pour tenir lieu du certifient d'inscription à une faculté, un certificat d'inscription dans l'une des trois écoles susvisées, revêtu du visa du recteur de l'Académie de Parcélume.

Réforme de la loi sanitaire. — Les principes généraux de la réforme projetée sont les suivants :

1º Caractère obligatoire de l'organisation des services publics d'hygiène :

2º Organisation uniforme de ces services faisant cesser le dualisme des services municipaux et départementaux :

le dualisme des services municipaux et départementaux; 3º Emancipation de ces services de l'autorité municipale;

4º Division territoriale de la France en circonscriptions et en régions sanitaires;

5º Autonomie des services sanitaires sous l'autorité directe du ministre de l'Hygièue ;

 $6^{\rm o}$  Principe de la déclaration obligatoire des maladies transmissibles ;

7º Principe de l'isolement obligatoire dans les cas de maladies contagieuses.

8º Listes des maladies pour lesquelles l'isolement devra être obligatoire ;

9º Principe de l'obligation de la désinfection en cours et en fin de ces maladies.

Enfants assistés de la Seino. — Sont uommés, à titre provisoire, aux fonctions de médecin du service des Enfants assistés de la Seine:

Pour la circouscriptiou d'Urçay (agence de Saint-Amand, nouvellement créée) : M. Capela (Guillaume).

Pour la circonscription de Magny-Cours (agence de Nevers), en remplacement de M. Turpin décédé: M. Prat. Pour la circonscription de Campague-les-Hessdin (agence de Hesdin), en remplacement de M. Morel, démis-

sionnaire : M. Cousyn (André).

Pour la circonscription nouvellement créée de Cronaf
(agence de Bourbon-Lauey) : M. Lacaze (Alexandre).

Gilnique médicais de l'Holet-Dieu. — Professeur M. Gilnière, agrégé: M. VILLARIÈR. Cours de révision : Les séquelles médicales et nerveuses des blessures et maladies de guerre et des accidents du travail (diagnostle, experiese, thérapeutique purtique). Ce cours, destiné surtout aux médechis praticiens et aux experts des centres de réforme, aum Bien du 20 au 31 décembre 1909, fous les jours à 9 heures, 14 h. 30 et 16 h. 30, sous la direction de M. le D' Maurice Villaret avec le concours de MM. Lardennois, Whart, Guilleninot, Davoir, Coutela, Bénard, Saint Girons, Dufounnentel, Paul Descomps, Dumont, Durey, Dausset, L'agarenne, Gérard.

Des sommaires détaillés résunant chaque leçon scront distribués aux élèves. Un certificat sera délivré à l'issue du cours. Le droit de laboratoire à verser est de 150 francs (secrétariat de la Faculté de médecine, guichet nº 3, les jeudis et samedis, de midd à 3 leures).

Conférences cliniques de l'hôpital Tenon. — M. Proust chirurgie (1<sup>st</sup> et 3 <sup>s</sup> lundis); M. Lian, cœur et reins (2<sup>s</sup> et 4 <sup>s</sup>lundis); M. P.-Pimile Well, médecine (1<sup>st</sup> et 3<sup>s</sup> mardis), M. Sainton, système nerveux, glandes endocrines (2<sup>s</sup> et 4<sup>s</sup> mardis) M. Michel, médecine (2<sup>s</sup> et 4<sup>s</sup> mercredis);

### Adrépatine

Composition:

de repatique e marrons d'Inde xtrait de marrons d'i xtraits végétaux xcipient antiseptique calmant et

FISTULES HÉMORROÏDES

RECTITES PROSTATITÉ

uppositoires · Pommade

· LITTERATURE & ÉCHANTILLONS : LA BORATOIRES LALEUF . OR LÉANS .

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE ET BILIAIRE associées aux CHOLAGOGUES Extraits Hépotique et Bilioire - Glycérine - Boldo - Podophyllin

BILIAIRE LITHIASE Coliques hépatiques, \*\* Ictères ANGIOCHOLÉCYSTITES, HYPOHÉPAT A ARTHRITISME DYSHÉPATIQUE HÉPATISME DIABÈTE FAMILIALE CHOLÉMIE SCROFULE TUBERCULOSE et justiciable de l'Huile de FOIE de Morue
DYSPEPSIES et ENTÉRITES ++ HYPERCHLORHYDRIE

COLITE MUCOMEMBRANEUSE CONSTIPATION ++ HÉMORROIDES ++ PITUITE MIGRAINE -- GYNALGIES -- ENTÉROPTOSE NÉVROSES ET PSYCHOSES DYSHÉPATIQUES

NEVROSES ET PSYCHOSES DYSHEMATIQUES DEFINATORS AUTO ET HÉTÉROTOKIQUES INTOXICATIONS et INFECTIONS TOXÉMIE GRAPIDIQUE FIÈVRE TYPHOIDE + HÉPATITES et CIRRHOSES Littérature et Échantillon : LABORATOIRE de la PANBILINE. ANNONAY (Ardèche)

PILULES et SOLUTION

MÉD, D'OR GAND 1913 E.T. PALMA

1914

Cette médication essentiellement clinique, instituée par le D' Plantier, est la seule qui, agis-sant à la fois sur la sécrétion et sur l'excré-tion, combine l'opothérapie et les cholagotion, combine l'Opotherapie et les enolago-guos, utilisant par surcroît les propriétés hydragogues de la glycérine. Elle constitue une thérapeutique complète, en quelque sorte spécifique, des maladies du FOIE et VOIES BILIAIRES et des syndromes qui en dérivent. En solution d'absorption facile, inalterable, non toxique, bien tolérée, légérement

amère mais sans arrière-goût, ne contenant ni sucre, ni alcool, ou en PILULES (50 par boîte). Une à quatres cuillerées à dessert par jour au début des repas ou 2 à 8 PILULES. Enfants: demi-dose. Le traitement, qui cambine la substance de plusieurs apécialités excellentes, constitue une dépense de 0 fr. 25 pro die à la dose habituelle d'une cuilerée à dessert quntidiennement on de 2 PILLUES équivalentes.

### PRODUITS PHYSIOLOGIQUES

TÉLÉPHONE II4

### DE MONTCOURT

TÉLÉPHONE 114

### 49, Avenue Victor-Hugo, BOULOGNE-PARIS

### Extrait gastrique MONCOUR

Hypopepsie

dosées d 0 gr. 125 De 4 à 16 sphérutines

par jour.

Extrait hépatique MONCOUR Maladies du Foie Diabète par anhépatie

En sphérulines dosées à 30 elgr. en doses de 12 gr. dosés d 3 gr.

En suppositoires De 4 h 16 sphérulines p. jour De 1 h 4 suppositoires — Toutes ces préparations ont été expérimentées dans les Hópitaux de Paris. Elles ne se déliorent que sur prescription médicale.

Extrait pancréatique | MONCOUR Disbète par hyperhépatie En sphérulines

dasées d 20 elgr. dosés à 1 gr. De 2 à 10 sphérulines p. jour De 1 à 2 suppositoires —

Extrait antéro-pancréatique MONCOUR Affections intestinales Troubles dyspeptiques

En sphérulines dosées à 25'c|gr. De 1 h 4 sphérulines par i

Extrait intestinal MONCOUR

Constinution Entérite muco-membraneuse

En sphérulines dosées d 30 clar.

De 2 k 6 sphérulines par jour.



### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"





(Adrénaline synthétiquement préparée - chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il entend faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même ; la garantie très sérieuse de sa réquiarité d'action lui permet de se prêter à une posojouis rigourouse.

Solution au 1/1000 | Figoons de 10 et 30 c.c. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS à la DISPOSITION de MM. LES DOCTEURS L. DURAND, Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (8)

### NOUVELLES (Suite)

M. Læper, tube digestif (1er et 3e jeudis); M. Kuss, chirurgie (2º et 4º jeudis); M. Rathery, nutrition et reins (1er et 3e samedis); M. Ribierre, cour et vaisseaux (2e et 4º samedis). Les conférences ont lieu à 11 heures.

Clinique chirurgicale. - M. Potherat, chirurgicu de l'Hôtel-Dieu, fait des leçons de clinique le jeudi à 10 h. 30, à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre D:sault).

Hôpital Laënnec. - M. Heuri Bourgeois, chef du service oto-rhino-laryngologique, assisté de MM. Sourdille, Tarneaud et Vernet, fa't, du 22 novembre au 23 décembre 0,192 un cours élémentaire de rhinologie.

Lundi, mercredi et veudredi : conférences avec démonstrations pratiques; mardi, jeudi et samedi : examens de malades et opérations.

Le droit à verser est de 150 francs.

Cours de médecine opératoire générale (AMPHITHÉATRE D'ANATOMIE DES HOPITAUX, rue du Fer-à-Moulin). - Le cours de médecine opératoire générale (ligatures, ausputations) hors série pour 40 élèves par M. le Dr Bergeret, prosecteur, a commencé le 3 décembre à 2 heures et continue les jours suivants. Droit d'inscription : 100 francs.

Clinique des maladles mentales et de l'encéphale (ASILE CLINIOUE SAINTE-ANNE). - M. le professeur DUPRÉ a repris son cours qui a lieu les vendredis et mardis à 10 h. 30.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris. — 1er décembre. - M. Asseliu, Les conceptions récentes des traitements chirurgicaux des pleurésies purulentes. -M. Fro:uenteau, Appareil Delbet modifié permettant la mobilisation du coude.

2 décembre, - M. Perrot (Fr.), La résection du promontoire dans les bassins rétrécis. - M. Potheau (Louis). Contribution à l'étude du traitement des aortites syphilitiques. - M. Kurzeune, Formes cliniques de la syphilis gastrique de l'adulte. - M. Béuard (A.), Le traitement de l'épilepsie, - M. Le Goff (P.), De l'action des causes accessoires sur la genèse et la gravité du paludisme.

■ 8 décembre. - M. Simon. Étude critique de quelques cas de rétrécissements cicatriciels de l'œsophage. --M. Lehuche, Contribution à l'étude clinique et médicolégale du syndrome de Korsakoff post-traumatique. -M. Salmon, L'avortement criminel et sa répression. --M. Allanic, Dupuytreu et la neurasthénie post-traumatique."- M. Rival, Lésions inflammatoires produites par l'huile de vaseline en injections sous-cutanées.

Prix de la Société de médecine de Paris pour 1921. -En décembre 1921, dans sa dernière séance, la Société de médecine de Paris déceruera le prix Dupareque (3 000 franes) à l'auteur du meilleur mémoire en francais sur le sujet suivant :

« Des 140vens d'apprécier l'activité fonctionuelle du foie. Leur application à la médecine, à la chirurgie et à l'obstétrique. »

Les mémoires inédits et anonymes porteront une épigraphe reproduite sur une enveloppe cachetée, renfermant le nom et l'adresse de l'auteur ; ils devrout être déposés avant le 15 octobre 1921, deruier délai, au siège de la Société, 51, rue de Clichy, ou chez le secrétaire général D P. BI, ONDIN, 3, rue Cernuschi (XVIIe).

Le prix Alfred Guillon (300 francs) sera décerné au meilleur travail, manuscrit ou imprimé, sur les maladies des voies urinaires (sujet au choix des auteurs).

Seuls les membres titulaires et honoraires de la Société ne sont pas admis à concourir.

Hôpital Laënnec. - M. Auvray, chirurgien de l'hôpital, fait ses expérieuces cliniques, avec présentation de malades (amphithéâtre Landouzy) to 15 les vendredis à 11 heures jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Tous les matius à 9 h. 30, opérations et examens de malades dans les salles.

Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu. - M. Maurice Renaud, unédeciu des hôpitaux, chef du laboratoire, fait les mardis, à 2 heures, des démonstratious techniques d'histologie et de biologie médicale, réservées, en priucipe, aux internes désireux de se perfectionner dans la pratique des examens de laboratoire.

Cours de cryologie. -- M. le D' Lortat-Jacob, médecin des hôpitaux, fera les 13, 20 et 27 janvier à 17 heures, à la Faculté de médecine (amphithéâtre Vulpian), trois conféreuces sur les méthodes utilisant les basses températures et leurs applications à l'hygiène, à la biologie, à la thérapeutique.

Cours de clinique médicale à l'hôpital Tenon. - M. le Dr Klippel, médecin des hôpitaux, fait le samedi à 10 h. 30 des leçous cliniques sur les maladies du système uerveux.

Clinique ophtalmologique de la Faculté. — Des couférences seront faites à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Dupuytren) aux dates suivantes ;

Vendredi 17 décembre 1920. M. Terrien, professeur agrégé: Ruptures spontanées du globe oculaire.

Vendredi 28 janvier 1921. M. Cerise, ophtalmologiste des hôpitaux : L'héméralopie

Vendredi 11 février. M. Cantonnet, ophtalmologiste à . l'hôpital Cochin : L'ophtalmoscopie à la lumière verte.

Vendredi 25 février. M. Monthus, ophtalmologiste à l'hôpital de la Pitié : La tuberculose intraoculaire.

Vendredi 11 mars, M. Coutela, ophtalmologiste des hôpitaux : Le syndrome oculaire neuroparalytique.

Hôpital Tenon. -- M. C. Lian commencera le luudi 13 décembre prochain une série de conférences pratiques sur la pression artérielle : technique sphygmomanométrique, valeur diagnostique et pronostique des résultats, déductions thérapeutiques.

Elles auront lieu les 2º et 4º lundis de chaque mois à 11 heures, à l'amphithéâtre des cours de l'hôpital Tenon. Le programme de l'enseignement clinique de la con sultation de médecine de l'hôpital Tenon est ainsi fixé: Lundi, 10 heures, examen clinique des rénaux.

### )raqées DU DR. Hecquet

gui-Bromure de Fer | CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) | NERVOSISME MONTAGO, 49, Boul. de Port-Royal, PARIS

### rom (Bi-Bromure dé Codéine)

AMPOULES 6.00

#### NOUVELLES (Suite)

Mardi, 10 h. 30, examen radioscopique des cardiaques. Vendredi, 10 heures, examen clinique des cardiaques, Samedi, 10 heures, examen graphique des cardiaques.

MEMENTO CHRONOLOGIOUE

11 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le Pr Gir.Berg: Lecon clinique à 10 h. 45. 11 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôpital Beaujon. M. le Pr ACHABO. L'Econ clinique à 10 heures. 11 DÉCEMBRE. — Médicas. Clôture du registre d'ins-

cription pour le concours d'inspecteur départemental d'hygiène des Ardennes.

12 Décembre. — Paris. Dernier délai pour les candi-datures à la chaire de physique à la Faculté des sciences de Paris

13 Dêcembre. — Lille. Coneours de l'internat à l'hôpital Saint-Sauveur et concours de l'externat à l'hôpital de la Charité de Lille.

13 DÉCEMBRE. — Paris. Deruier délai d'inscription

pour le concours de médecin du service médical de nuit à la préfecture de police.

13 DÉCEMBRE. - Paris. Clôture du registre d'inscrip

13 DECEMBRE. — Paris. Cloture au registre d'inscrip-tion pour le concours de médicein du service médical de nuit, à la préfecture de police. 15 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GLEERT, à 10 h. 45 : Leçon de

thérapeutique pratique.

15 DÉCEMBRE. — Toulouse, Conçours de l'internat en

pharmacie des hôpitaux de Toulouse pharmacie des nopitaux de l'outouse.

16 Décimmer. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngo-logique (hôpital Lariboisière). M. le professeur Sert-LeAU, à 10 heures, leçon clinique: Neri facial et para-lysies faciales otitiques (3° leçon).

16 DÉCEMBRE. - Paris. Ecole interalliée des Hautes Etudes sociales (16, rue de la Sorbonne), à 4 h, 15, M, le D' Papillault : Conférence sur les conséquences de la la guerre au point de vue de la psychologie sociologique. 16 DÉCEMBRE. - Paris. Hôpital de la Pitié, 9 h. 45-

M. le D' MAUCLAIRE: Syphilis osseuse.

17 DÉCEMBRE — Paris. Hôpital Neeker, service de
M. le D' BROUARDEL, à 10 h. 45. M. le D' GIROUX;

L'extrasystole. 18 DÉCEMBRE. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-

Dieu. M. le professeur GILBERT : Lecon clinique à 10 h. 45. 18 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD : Leçon clinique à 10 heures.

20 DÉCEMBRE. - Rouen. Concours de chef de clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine de Rouen. 20 DÉCEMBRE. — Paris, Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Cours sur les séquelles médicales et nerveuses des blessures de guerre et des accidents du travail sous la direction de M. VILLARET.

20 DÉCEMBRE. — Bruxelles. Manifestation d'1 ommage au Dr Bordet, lauréat du prix Nobel.

20 Décembre. - Paris. Centenaire de l'Académie de médecine.

20 DÉCEMBRE. - Marseille. Concours de l'internat en médecine des hôpitaux de Marseille.

20 DECEMBRE. - Saint-Germain-en-Laye. Concours de l'internat de l'hôpital de Saint-Germain-en-Lave. 21 DÉCEMBRE. — Paris. Copeours de médee is du service médieal de nuit à la préfecture de police.

31 DÉCEMBRE. — Bologne. Clôture du (Humbert Ier (Istituto Rizzoli à Bologne, Italie).

#### CHRONIQUE DES LIVRES

L'anesthésie locale en ophtalmologie, par le Dr Du-VERGER, professeur à la Faculté de Strasbourg. 1 vol. de 90 p. avec 9 fig. Prix: 6 fr. 50 (Masson et C10, éditeurs à Paris).

Le Dr Duverger, qui est en France le promoteur de 'anesthésie locale en ophtalmologie, et qui a, dans ce domaine, une autorité certaine, a obtenu personnellement des résultats décisifs.

Si beaucoup de spécialistes hésitent à adopter l'anesthésie locale, c'est qu'elle exige, avec une sûreté et une habileté que seules peuvent donner les connaissances anatomo-physiologiques spéciales, certaines règles précises de technique sans lesquelles il est impossible d'obtenir un résultat favorable. Ce sont elles que le Dr Duverger expose dans ce livre, qui intéressera non seulement l'ophtalmologiste, mais aussi les chirurgiens et, en général, tous les médecins qui suivent l'évolution des méthodes scientifiques nouvelles.

Curiosa de médecine littéraire, artistique et ancedotique, par le Dr G.-G. Witkowski. Un volume in-12 carré,

avec 89 figures. Prix: 6 francs (Le François, 91, boulevard Saint-Germain, & Paris).

Ce recueilfantaisiste complète la série des ouvrages du même auteur, où l'utile s'allie à l'agréable : ouvrages qui sont à l'usage de tous les amateurs, qu'ils solent médecins ou simples curieux de lettres et d'art. A l'exemple du spirituel et mordant GAVARNI, le D' WITKOWSKI s'adresse aux « hommes deux fois majeurs », ne reniant pas leur origine cauloise.

En dehors d'épigrammes mordantes, de « pensées sauvages », de devinettes ou boutades sarcastiques, de jeux de massacre de célébrités, etc., l'auteur s'applique à réunir des sujets fort disparates, prenant pour guide le précepte de Cicéron : Varietas grata. Il passe en revue les Collections artistiques de la Faculté de médecine, par Landouzy et Noé Legrand ; les Cours de boutoir inédits de Pajot. On trouve à la table des matières, comme principaux sujets traités : Cabinet secret de l'art chrétien, Guillaume II sanctifié à Metz, La mythologie à l'Eglise, Raphaël n'est pas mort de la Fornarina, Réflexions d'Homais sur la femme et le mariage, Scatologie princière, L'esprit de Clemenceau, etc. 14





### VARIÉTÉS

### L'HÉRÉDITÉ PAR CONTRASTE

#### Par le D: Prosper MERKLEN Médecin des hôpitaux de Paris.

L'hérédité constitue une des notions les mieux assimilées par l'esprit humain. Ses manifestations grossières ont dû s'imposer aux premiers individus capables de regarder et de réfléchir. Elle fait aujourd'hui partie intégrante de la pensée commune. Elle est souvent invoquée par les gens les plus éloignés de la biologie: on rapporte les attributs de tel sujet à ceux d'un membre de sa familleon justifie les actes des enfants par la conduite des parents; devant un bébé, toutes les femmes se demandent d'instinct s'il ressemble plus à son père

Les médecins ont dépisté l'hérédité dans ses formes atténuées et dans ses nombreuses déviations. Grâce à l'étude des antécédents héréditaires et collatéraux de l'homme sain et plus encore de l'homme malade, ils en ont élargi l'horizon ; la notion d'atavisme fournit un appoint considérable au déterminisme de nombreux accidents.

On distingue avec justesse les hérédités similaires et non similaires. Parmi celles-ci se dégage une modalité que l'on pourrait appeler hérédité par contraste ou par opposition. Le hasard nous a fait ouvrir un livre où elle est dépeinte aussi bien que par toute définition. « Il semble que de Messaline et de Claude il ne pouvait naître rien de bon... Claude était un prince stupide et hébété, et qui tenait plus de l'animal que de l'homme, au sentiment de Sénèque. Messaline était une femme qui n'avait ni bonté ni pudeur, et qui faisait gloire du crime. Cependant, c'est d'eux que naquit Octavie, princesse que sa sagesse et sa vertu ont rendue aussi recommandable que sa naissance. Elle fut sage, dans un temps fécond en crimes et dans une cour corrompue, où le vice régnait souverainement. Sa conduite fut toujours des plus irréprochables, et les mauvais exemples de sa mère n'eurent pour elle aucune contagion (1). »

Dans l'hérédité par contraste les attributs physiques ou psychiques des descendants se présentent avec des caractères inverses à ceux des attributs correspondants des ascendants. Ces caractères sont maintes fois, chez les uns et les autres, plus accusés que chez la moyenne des individus. L'opposition tient-elle à la réapparition chez les descendants d'attributs ancestraux ou collatéraux qu'une enquête suffisante mettrait en évidence (2) ? Probablement : mais ainsi conçue, la question dépasserait les limites de ce travail, qui se borne aux relations objectives entre deux générations successives. Le contraste peut opposer à l'enfant ses deux géniteurs. Plus souvent ce sont les attributs exagérés d'un seul des parties qui se dressent devant les attributs de l'énfant exagérés en sens contraire ; l'autre géniteur reste à peu près à niveau et par là même se nelitralise

Nous n'envisagerons l'hérédité par contraste que dans la sphère psychique.

Elle s'y affirme dans toutes les manifestations de l'intelligence, du sens moral, de l'humeur, de la sensibilité, etc.

Parler d'intelligence, c'est invoquer un ensemble mal défini. Le mot paraît de sens précis quand il n'y a pas nécessité de le préciser. A titres inégaux et variables interviennent dans la constitution de l'intelligence des éléments souvent eux-mêmes complexes: perception, intuition, induction, déduction, jugement, sens critique, analyse, synthèse, assimilation, etc. Leur mise en œuvre et leur exercice dépendent en grande partie des autres aptitudes cérébrales, mémoire, volonté, activité, affectivité, etc. En quelques mots particulièrement heureux, le professeur Dupré donne de l'intelligence une comparaison suggestive : « Comme la lumière blanche dans le spectre, comme la symphonie dans un orchestre, l'intelligence, dans l'encéphale, a ses origines et son siège partout, son centre nulle part (3). » Aussi bien, en proclamant tel individu plus intelligent que tel autre, émet-on une assertion trop peu explicite. qui laisse dans l'ombre des qualités précieuses ou de graves défauts. Et cependant l'affirmation a sa valeur, à preuve qu'elle est en général appréciée de même facon par tout chacun. On tombe d'accord, et les avis sont à peu près identiques. Les exigences du langage sont donc satisfaites et les échanges d'idées possibles ; il n'en faut pratiquement pas davantage.

Le contraste a été souvent relevé entre un homme intellectuellement supérieur et ses enfants au-dessous du niveau ordinaire. L'inverse n'est pas moins vrai : des sujets bien doués sont fils de gens médiocres. Ou plus simplement l'intelligence moyenne précède ou suit cette honnête débilité courante qui n'empêche pas de faire figure dans le monde. L'histoire nous montre Louis le Débonnaire issu de Charlemagne. Six siècles plus tard. Charles VII n'eût pas laissé pressentir Louis XI; ce dernier ne s'est pas reflété dans Charles VIII.

L'appréciation des éléments constitutifs de l'intelligence laisse éclater la discordance héréditaire. Dans deux générations successives on voit

<sup>(1)</sup> DE SERVIES, Les femmes des douze Césars. Octavie, première femme de Néron. Page 358. Paris, 1718.

<sup>(2)</sup> L'hérédité par atavisme ou réversion (Voir l'Hérédité de Th. Ribot) ne doit jamais être oubliée. Elle explique bien des inconnus.

<sup>(3)</sup> E. Durré, Traité de pathologie mentale de Grassar-BALLET, 1903. Avant-propos de l'article Psychopathies organiques, p. 883.

## CHIMIOUEMENT PURS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANÇAISE

# tonhan:Cruet

en cachets dosés à 0,50 cg. (8 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

#### SOUVERAIN SIROP BRAHMA CONTRE IS TOUX THIOCOL, MENTHOL, HÉROINE, CODÉINE, BENZOATE DE SOUDE, GRINDÉLIA, ACONIT.

Adultes, 4 à 5 cuillerées par 24 heures.

MODE D'EMPLOI: Enfants, au-dessus de 7 ans seulement, de 3 à 4 cuillerées à café.

G. COULLOUX, Pharmacien de 1º classe 35, Rue Briconnet, TOURS (Indre-et-Loire) Dépôt : PIOTET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS



### MENTON

"L'HERMITAGE" MAISON DE CURE CLIMATIQUE D\* GALLOT - COUBARD Convalescences, Tube digestif, États asthéniques, Maladies de la Nutrition Contagieux exclus Cures d'air et de soleil, Hydrothérapie, Régim



Le Diurétique rénal pai ·excellence

### LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES

L'Adjuvant le plus sûr des Cures de Déchloruration SOUS SES QUATRE FORMES

PURE

PHOSPHATÉE

CAFÉINÉE

LITHINÉE Le traitement rationnel de l'ar-thritisme et de ses manifesta-tions; jugule les crises, enraye la diathèse urique, solubilise

DOSES: 2 à 4 cachets par jour. - Ces cachets sont en forme de cœur et se pre

Le médicament régulateur par l'aigurent le plus sirés des cures le médicament de choix des excellence, d'une efficacité sans de décholoruration, le reméde le cardiopathies, fait disparaitre précédence, l'albuminurie, l'hy-cardiace, comme cett i adjutale pour le course de surgius de la dystale pour le course de la dystale pour le

4, rue du Roi-de-Sicile PARIS -

### VARIÉTÉS (Suite)

'adresse et la compréhension manuelle s'opposer à la maladresse et à l'inhabileté des doigts, l'observation à l'étourderie, l'énergie à l'apathie, la franchise à la dissimulation, etc., chacun de ces attributs se montrant fortement accusé. De même en est-il pour les dispositions aux divers genres d'études : esprit scientifique brillant du père, aptitudes litéraires développées du fils ; ou bien réussite du premier dans les travaux d'ordre intellectuel, du second dans les occupations financières ou commerciales, etc.

Le sens éthique est capable des mêmes transmissions a contrario. Dans les milieux judiciaires et pénitentiaires on assiste aux tristesses, faites d'étonnement consterné, de familles impeccables que confond et mortifie l'amoralité d'un enfant. Les parents insistent sur les principes d'éducation et de morale fournis au délinquant, comme s'ils avaient à se disculper d'un reproche dont tout magistrat averti sait l'inanité. Seule est en cause la condition psychique d'un être assez dénué de sens éthique pour échapper à toute perfectibilité ; les forces héréditaires ont laissé le bien engendrer le mal en toute ignorance et en toute inéluctabilité. Les dramaturges exploitent avec succès de semblables situations : les larmes répandues par les parents intègres sur le fils indélicat ou la fille flétrie émeuvent le cœur des foules, qui accusent des erreurs de la nature.

Les rôles peuvent être intervertis. E. Augier a voulu que le fils de Giboyer fit d'une délicatesse touchant au scrupule. Peut-être même observet-on alors une réaction consciente ou non des descendants, qui tiennent à effacer la tache héréditaire, par souci de réparation sociale ou par pure tenue morale.

Sur le terrain de l'humeur, l'antinomie se poursuit. Le déprimé constitutionnel engendre l'excité et l'excité le déprimé. La mélancolie compte parmi les antécédents héréditaires des maniaques, la manie parmi ecux des mélancoliques. Le tacitume Louis XIII était fils du jovial Henri IV. Des coutrastes de cet ordre sont la source de conflits ou de malentendus familiaux. L'ambiance ayant beaucoup moins d'importance en soi que par la façon dont elle est ressentie et le subjectif dominant l'objectif, pessimistes et optimistes interprêtent les mêmes incidents en sens opposé. Là est le secret de discussions que l'on imagine expliquer par l'évocation de leurs causes provocatrices.

La sensibilité, dans toutes ses formes, passe par les mêmes phases d'excès et de défant. L'homme d'affaires et de réalités, dressé devant son fils séduit par l'art ou la littérature, en apporte un exemple typique et comu. Avant de se livrer aux faciles dissertations qui blâment ou approuvent,

pent-être conviendmit-il de marquer le choc d'une hérédité par contraste. Ce sont sujets où les commentaires vont bon train, mais impuissants à jamais empécher que des femmes froides ne mettent au monde des filles au cœur tendre. Le bon sens populaire répète : « A père avare fils prodigue. » Le la romanesque M™ Bovary avait pour père le plus terrien des hommes.

Il n'est pas de sentiment plus puissant que la foi, qui s'alimente aux sources lesplus profondes de la vie affective (1). Ce besoin de croire a comme contre-partie, chez d'autres individus, le besoin de nier. A eux deux, ils dominent l'histoire des luttes religieuses; ils régissent la conduite des peuples et des hommes : ils interviennent sons des modes variés dans la direction de leur activité. Si, en règle, les générations successives d'une même famille restent attachées à l'un ou à l'autre, on voit parfois les enfants témoigner du besoin inverse à celui de leurs parents et apporter, dans sa satisfaction, une ardeur insolite. Il est fréquent qu'un homme signalé pour l'apreté de son rôle antireligieux sorte d'une souche fort religieuse : il n'est pas rare non plus que des sujets, connus par leur violent besoin de nier ne procréent des enfants des. tiués à devenir des croyants de solide conviction

La Bible relève déjà le contraste. Le sacrificateur Héli (Premier Livre de Samuel, Héli et Samuel, paragraphe II) eut pour « fils des hommes pervers qui n'avaient aucun égard pour l'Eternel ni pour les devoirs des sacrificateurs envers le peuple ». Plusieurs martyrs chrétiens, sainte Christine, sainte Julienne, etc., étaient issus de paieus, assez étrangers à la foi naissante pour aller, écrit-on, jusqu'à sacrifier leurs enfants à leurs idées traditionnelles.

La réaction contre la foi ancestrale ne se traduit maintes fois que par l'agression contre le dogme. S'appuie-t-elle sur une conviction forte et sincère, elle peut engeudrer les réformateurs religieure. Ceux-ci — le contraste a été souligné — appartiennent volontiers à des familles orthodoxes. Il devuit en étre ainsi de Luther, qui commença

(1) Aussi rien de plus illogique que de la mettre en discussion comme le font cependant des gens intelligents. Voici quelques jignes, écrites par uue femme cultivée, qui en démontrent admirablement l'origine affective. « Si je parais revenir aux idées religieuses, e'est que nulle bonté ne se retrouve aussi intense que là ; les dogmes abstraits de la religion, même si je ne les comprends pas à fond, je les accepte parce qu'ils émanent de celui qui a dit: «Laissez venir à moi les petits enfants», et tant d'autres douceurs encore. Quand ou a souffert, en son cœur, en sa sensibilité, quand Il vous paraît qu'il n'y a plus personne qui vous aime et qu'on est abandouné, rejeté, rieu n'est plus consolant que de revivre la vie du Christ, de le voir passant en faisant le blen, guérissant les malades et multipliant les exemples de bonté. La religion de bien des gens, e'est l'amour qu'ils ont pour la per sonne du Christ, qui fut une merveille de patience et de bonté méconnue. »



### TRAITEMENT DIÉTÉTIQUE DES MALADES, CONVALESCENTS, VIEILLARDS

ARISTOSE - GÉRÉMALTINE - ORGÉOSE - RIZINE - GRAMENOSE - AVENOSE, ETC

CÉRÉALES JAMILET pour Décoctions - CACAO GRANVILLE - Cacao à l'Orgéose, etc. ure et échantillons sur demande, Mª JAMMET, 47, Rue de Miromesnii, PARIS

### IODEE

ASSOCIATION D'ODE ET DE LIBOUR TYROUDEN

Les addications sont celles de la médiantion judée : ARTHRITISME - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISMES

AMPOULES INJECTABLES (Envos échantillons sur demande)

Déput Général : Laboratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C\* - Y. BORRIEN . Ducteur en Pharmacle, Concessionnaire exclusif 54, Faubourg St-Honore, PARIS : Tel Elys. 36-64 et 36-45

TROUBLES DE LA CIRCULATION DU SANG

PUBERTÉ - MÉNOPAUSE - VARICOS - HÉMORRO DES - PHLÉBITES - VARICOSELES

HEMOPAUSINE DU DOCTEUR BARRIER

ADULTES: 2 à 5 verres à liqueur par jour. ENFANTS : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour

DOCTEUR : Voulez-sous lutter sontre la réslame vulgaire ? CONSEILLEZ : l'HÉMOPAUSINE wateire du D' BARRIER, Les Abrets (Isère), - ÉCHANTILLON SUR DEMANDE



AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES est une conception

### ABSOLUMENT NOUVELLE

du relèvement des ptoses abdominales

BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (Iet) Téléphone : Gutenberg 06-45 NOTICE SUR DEMANDE

### LEGRANI

ATIF ENERGIQUE DES CENTRES NERVEUX

Pas d'accidents de Bromisme comme avec les Bromures minéraux : Pas d'irrégularité d'action comme avec les Valérianates

CALME rapidement les Névralgies diverses, la Neurasthénie, l'Epilepsie, l'Hystérie, l'Insomnie due à l'agitation febrile, la Coqueluche, les Toux irritantes dites nerveuses, l'Asthme, etc

LAQUIDE 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café. CAPSULES 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule. BRASES 0,125 de bromovalérianate de galacol par dragée.

Vente en Gros, Echantillons et Littérature : DARRASSE FRÈRES, 13, rue Pavée, PARIS Détail : teutes Pharmacies

### VARIÉTÉS (Suite)

meme par entrer dans les ordres; de Calvin, dont le père était notaire apostolique, promoteur du chapitre et sercitaire de l'évêque de Noyon. Ce n'est pas par hasard que P. Bourget, voulant peindre un schismatique moderniste dans le Dêmon de Midi, choist le fils d'un entholique militant.

On pourrait multiplier les exemples d'hérédité par opposition; le thème resterait le même. Ne doit-on pas en outre se demander si cette hérédité contribuerait à expliquer les différences notées entre enfants nés d'un même lit, à peu de distance parfois l'un de l'autre? Le public est à bon droit surpris de voir entre cux des dissemblances notables de caractère, d'humeur, de tendances, Fidèles traducteurs de ce sentiment populaire, les contes et romans se plaisent à mettre face à face les vertus de la sœur et les vices du frère. Cette discordance n'est pas en effet un des moindres mystères de l'hérédité. Si cependant on peut observer qu'un enfant a été conçu suivant les lois prédominantes de l'hérédité homologue, un second selon celles de l'hérédité par contraste. une petite lueur jaillit sur la question.

Comme toutes les modalités d'hérédité, l'hérédité par contraste ne se manifeste parfois qu'à longue échéance. Ce fait est patent pour l'hérédité similaire ; bien des individus, qui ont professé une grande partie de leur vie des idées sociales et religieuses contraires à celles de leur famille, sont ressaisis à la fin de leur existence par les principes ancestraux. De même en est-il des hommes qui dévient sur le tard de la route familiale. On voit des athées héréditaires mourir en dévotion, et des croyants héréditaires se muer après quelques années en militants antireligieux. Il est remar quable, à ce dernier point de vue, que les contempteurs de la religion sortis du sein même de la religion sont, de tous, les plus farouches ; dans le même ordre de faits, certains prêtres assermentés comptèrent parmi les plus violents adeptes de la Révolution.

Les affaires publiques se prétent à ce genre de virrements, surtout dans les démocratics où il est loisible à tout chacun de se trouver l'étoffe d'un homme de gouvernement. A côté des gens fixés dans des convictionsen rapport avec une hérédité homologue ou contrastante, il en est qui abaudonnent leurs traditions familiales après les avoir défendues, et plus encore qui y reviennent après les avoir abandonnées.

Que des facteurs, légitimes ou intéressés, inter viennent en de semblables circonstances, la chose



### LABORATOIRE DE COLLOÏDOTHERAPIE



# FER AMICROS

Gomplexe Colloidal, Fer et Manganèse ANEMIE, CHLOROSE, CONVALESCENCES

**ORARGOL** 

Complexe colloïdal injectable
OR et ARGENT
ANTIINFECTIEUX GÉNÉRAL

AMICRARGOL (Argent) = AMICROR (Or)
AMICR-CUIVRE; -FER; -MERCURE, etc.
TÉTRAMICROS (Cu. Mg. Sé, Au) AMICROCUPROR (Cu, Au)
PANSEMENTS et OVULES AMICROS

DÉPOT PRINCIPAL: 62, Rue des Petits-Champs, PARIS



### VARIÉTÉS (Suite)

va de soi. On aurait tort cependant d'y voir, en dépit de leur importance possible, plus que des causes occasionnelles. N'évolue pas en effet qui veut. Une prédisposition native commande ces mutations : elle peut résider dans l'hérédité par contraste. Des tendances constitutionnelles, jusque-là latentes, éclosent à leur temps, sous l'empire de multiples conditions, en une pousse aussi naturelle que celle des fleurs qui n'étaient hier que des graines. Le diable ne se fait pas ermite ; il fait place à l'ermite qui sommeillait. Paphnuce n'aurait pas converti Thaïs, si Thaïs n'eût été une mystique qui s'ignore. Une éducation bien comprise doit s'efforcer d'aider au développement des bons instincts qui se cachent; elle peut être la plus puissante des causes efficientes.

Encore beaucoup de ces transformations sontelles plus apparentes que réelles. Aux heures de crises notamment, on assiste à des changements de front sincères, dont les acteurs adorent avec dévotion ce qu'ils brûliaert la veille avec frinésie. On s'étonne; et cependant leur première manière portait déjà la marque de la seconde. Le fusil change d'épaule, mais les deux épaules se ressemblent et sont bien symétriques. Il est des mentalités qui donnent l'impression de volte-face parce qu'elles s'extériorisent sons des aspect différents; elles rappellent les phares aux couleurs alternantes qui ne reflètent toujours que le même foyernantes qui ne reflètent toujours que le même foyer-

Les verres et les lentilles du phare changent eux-mèmes pariois leurs formes et leurs aspects. Certains et surtout certaines mystiques, issus par hérédité homologue, mais déviée, de milieux à croyances correctes et normales, voire à pratiques austères, tombent dans l'érotisme, réalisant l'une des associations mystico-érotiques si connues des psychiâtres. Le fait vait d'être signalé ici, car les idées ou les actes du malade confrontés avec la conduite de la famille pourraient mener à mettre en cause l'hérédité par contraste; il n'en est rien. Il s'agit d'un désaxement morbide de l'hérédité miliaire (r).

(1) Il riest guite de sujet qui ait fourni plus d'allments à la litérature, Le romantisme y a touve un actinot bi indoptisable. M. Emest Seillière, dans un travail récent (Le Elabe du suyait cinné passionale), en fixe l'origide aux couvres de J.-J. Ronsseau; il montre comment l'ont entretenu et renforé Chatenaband, Maré de Said, Plyron, etc. Les commentaiteurs out mis en évidence le « mystifeame sensuel » de Bandelaire. Il suffit de l'autre d'autre d'autre d'autre l'autre d'autre l'autre d'autre l'autre d'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre d'autre d'autre l'autre l'autre l'autre d'autre l'autre l'autre l'autre d'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre l'autre d'autre l'autre l'autr

Si cette note s'est épanoule au dernier siècle, on la dépliet dépli dans plusierun ovurages andeus. Les livres secrée en apportent maints exemples. Tous ceux qui sont un peu familiaries avec la fecture de l'imitation severe qu'elle contient sur l'amour divin des lignes que pourrait corpier le plus humain des amours mystiques (Voy. me de l'imitation severe la chier de la montain des amours mystiques (Voy. me dans son livres au Filanders', adore la poèsie, imprudemment sentimentale et érotique sans s'en douter, des cantiques ».

On a le droit de présumer que l'hérédité par contraste intervient dans la formation de certaines constitutions psychiques qui semblent ne pouvoir se défendre de lutter sans trêve contre la tradition. C'est encore sur le terrain religieux que doit se poser la question, parce qu'elle n'en saurait trouver de plus solide.

Dans son étude sur l'Amour de Michelet, I. Lemaître a écrit une phrase bien intéressante : « Tout cela n'est qu'une phraséologie propre à ce siècle où les ennemis des religions ont eu presque tous la manie de fourrer partout le sentiment religieux. » Cette remarque d'un esprit subtil et avisé entre tous n'a que le défaut de se limiter dans le temps. Il est curieux, en effet, de constater l'obsession de l'idée religieuse chez bien des gens qui proclament leur athéisme; Michelet est peut-être leur plus brillant représentant. On dirait une réaction constante d'opposition à une tradition qui ne cesse de peser de tout son poids. A. France, dont d'aucuns vantent le scepticisme, apparaît au contraire, à la lecture de son œuvre si délicate et affinée, comme un adversaire déterminé des dogmes et des pratiques de la religion. Il y a cependant chez lui une hantise des problèmes religieux sous leurs faces les plus imprévues. Dans certains de ses livres, elle déborde en pleine liberté: dans d'autres, elle surgit par réflexions éparses. On peut en l'espèce lui appliquer sa propre remarque que nos contradictions sont peut-être ce qu'il y a de plus vrai en nous.

Et ceci amène à évoquer le souvenir, vieux d'environ mille ans, d'un hérésiarque dont le nom n'est pas oublié dans l'histoire de l'Eglise. Bé-renger (de Tours) passa, paraît-il, une partie de sa vie à osciller entre le dogue et diverses formes d'hérésie. Fut-il une sorte d'intermittent? En tout cas, quandil revenait à l'orthdoxie traditionnelle, il était repris par son besoin de négation.

\* \*

Pour pousser les choses à fond, chaque cas d'hérédité par contraste exigerait une étude individuelle. On la verrait, chez les uns, fonction d'un état psychique constitutionnel normal. Chez les autres, elle serait sans dout l'expression de tares variées, et les déséquilibrés y côtoieraient les paranoiaques. Leurs parts reviendraient aussi à l'ambiance, à l'éducation, aux efforts qui auraient pu aboutir à modifier ce qui se montrerait malléable. Il n'est pas jusqu'aux courants du moment qui ne devraient entrer en ligne. Les périodes de vie publique troublée out leurs larges répercussions; de même les phases de croyance ralentie et les phases de croyance revivirsée qui se succèdent



### PRIMESOL BIMESOL TRIMESOL) INFES

AMPOULES AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM (pour Injections) INFECTIONS
RHUMATISMES
GONOCOCCIE
ANÉMIE
NÉOPLASMES

### MÉSOTHINE

COMPRIMÉS AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM TOUTES

MANIFESTATIONS

ARTHRITIQUES

### BOUES RADIO-ACTIVES SALPINGITES

GYNÉCOLOGIE, EMPLATRES ET BAINS

SALPINGITES MÉTRITES ULCÉRATIONS PERTES, ETC

## DERMATHORIUM

POMMADE AU BROMURE DE MÉSOTHORIUM MALADIES DE LA PEAU ÉCZÉMA, ACNÉ PSORIASIS PLAIES ATONES

LABORATOIRES RHEMDA DE LA SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE P.Navelot. Philide 1" Classe, 510-53 Rue d'Alsace, Courbevoie (Seine)

### VARIÉTÉS (Suite)

Il s'éleva après cette génération une autre génération qui ne connaisait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fatt en faveur d'Israël. Les enfauts d'Israël firent alors ce qui déplât à l'Éternel, et servirent les idoles de Baal. Ils abandonnèrent l'Itèrnel, le Dieu de leurs pères... » (Livre des Juges, Introduction, paragraphe II).

Ét puis enfin, en matière d'hérédité, il convient toujours de songer aux paroles de Télémaque, dans l'Odyssée, que rappelle le professeur Dupré: «Etranger, tu me demandes quel est mon père; je répondrai sans détour; ma mère m'a dit que j'étais le fils d'Ulysse; pour moi, je n'en sais rien: car nul ne connaît son père (1). « Télémaque génénalisait à l'excès; mais si son doute n'était pas quelquefois légitime, il efit été superflu de forger

(1) E. DUPRÉ, La folie de Charles VI, roi de France (Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1910). la règle de jurisprudence romaine: Pater est quem nuptice demonstrant.

Comme conclusion pratique, une seule : si le cerveau de l'enfant est sain, ne pas violenter les effets de l'hérédité par contraste et les laisser librement s'épanouir avec l'âge. C'est une erreur des parents que de vouloir pousser dans leur sillon un fils dont la voie s'ouvre différente. En travaillant avec ses dons naturels, l'enfant ira sûrement à la réussite et remplira son rôle social; en travaillant à côté d'eux, il marchera au petit bonheur. Une fois de plus La Fontaine est le vrai guide de la sagesses : «On ne suit pas toujours ses aïeux ni son pêre. » Et il recommande « de cultiver la nature et ses dons» (2).

(2) Fable intitulée : l'Education, livre VIII, nº XXIV.

#### LA MÉDECINE AU PALAIS

#### UN PROCÈS DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE

A diverses reprises *Paris médical* a publié des arrêts relatifs à la responsabilité médicale et nous avons tenté d'en dégager une théorie générale.

Nous avons déjà analysé les décisions qui affirment que la responsabilité des médecins est engagée par lettrs fattics, coiformément à l'article 1382 du Code civil [Bezançou, 16 octobre 1912 (D 14-2-88); Douai, 24 juin 1914 (Gaz. Pal., 1914-2, vº Médecine, 17)].

Cette responsabilité peut être entraînée par une dute résultant d'une négligence ou d'une imprudence de l'hommie, en dehors de tout point de vue scientifique (Trib. Seine, 23 février 1914; Gaz. Pal., 1914-2-24) ou par des faits purement médicaux, mais dans ce cas le niédecin n'est responsable que de safaute lourde (Cour Paris, 16 janvier 1913) 1913-2-237).

Un nouvel arrêt de la Cour de Paris du 25 juin 1920 (Gaz. Pal., 16 octobre 1920) applique ces principes à une espèce, qui n'est pas d'ordre scientifique, mais qui met en cause la responsabilité d'un médecin directeur d'un établissement médieci.

Voici les faits : M. K... réclamait 108 000 fr. de dommages-intérêts au D' Sollier pris en qualité de médecin et de gérant de la Société du sanatorium de Boulogne-sur-Seine, en raison de l'infirmité résultant pour sa femme d'une tentative de stitétle.

Cette dame, atteinte de neurasthénie, avait été soignée chez le D<sup>T</sup> Sollier en 1902 et y avait été guérie. De nouveau atteinte en 1912 après la maladie d'un de ses cufants, M<sup>mo</sup> K..... retourna au sanatorium; quelques jours après, au moment où elle faisait sa toilette, elle profita de l'absence de la garde pour passer dans sa chambre et se jeter par la fenêtre.

Or, Mine K... étant atteinte de neurasthénic et non d'aliénation mentale, le traitement consistait à l'éloigner de sa famille et de sa maison. Elle avait de l'anxiété, des angoisses et des craintes irraisonnées; elle craignait notamment de rester seule; or, pour la satisfaire, le méducin lui avait affecté deux gardes et l'avait logée au premier étage.

Le y novembre au matin, la garde quittait momentamément Mme K... en cherlise, dans son cabinet de toilette, au moment où elle vaquait à as toilette intime. La garde ne s'absentiat que pour mettre un paquet de linge dans un coffre du couloir ; c'est ce moment que la malade choisit pour se jeter par la fenêtre.

M. K... prétendait que le médecin avait commis tine faute en n'exercant par une surveillance constante et en laissant la fenêtre ouverte.

Sur le premier point, le tributal de la Seine répondit que l'état de la malade n'était pas tel qu'on dût ne pas la quitter un instant et, sur le second point, que l'état de Mare K... ne nécessitait pas son internement dans une chambre aux fenétres cadenassées, qu'elle n'avait jamais manifesté d'intention de suicide et que rien n'obligeait le médecin à changer la sutvelliance discrète en une contrainte matérielle et préventive.

M. K... perdit son procès; il fit appel.

La cinquième chambre de la Cour a rendu le jugement suivant;





### Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



**UR** 

Étudiée et préparée avec le soin minutieux dont le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" entend faire la caractéristique de sa marque, l'URAZINE ajoute, à l'action de la Pipérazine, les qualités analésiques et antiseptiques de l'Acide salicylique.

L'URAZINE des donc Un énergique dissolvant de l'Acide Urique et des Urates; Un anelgésique extrémement efficace des douleurs rhumatismales, néphrétiques, etc.; Un antiseptique puissant des reins et de la vessie.

St Unite 'On antisophique pussean des reins et de la vessée.

Parfaitement tolérée par l'estomac, sans action sur le cour et sur le système nerveux, l'URAZINE est le médicament de toito à opposer et la Lithisse rénale et à outele les manifestations arthrittiques.

Présentée sous dans formes [Camprimes dois à 0, 20 pour le voyage.]

1. L'018701700 Et Mr., L'25 DOTTUNE

L. DURAND; Pharmacien, 21, Rue Jean-Goujon, PARIS (80).

### Laboratoires pharmaceutiques DAUSSE

Fondés en 1834

### **EXTRAITS**

de Bardane, Berberis, Cupressus Osier rouge, Salicaire, Sauge ———— Séneçon, etc.

## SCLÉRAMINE lode organique injectable.

Ampoules Cachets et toutes prescriptions

### **FONDANTS**

de Condurango, Étain, Iodotannique Levure de Bière, Mangano-ferreux Soufre, Salicaire, etc.

### INTRAITS

Digitale, Gui, Marron, Valériane,
Strophantus, etc.

### COLLOBIASES

d'Étain, Or bleu, Soufre, Sulfhydrargyre,Térébenthine,etc.

### PAVERON

Ampoules et toutes prescriptions

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE, 4, rue Aubriot, PARIS (IVº)

### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

LA COUR,

Considérant que, dans le courant du mois d'août 1972, la danne K... est entrée, volontairment et pour la deuxième fois, dans l'établissement du Dr Sollier, pour y recevoir les soins que nécessitait son état de santé, alors que les médecies de la famille déclaraient qu'elle pouvait être soignée à son domicile; que ce fait suffit à démontrer que son état nerveux n'avait pas le caractère de gravité que l'appelant lui attribue :

Considérant, d'autre part, que seuls sont admis dans cet établissement les malades atteints d'affections nerveuses, à l'exclusion de ceux qui sont frappés d'aliénation mentale:

Considérant que K... soutient que, dans l'état de mélancolie où se trouvait la dame K..., l'idée de suicide était à rédouter, et qu'il convenait d'assurer une surveillance particulière sur la malade; que, d'après lui, cette surveillance s'imposait d'autant plus qu'à la suite d'une visite de son beaupère, la dame K... avait vu « son inquiétude se compliquer d'une aggravation croissante »; qu'il en conclut que le D° Sollier était tenu de redoubler d'attention à raison même de ce fait que sa surveillance était exquisive du contrôle de la

famille à laquelle toute visite restait interdite en dehors du consentement du médecin traitant ;

Mais considérant que, quelles qu'aient été les constatations médicales d'ailleurs postérieures à l'accident, il n'est pas établi que la dame K... ait donné des signes d'ailenation mentale; que c'est sur la demande de celle-ci que le D° Sollier avait attaché la seconde garde à sa personne, et que, d'ailleurs, il lui avait affecté une chambre située au premier étage, où il lui était plus facile de la suivre journellement:

Considérant qu'il n'est pas démontré que ce changement ait eu pour objet l'exercice d'une surveillance plus étroite, rendue nécessaire par une aggravation de la maladie ; mais qu'en fût-il ainsi, il s'ensuivrait que le D' Sollier avait fait le nécessaire pour mieux veiller sur sa pensionnaire ;

Considérant que le 7 novembre au matin, après déjeuner, la dame K... passa dans le cabinet attenant à sa chambre pour procéder à sa toilette intime ; que, pendant une courte absence de sa garde, elle revint dans sa chambre et ouvrit une fenêtre, ainsi du reste qu'elle l'a déclaré elle-même puis qu'elle s'est précipitée sur le sol où elle s'est

### Changement de forme



## Phytine Ciba

Nous venons de décider la suppression de nos <u>Gélules Phytine</u> (tubes gélatineux) et leur remplacement par des *Comprimés*.

Ceux-ci, agréables à croquer, d'une excellente conservation, constituent une forme essentiellement pratique, commode et économique. Flacons de 40 comprimés à 0 gr. 25 : 5 fr. 50

Deux autres formes : Cachets et Granulé.

Dern'ers travaux reientifiques sur la Phytine : Académie des Sciences

Séances des 16 juin, 7 et 5 juillet 1919 Communications de M. S. POSTERNAK) Échantillon d'essai

LABORATOIRES CIBA
O. ROLLAND, 1, place Morand, Lyon

### LA MÉDECINE AU PALAIS (Suite)

fait en tombant de nombreuses et graves blessures;

Considérant que le fait, par le Dr Sollier, de n'avoir pas muni les fenêtres de son établissement, et notamment celles de la chambre occupée par la dame K ...., d'un dispositif de fermeture en dehors de la portée des malades, ne peut être considéré comme une faute ; que s'il est vrai que le directeur de la maison n'a pas pris cette précaution particulière, il suffit de noter que ses pensionnaires, soignés pour des affections nerveuses, comme l'était la dame K ...., ne doivent pas être enfermés, ct que leur intérêt commande de ne pas leur donner l'impression d'une claustration; que l'état de ladite dame, qui n'avait jamais manifesté l'intention de suicide, n'obligeait pas le médecin, ni les préposés de celui-ci, à une surveillance étroite et continue, comme celle qui pourrait être exercée sur des personnes atteintes d'aliénation mentale ; qu'aiusi il n'est pas démontré que la surveillance ait été insuffisante :

Considérant enfin qu'au moment où la garde

s'est absentée, la dame K... sc trouvait dans son cabinet de toilette et qu'il était permis justement de penser qu'elle y resterait assez longtemps, avant de rentrer dans sa chambre, pour permettreàla gardede s'éloigner, sans imprudence, pendant un instant :

Considérant que, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, une garde, si attentive ct si vigilante qu'elle fût, n'aurait pas pu éviter l'accomplissement spontané d'un acte involontaire tel que celui que la dame K... a exécuté; que c'est dans un mouvement d'impulsion dépassant, dans l'espèce, les prévisions normales, qu'elle a trompé la vigilance de sa garde, et qu'en conséquence elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même de l'accident dont elle a été victime ; que, dès lors, la demande n'est pas justifiée...

C'est pour ces motifs que le jugement a été confirmé.

> ADRIEN PEYTEL, Avocat à la Cour.

### AVIS POUR LES RÉABONNEMENTS

Les frais énormes que nous subissous pour l'impression de Paris médical nous obligent à SUPPRIMER D'OF-FICE A LEUR EXPIRATION TOUS LES ABONNEMENTS NON RENOUVELÉS AU 31 JANVIER 1921, DERNIER DÉLAL

Nous prions nos abonnés de renouveler d'urgence leurs abonnements afin d'éviter toute interruption dans le service et aussi d'éviter les recouvrements, qui se font mal en ce moment et sont très onéreux (les frais de recouvrement sont à la charge de l'abonné) : Pourla France, en nous faisant parvenir par leur bureau

de poste le MANDAT-CARTE JOINT AU PRÉSENT NUMÉRO, on un chèquesur Paris, ou un chèque postal (PARIS 202) ;

Pour l'étranger, en nous faisant parvenir un mandat postal ou un chèque sur Paris.

### RECONSTITUANT OPOTHÉRAPIOUE INTÉGRAL du SANG

HÉMOPOIÉTIQUE - PHAGOGÈNE - ANTITOXIQUE

### RÉGÉNÉRATEUR VITAL IMMÉDIAT LE PLUS PUISSANT

dans l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, le Surmenage, la Croissance, l'Affaiblissement général, les Convalescences, la Tuberculose et toutes Déchéances organiques.

gr. de sang total concentré dans le vide et à froid-gr. 60 d'Hémoglobine. COMPOSITION: Chaqua cuillerée à soupe de "PANHÉMOL" 9 gr. 60 d'Hémoglobine 0 gr. 61 de Fer directe

ADULTES: Deux cullierées à soupe par jour. | Doubler dans ENFANTS au-éssous de 10 aux : 2 à 4 cullierées à café par jour. | les cas graves

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE 8 du "PANHÉMOL", 90, Av. des Ternes, PARIS (XVII-). Tel. Wagram 61-42

#### NÉCROLOGIE

#### MAURICE DEBOVE (1845-1920)

Le Professeur Debove, qui vient de disparaitre à soixante-quince ana, aprês une lougue et cruelle maladie, eut la carrière médicale la plus brillante. Les titres et les homeurs vinrent rapidement couronner ses efforts; on petudife qu'il fut toujours à la hanteur des situations considérables qu'il occupa : partout il sut l'aisser la forte emperient de son espiri original et de sa grande intelligence.

Interne des hópitaux en 1860, ôlève de Lasègue, chef de chinque de Germán Sée, médicin des hópitaux en 1877, agrégé en 1870, il fut nommé professeur de pathologie interne à la Péaulté en 1803, il occupa ensuite, en remplacement de Potain, la chaire de clinique médicale qu'il transporta à l'hópital Desujon. Membre de l'Académie de médiceine en 1893, secrétaire perpétuel en 1033, il fut également président honoraire du conseil supérieur d'hygéne, président de la Ligue auti-alco-olèque et de la Ligue pour la sauvegarde de l'enfance, président de la Société médicale des hópitaux, doyen de la Peaulté.

Le professeur Achard, qui fut son élève préféré et son ami, et qui sut lui apporter chaque jour, pendant de longs



Le professeur Desove.

mois d'attroces souffrances, l'assistance deson dévouement inlassable et de son inaltérable affection, a retracé dans son discours à l'Académie toute la carrière seleutifique de Debove, en des termes que nous ne saurions égader. Nul mieux que lu'ine pourvait le faire. Je vonutrais simplement insister jet sur quelques souvenirs de l'édève qu'in fut pendant plusieurs années à côté du maître et faire revivre sa 'vie quotifieume hospitalière.

Ses travaux scientifiques sont trop uombreuxpourêtre tous rappelés daus ce court article. En dehors de sa thése sur le péoriasis buccal en 1873, on peut dire que les travaux de Debove ont touché un peu à toutes les branches de la médecine.

Élève et ami de Charcot, il publia des mémoires importants sur les tremblements, les coutractures, les amyotrophies, le tabes, l'hystérie, la sclérose en plaques. Mais il ne cantouna nullement son effort sur la neurologie.

Dès la découverte du bacille de Koch, à peine reçu interne, il partit en Allemagne, étudia sur place les travaux de Koch, revint en France et fut ainsi des premiers à montrer l'importance de la recherche du bacille dans les crachats. Il fut aussi des premiers également, et combien peu le savent aujourd'nui, à installer dans son service à Andral, des salles d'isolement et des cures d'aération pour les tuberculeux.

Novateur, il le îut aussi en thérapeutique. N'est-ce pas lul qui préconfa l'emploi des alguilles en platine iridic, d'un usage courant aujourd'hui? Il fit construire une seringue à piston d'amiante facilement stériliable, un appareil à ponetion pleurale, un tube pour lavage stomacal. Il préconisa le gavage à la sonde, le stypage au chlourre de méthyle et proposa l'élongation des netris, les injections de suifate de magnésie comme méthodes thérapeutiques.

Daus une dernière évolution, pourrait-on dire, de sa personnalifé, tout en restant un eliniere, il voutut mettre toute son autorité morale au service de la société. Il mena un combat actif, avec une ardeur inlassable, contre ces trois maux de l'immanité : la syphilis, la tuberculose et l'alcoolisme. Il ne cessa de mettre en garde contre le fical grandissant de la dépopulation, et un de ses derniers actes fut une manifestation effective en faveur de l'enseigmenent de la porticulture.

Debove était un très fin lettré; il fit à la Sorbonne des conférences très brillantes sur le Malade imaginaire et sur Dominique Larrey. Il analysa avec une finesse pénétraute le chef-d'œuvre de Molière et sut trouver des aperçus nouveaux, alliant dans une langue impeceable l'ironie délicate à des considérations de haute portée morale. Nul n'a oubliéses éloges académiques de Charcot, Berthelot, Pasteur, Pournier. Il publia, avec la collaboration de ses élèves, un certain nombre de monographies : Maladies de l'estomac avec Rémond, les Pleurésies burulentes avec Courtois-Suffit, l'Ulore de l'est mac avec Jules Renault. Avec le Pr Pouchet et Sallard, il fit paraître un Aide-mémoire de théra reutique et un Formulaire avec Gourin, Son nom restera attaché à la collection des moncgraphies de la Bibliothèque Charcot-Debove, et au Manuel de médesine dont il dirigea la publication avec le Pr Achard et Castaigne.

Mais il fut surtout pour nous, ses élèves, le chef d'école dans toute l'acception du terme. Son abord assez froid, sa physionomie sévère, son allure quelque peu distante rendaient un peu décevant le premier coutact. Mais cette froideur était toute de surface. Ceux qui, comme moi, vécurent avec lui de longues années la vie d'hôpital, qui suivirent chaque matin sa visite hospitalière, s'apercevaient bien vite des trésors de bouté que cachait son scepticisme de surface. Il fut vraiment le maître accueillaut et dévoué, et sans doute, certains de ses élèves eussent-ils été heureux de lui témoigner d'une façon plus démonstrative la reconnaissance profonde qu'ils lui avaient vouée. C'est qu'il eut pour eux, en effet, un attachement qui jamais ne se démentit ; il ne cessa de leur prodiguer les conseils les plus sages et les plus éclairés. Il aimait du reste à se voir entouré detous ceux qu'il avait formés et qui constituaient pour lui une vraie famille médicale.

Il arrivait chaque matin à l'hôpital avant 9 heures et ne le quittait bien souvent qu'à midi passé. Il fut le premier, je crois, à faire participer ses élèves à un enseignement chique quotidien. Après la visite des salles, on se

# SIEROSINA

Le traitement spécifique de la tuberculose, dans toutes les formes curables, le seul rationnel (immunisation active), trouve dans ce produit, formé par l'association de la T. A. de Koch atténuée au moyen d'un procédé spécial par l'iode et le cuivre, un emploi large et pratique.

La Tuberculinothérapie classique, à cause des difficultés du traitement, ne sort pas du domaine de l'expert spécialisé.

### La SIEROSINA

par la nouvelle conception de la dose fixe de la Tuberculine, qui ne modifie point sa valeur et son efficacité dans la fonction d'antigène;

par l'atténuation de la Tuberculine par l'iode, qui annule totalement ses effets toxiques;

par la haute valeur plastique que l'association avec le cuivre donne à la Tuberculine;

permet à tout médecin l'usage de ce traitement dans tous les cas de Tuberculose (interne et externe) où l'on peut prévoir que la réaction de l'organisme soit favorable.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

### ISTITUTO TERAPEUTICO ROMANO

Presieduto dall' On. Prof. G. SANARELLI Direttore dell' Istituto d'Iglene nella R. Università di Roma.

VIALE POLICLINICO, à ROME (Italie)

### NÉCROLOGIE (Suite)

éunissait dans une petite pièce, plus tard dans l'amphithéâtre, et un de ses anciens élèves venait chaque jour faire une leçon clinique sur un malade qui lui avait été désigné. Debove y assistait toujours, écoutait le conférencier et l'argumentait ensuite. Tous ceux qui prirent part à cet enseignement, savent tout ce qu'ils doivent au maître, qui, avec un sens critique remarquable, montrait les points faibles de la leçon, les erreurs commises. Il savait pourtant ménager la susceptibilité de l'orateur, et avec une patience qu'on ne saurait trop admirer, il nous prenaît à part après la conférence et nous montrait les défauts de notre argumentation ; il voulait que ses élèves apprennent à parler correctement, il relevait toujours un terme impropre ou une diction imparfaite. Combien d'entre nous ont ainsi appris à faire une leçon en public, à exposer un sujet en un langage clair et précis.

Durant ces consérences quotidiennes, il se faisait plus familier; il ainsuit à vois surgir des objections et rien ne le mettait plus en verve que d'avoir des contradicteurs; il invitait les plus jeunes de ses stagiaires à lui poser des questions sur le sujet traité. Nul plus que lui n'admettait la controverse, et ce mattre qui paraissait si distant en dehors de l'hôpital, ainsti à répondré familièrement aux interrogations parfois un peu simplistes qui lui étaient faites.

Son enseignement hospitalier fut vraiment original, et il laissait à ses élèves toute liberté pour défendre leurs 'dées et exposer leurs travaux. Sans doute tempérait-il parfois un peu leur ardeur juvénile et montrait-il quelque septitésime pour des théories pathogéniques un pen hasardées. Mais il aimait à voir travailler autour de lui et prisait avant tout l'effort. Il avait coutume de nous direction qu'à côté du fait, qui est indiscutable et subsiste toujours, il y a la théorie, qui n'est qu'unc hypothèse éminemment modifiable.

An cours de son enseignement scientifique, ilémaillait volontiers ses conversations de conseils moraux. Ceux qui ne le connurent que superficiellement, pourront s'étonner que ce grand sceptique (ou qui se plaisaist tont au moins à le paraître) eit une haute idéde de la morale; il fut de ceux qui considéraient la médechie comme un sacerdoce : le malade était pour lui sacré et il aimait à nous répéter, lorsque quelqu'un d'entre nous hésitait à pratiquer une ponction ou une intervention pour assurer un diagnostic; «Si vons étiez le malade, vous feriex-vous faire cette in-tervention ? al oui, n'hésite pas, g'i non, abstenz-vous.»

Nul plus que lui n'ent l'esprit de repartie. Il savait trove le mot qui ponte. Un jour que, dans les périores un peu troublées de son décanat, un de sesstagiaires, qui se trouvait être un des champions des réclamations tumultueuses des étudiants, lui demandait si les manifestations du Quartier latin ne l'eunuyaient pas quelque peu, Debove lui répondit en souriant : « Mon ami, je vous souhaite, quand vous aurezmon âge, d'être aussi bruyamment discuté ; cela montrera que vous êtes arrivé à quelque chose dans votre carrière. »

Debove ne tirait nulle vanité de la situation brillante à laquelle il était arrivé; il savait que, dans la carrière des concours, si le mérite personnel jone un rôle, la chance y a sa part importante. Bt dans un excès de modestie, il mons répétait souvent : sil j'avais à recommencer ma carrière, je ne vondrais la reprendre qu'une fois ma vie de concours terminée. A inlas estimatit-il que l'aide du maître est nécessaire même pour le plus brillant de ses élèves, et c'est un pieux et doux devoir pour ceux qu'il a soutenus dans cette dure période de la vie médicale de lui apporter ici le témoignage de leur très profonde affection et de leur vive reconnaissance.

F. RATHERY.

### A PROPOS D'UNE MANIFESTATION MÉDICALE

### LE DOCTEUR JULES BORDET, PRIX NOBEL

Bruxelles, son Université, le corps médical belge, le monde scientifique fêtent le 20 décembre Jules Bordet, qui a reçu le prix Nobel pour ses travaux sur l'immunité.

Après avoir terminé ses études médicales à Bruxelles à riggi-deux ans, Bordet fut accettille ni 89,3 i l'institut Pasteur de Paris. La base scientifique reque à Bruxelles s'épanouira sous l'égide de la pensée féconde née des Pasteur, des Metchnikoff, des Roux. Alexine, sensibilisatrice, fixation du complément, réaction de Bordet-Gengou, théories de l'immunité et ses conséquences pratiques, microbe e s'ortune de la coquelache, nicrobe de conjunte de la consecue de la

Aujourl'hui directeur de l'Institut Pasteur du Brabant, Bordet, membre de nombreuses Académies, chevalier de l'Ordre de Léopold et de la Légion d'honneur, recevra de l'Ordre de Léopold et de la Légion d'honneur, recevra les hommages de milliers d'admirateurs tamdis que, poursuivant une vie modeste et préoccupé des seules recherches seicentifiques, il songe à épuiser de nouveaux problèmes pour le grand bien de nos malades et de l'humanté.

1906. — Prix quinquennal des Sciences médicales (Académie de médecine de Belgique).

1909. — Prix de Paris (décerné par le Congrès international de médecine de Budapesth). ESTATION MEDICALE
Prix Emile-Ch. Hansen (décerné par l'Académie de

médecine de Copenhague).

1911. — Membre correspondant de la Société néerlaudaise de microbiologie.

1915. — Membre correspondant étranger de l'Académie de médecine de Paris.

1916. — Membre étranger de l'Académie royale des

1916. — Membre étranger de l'Académie royale des sciences de Suède. 1919. — Membre titulaire de l'Académie de médecine

de Belgique.

Membre titulaire de la Classe des sciences de l'Académie royale de Belgique.

demie royale de Belgique. Membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de Belgique.

Conseiller d'hygiène du gouvernement. Membre de la Société de biologie de Paris.

Membre de la Royal Society de Londres. 1920. — Docteur honoris causa de la Faculté de méde-

cine de l'Université de Cambridge. Membre honoraire du Royal Institute of Public Health

de Londres. Membre ordinaire de l'Académie royale des sciences et

lettres de Danemark.
Commandeur de l'Ordre de Léopold.

Commandeur de l'Ordre de Léopold. Officier de la Légion d'honneur.

Médaille Pasteur (décernée par l'Académie de médecine de Stockholm). Le prix Nobel, par décision de l'Institut Karolinska

de la Faculté de médecine de Stockholm, vient enfin de consacrer la gloire du professeur Jules Bordet. Il conronne une carrière qu'il convient de citer en exemple une carrière toute de labeur et de dévouement.

Comprimés à 08750 ORMINE SYNONYMES : Héyaméthylene-Tetramine, Urotropine, étc. Io MEILLEUR ANTISEPTIQUE des VOIES URINAIRES. BILIAIRES of INTESTINALES

Produit créé des 1894 dans les laboratoires de la Malson ADRYAM et Ci et depuis imilé par les Allemands sous divers noms. Voir : Formulaire des Neuveaux Rem 1 % Edition, page 76.

STE FRANÇAISE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES







### PARAFFINOLEOL HAMEI

Paraffine liquide chimiquement pure, sans saveur NOUVEAU LAXATIF MÎNERAL

I\* Aromatise. Indications :

2º Sans aroms. Se Grème au escap Colitas, Entérocolitas, Appendicites

Littérature & échantillons : Pharmacie HAMEL . LE MANS

### PRODUITS ORGANIQUES DE F. VIGIER

Capsules Ovariques, Orchitiques, Prostatiq atiques, Surrénales, Pancréatiques, de de Corps thyroïde, etc.

DOSE: Ces diverses capsules s'administrent à la dose de 2 d 6 par jour. Pharmacie VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, PARI

## **ELIXIR EUPNÉIQUE** MARTIN-MAZADE

Echant, Laboratoire MARTIN-MAZADE SI-RAPHAEL C

SALLE D'OPERATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC Comprenant.

1 Table pliante avec cuvelle sous le siègé et 

porte-cuisses rucceses 1 Leveur injecteur à élévation complet 1 Laveur infecteur à élévation complet
1 Table à maintaments avec 2 galease de 50-30
1 Vinne à instruments de 42-62-28 toute vi-trée avec 2 tablettes glacoss
1 Tabourt à élévation pour optrateur
1 Cuvepe cristal montée our tige

PRIX de cette installation 980 [ Ch. LOREAU, 314 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XIII



Antiseptique Interne Parfait Comprimés dosés à 0 gr. 50 (8 à 6 par tour) Ethantilions gratuits : 12. Boulevard Saint-Martin

### REVUE DES SOCIÉTÉS

### SOCIÉTÉ D'OPHTALMOLOGIE DE PARIS

. Conférence solennelle et plénière du 14 novembre 1920.

L'encéphalite létharqique.—Coniférence par M. J. Ling. MITR, lequel passe en revue tous les travaux parus sur l'encéphalite épidémique et montre que le polymorphisme de cette affection, ainsi que les nombreuses divergueces d'anteurs, sont dus à ce que chaque épidémie a son caractère et sa symptomatologie partienilers. Deux types de trombles oenho-motenrs s'expliquent par les variations topographiques du processus.

Les nombreux cas d'amblyople et d'amaurose prouvent que le nerí optique viet pas toujours intact. La motricité frienne et ciliaire est fréquentment trouble. La dissociation est temporaire. Le signe de Robertson, s'il existe, ne persiste jamais comme dans la syphilis cérébrosuinale.

M. Libermite examine toutes les formes cliniques de, l'encéphalite, en particulier celles à forme chronique et

Quant aux modifications anatomiques, eiles sont d'ordre vasculaire et inflammatoire, accompagnées ou non de lésions destructives du parenchyme. Le processus pent s'étendre jusque dans la moelle ou jusque dans le cortex cérébral, sans jamais laisser indemne la région moyeme du mésocéphale.

La thérapeutique est encore hésitante. Un des meilleurs traitements réside dans le drainage céphalo-rachidien, associé aux injections intraveincuses d'irrotrojine. Résultats du traitement orthoptique du strabisme. Rapport de M. Renf OSFRAY. — Pour celul-el, le sterées cope de Javal et le diploscope de Réiny ont surtout une valeur de contrôle, la correction optique et le traitement chirurgical simple ou combiné restant la base de la tité-rapeutique des strabismes convergents. Les appardis, spécialement ceini de Réuny, sont précieux pour pratiquer une gyminastique de convergence chez les dévargents.

Un quart des strabiques convergents sont guéris par l'obtention de la vision binoculaire, et trois quarts sont mis facilement dans les melleures conditions de réfraction et d'acutté visacle pour permettre l'éducation de la vision binoculaire. La motifé semblent avoir une certaine aptitude cérébrale à fusionner les images. Tous peuvent étre préparés utiliement par les verres ou par la chirurgie, à l'éducation rapide de la vision binoculaire. Bt Mr. d'intra précise les conditions et la formule qui diotre présider à la tentative d'éducation artifichéle de la vision binoculaire : verres à trois aus, exercices à luid aus, renforcement elirurgical des adulceurs ver est fair.

La perte de l'entraînement moteur à la convergence chez les strabiques divergents périodiques avec myopie moyenne est récupérée par une gyunastique de convergence (décentrage prisunatique des verres concaves, courts exercices journaliers au diploscope).

Pour le traitement de la divergence oculaire, M. Oniray propose: les exercices au diploscope dans la convergence maxima 3 AM; le renforcement chirurgical des adducteurs et exercices dans la convergence positive maxima 2 AM; la chirurgie des adducteurs dans l'absenca de convergence active.

### CURE RESPIRATOIRE

MISTOGÉNIQUE, HYPERPHAGOCITAIRE

ET RÉMINÉRALISATRICE

## PULMOSERUM

RÉPARATEUR PUISSANT DES ORGANES DE LA RESPIRATION

MÉDICATION DES AFFECTIONS

### **BRONCHO PULMONAIRES**

RHUMES TOUX, GRIPPES, CATARRHES,

LARYNGITES ET BRONCHITES, SUITES DE COQUELUCHE ET ROUGEOLE.

Employé dans les Hôpitáux Apprécié par la majorité du Corps Médical français Expérimenté par plus de 20,000 Médicins étrangers

MODE D'EMPLOI : UNE CUILLERÉE A SOUPE MATIN ET SOIR ÈCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY
15, Rue de Rome, PARIS



### LABORATOIRES BAILLY

15 et 17, Rue de Rome # PARIS (8°)

Tél.: WAGRAM 85-19, 72-29, 63-79

### ANALYSES MEDICALES

Bactériologiques, Biologiques, Chimiques

CATALOGUES sur DEMANDE avec TECHNIQUE de PRÉLÈVEMENT

Examen du sang Sérosités

Sérosités Sécrétions pathologiques

Examens bactériologique SUR FROTTIS Contenu stomacal

Recherches des bactéries VIBRIONS et COCCI Urines

Matériel stérilisé pour Prélèvements sur demande

Toutes Recherches, Etudes, Travaux spéciaux pour MM. les Docteurs, Etudes Anatomo-Pathologiques, Analyses des Produits Alimentaires, Analyses Industrielles

## **MORRHUETINE JUNGKEN**



Produit Synthétique, sans HUILE, ni ALCOOL très agréable au goût, parfaitement toléré en toutes saisons Efficacité remarquable



Lymphatisme - Convalescence d'Opérations ou de Maladies infectieuses États dits Prétuberculeux

La Bouteille de 600 cm3 5 francs.



SE SUCENT COMME UN BONBON

S'AVALENT COMME UNE PILULE





### REVUE DES SOCIÉTÉS (Sulte)

M. LANDOLT insiste sur l'importance du traitement orthoptique, et sur ce fait, que l'orthopédie optique scule ne suffit pas pour guérir tous les cas de strabisme.

M. BIRNBAUM estime qu'il faut réserver le traitement conservateur au cas où l'équilibre musculaire n'est pas définitivement modifié, l'opération convenant aux états définitifs.

M. CANTONNET présente trois malades qu'il a opérés du strabisme et rééduqués par les exercices orthoptiques,

M. ROCHON-DUVIGNEAUD indique quel est, pour lui, le moyen le plus prompt et le plus sûr pour redresser les globes et tenter l'éducation binoculaire chez les enfants atteints de strabisme convergent permanent.

M. MORAX est de l'avis du rapporteur, quant au peu d'assurance des moyens orthoptiques autres que la correction de la réfraction.

M. POLLACK accepte le fond des conclusions du rapporteur : traitement orthoptique associé à l'intervention chirurgicale. Pour la conduite du traitement, le stéréoscope et le diploscope se complètent l'un l'autre.

M. AUBINEAU, de Nantes, s'appuie sur ses statistiques personnelles pour attribuer au traitement orthoptique seul 37,50 p. 100 de guérisons chez les convergents, et 13,36 chez les divergents.

M. Verrey, de Lausanne, marque sa préférence pour le stéréoscope.

M. TERRIEN distingue deux formes d'amblyopie strabique : la congénitale, antérieure à la déviation ; la forme acquise, postérieure au strabisme et la plus fréquente. Il indique la marche à suivre et décrit une technique pour l'allongement du tendon.

M. TERSON dit qu'il faut viser, avant tout, la correction de l'attitude vicieuse, et l'opération guérit radicalement les strabiques prononcés qui louchent encore a vec des lunettes, et louchent beaucoup lorsqu'ils n'en portent pas. Ténotomies prudentes, en évitant la ténotomie bilatérale en une séance. Le traitement orthoptique et orthopédique prépare et facilite l'intervention,

M. DUPUY-DUTEMPS démontre que le traitement orthoptique ne donne pas toujours la vision binoculaire, et que, jusqu'ici, on n'a présenté aucun cas de guérison sans opération.

DURAND.

#### NOUVELLES

Hopitaux de Bordeaux. - Concours de L'externat. - Ce concours s'est terminé par les nominations sui-1er, Delmas Marsalet, 36 p. 1/2; 2e, Damany, 35 1/4;

3°, Magnant, 34; 4°, Lachapèle, 33 3/4; 5°, Clarac 33 1/2; 60, Fontan, 33 1/4; 70, Ducau, 32 1/2; 80, Bertrand, 32 1/4; 9° Vlaud, 32; 10°, Dufour, 32; 11°, Gandy, 31 1/4; 120 Moulis, 30 1/4; 130, Rautureau, 20 3/4-

14°, Gallé, 29 3/4; 15°, Barthe, 29 3/4; 16°, Caubet 29 1/2; 17°, Fromenty, 29 1/4; 18°, Monties, 29 1/4, 19°, Chènevcau, 29 1/4 ; 20°, Laubie, 29 ; 21°, Serret, 29; 22e, Brun, 29; 23e, Thé, 28 1/2; 24e, Mathey Cornat, 28 1/2; 25°, Le Rouzic, 28 1/2; 26°, Forton, 28 1/2; 27°, Barrau, 28 1/4; 28°, Athané, 28; 29°, D'Arcambal, 28; 30e, Le Bourgo, 27 3/4; 31e, Dumazet, 27 3/4; 32e, Mlle Lanta, 27 1/2; 33c, Raba, 27 1/2; 34c, Liprandi,

MÉDICATION Avantages réunis de Tanin et de la Gélatine

LITTERATURE ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE CHOAY, 44. Avenue du Maine, PARIS, - Téléph. FLEURUS 13-07

### APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



Cet appareil, qui s'adapte instantanément sur toute doullle de lampe ou prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu, alter-natif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus éminents aussi qualifié que les grands appareils, permet une utilisa-tion des plus pratiques des courants de haute fréquenceen: Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Urologie, Gynécologie et Ophtalmologie, en son des nombreuses électrodes de toutes formes qui s'y branchent. Il permet également l'Auto-conduction ou D'Arsonvalisation, la Fulguraon, de même que le traitement des affections des voies respiratoires par l'Ogone. - Sa consommation est de 22 watts et son poids, dans une élégante boîte gainée de 27 x 20 x 10 % avec 2 électrodes (comme repréenté el-contre) : 2 kil. 1/4. - Extrême simplicité de maniement, absence bsolue de tout danger, même employé par des Docteurs non spécialisés en Electrothérapie.

Prix: 750 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

### THE STERLING FRANCE 68. Rue Condorcet. PARIS (9°)

Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

HYPNOTIQUE PUISSANT SEDATIF DU SYSTÈME NERVEUX

# SÉRÉNOL

COMBINAISON DE VALÉRIANE INODORE STABILISÉE & DE VERONAL

LITTÉRATURE & ECHANTILLONS: LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO CHIMIQUE. 150, Av. de Wegram, PARIS

ACIDE THYMINIQUE

UROTROPINE

LYSIDINE

DIATHESE URIQUE

Litterature et Echagiillens LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 50, Rue Rennequin, PARIS

Traitement Biologique

BE-LA

CONSTIPATION

COMPOSITION

1 Ferments lecismos
2 Agar-Agar
2 Agar-Agar
3 Extrait total des
4 Extrait total des
4 Glantide de l'Intestin.

DOSE 1 a 6 Comprissa su repas du soir

ALALIA BANS ANDRUS

DETHÉRAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Av. de Wagram, PAR

### NOUVELLES (Suite)

27 1/2; 35°, Despons, 27 1/2; 36°, Cautorné, 27 1/4
39°, Parlanud, 2711; 38°, Cassus, 27 1/4; 30°, Mile Toublan, 27; 40°, Dabadie, 27; 41°, Dorhe, 27; 42°, Léonardon Lapervenche, 26 1/2; 43°, Soche, 26 1/2; 44°, Leo-Daráigne, 26; 19; 13°, 19; 19an, 26; 1/4; 46°, Rambault' 26; 14; 14°, Dupout (Jean), 26; 48°, de Mioille, 25; 1/2; 10°, Carrère, 25; 1/2; 50°, Miley Leojis, Ramarony, 25; 1/4; 52°, Giraud, 25; 1/4; 53°, Moles, 25; 53°, Marsat 25; 55°, Remount, 24; 21; 56°, Spalaikowitch, 29; 1/2; 57°, Glorievitch, 65 (ces deux derniers en surnombre).

Prix de la Société de médecine et de chirurgie de Borceaux. — Prix Barthe (de Saint-Emilion). — Suivant le désir exprimé par le fondateur, ce prix, d'une valeur de 500 francs, pourra être décerné tous les quatre ans a partir de 1906, é soit à un bon mémoire manuserit ou imprimé, soitàun bon livre, soit à une œuvre quelconque de médecine, de chirurgie ou de physiologie à

Le titre de docteur en médecine u'est pas exigé des candidats, mais ils doivent être Prançais ou naturalisés Prançais et avoir leur donnielle habituel dans uu des ressorts sendémiques ressortissant à la Faeulté de utédécine de Bordeaux (Académies de Bordeaux, Poitiers et Lémoges). Les membres de la Société de médecine et de chirurale reuvent prendre part au concourse.

Ne sont admis à concourir que les méunitres, livres ou ceuvres quelconques de médecine, de chirurgie ou de physiologie parus dans les quatre années qui précèdent la clôture du registre des inscriptions pour chaque conceurs.

Les travaux mauuscrits ou imprimés remis pour le concours du Prix Barthe, de Saint-Emiliou, ue sont pas rendus et restent déposés à la bibliothèque de la Soclété-

Le prix de 1914 sera distribué avec celui de 1921. Les travaux, accompagnés d'une lettre de candidature, doivent être adressés franco de port à M. Frèche, secrétaire général de la Société, 42, cours Georges-Clemenceau, avant le 1º mal 1921.

Ministère de l'hygène. — Il est institué une Commission chargée d'étudier les meilleures conditious de transport, de répartition, de vente et de contrôle du lait particulièrement dans les graudes villes. Jin font notamment partie M. le professeur Pinard, président, MM. les Dr. Bordas, Marfan, les professeurs Moussu et Porcher. Mes la dectoresse Mulon.

La Société des nations et la lutte contre le typhus. — La Société des nations vient de voter la résolution suivante proposée par M. Nansen;

• Le président est iuvité à nommer une commission composée de délégués à l'assemblée, au nombre de cinq, afn d'étudier la questlon des soumes nécessaires pour poursuivre la eampagne contre le typhus et preudre toutes les mesures possibles pour les trouver avant la clêture de l'assemblée. »

Le Gouveruement français a fait connaître qu'il était disposé à contribuer aux dépenses de la campagne antityphique pour une somme de 50 000 llyres.

Cerolo d'études médico-sportives. — Un cercle d'études médico-sportives est actuellement en formation. Les confrères qui s'intéressent à cette question et qui désirent participer à la fondation de ce groupement tout amical et complètement indépendant de toute question d'école, sont priés d'écrire au docteur André Richard, 53, avenue Trudaine, Paris (IX®).

Administration centrale de l'hygiène en Belgique. — M. le D' Rulot est nommé inspecteur principal à l'administration centrale de l'hygiène.

Distinctions. → Sont nommés : commandeur de l'ordre de Léopold, M. le D Bordet ; chevaliers de l'ordre de Léopold, M. le D' Sand et M. le D' Mayer.

La médaille d'argeut de l'ordre de Léopold est attribuée à MM. les D<sup>19</sup> Delsemme, de Grivegnée, Mollinghes, d'Angleur; Genicot, de Tilleur; Bronet, d'Esueux; René Ledent, de Liège.

Deuxième Congrès international pour la protection de l'enfance (12-21 juillet 1921). — Ce congrès se rémirra à Bruxelles du 18 au 21 juillet sous la haute protection de L.L. MM. le Roi et la Reine des Belges. Il auru pour objet la discussion d'une série de questions intéressant l'enfance moralement abandonnée, l'hygiène de l'enfance et la puériculture. Des rapporteurs étrangers et belges, choisis par le bureau, out été sollicités de collaborer avec la Commission d'organisation à la préparation du Congrès. Leurs rapports seront imprimée et distribués à tous les adhérents avant l'ouverture.

Le programme détaillé de la réuniou, aiusi que celui des cérémonies et fêtes organisées à l'occasion du Congrès, seront adressés ultérieurement aux adhéreux. Le montant de la cotisation a cté fixé à 25 francs ; cette somme donne droit aux rapports et an compte rendu.

Les adhésions doivent être adressées avant le 1° mai 1921 à M. Henri Velge, secrétaire général de la Commission d'organisation, 27, rue de Turin, à Bruxelles,

Sixlème Congrès médical panhellénique (Athènes, 4-17 avril 1921). — S'inscrire auprès du secrétaire général, M. le professer Mellssinos, Faculté de médecine, à Athèues.

L'Orchestre médical. — L'Orchestre médical, dont on n'a pas oublié les magnifiques concerts d'avant-guerre, est en voie de réorganisation.

Son Comité fait appel à tous les confrères instrumentistes, ainsi qu'aux membres de la famille médicale (femmes, fils ou filles de médecins) et aux étudiants en médecine.

Les adhésions doivent être adressées, avant le 5 janvier, à M. le Dr Richelot, président, 3, rue Rabelais (8°) ou à M. le Dr Destouches, secrétaire général, 4, rue Thionard (5°).

Une assemblée générale où seront fixées les diverses questions de fonctionnement de lO'rehestre (répétitions, concerts, cotisations, etc.), réunira les adhérents dans le courant de jauvier.

Ordre du Jour voté par le Conseil d'administration du Syndicat des médechs de la Seine. — Le Conseil d'administration du Syndicat des médechs de la Seine, de la Seine papelant l'ordre du Jour voté par le Syndicat des médechs de la Seine de la Seine dans son assemblée généraledu 13 juin 1920 tient à protester à nouveau avec énergie contre les tendences de l'administration d'adresse à l'hôpitul tous les mutilés bénéficiaires de laloi des pensions, quand cœus-c, dont besoin de soins spéciaux ou d'Opérations, cette fapon

### Granules de Catillon

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, EGÈMES, Affections MITRALES, CARDIOPATHIES des ENFAN IS et

GRANULES DE CATILLON

l'ombre de Strophantus sont inertes, d'autres toxiques ; les teintures sont infidèles, et jet le Signature CATILLE Briz de l'deademle de Medeeine pour "Etrophantus et Ctonhantine", Midaille d'Er Azpo . untv. 1900, 880889

Pour INJECTIONS intraveineuses ou intramusculaires.



Sulf. de strychnine 1/2 mill. Fer colloïdal 0.01 Sérum physiologique Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE. 5. rue Ballu. PARIS.

RECALCIFICATION CROISSANCE DESTITION DIABÈTE 5.rue Rellu

### TUBERCULOSE . LYMPHATISME . ANÉMIE

RECONSTITUANT LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL



une injection par jour.

### LA RÉCALCIFICATION ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE

PRATIOUE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

### TUBERCULOSE PÉRITORITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE DYSPEPSIÉS ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES-FRACTURES

tricalcine pure TRICALCINE CHOCOLATÉE TRICALCINE

#### NOUVELLES (Suite)

de faire étant d'ailleurs absolument contraire à la loi, qui prévoit en toutes lettres le libre choix du médecin par le mutilé, et au principe, défendu par tous les syndicats, de l'hôbital gratuit exclusivement réservé aux indigents.

Il réciame l'adoptiou par M. le préfet de la Seine du tarif médical élaboré d'accord avec l'union des syndicats médicaux de France, et demande à M. le ministre des Pensions de vouloir bien réaliser le plus rapidement possible « l'entente » prévue par la loi entre l'administration et les syndicats médicaux en vue de l'application de ce tarif.

Le Syndical des médecins de la Seine se permet d'insister encore auprès de M. le ministre des Pensions et de M. le préfet de la Seine sur la nécessité absolue d'une organisation rapide et définitive des soins à donner aux réformés et mutilés de la guerre, tant dans l'iutérêt de ces derniers, si respectable à tous les points de vue, que dans l'intérêt du corps médical, qui assure depuis plus d'un an déjà les soins aux bénéficiaires de la loi des pensions, sans avoir touché de l'Etat aucune rémunération.

Concours sur titres pour une place de chirurgien à l'Hospice départemental de vieillards Paul Brousse. (Préfecture de la Seine). - Pourront seuls prendre part à ce concours les docteurs en suédecine, hommes ou femmes, d'une Faculté française, Français ou naturalisés Français et domiciliés à Paris ou dans le département de la Seine. Les candidats ne peuvent se faire inscrire qu'en produisant les pièces suivantes :

- 1º Demande sur papier timbré énumérant les titres médicaux, scientifiques, administratifs ou autres ;
- 2º Diplôme de docteur en médecine ou copie de ce diplôme certifiée conforme, ou certificat en tenant lieu; 3º Certificat constatant les situations occupées anté-
- rieurement :
  - 4º Publications médicales ;
  - 5º Expédition de l'acte de naissance ;
- 6º Extrait du easier judiciaire.

Les candidats ne pourront être inscrits qu'après avoir pris l'engagement par écrit de rester attachés pendant un an au moins à l'établissement. Ils ne pourront être relevés de cet engagement que par le préfet de la Seine au cours de leurs fonctions.

Les fonctions de chirurgien sont incompatibles avec celles de médecin ou de chirurgien des hôpitaux ou des asiles d'aliénés.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 décembre 1920 inclusivement, de 10 heures à 17 heures, à la Direction des Affaires départementales, 1er bureau (annexe Est de

l'Hôtel de Ville), dimanches et fêtes exceptés. Les médecins et la taxe d'affaires. - M. Bouilloux-Lafont, député, ayant demaudé à M. le ministre des l'inances si les médecins et les chirurgieus dentistes sont assujettis à la taxe sur le chiffre d'affaires iustituée par la loi du 25 juiu 1920 et réglementée par les décrets des 24 et 26 juillet 1920, a reçu la réponse suivante :

« L'article 59 de la loi du 25 juin 1920 ne soumet à l'impôt sur le chiffre d'affaires que les personnes achetant pour revendre ou accomplissant des actes relevant des professions assujetties à l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux, iustitué par le titre 1er de la loi du 31 juillet 1917. Les médecins et chirurgiens dentistes qui se borneut à l'exercice de leur profession libérale, saus y joindre une exploitatiou commerciale, telle que la vente de médicaments, de râteliers ou fournitures deutaires à des personnes autres que celles qu'ils soiguent, ne sout donc pas redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires puisqu'ils sont assujettis non à l'impôt cédulaire sur les bénéfices industriels et commerciaux, mais à l'impôt sur les bénéfices des professions uon commerciales institué par le titre IV de la loi du 31 juillet 1917 s. (Journal official, 23 novembre 1920).

Les médecins et les dentistes alsaciens-lorrains. - Voici le projet de loi présenté à la Chambre des députés par le gouvernement et renvoyé à la Commission d'Alsace-Lorraine.

ARTICLE PREMIER. - Peuvent exercer la médecine sur tout le territoire français, dans les mêmes conditious que eeux qui sont pourvus du diplôme de docteur en médecine délivré par le gouvernement français, les médecins pourvus des autorisations nécessaires pour l'exercice de la médeciue en Alsace-Lorraine, et qui ont été réintégrés dans la nationalité française ou auront obteuu cette nationalité.

ART. 2. - Peuvent exercer la profession de deutiste, sur tout le territoire français, dans les mêmes conditions que ceux qui sont pourvus du diplôme de médecin ou de chirurgien-deutiste délivré par le gouvernement français, les dentistes diplômés conformément à la réglementation locale en Alsace-Lorraine « Zahnärzte », et qui ont été réintégrés dans la nationalité française ou qui auront obtenu cette nationalité.

### **Lodéine** montagu

(Bi-Iodure de Codéine)

GOUTTES (Xg-=0,01) SIROP (0.04) PILULES (0,01)

49. Soule and de Port-Royal, PAR.

EMPHYSEME

### **romeine** montagu

(Bi-Bromure de Codéine)

GOUTTES (Xg ==0,01) PILULES (0,01) AMPOULES (0.05

MONTREUX-TERRITET 660 mètres d'altitude

### 49. Beulevard de Port-Royal, PARIS. CLINIQUES DIÉTÉTIQUES ET PHYSIOTHÉRAPIQUES

DIABÈTE et NÉPHRITES (à Val-Mont spécialement); Affections des ORGANES DIGESTIFS (Estomac, Fole, etc.); ENTÉRITES, DYSPEPSIE RENYEUSE; Troubles de la CIRCULATION (hyper-tension, etc.), de la NUTRITION; AMAIGRISSEMENT; OBESITE; GOUTTE, etc.

HYDROTHÉRAPIE, ÉLECTROTHÉRAPIE, MASSAGES, RAYONS X, GYMNASTIQUE SUÉDOISE 5 Médecins, 1 Chimiste # D' WIDMER Médecin-Directeur

#### NOUVELLÉS (Suite)

Akv. 3.— Les dentistes non diplômés, qui oni été autorisé à exercer leur profession en Alasco-Lorraine par l'éarêté du commissaire général de la République à Strasbourg du 24 esptembre 1919, pourront exercer, sur tout le territoire français, l'art dentier dans les mêmes conditions que les dentistes visés à l'article 32 de la loi du 30 novembre 1892.

Enseignement de la radiologie (professeur : M. André BROCA). — Cet enseignement a pour but de donner aux étudiants et médecins des connaissances théoriques, pratiques et cliniques de radiologie médicale. Il comprend 25 leçons et a commencé le 14 décembre . Les leçons sont faites par M. André Broca, Mme Curie, MM. Zimmern, Regaud, Beaujard, Beiot, Ledoux-Lebard, Haret, Bordet, Mángot, Barret, Auburg, Delherm

Des travaux pratiques auront Heu sous la direction de M. Guilleminoi ; des stages auront Heu cher MM. Ies professeurs Chauffard (M. Romienux), jeanselme (M. Giraudeau), Béclère (MM. Henri Béclère et Salomon), Regaud et dans les laboratories de MM. Aubourg, Barret, Beaujard, Bélot, Delherm, Guilleminot, Haret, Ledoux-Lebud, Maingot.

Les leçons orales sont publiques; les travaux pratiques et les stages sont réservés à ceux qui se seront fait inscrite en vue de l'obtention du certificat et du diplôme de radiologie et qui auront versé les droits (270 fr.). Les inscriptions sont reques au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) de midi à 3 heures les jeudis et samedia.

Clinique médicale de l'hôpital Cochin. — M. le professeur Widai, fait ses leçons cliniques tous les mardis à II heures.

Cours libre de elinique médicale (service de M. le Dr CAUS-SADE, à l'Hôtel-Dieu). — M. le Dr MREKLEN, médecin des hôpitaux, fait une série de leçons sur les maladies du foie et des reins tous les mercredis à 10 heures.

Thèses de la Faculté de médecine de Paris.—gáteembre.

— M. Saint-Aubert, La pleurésie droite des cardiorémaux, — M. Koper Lebel, I'adémire primitive du zona.

— M. J. Mouronvin, Contribution à l'étude du purpura
méningeo-cedique che z l'éduite. — M. Nabouni, Contribution à l'étude de l'Aérophagie bloquée. — M. Bagou,
Contribution à l'étude de su dicérations chancelleuses
du doigt et de la main. — M. Popesco, Le lieu d'insertion
du placenta, statistique provenant d'opérations césariennes. — M. M. Danziger, Des creurs quépeut entraîner
l'interprétation des radiographics au sujet des calculs
du rein. — M. Dumouchel, Le traitement des ictères
par le goutte-è-poutte intrarcetal sucré et urotropine.

— M. Féron, Contribution à l'étude des invaginations
intettinales de la seconde enfance.

16 dicembre. — M. Pomarci, Considérations blochinques sur les exénchérepies. — M. André Dehau, Salpingite tuberculeuse aiguë. — M. Colicz, Le pneumopéritoine artificiel en radiodiagnostic. — Mile Parcé, Contribution à l'étude de l'accion thérapeurluge du ménchorium. — M. André Martin, Essai sur la fréquence de la carie dentaite chez les tuberculeux. — M. Fournière, Contribution à l'étude des pyélonéphrites de la fièvre typhotide. — M. Hervouet, Contribution à l'étude des tétats lymphadeniques. — M. Jacquenin, La tension vieneuse. — M. Lacaex, Le foquet épidémique.

Avis. — Docteur spécialiste des maladies de l'appareil digestif, grande pratique du laboratoire, disposant petit capital, cherche situation laboratoire, clinique ou même paramédicale. S'adresser au bureau du journal A. F. C.

#### MÉMENTO CHRONOLOSIQUE 18 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-

Dieu. M. le professeur GILBERT: Leçon clinique à 10 h. 45. 18 DÉCEMBRE, — Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD: Leçon clinique à 10 heures.

20 DÉCEMBRE. — Rouen, Concours de chef de clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine de Rouen,

20 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Cours sur les séquelles médicales et nerveuses des blessures de guerre et des accidents du travail. sous la direction de M. VILLARET.

20 DÉCEMBRE. — Bruxelles. Manifestation d'hommage au Dr Bordet, lauréat du prix Nobel.

20 DÉCEMBRE. — Paris. Centenaire de l'Académie de médecine.

20 DÉCEMBRR. — Marseille. Concours de l'internat en médecine des hôpitaux de Marseille.

20 DÉCEMBRE. — Saint-Germain-en-Laye. Concours de l'internat de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye.

21 DÉCEMBRE. — Paris. Concours de médec in du service médical de nuit à la préfecture de police.

22 DÉCEMBRE. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, à 10 h.: 45 Leçonde thérapeutique pratique.

23 DECEMBRE. — Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière. M. le professeur Sebi-LEAU, à 10 heures : Leçon clinique.

23 DÉCEMBRE, — Paris. Ecole des hautes études sociales, 16, rue de la Sorbonne, 48. 15. M. le D' SCHERIBER Conférence sur les conséquences de la guerre au point de vue eugénique et mariage.

27 DÉCEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de l'internat de l'hospice Brousse à la préfecture de police.

30 DÉCEMBRE, — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de chirurgien de l'hospice Brousse à Villejuif (s'inscrire à la préfecture de police).

31 DÉCEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de médecins du dispensaire de l'Office départemental d'hygiène sociale de l'Hérault.

31 DÉCEMBRE. — Bologne. Clôture du concour Humbert I<sup>or</sup> (Istituto Rizzoli à Bologne, Italie).

3 JANVIER. — Marseille. Dernier délai d'inscription pour le concours de chef de laboratoire de l'hôpital de la Conception, à Marseille.

5 JANVIER. — Montpellier. Dernier délai pour les demandes de transfert en vue d'occuper les places d'agrégés disponibles à la Faculté de médecine de Montpellier.

5 JANVIER. — Paris. Hôtel-Dieu (service de M. le D' CAUSSADE). M. le D' LEVEN, 10h. 30: Ouverture d'une série de leçons sur la thérapeutique gastro-instestinale.

6 JANVIER. — Paris. Ecole des hautes études sociales, 16, rue de la Sorbonne, 4 h. 15. M. le Dr B. ROUSSY ( Conférence sur les conséquences de la guerre au point de vue du perfectionnement humain.

7 JANVIER. — Paris. Ouverture du registre d'inscriptions trimestriclies à la Faculté de médecine.

#### LA RÉFORME DES ÉTUDES MÉDICALES

Le régime actuel des études médicales a été souvent mis en cause sans qu'aucun effort ait réussi à l'entamer. Si la Faculté compte dans nos rangs de nombreux critiques, les défenseurs qu'elle n'a jamais manqué de leur opposer étaient pris dans son propre sein et lui devaient l'avantage de la positiou. Les choses sont peut-être en train de changer; un vent de régénération souffle sur la France; c'est aujourd'hui l'Université elle-même qui, par la voix de quelques-uns de ses plus illustres représentants, parle de marcher au progrès. Cet article était sur le métier lorsque l'écho a retenti d'une récente discussion à l'Académie de médecine. Ouelques-unes des idées que je me proposais d'exprimer et que, de ma lointaine province, j'aurais pu croire bien révolutionnaires, ont trouvé, pour les soutenir dans cette haute et officielle assemblée, des porteparoles éloquents. On me permettra de me réjouir de cet encouragement sur lequel je n'aurais pas tout d'abord osé compter.

Avant d'aborder l'examen d'une question, il convieut de la poser. Sit'o n'a pas donné jusqu'id à l'eussignement médical une organisation pleinement satisfaisante, c'est peut-être qu'on a voul mi appliquer les méthodes ordinaires des autres Écoles, sans dégager nettement les raisons qui en font un problème d'une nature spéciale, lequel evut être résolu pour lui-même. Quelques considérations générales vont nous permettre d'en saisir la difficulté.

Toute formation professionnelle doit porter sur deux points essentiels: elle exige d'une part une certaine somme de conanissances théoriques, d'autre part un entraînement pratique, sans lequel le savoir ne saurait s'exprimer couramment dans les actes.

Or, la plupart des Écoles n'ont guère à s'occuper que de la partie théorique de l'enseignement. C'est que les professions auxquelles elles préparent s'incorporent à des organismes collectifs plus on moins complexes, où le débutant peut trouver des postes subalternes et acquérir peu à peu, sous le contrôle d'autrui, l'expérience nécessaire. Un avocat fait ordinairement un stage dans une étude d'avoué; un ingénieur exerce en sous-ordre avant de devenir chef d'industrie; on pourrait multiplier les exemples.

Le médecin au contraire exerce seul; il est investi dès le premier jour de sa responsabilité plénière et doit être à même de faire face à toutes es difficultés de la pratique. Il incombe de ce fait aux Facultés de médecine une tâche particulièrement lourde; elles ne peuvent se coutenter d'enseigner la Science, il faut qu'elles réalisent une formation professionnelle complète.

Précisément, c'est l'enseignement pratique de toute évidence, a été jusqu'ici la pierre d'achor pement de tous les efforts.

La Théorie, en effet, s'enseigue partout de la méme manière, et très simplement, par la parole et par le livre; un auditoire nombreux peut bénéficier de la parole d'un seul. Mais, quand il s'agit de Pratique, la méthode change. Est-il besoin d'insister sur ce que la maxime célèbre Fit fabor fabricando est d'application absolument universelle? La l'évève devient à lui-mene son principal maître, celui qui le guide n'intervenant plus que comme modèle et comme consciller : il faut lui fourni non plus des leçons, mais des moyens d'agir, et dans des conditions se rapprochant le plus possible de la pratique professionnelle.

S'il est facile de foruuler en principe la distinction nécessaire de la Théorie et de la Pratique, aissi que des méthodes d'enseignement qui respectivement leur conviennent, il l'est moins de délimiter, dans le vaste ensemble que constitue la culture médicale, ce qui doit être le lot de l'une et de

La Théorie et la Pratique nous apparaissent en effet comme deux entités à la fois distinctes et étroitement entrelacées.

Ainsi, rien n'est plus coumnt daus les usages de la pensée et du langage que d'opposer la Science et l'Art, ou, pour employer un terme plus précis encore, la Science et le métier. Mais toute science est par sa technique de recherches un métier véritable; et tout métier est foudé sur une doctrine; on dira «le métier de physiologiste » et « la science médicale ».

Seule, l'étude de la Médecine en action peut nous donner le moyen de résoudre le problème.

Il est des sciences qui n'intéressent guère le médecin que parleur doctrine. Il ne saurait, saus des notions étendues de chimie et d'histologie, interpréter correctement les phénomènes cliniques; mais il pent se dispenser, sant un petit nombre de réactions très simples qui sont d'usage courant, de comnaître la teclunique du chimiste; de même, il lui est pratiquement inutile de savoir préparer des coupes microscopiques, et même de savoir les lite.





SOLUTION 011 COMPRIMÉS Établissements Albert BUISSON 157, rue de Sèvres



Le Diurétique rénal excellence

LE PLUS FIDÈLE. LE PLUS CONSTANT

LE PLUS INOFFENSIF DES DIURÉTIQUES L'Adjuvant le plus sur des Cures de Déchloruration

SOUS SES QUATRE FORMES PHOSPHATÉE CAFÉINÉE

DUDE

- Ces cachets sont en forme de cœur et se pré

LITHINÉE Le médicament egulateur par Le distraurt le plus sûr des curses cestilence, d'une cificacité anné délaté carrier de la complete d'un le complete de la compl

FRANCAIS

4, rue du Roi-de-Sicile - PARIS **PRODUIT** FRANCAIS

PRODUIT FRANCAIS - FABRICATION FRANCAISE

# onhan Cruel

en cachets dosés à 0,50 cg. (3 à 8 par 24 heures) Littérature et Échantillons PARIS 13, rue des Minimes, PARIS

dans LA GOUTTE

LES RHUMATISMES ARTICULAIRES

CHATELGUYO

SE SUCENT COMME UN BONBON

ELGUY

S'AVALENT COMME UNE PILULE

L'anatomie, au contraire, nous est nécessaire doublement, par sa doctrine et par sa technique. Celle-ci, la dissection, s'apparente de très près à l'art'opératoireet lui constitueun préludeindispensable; un chirurgien doit avoir beaucoup disséqué.

On peut ainsi privoir que certaines branches de la Science médicale peuvent se contenter d'un enseignement théorique. D'autres ont besoin d'un enseignement à la fois théorique et pratique. Mais, ce qu'on doit avant tout bien comprendre, c'est que la pratique médicale proprement dite, sous ses multiples aspects de technique clinique, opératoire, lygiénique... doit être enseignée avant tout par l'exercice; i el le cours, s'il est parfois utile, passe au second rang et doit céder le premier à l'action.

\*

Les organisateurs de l'enseignement actuel paraissent avoir manqué de vues nettes sur ces d stinctions nécessaires; ils ont étrangement confundu et embrouillé la Théorie et la Pratique.

Il y avait pour les y pousser bien des raisons, d'ordre à la fois matériel et moral.

Dans l'ordre matériel, pour qui sait seulement ci qu'est la clinique, il est évident qu'elle ne peut ê:re enseignée avec fruit qu'à la condition de ripartir les étudiants par petits groupes. Cela e traîne la nécessité de disperser l'enseignement, d: faire appel à un personnel nombreux.

Il fallait, de plus, dans l'ordre moral, compter avec l'esprit administratif qui, forcément, est celui d'un grand corps de l'Etat comme l'Université. Toute administration se plaît en l'uniformité des méthodes, lesquelles sont censées résoudre d'avance les cas dissemblables qui peuvent se présenter. L'Université devait vouloir un type unique d'enseignement, qui s'appliquât indistinctement à toutes les branches de la Médecine et qui, par-dessis le marché, fût identique à celui que suivent les Facultés des sciences.

Chaque branche de la Médecine a été confiée à un professeur, assisté au besoin d'agrégés et autres aides subatternes; partout le cours représente l'exercice fondamental, auquel sont annæxés des «travaux pratiques»; la clinique, elle aussi, a ses leçons magistrades, et les «travaux» correspondants sont figurés par le stage hospitalier obligatoire.

Le zèle scientifique très louable qui anime les sens. Il ne faut pas oublier que la Faculté a pour mission autant de cultiver la science que d'enseiquer la Médecine. Or no comprend aisément que par sa noblesse, par ce qu'il absorbe aussi de temps et de forces, l'idéal scientifique puisse être un obstacle à toute préoccupation étrangère qui cherche à se faire jour auprès de lui. La composition de leur corps enseignant, l'esprit qui l'anime, tout, jusqu'à leur organisation matérielle qui consiste en un groupement de laboratoires, prédispose les Tacultés à être bien plutôt des instituts de recherches que des écoles professionnelles. Il est donc très naturel qu'elles aient cédé à la tentation de vouloir imposer jusqu'au bout à la Médecine pratique les cadres de la Science pure et qu'elles aient mal discerné les besoins réels de la profession.

Tel nous apparaît l'enchaînement des causes qui ont fait de l'enseignement officiel ce qu'il est aujourd'hui. Il résulte de cette conception artificiellement unitaire qu'on a créé des travaux pratiques pour des sciences qui n'en réclamaient point, et qu'on a donné malgré elle à la clinique la forme d'un enseignement théorique.

\*\*:

C'est dans le domaine de l'enseignement clinique que le système actuel présente ses défauts - les plus graves.

Non pas que cet enseignement soit, tel qu'il est, nauvais et inutile en lui-même. Il ne saurait être question de douter ici du zèle ni du talent avec lesquels nos professeurs de Clinique s'àcquittent de leurs fonctions. Leurs leçons sont excellentes.

Le seul reproche qu'on puisse faire à ces leçons c'est de nuitre par la place qu'elles prement à l'enseignement proprement dit qui est ici la nécessité essentielle à satisfaire. L'étudiant passe une partie de ses matinées d'hôpital à entendre des cours ; c'est autant de pris sur le temps qu'il pourrait consacrer à examiner des malades.

De plus, et ceci est plus grave, l'existence même des professeurs et des cours de Clinique a amené à concentrer autour d'eux la majorité des stagiaires. Or les services dits de Clinique sont de beaucoup les moins propres à établir le contact entre l'étudiant et le malade.

uant et e manue.

Il ý a trop de monde dans les Cliniques, on y fait trop de choses diverses, et on y exerce la médecine dans des conditions par trop differentes de l'ordinaire. Le professeur y apparaît flanqué d'un étatnajor d'assistants officiels ou bénévoles innombrables; tout ce monde s'empresse autour des malades ou dans des laboratoires de tous genres. La recherche scientifique se poursuit à la fois dans les directions les plus variées. Beaucoup d'instants sont consacrés à des exercices oratoires, car le professeur n'est pas seul à se faire entendre; soucieux de donner à chacund se sessistants le moyen de s'entraîner à des concours futurs, il leur passe la parole tour à tour. Au moment de la visite, la foule est si nombreuse que l'on doit souvent se

CHIRURGIE-DERMATOLOGIE-GYNÉCOLOGIE



**D'APPAREILS** 

VEDICAUX MESOTHORIUM

Garif horaire. à la journée, à la semaine au mois

Société Française d'Energie et de Radio-Chimie

> 127, rae du Faub, Saint-Honoré PARIS

Les appareils sont partés à domicile sous la responsabilité de la Sociéte

KOSSUTH



### CAPSULES GLUTINISÉES

L'EXTRAIT INALTÉRABLE DE FIEL DE BŒUE

CAMUS

### MALADIES DU FOIE

**ENTÉRO-COLITE** 

CONSTIPATION

Depoy:

CHOLÉINE CAMUS

13. Rue Pavée, Panis (IVe

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. DOCTEURS

résigner à entendre parler du malaule saus l'apercevoir ; les malades, de leur côté, sont fatigués de trop d'examens pour se prêter volontiers à leur renouvellement, à moins qu'îls n'aient fini par en prendre l'habitude au point de réciter leur observation et leur diagnostic dès qu'on commence à les interroger.

Bref, les cliniques sont le foyer d'une activité un peu désordonnée et tumultueuse qui peut profiter à la Science, mais qui ne correspond qu'assez mal à la raison d'être fondamentale à laquelle elles doivent leur non. C'est là du reste un point sur lequel les étudiants et anciens étudiants que nous sommes, venus de Paris, de Lyon ou d'antres Facultés, n'hésitent guère en général à s'accorder.

Des centres plus propices à l'enseignement existent dès aujourd'hui: ce sont les autres services hospitaliers. Là on ne passe pas son temps à entendre des cours; les élèves sont en petit nombre; les malades ne sont pas summens par un excès d'examens; le chef de service peut, s'il en a le goût, consacrer un peu de temps à l'enseignement individuel. Il se fait ainsi d'excellente besogne. Seulement, la Faculté se borne à laisser à l'étuiant, dans de certaines conditions, la latitude de profiter de ces ressources précieuses. Elle ne s'est pas jusqu'ici décidée à les faire entrer dans son propre plan.

L'enseignement théorique ne présente pas des lacunes aussi graves. Ici l'Université paraît avoir, en instituant les travaux pratiques, péché par excès plutôt que par défaut.

Si l'on parcourt la série des exercices rangés sons cette étiquette, on s'aperçoit que certains d'entre eux, la dissection et la médecine opératoire par exemple, répondent à une nécessité vraie de l'initiation professionnelle; je n'en parlerai pas ici. D'autres, malgré leur nom de « pratiques », ont en réalité un caractère purement spéculatif; ils ont pour but de faire toucher du doigt à l'étudiant quelque chose au moins de la technique propre à chaque département de la science médicale.

Cela peut paraître rationnel en théorie; quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que ces exercices ne sont pas pris au sérieux par ceux qui s'y livrent. L'étudiant sait qu'il s'agit de manœuvres de laboratoire et que la pratique médicale n'a pas à les reproduire. Quant à l'utilité qu'il en pourraît retirer au point de vue de sa culture scientifique générale, elle ne le touche pas davantage, parce qu'il n'y a pas de juste proportion entre le temps qu'on peut consacrer à ces travaux et le résultat qu'on en prétend obtenir. Il faut des mois d'efforts pour acquérir un commencement d'aptitude technique en chimie, en histologie, en bactériologie. Or on ne peut accorder à chacune de ces sciences que quelques séances espacées. Les étudiants sont vingt ou trente pour un seul préparateur qui ne saurait s'occuper individuellement de chacun d'eux. Il peut leur rester de là quelques détails machinalement retenus en vue de l'examen, mais non une vue d'ensembl'e de quelque intérêt. Ils seretirent, conscients d'avoir rempil une formalité ennuyeuse... Qui pourrait les accuser d'avoir tort?

\*-

Les examens destinés à sanctionner l'ouvrage participent des mêmes défauts que le reste : les vues d'ensemble ont manqué à leur organisation. Ce n'est pas qu'ils pèchent, tant s'en faut, par excès de sévérité. D'une manière générale, on n'interroge l'étudiant que sur ses connaissances, et l'on néglige d'éprouver ses aptitudes pratiques ; il y a bien des examens dits de Clinique, mais ce sont, de l'avia général, les moins sérieux et les plus faciles de tous. Aucun effort n'a été fait pour classer les matières, par le procédé du coefficient ou tout autre, dans leur ordre d'importance réelle, c'està-dire professionnelle. Chaque branche de la Science en vaut une autre : la parasitologie, par exemple, compte pour autant que la pathologie interne tout entière. Il arrive ainsi fatalement que les examens les plus difficiles sont ceux qui portent sur les matières les plus spéciales, les plus éloignées de la pratique courante; ou peut toujours trouver quelque chose à dire sur un sujet de pathologie ou sur un malade, tandis qu'il faut avoir appris exprès tel détail de bactériologie. En anatomie pathologique, le candidat, qui aura cependant besoin de savoir faire une autopsie, ne s'inquiète nullement de l'interrogation sur les pièces macroscopiques; toutes ses terreurs sont causées par la «lunette », qu'il n'aura souvent pas à retrouver durant le reste de sa carrière.

Les examens prennent ainsi aux yeux de l'étudiant la même valeur que les travaux pratiques, celle de formalités plutôt vexatoires.

L'enseignement officiel appantit ainsi dans son eusemble comme une œuvre un peu illusoire. La Paculté se désintéresse d'une partie essentielle de son rôle ; si, par ailleurs, elle affiche quelques exigences, très modérées du reste, celles-el portent souvent sur des détails d'importance secondaire. Le résultat est loin de répondre à la valeur reconnue des hommes oui la composent.

La vérité paraît être qu'on lui a imposé une tâc':e

Traitement EFFICACE de la Constipation par les Comprimés de

Composés exclusivement des principes actifs totaux du RHAMNUS FRANGULA (Bourdaine).

ECCOPROTIQUE DOUX et SUR DOSE MOYENNE: 2 & 3 Comprimés.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS: LABORATOIRE FLACH, 6, Rue de la Cossonnerie, PARIS.

**ESTOMAC** INTESTIN G A S T R 1 T GRANULÉ SOLUBLE

### DE COLLOÏDOTHERAPIE



Complexe Colloidal, Fer et Manganèse ANÉMIE, CHLOROSE, CONVALESCENCES

ORARGOL

Complexe colloïdal injectable OR et ARGENT ANTIINFECTIEUX GÉNÉRAL

AMICRARGOL (Argent) = AMICROR (Or) AMICR-CUIVRE; -FER; -MERCURE, etc. TÉTRAMICROS (Cu, Mg, Sé, Au) AMICROCUPROR (Cu, Au) PANSEMENTS et OVULES AMICROS

PRINCIPAL: 62, Rue des Petits-Champs, PARIS TÉLÉPHONE CENTRAL : 64-01

au-dessus de ses forces. L'enseignement médical, avec sa double face scientifique et professionnelle, était un problème difficile à résoudre. Il eft fallu, pour y parvenir, rompre délibérément avec les usages ordinaires et développer l'enseignement professionnel, largement, sur des bases indépendantes de l'enseignement scientifique, avec des maîtres en nombre suffisant, pris pour leur capacité d'ouvriers et non pas pour la valeur de leurs découvertes. Sans parler des difficultés d'organisation matérielle, cela eût exigé une certaine hardiesse de vues.

Faute de s'en être montré capable, on a abouti au système actuel. La Faculté, n'ayant pas les moyens de s'acquitter complètement de sa mission, a pris le parti de laisser aller. Son propre enseignement a été organisé un peu au hasard; pour le reste, un régime de très grande liberté permet à l'étudiant de chercher ailleurs les ressources qui lui manquent. Les études médicales sont en grande partie livrées à l'initiative privée : elles se font non pas en vertu d'une organisation systématique, mais par l'effort collectif et anonyme de tout un milieu. Les chefs de services par leurs causeries familières au lit du malade, les administrations hospitalières par les concours qu'elles instituent, les étudiants entre eux par les conseils et l'émulation qu'ils se donnent. agissent de concert ; il est possible ainsi de se procurer une éducation médicale irréprochable. Le seul défaut de ce régime est d'être calqué sur celui de la célèbre Abbaye qu'imagina jadis un de nos plus illustres confrères : tout cela n'est bon qu'à condition de le vouloir. Si le travailleur a les moyens de s'instruire, le paresseux peut à sa guise écouter son penchant; il sait qu'avec un minimum d'effort il parviendra comme les autres à décrocher le diplôme.

Un pareil état de choses ne saurait plus être défendu. La Médecine exige une somme croissante de connaissances, la carrière est encombrée; il est inadmissible que le droit d'exercer soit conféré sans des garanties sérieuses.

Pour cela, il faut que les Facultés se résignent à rendre l'enseignement efficace et obligatoire et à le contrôler par des examens dignes de ce nom.

\*...

Le problème est moins difficile à résoudre qu'il ne semblerait au premier abord. Puisqu'il est avéré qu'on peut dès aujourd'hui faire en France de bonnes études médicales, il ne doit riem y avoir à créer de véritablement nouveau; il suffira d'imposer selon un plan méthodique ce qui est abandonné iusqu'ici à la libre volonté de chacun.

La première et la plus essentielle réforme doit porter sur l'enseignement clinique, dans le sens d'assurer la collaboration personnelle de l'étudiant à des travaux de clinique. Pour que celle-ci devienne effective au lieu de n'exister que sur le papier, il faut abandonner résolument toute idée de professeur et de cours, et répartir les élèves par petits groupes entre tous les services de l'hôpital. Cela suppose que les chefs de ces services seront reconnus officiellement comme membres du corps enseignant, étant entendu qu'il s'agit ici d'un enseignement pratique et non plus doctrinal. Mais cette reconnaissance consistera, simplement, à consacrer un état de fait qui existe depuis longtemps : elle ne sera qu'un acte de logique, on pourrait même ajouter, à certains égards, un acte de justice.

Faut-il cependant supprimer les Cliniques? Je n'irai pas jusque-là. Les Cliniques rendent au point de vue scientifique des services précieux dont il serait déplorable de se priver. Ce qui pourrait disparaître sans inconvénient, c'est la distinction que l'on établit aujourd'hui entre les chaires de Clinique et celles de Pathologie. Cette distinction ne répond pas à une différence bien réelle ; une lecon clinique n'est autre chose qu'une leçon de pathologie illustrée par la présentation de malades. A mon avis, les chaires de Clinique et celles de Pathologie devraient être réunies sous un même titre; elles seraient toutes placées à l'hôpital et confiées à des chefs titulaires de services hospitaliers; le professeur trouverait dans son service voisin les éléments propres à illustrer son cours. Seulement, il devrait être bien entendu que ces lecons auraient lieu l'après-midi afin de ne pas empiéter sur la matinée qui demeurerait consacrée à l'entraînement clinique proprement dit.

Cette organisation aurait l'avantage de ne rien détruire de ce qui existe aujourd'hui d'utile, tout en tirant parti au maximum de ressources précieuses qui restent jusqu'ici mal employées. On voit que je ne suis pas un iconoclaste.

J'estime que ce système serait infiniment supéfiera de lui qu'on propose et qui consisterait à agrandir les Cliniques. L'extension des Cliniques peut avoir une raison d'être au point de vue scientifique en réunissant d'énormes matériaux de recherches dans la main d'un seul homme supérieur. Elle paraît désastreuse pour l'enseignement pratique; au lieu d'établir le contact intime ûn maître avec l'élève, elle le rendra plus rare encore. Quant aux assistants, qui seront chargés dans le nouveau système du soin direct des malades, lis ne seront que des subalternes, limités dans leur indépendance et leur responsabilité, amoindris dans leur autorité. On pourrait concevoir à la lans leur autorité. On pourrait concevoir à la

### TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

Le Plus actif des Polydigestifs

Dyspepsies gastro-intestinales par insuffisance sécrétoire.

Echanillone : DALLOX & Co. 13, Boull de la Chapelle, PANUS



EXTRAITS TOTAUX CHOAY

ÉQUIVALENTAUX ORGANES FRAIS

DESSICUTION, RAPIDE

VERS 0:

DANS LE VIDE

PILULES

CACHETS CHOAY

GASTRIQUE, PANGRÉATIQUE, PANGRÉATIQU

HÉPATIQUE, PANGRÉATIQUE,
ORCHITIQUE, QVARIEN,
HYPOPHYSAIRE, THYROÏNIEN,
RÉNOL SUBRÉNOL

DEPOT: Pharmacie DEBRUERES, 26, hue du Foun 26, PARIS

2 à 8 par



# Afatyl

### MÉDICATION IODÉE SENSIBILISÉE

ASSOCIATION D'IODE ET' DE LIPOÏDE TYROÏDIEN

Les undientions sont celles de la médication indée : ARTHRITISME - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISMES

AMPOULES INJECTABLES (Envoi échantillons sur demande)

Dépit Général : L'ADOratoire de Biologie Appliquée H. CARRION & C' - Y. BORRIEN ; Docteur en Pharmacie, Concessionnaire exclusi - 54, Faubourg St-Honore, PARIS : Tel Elys. 36-64 et 36-45



Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE"



### SCURÉNALINE

(Adrénaline synthétiquement préparés — chimiquement pure)

Exempte des variations inhérentes au produit extractif, la SCURÉNALINE, préparée par le Laboratoire des Produits "USINES du RHÔNE" avec le soin minutieux dont il enteud faire la caractéristique de sa marque, est toujours identique à elle-même; la garantie très sérieuse de sa régularité d'action lui permet de se prêter à une posalogie rigaureuse.

Solution au 1/1000 Fiacons de 10 et 20 c.c. LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS de 20 de 20

vérité un système qui sitoordonnerait, pour la recherche scientifique seulement, plusieurs services à un seul professeur de Clinique, tout en sauvegardant à tous les autres points de vue l'indépendance des chefs. Mais, à vrai dire, c'entre dependance des chefs. Mais, à vrai dire, ce système bâtard me paraît bien difficile à mettre en curver sans heurts de tonte espèce. Bleux vaut avouer que ces Cliniques nouvelles à prétentions colossales sentent leur inspiration germanique et ne semblent pas faites pour notre pays. Le l'rançais est assez rebelle au caporalisme; il préfère moins embrasser et mieux étreindre.

La conception que je propose aboutira à établir une ligne de démuration tranchée entre l'enseignement théorique de la Pathologie, qui pourra comporter des présentations de maludes, et l'enseignement pratique de la Clinique dont, avant font, les cours seront exclus. Il y aura donc un personnel enseignant qui ne fem pas de cours. Ceci parafta peut-être bizare, tant nous sommes labitués à voir l'acte essentiel de l'enseignement résider dans la leçon magistrale, qui seule caractérise le professeur. Et cependant il y a bien d'autres manières fructueuses d'enseigner. Quoi qu'il en soit, exte institution nouvelle nosera dés l'abord

un certain nombre de questions : sous quel titre seront désignés les nouveaux maîtres?quelle rétribution leur appartiendra? etc. On comprendra que. n'ayant pas pris pour tâche de forger de toutes pièces un projet de loi mais seulement de mettre en valeur un principe, je m'abstienne de répondre: Je tiens senlement à dire que, sous un titre ou sous un autre, les nonveaux maîtres ne devront pas paraître inférieurs en dignité aux professeurs professants. Et ce qui, mieux que tout le reste, contribuera à le prouver, ce sera de leur donner dans les examens une place adéquate à l'importance de leur rôle. Il est temps, en effet, que l'entrée de la profession soit confiée à des professionnels. La composition actuelle du corps enseignant et partant des jurys, où les non-médecins, je veux dire les médecins n'exercant pas la médecine, tienuent une place trop grande, est une des causes majeures du discrédit qui frappe aujourd'hui l'œuvre des Facultés.

Ici encore, il doit moins s'agir de créer du nouveau que de mieux utiliser ce qui existe. Les concours d'Externat et d'Internat fournissent un modèle qui devra êtremis largement à contribution, Mais d'abord, je voudrais dire que le principe



# OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE

Sirop de DESCHIENS

REMPLACE VIANDE CRUE

employé par 30,000 Médecins du monde entier Pour leurs malades

Pour leur famille

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

DOSES: I cuillerée à soupe à chaque repas.

Dépôt Général : Laboratoires Deschiens, 9, Ruo Paul-Baudry, Paris.

du concours me paraît bon à faire prévaloir sur celui de l'examen sans limitation du nombre des places. Il fournirait un moyen infiniment plus efficace de stimuler le zèle de l'étudiant en même temps que de lutter contre la pléthore médicale. Le simple examen permet de toujours invoquer la clémence du juge, auquel sa sévérité légitime est volontiers imputée à la malveillance : dans le concours, toute indulgence est injustice à l'égard de quelqu'un. Si l'on faisait remarquer qu'il interviendra de l'arbitraire danslafixation du nombre de places à mettre au concours, il serait facile de répondre que l'arbitraire entre forcément aussi en ieu dans la détermination du degré de sévérité que juge bon d'affecter un jury d'examen : or l'arbitraire qui s'exerce sans distinction à l'égard d'une collectivité est moins facilement taxé d'injustice que celui qui est susceptible de varier suivant les individus. Au reste, il suffit de regarder tout autour de nous : l'usage du concours s'est imposé de nos jours un peu partout en raison même de l'affluence des candidats aux diverses carrières; il règne dans notre profession au moins autant qu'ailleurs. Il sert aujourd'hui à établir de multiples privilèges au profit de certains médecins; pourquoi ne déciderait-il pas de l'entrée même de la carrière? D'autres professions, non moins essentielles à la vie du pays que la nôtre, se recrutent entièrement par voie de concours : c'est ce qui arrive en particulier pour toutes les écoles d'ingénieurs ; or il ne semble pas que l'industrie songe le moins du monde à s'en plaindre.

Il sera essentiel, en tout cas, que, dans les épreuves à instituer, une grande place soit réservée à des exercices d'un caractère nettement pratique; le futur médecin devra prouver qu'il sait rédiger une observation, discuter un diagnostic, poser une indication thérapeutique; je ne parle pas de la médecine opératoire qui, comme de juste, ne sera pas oubliée.

Sans avoir la prétention de donner ici un plan complet et définitif, je veux indiquer en passant, à titre d'exemple, une des manières dont on pourrait, en gros, concevoir l'échelonnement des épreuves. Il pourrait y avoir deux concours principaux. Le premier, analogue au concours d'entrée des grandes écoles, aurait lieu après deux ans d'études : il donnerait droit au titre d'Externe. qui, comine nous l'avons dit, deviendrait obligatoire. Si l'on peut en effet trouver juste que l'Internat, avec les moyens de perfectionnement qu'il apporte, soit l'apanage d'une élite, il est quelque peu choquant de voir aujourd'hui, grâce à l'Externat, les movens d'instruction élémentaires être inégalement répartis entre les étudiants. Le second concours, sorte de concours de sortie, se passerait après quatre ou cinq ans d'études, Celui qui l'aurait subi avec succès pourrait, à son choix et suivant son rang, soit exercer d'emblée, soit occuper durant quelque temps un poste d'Interne dans une ville de Faculté ou dans une autre

\* \*

Deux établissements, la Faculté et l'Hópital, se partagent aujourd'hui l'enseiguement. Tous deux sont également nécessaires à la formation du médecin, dont ils symbolisent les deux basses essentielles, la Science et la Pratique. Il est vraiment surprenant que l'idée n'ait pas été réalisée plus tôt d'établir entre les efforts louables qui s'accomplissent de part et d'autre une coordination plus étroite. Il semble que nous soyons en marche vers ma venir melleur. Je souhaite que ma faible voix ait pu, si peu que ce soit, contribuer à en hâter l'avènement.

Dr A. Gonnet,

médecin des hôpitaux de Saint-Etienne.

L. B. A.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
PRODUITS CARRION

L. B. A. Téléphono : Élysées 36-45

## **EVATMINE**

Traitement adrénalino-hypophysaire de l'ASTHME

La boîte de 6 Ampoules d'un c.c. 10 fr.

V. BORRIEN et C'e, 54, Faubourg Saint-Honoré --- PARIS

### NÉCROLOGIE

#### CH, INFROIT.

La mort a mis un terme au martyre douloureux et stoïque de M. Charles Infroit, Il avait vu déjà, voici de longues années, s'éteindre, dans les mêmes souffrances, frappée comme lui sur le champ de bataille scientifique. l'infirmière qui l'avait secondé dans ses premiers travaux. Dès les premiers symptômes, il avait pu prévoir quelles étapes cruelles il lui faudrait franchir. Mais la souffrauce ne pouvait rien contre la volonté tenace, contre l'activité méthodique de ce robuste Breton. Après avoir été l'un des premiers réalisateurs pratiques de la radiographie, après avoir contribué puissamment à fixer les techniques dont nous profitons aujourd'hui, et qu'il a toujours su adapter aux besoins nouveaux de la médecine et de la chirurgie, il s'attacha à créer les moyens de protection (cabines, vêtements et lunettes imperméabilisés par le plomb) qui devaient permettre à ses successeurs d'éviter l'expérience redoutable dont il était victime. Ses cheveux blancs, sa haute taille un peu voûtée, son long visage douloureux étaient, bien avant l'âge, ceux d'un vieillard. Mais un feu de jeunesse vivait en lui. Les doigts de ses mains, puis ses mains elles-mêmes, puis ses bras l'un après l'autre pouvaient disparaître. Rien n'altérait son caractère droit et franc, la fidélité de ses amitiés, sa bonté et sa pitié pour ceux qui souffraient ; rien n'abattait non plus sa curiosité toujours en éveil, ni sa fière ambition de toujours faire mieux pour ce laboratoire de la Salpêtrière, qui était sa richesse ct`sa passion.

C'est dans ce laboratoire qu'il est mort, au milieu de ses

admirables collections, soutenant l'activité de son service par l'esprit dont il l'animait, donnant sa dernière pensée à la piété filiale, magnifique, jusqu'au bout, dans sa simplicité et dans l'oubil de sou propre héroïsme.

J. Mouzon.

#### LE PROFESSEUR V. CARLIER.

V. Cailler, professeur de cliuique des maladies des voles urinaires à la Paculté de modeine de Lille, vieut de monnir. Ancien interne des hópitaux de Paris, élève et fervent admirateur du professeur Guyon, il avait d'abord oemel je chaire de patilologie extreme avant d'être nommé professeur pour la spécialité à laquelle il s'était domné tout entier, jusqu'à devenir l'un des maltres les plus appréclés de l'urologie française. Il était membre fondateur et avait été vice-président de l'Association française d'urologie.

M. Carlier avait eu, lui aussi, à souffirir particulièrement de la sauvagerie des Allemands pendant l'occupation de Lille. Agé de soixante ans, d'une santé delleate, il avait été choisí comme uotable prisonnier, et expédié dans un emp d'Allemagne, o ài fit retenu pendant huit mois. Son épouse dévouée, M=° Carlier, subit le même sort, et ils furent, pendant tout ce temps, isolés l'un de l'autre, détignée de leur famille et de leurs eufants.

Il n'y a pas à douter que les souffrances physiques et morales endurées pendant la guerre n'entrent pour une forte part dans les causes de cette mort prématurée.

Hopk

### REVUE DES REVUES

L'étincelage dens la tuberculose vésicale (A. PA-RISI, Journ, d'Urol., 1920, nºs 5 et 6).

Les cystites tuberculeuses rebelles ne sont pas rares chez les malades néphrectomisés pour tuberculose rénale. Elles sont justiciables de l'étincelage selon le procédé de Heitz-Boyer, qui a utilisé le premier les courants de haute fréquence dans la tuberculose vésicale. Les meilleurs résultats sont obtenus dans la forme ulcéreuse pure de la maladie ; cependant le traitement agit aussi sur la cystite incrustée et sur la cystite fonguense. Bien que la température des étincelles et leur tension n'aieut pas ici l'importance qu'elles ont dans la cure des tumeurs vésicales, il est préférable d'utiliser les courants de haute tension avec intensité ne dépassant pas 100 milliampères. Les étincelles doivent être appliquées à la façon de pointes de feu, sur toute la surface à traiter; leur application est facile à contrôler au cystoscope par le blauchissement des points étincelés ; elles ne produisent presque jamais d'hémorragie. L'opération peut être faite avec anesthésie intravésicale à la eocaine (4 p. 100). Les séances sont espacées de quinze jours environ. La réaction vésicale peut être intense et donner lieu à des douleurs violentes avec pollakiuric, mais la réaction se calme ordinairement après un à trois jours. Sur 21 cas traités, il y a eu 10 guirisons, 9 améliorations et 2 échecs. L. B.

Chorée électrique de Hénoch-Bergeron (Cl. ACHARD et Louis RAMOND, Arch. de méd. des enfants, cct. 1920).

Un enfaut, âgé de quatorze aus et demi, est atteint brusquement de myoclonies généralisées d'emblée, sans douleurs préalables, sans fêvre, et persistant un certain temps sans variations; la sensibilité et normale, l'intelligence est intacte. Ces myoclonies a'hort aueun des aractères des myoclonies choréformes observées dans l'encéphalite léthargique; la chorée électrique de Hénoch-Bergeron est d'ailleurs distincte de la chorée électrique de Dubini, laquelle doit être identifiée avec l'encéphalite de Dubini, laquelle doit être identifiée avec l'encéphalite lethargique. Dans l'observation rapportée, la maladie a débuté subitement, à la suite d'une peur, l'origine pithiatique est manifeste, ce qui consirme l'ophion de l'itres et Janowicz qui ont rattaché à l'hystérie la chorée destrique de Hénoch-Bergeron.

Nævus verruqueux palmaire chez une hérédosyphilitique, guérir par le traitement mercuriel (GOUGEROTEL DESAUX, Ann. des mal. vénér., oct. 1920).

Une fillette, fagée de douze ans, est atteinte d'un nevus verruqueux, apparu dès la naissance aux le médius droit, ayant atteint le pouce vers l'âge de deux ans, puis le polgnet à l'âge de toris ans ; un autre nevus s'est dève-loppé au pouce gauche vers l'âge de neuf ans. On constante des malformations dentaires et un léger étréclessement de l'artère pulmonaire ; la réaction de Wassermann est presque totalement positive. Des injections musculaires de calonnel ont produit une régression notable des bandes verrunqueuxes.

# dopis dant le diptura de detta de la derta. POUNE PEPTONE CATILLON Allment des mulates diperant not ou quo vent matenter. MINIST DE DTONE CATILLON

Viande assimilable et Glycérophesphates.

Rétublit les Forces, Appétit; Digestions

SIROP BRAHMA ONTIRE IN TOUX
THIOCOL. MENTHOL. HÉROINE, CODÉINE,
BENZOATE DE SOUDE, CRIVÂLIA, ACONT.
Adultes, 4 à 5 culleres par 24 houres,
MODE D'EMPLOI. 33 44 culleres a cât me seviement, de

 G. COULLOUX, Pharmacien de la classe 35, Rue Briçonnet, TOURS (Indre-et-Loir)
 Dépôt: PIOTET LEMOINE, 117, rue Vieille-du-Temple, PARIS

### A. HELMREICH

NANCY - Rue Saint-Jean - NANCY

Electricité Médicale

### APPAREIL PHOTOTHERMIQUE

(Air chaud, Lumière) du D<sup>r</sup> Miramond de Laroquette

Suites de Blessures. Affections douloureuses et chroniques

M. PERRIN et RICHARD

### LES ARYTHMIES

dans la pratique journalière

Un volume in-16..... 3 fr. 50

Dans tous les cas où vous ordonniez l'Uno tropine, prescrivez l

### Uroformine

Urofropine Française Gobev

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (3 à 6 par jour).

Tablettes de Catillon

Ogr. 25 corps thyroïds
Titré, stérilisé, bien toléré, actif et agréable.
2 contre Myxoodème, 2 à 8 contre Obssite, Goître, etc.
Fl. 3 fr. - PANES, 3 Boyl 98 Martin.



### TRAITEMENT & SYPHILIS

per les injecteens l'accurreises intre-mu indalerce, de VISIER

Buils gross Figier t 16 % (Codex 1965) Seringus spéciale Barthélémy-Kigier, stérilisable. — H: en Calèmel' à 5.65 ogt. par co. : Haile en cubliced à 6.64 par co. ; H. est Bilodure de Hg. à 5.61 par co.

New ogr. Set. Set. 2015 par occurrences, includiores: to au supportion hyperferniques, succharosces, includiores: to au supportion of Bg, b. 0,81 of 0,02 cgrs. par oc.; 25 am. Biladure de Hg, h. 0,61 of 0,02 cgrs. par oc.

# ELIXIR EUPNÉIQUE MARTIN-MAZADE

### L'ANATOMIE SUR LE VIVANT

Guide pratique des Repères anatomiques

PAR LE DI AUBAR T Professeur à l'École de Médecine de Marseille. 2º édition, 1920, 1 vol. in-8 de 136 pages avec

54 figures. 12 fr.



Dose : 1 ou 2 avant ou au début du repas du soir. TRAITEMENT RATIONNEL

## CONSTIPATION

Chronique ou Accidentelle

Fermentations Gastro-intestinales Intoxications bacillaires Troubles hépatiques et biliaires

### REVUE DES SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

Séance du 15 novembre 1920.

Débilité intellectuelle et morale utilisée par un professionnel du voi. Présentation de maiade. — MM. MARCEE BRIAND et BOREI, présentent un garçon de quatorze aus, dont la débilité intellectuelle et morale fut mise à profit par un individn sans scrupule. Celui-ci, usant de l'ascendaut vite pris sur l'esprit du jeune malade, l'ameua à accomplir des vols dont il était le bénéficiaire. Les auteurs insistent sur cet emploi fréqueut de débiles, et particulièrement de jeunes débiles auxquels les malfaiteurs professionnels confient des besognes dangereuses, taudis qu'eux-mêmes restent à l'atri. Ils iusistent également sur le rôle joué par la publicité donuée par la graude presse aux prouesses des criminels, la lecture des récits de vols et de crimes, lecture préférée du jeune malade présenté, pouvant créer une familiarisation, une accoutumance à l'idéc du vol.

Dlabéte, tabes inciplens, mal perforant buceal, insuflisance aortique, par P. Braussarr. — Association symptomatologique permettant le diagnostic de tabes incipleus avec abolition des réflexes et signes pupillaires. Dlabéte surce vrai, insuffisance aortique, type Hogdson.

Mal periorant buccal ancien, se rattachant an diabète plutôt qu'an tabes.

I telem histologiques de la meelle confirmant le tabes

Lésions histologiques de la moelle confirmant le tabes, et lésions d'hépatite graisseuse.

Un cas de démonce traumatique à forme de presbyphrénie, Présentation de documents. — M. LAUDEUR,
médecin adjoint des asiles, communique une très intéressante observation d'un cas de démence revêtant la
forme clinique de la presbyophrénie, survenue chez une
femme de soixante et ouze aus, à la suite d'un traumatisme cranien (tampomenent par un traumay,
fracture du criuc). L'auteur estime que deux éléments
étologiques, le traumatisme et la prédisposition, se sont
associés pour produire dans le cas particulier une psychose traumatique.

Délir d'imagination chez un déblie hwenteur évolque. Présontation de malade. — M. Asatıx (Asile de Châlona) présente une affiche et un opnseule rédiges par un déblie inventeur qui est atteint d'un délire d'imagination pur, dépourvu de tout élément sensoriel interprétatif ou revendienteur. Ce débile est, de plus, à la fois évotique et timide et a commis sous cette double influeuce un atteutat aux meurs.

Trophacéame obraniqua acquis et progressif. Présentation de malada. — MAI. L'guto' et J Outroxa présentent une malade attéinte de troph aédine chroniqué acquis et progressif dont l'observation a déjà été publiée en 1903 par MM, Escard et Laignel-Lavastine. Le trophacédus a beancoup augunenté depuis ectte époque et ne cèdeu il à l'altiement, il au régiue lacté; il est doubreura et s'accompagne de quelques troubles vaso-moteurs. On ne trouve aucune lésion médicale ou chirurgicale pouvant explique ret codène, ni diminution de volume du corps thyrokie, ni albuminuté, ni perturbations sanguines, écosinophiles, hyperleuccytose on filatriose.

Cette fenune était, il y a dix-huit aus, d'après Sicard et Laiguel-Lavastine, une simple névropathe. Elle est atteinte depuis trois aus d'un délire systématisé de persécution avec hallucinations auditives et de la sensibilité générale, négativisme, stéréotypies verbales, sans affaiblissement intellectuel.

#### SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Séance du 28 novembre 1020.

L'examen méthodique du cenur.— M. A. LECLERCO, classe les mialadies du ceur en trois groupes d'après classe les mialadies du ceur en trois groupes d'après l'étiologie, la réaction anatomique. l'allure clinique) i a cardiocatéces et la sedress cortique, les cardiocaté-rites et les aorities, les cardiathérouse et l'athérome de l'avente. Eu prosence d'une maladie à déterminer, le diagnostices fera par exclusion. La recherche du Bordet-Wassermanu est totalement inutie.

Cautére à air chaud fonctionnant à l'alcool. — M. P. M.c. NABP présente un appareil dont le principe cousiste à faire passer l'air envoyé par une souffierie dans six tubes en cuivre chauffes par une puissante lampe Buusen à alcool. Cet appareil d'un petit volume et d'un unaniement facile fournit de l'air pur et sec, indépendant des produits de combustion de l'alcool à do ou 800 de.

M. Ménard a déjà présenté un appareil à donches d'air chand réglable pour toute température jusqu'à 250°. Ces appareils permettent an praticien de faire de la thermothérapie courante (rhumatisme, entorse, plaies atones, gangréue).

E Bronvo kysie multiloculaire de l'ovaire pris pour un ennes de l'instain inopérable. Thermoradiohéraghe, isparotomie, guérison. — M. DARTICUTS présente le cas d'un cornue kysie de 33 kilogramues pris pour un cancer inopérable. La thermoradiothérapie pratiquée par M. de Kesting-Hart avait zamesi une réduction de la masse abdominale ; des accidents d'occlusion survinrent et M. Dartiques fit le diagnostic de kyste végétant de l'ovaire, se basant sur l'absence de ce qu'il appelle le sigue du flot donglasien : il enleva l'étornet tumeur sigue du flot donglasien : il enleva l'étornet tumeur sigue du flot donglasien : il enleva l'étornet tumeur périnetre de l'abdomen à l'outblié d'ait de 1º 45,5 l'Histologieument, il s'acissiai d'un chorionlocutome de logieument, il s'acissiai d'un chorionlocutome de l'acississia d'un chorionlocutoment al s'acissiai d'un chorionlocutoment al su chorionlocutoment al s'acissiai d'un chorionlocutoment al s'acissia d'un chorionlocutoment al s'acissia d'un chorionlocutomen

La malade, qui était tout à fait cachectique, a parfaitement guéri : elle a augmenté de 24 kilogrammes.

cemen guert vien a ungmente de 24 mogranitaes, Quelques surprises de la radiocopia. — M. Domens montre que la radiocopia fait parfois des déconvertes. Intéressantés, des lésions organiques, même importantes, intéressantés, des lésions organiques, même importantes, la cite l'anévipame derorme de l'anéve, des préprimentaires il cite l'anévipame derorme de l'anéve, de de de la técute l'anéverpame derorme de l'anéve, de de de la técute, les ptoses stomacales, etc., et en présente les radiocopiques, itsonpocunées par la cliuique. Il peus donc que la collaboration initime du radiologiste et du praticien paraît désirable à tous points de vue dans l'intérêt du malade.

Nécessité de radiographie les traumatismes articulaires et de reconstituer les ligaments articulaires. — M. DUPUY DE FERNILLE pense que beaucoup d'infirmités d'origine articulaire sont dues à de la luxation on de des fractures méconnues. Il est rapporte une série d'exemples (inxation de l'épaule compliquée de fracture de la grosse tubérosité, luxation du coude).

A propos de ces deux cas, il insiste sur les services que lut a rendus la grefie de tendous de rennes qui, en permettant la reconstitution de la capsule articulaire de l'épaule et la reconstitution des ligaments latéraux du coude, out favorisé la récupération rapide de la fonction du bras.

H. DUCLAUX.

Huitième Année = 1920

## OURRISSON

Revue d'Hygiène et de Pathologie de la Première Enfance

DIRECTEUR : A.-B. MARFAN, Professeur à la Faculté de médecine de Paris, Mèdecin de l'hôpital des Enfants-Malades. RÉDACTEURS

E. APERT Médecin de l'hôpital des Eufants-Malades. AVIRAGNET Médecia de l'hôpital des En

BOULLOCHE Médecin de l'hôpital Breto

JEAN HALLÉ Médecin de l'hôpital Necker. HENRI LEMAIRE Médecia des hopitaux de Paris.

LESAGE Médecin de l'hôpital Hérold. JULES RENAULT Médecin de l'hôpital Saint-Louis. RIBADEAU-DUMAS

Médecin des hôpitaux de l'aris. B. WEILL-HALLÉ Médecin des hopitaux de i

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : E. APERT, SECRÉTAIRE ADJOINT : HENRI LEMAIRE

MÉMOIRES ORIGINAUX PARUS EN 1920

AMERICO MOLA. Sur la résultat de l'alimentation artificielle dans la erèche de Montévidéo.

BALARD (Paul). De l'inaptitude du nouveau-né à la succion. BLECHMANN (G.). Les ictères syphilitiques de la première en HALLEZ (G.-I.). Contribution à l'étude des mémies avec splénomé-

galie chez le nourrisson (forme pseudo-leucémique). ABBÉ (Marcel) et AMEUILLE, Le Kala-Azar infantile en Prance. L.P.GRAND. Alimentation des nourrissons par le lait de chienne. MARFAN (A.B.). La diarrhée des enfants au sein. MARFAN (A.B.). La diarrhée cholériforme des nourrissons.

MARFAN (A.-15.). La diarthée choleriforme des nourrissons, MARFAN (A.-15.), Quelques renarques sur la protection des enfants du premier âge. La maison des nourriecs et des nourrissons. Les asiles des enfants privés du sein. A propos de la conférence nationale sur les moyens les plus efficaces pour combattre la mortalité du nourrisson.

MARFAN (A.-B.). La diarrhée commune des nourrissons élevés au lait de vache, (A.-B.) et DORLENCOURT. — Recherches des pigments bilidires dans les selles de la dyspepsie du lait de vache chez le nour-

riscon.

MARTEL (H.). I.'approvisionnement en lait de Paris et de in banlieue.

MIOCHIE (Germaine). Etude sur la cuti-réaction à in tuberculine dans MORLET. St énose hypertrophique du pylorechez un nourrisson d'un

PARISOT (Pnul). Surveillance de l'élevage des enfants à la campagne. REVUE CRITIQUE LEM ATRE (Henri). Les maladies par carence.

ABONNEMENTS: France, 20 fr.; Étranger, 24 fr.

Le Numéro, paraissant tous les 2 mois : 4 fr. 50 x Numéro spécimen sur demande contre 1 franc en limbres-poste.

### Bulletin d'Oto = Rhino = Laryngologie et de Broncho-Œsophagoscopie

FONDÉ PAR A. CASTEX

PUBLIÉ PAR :

et

Paul LAURENS ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION.

Il paraît tous les 2 mois un Numéro grand in-8, illustré de figures Abonnement Annuel: FRANCE 20 fr.: ÉTRANGER 24 fr. Le Numéro [4 fr. 50 - Envoi d'un numéro spécimen contre 1 fr.

#### MÉMOJRESTORIGINAUX PARUS EN21920

rhino-larvagologie.

CONSTANTINE (P.-M.). Econiement de liquide esphalo-mehidien par | LANNOIS et SARGNON. Radiumthémple dans les tumeurs en ololes fosses masales. GUISRZ, Réflexions pratiques à propos de quelques cas de corps étran-

Jean GUISEZI.

gers bronchiques.
GUISEZ, Signes fonctionnels du cancer de l'œsophage.
GUISEZ, Les sténoses inflammatoires de l'œsophage existent-elles?
GUISEZ, Traitement des traumatismes de guerre du conduit laryago-

LAURENS (P.). Des kystes paradentaires et leur traitement, PUGNAT (A.). Deux nouvelles observations de diplatérie primitive de

l'oreille moyenne. TRETROP, Tumeur extrinsèque du laryax guéric par la radiothérapie, Revues analytiques par MM, Guisez, LAURENS, RICHEZ.

#### NOUVELLES

Prix de la fondation Lasserre. — Ce prix, pour 1920, est attribué à M. le D<sup>r</sup> Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tuuis.

Distinctions. — M. le Dr Léopold Dejace a reçu la médaille du roi Albert avec ruban à lisérés d'or.

La musique et les médecins. — A la suite du concours ouvert par le Figaro pour la composition d'un hynne à la Paix, 70 concurrents adressèreut une composition nusicale.

L'ouverture des plis cachetés a fait proclaurer lauréat M. le professeur Jean-Louis Paure, le professeur de clinique gyuécologique de la Faculté de médeciue de Paris,

Maison du médecha à Marita. — Ou construit actuellement à Madrid un tinunense édifice qui s'appellera el la Maison du médechu ». Ce bâtiment comprendra une salle de lecture, une bibliothèque, une graude salle de cinématographe pouvant contenir 600 persounes, une s'alle de réunion pour les sociétés sanitaires, un hôtel contenant 300 chambres pour les médecins de passage. Faculté de médecine de Ganôve. — Une chaire d'his-

toire est créée à la Faculté de médecine de Genève.

Faculté de médecine de Liége. — MM. les Dra Delrez et Weeckers ont été nommés professeurs ordinaires.

Le stage des étudiants chirurgiens-dennitstes. — M. Feraris, député, ayant demandé à M. le ministre de l'Instruction publique si on peut obtenir une dérogation au décret du 11 janvier 1909 pour un jeune houme atteint de maladie se destinant à entrer dans une école dentaire, et qui, par suite de as santé, désirenit, pour recevoir des soins de sa famille, faire le stage réglementaire dans la ville oût les étables de la ville oût et de diffémé habitant une ville oû il y a une Faculté, a reçu la récones suitvante :

« L'article 1<sup>er</sup> du décret prévoit que seuls les chirurgiens-deutistes diplômés résidant au chef-lieu académique peuvent être autorisés à recevoir des stagiaires. Cette règle n'a jamais souffert d'exception et les termes formels du décret précité ne permetteut pas d'y déroger.

A propos du vacedn de Delbet ». — Les établissements l'Doulen, qui préparent le stock-vaccin de M. le professeur Fierre Delbet, sous le nom déposé de Propidon, nous informent que l'autorisation officielle en vue de sa fabrication leur ayant été accordée, on peut dès à préseut se le procurer dans le commerce, dans les mêmes conditions que leurs autres spécialités.

La provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionneile. — Le projet de loi suivant, présenté à la Chambre par M. Ed. Iguace et uu certain uombre de ses collègues, a été reuvoyé à la Commission de la législation civile et criminelle qui eu propose l'adoption.

ARTICLE PREMIER. — Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 3 000 francs quiconque:

Soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics :

Soit par la vente, la mise cu vente ou l'offre, même non publique, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans des lieux publies, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée, ou non feruée, à la poste ou à tout agent de distribution on de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, innaces et emblémes :

Soit par la publicité de cabiuets médicaux ou soi-disant médicaux ;

Aura provoqué au crime d'avortement, alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d'effet.

ARY. 2. — Sera puni des mêmes peines quiconque aura vondu, mis en vente o niai t vendre, distribué o niai distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelcouques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre le crime d'avortement, lequed n'aurait été ni consommé ui teuté, et alors même que ces remèders, substances, instruments ou objets quelconques, proposés comme moyens d'avortement efficaces, seraient en réalité inaptes à les réaliser.

Akr. 3. — Sera puni d'uu à six mois de prison et d'une amende de 10 of francs à 15 oos francs quiconque, dans un but de propagande auticonceptionnelle, aura, par l'un des moyens spécifiés aux articles 1<sup>st</sup> et 2, décrit, ou d'urligué, ou offert de révéder des procéciés propres à prévenir la grossesse, ou encore facilité l'usage de ces procédés.

Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité.

ART. 4. — Serout punies des mêmes peines les infractions aux articles 32 et 36 de la 16 uz a germinal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désignés par les étiquettes, les annonces ou tout autre moyen comme jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse, alors même que l'Indication de ces vertus ne serait que mensonére.



### APPAREIL PORTATIF DE HAUTE FRÉQUENCE

Le plus petit Appareil de Haute Fréquence qui existe



ou prise de courant, qui fonctionne sur tous courants continu. alternatif, triphasé, etc., qui a été reconnu par les Electrothérapeutes les plus eminents aussi qualifié que les grands appareils, permet une utilisa-tion des plus pratiques des courants de haute fréquenceen: Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Urologie, Gynécologie et Ophtalmologie, raison des nombreuses électrodes de toutes formes qui s'y branchent. Il permet également l'Auto-conduction ou D'Arsonvalisation, la Fulguration, de même que le traitement des affections des voies respiratoires par l'Ocone. - Sa consommation est de 22 watts et son pouls, dans une élégante boite gainée de 27 x 20 x 10 % avec 2 électrodes (comme représenté ci-contre) : 2 kil. 1/2. - Extrême simplicité de maniement, absence absolue de tout danger, même employé par des Docteurs non spécialisés en Electrothérapie.

Prix: 750 francs.

80 APPAREILS VENDUS EN TROIS MOIS A PARIS

THE STERLING FRANCE

68. Rue Condorcet, PARIS (9°) Fournisseur de la Faculté de Médecine et de l'Assistance publique de Paris.

TOUT DOCTEUR NOUS ENVOYANT SA CARTE RECEVRA UNE NOTICE COMPLÈTE SUR L'APPAREIL

### RANDE SOURCE

Régime des ARTHRITIQUES Régime

HEPATIOUES des

RICHARD POMARÈDE

LA CURE DE DIURÈSE

1920, 1 volume in-16 .....

LÉGISLATION et JURISPRUDENCE PHARMACEUTIOUES

Par E.-H. PERREAU

Professeur à la Fa-ulté de Droit de Toulouse 1920, Un volume in-8 de 410 pages...... 12 fr.

FERMENTS LACTIQUES

60 fois plus actif EXTRAITS BILIAIRES que les ferments lactiques sculs.

DÉSINFECTION INTESTINALE

Litterelun et Ethonillon: LABORATOIRE DE THERAPIE BIO-CHIMIQUE, 159, Avenue de Wagram. PARIS

### NOUVELLES (Suite)

ART. 5. - L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits ci-dessus spécifiés.

ART. 6. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies, dans les conditions qui seront déterminées par des règlements d'administration publique.

Médecin expert et accident du travail. - M. Barthe, député, ayant demandé à M. le ministre de la Justice si un médecin expert désigné par le tribunal civil de Moutpellier pour examiner un accident de travail de la ville de Cette peut se faire transporter, à sa demande, de Montpellier à Cette dans l'automobile du patron de l'ouvrier sinistré à examiner, a reçu la réponse suivante:

« Le fait signalé, s'il constitue une incorrection regrettable, n'est pas lui-même susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise ; il appartient au tribunal saisi d'apprécier la valeur qu'il convient d'attacher à celle-ci.

Service de santé de la Marine. - Sont promus : Au grade de médecin en chef de première classe :

M. Courtier.

Au grade de médecin en chef de deuxième classe: M. Liffran.

Au grade de médecin principal: M. Quéré. Au grade de médecin de première classe ; MM, Le Chuitou, Jeanniot et Bondet de La Bernardie.

Musée d'hydrologle. - Le professeur Landouzy ayant légué sa bibliothèque à la Faculté de médecine, M. le professeur Carnot a utilisé les locaux mis à sa disposition (locaux annexes de ses laboratoires à l'Ecole pratique) pour donner un logement convcuable au legs de l'ancien doyen. M. le professeur Caruot, désirant créer un véritable Musée d'hydrologie, a chargé nos confrères Glénard, de Vichy, et Molinéry, de Luchon, d'utiliser au mieux locaux et documents. M. C. Blanc a antorisé le Dr Molinéry à faire figurer dans ce Musée les gravures ayant été exposées au Congrès de Monaco. Le professeur Carnot fait appel à tous les médecins hydrologues, à toutes les Sociétés thermales, à tontes les villes d'eaux, pour qu'il lui soit adressé tous documents, affiches, gravures, guides, travaux d'histoire, de climatologie, de thérapeutique hydrologique, concernant nos stations baluéaires. Une alle de travail sera très prochainement mise à la disposition des lecteurs.

Ecoles nationales vétérinaires de Lyon et de Toulouse. -Des concours seront ouverts le lundi 24 janvier 1921 à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon, pour la nomination à un emploi de professeur et trois emplois de chef de travaux stagiaire, vacants dans les Ecoles nationales vétérinaires de Lyon et de Toulouse.

Les candidats devront adresser leur demande sur timbre au ministère de l'Agriculture (direction des services sanitaires et scientifiques et de la répression des frandes, 42 bis, rue de Bourgogne, vingt jours au moins avant la date de l'ouverture du concours).

Cette demande sera accompagnée des pièces suivantes : 1º Acte de naissance du candidat et, s'il y a lieu, certi-

ficat attestant qu'il possède la qualité de Français ; 26 Diplôme délivré par l'une des Ecoles nationales

vétérinaires de Prauce :

3º Extrait récent du casier judiciaire ;

4º Certificat de libération du service militaire ou, si

le candidat appartient encore à l'armée, pièce l'autorisant à se présenter au concours ;

5º Notice et, s'il y a lieu, programme raisonné, fournis en trois exemplaires, afin de pouvoir être communiqués aux membres du jury avant l'onverture du concours des cours magistraux, conférences et exercices pratiques de la chaire, conçu an point de vue des besoins spéciaux de l'art vétérinaire et divisé en 75 leçons d'une heure, plns 25 conférences cliniques.

#### Un sanatorium pour les enfants de condition moyanne.

- LA FONDATION MADELEINE-TEAN-LOUIS FAURE. -Si les établissements hospitaliers pour indigents sont nombreux en France, si les luxuenses maisons de santé pour malades riches existent également en certain uombre, les malades de la classe moyenne, qui sont cependant si nombreux, ont la plus grande peine, surtout depuis la guerre, à trouver des sanatoriums à des prix abordables.

C'est pour venir eu aide à cette catégorie de malades, qu'une femme de grand cœur, qui porte un très grand nom chirurgical, a fondé sur la Côte d'Azur un établissement consacré au traitement des malades atteints de « la tuberculose osseuse, articulaire et ganglionnaire à l'exclusiou de ceux qui sont atteints de tuberculose ouverte des poumons ».

Ce sanatorium est installé à Cannes, à l'extrémité de la Croisette, dans une situation exceptionnelle, tout à fait au bord de la mer. Il a pour objet la lutte coutre la tuberculose par tous les movens et notamment par l'héliothérapie unie à la cure marine.

La maison, ouverte toute l'année, reçolt des garçons de quatre à douze ans, des fillettes à partir de quatre ans et

des jeunes filles jusqu'à l'âge adulte. Le prix de la journée d'hospitalisation est de 10 francs.

Ce prix, aux conditions de la vie actuelle, ne peut évidemmeut saffire aux frais d'hospitalisation, de traitement, de soius, de surveillance. La fondatrice a donc recours aux bonnes volontés charitables pour assurer la bonne marche et la durée de la foudatiou, dont le seul but est de rendre service en convrant les frais nécessités par son entretien.

Nous recommandons cette bonne œuvre à ceux de nos confrères qui en comprennent la grande utilité.

Pour tous les renseignements, s'adresser à Mme la Directrice de la Fondation, villa des Araucarias, boulevard de Lérins, à Cannes.

Médecin et infirmière de la consultation départementale ambulante de l'Oise. - Un concours sur titres pour l'emploi de médecin et d'infirmière de la consultation départementale ambulante de l'Oise aura lieu à Beauvais.

Les candidats et candidates devront être Français et pourvus du diplôme de docteur en médecine ou d'infirmière.

Les demandes, établies sur papier timbré, devront être adressées à M. le Préfet de l'Oise et accompagnées : 1º de l'acte de naissance des intéressés ; 2º d'un certificat d'aptitude physique ; 3º d'une copie certifiée conforme de leurs diplômes de docteur en médecine ou d'infirmière ; 4ª d'un exposé des titres des candidats ou candidates comprenant leurs états de services et le résumé de leurs travaux : 5º de l'engagement pour le cas où ils seraient nommés de renoncer à faire de la clientèle. Les registres

Dérivé synthétique de la Strychnine Granules à 0 gr. 01 - Ampoules à 0 gr. 01 par cc!

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS & P. LONGUET 50, rue dae ! PARIS

# MÉDICATION « ANTI-BACILLAIRE

LIPOIDES SPLÉNIQUES ET BILIAIRES CHOLESTÉRINE PURE ESSENCE ANTISEPTIOUE GOMENOL, CAMPHRE

AMPOULES - PILULES

Littérature et Echantillons : LABORATOIRE DE THÉRAPIE BIO-CHIMIQUE 159, Avenue

de Wagram PARIS

#### SALLE D'OPÉRATIONS ET D'EXAMENS AVEC MOBILIER ASEPTIQUE EN FER LAQUE BLANC



PRIX de cette installation 980 f Ch. LOREAU, 3525 Rue Abel (Gare de Lyon) PARIS, XII

# SPERMATORRHÉE

# répati

Composition:

Extrait fl. de Capsules Surrenales Extrait ghépatique Extrait grande de la comme Extraits végétaux Excipient antiseptique et calmant.

Suppositoires - Pommade

FISTULES HÉMORROÏDES

> RECTITES PROSTATITÉS

· LITTERATURE & ECHANTILLONS : LABORATOIRES LALEUF, OR LEANS .

Près NYON (Canton de Vaud, Suisse)

ÉTABLISSEMENT DICAL PRIVÉ de premier ordre

Pour le Traitement des MALADIES NERVEUSES et MENTALES

GRAND PARC AVEC PAVILLONS SÉPARÉS Pour tous renseignements. S'adresser au Médecin-Directeur: D' CALLET

### NOUVELLES (Suite)

portant l'inscription des candidatures seront clos le 31 décembre 1920.

Le traitement annuel attaché à ces fonctions est fixé pour le médecin à 12 000 francs et pour l'infirmière à 5 000 francs, frais de tournée, déjeuner, d'uer et découcher compris.

La consultation ambulante de l'Oise est créée à titre d'essai sans engagement de l'administration vis-à-vis du personnel.

Hommage à M. Infrolt. — Conformément aux termes d'une proposition de M. Hénaffe, le Conseil muuicipal de Paris vient de 'prononcer le renvoi à la 4° et à la 5° commission d'une proposition portant que le nom d'Infroit sera donné: 1° à une rue de Paris; 2° à la salle de radiographie de l'hospiec de la Salpétrère.

Cours de parasitologie. — M. le professeur Brumpa commencera le cours le 8 janvier à 16 heures (Petit amphithéâtre) et le continuera tous les mardis, jeudis, samedis suivauts.

Neuro-psychiatrie Infantillo (hospice de Bicétre). — M. le D' ROUBINOVITCH, médecin de l'hospice de Bicétre, fait daus son service des cliniques de neuro-psychiatrie infantile le mardi à 9 h. 30.

Leçons sur la tuberculose Infantile (HORTAL) DIS ENFANTS-MALDES).— MM. MÜREY, agreçé, nédécin de l'hôpital des Enfants-Malades, ARMAND-DELLIES, médech des hôpitans, CONNYEURI, ancien interne des hôpitaux, GIRAED, chef de laboratoire, commenceront le 15 janvier à 5 heures du soir une serie de leçons sur la tuberculose infantile qui auront lien les saunedis, mardis et jeudis à la même heure. Il sera délivré un certificat d'assiduité. Il sera perçu un droit de laboratoire de roo francs. S'inscrire au secrétariat de la Paculté (guichet n° 3) les jeudis et saunells de midl à 3 heures.

Laboratoire de pharmacologie et de matière médicale professeur: M. G. POUCIEN). — Couléreuces pratiques et étude du droguier par MM. HAZARD et MERCELS, préparateurs, et sous la direction de M. RICHAUD, agrégé, chef des travaux.Se faire inserire au laboratoire les mardis, jeudis, samedis de 2 à 9 teures.

Il sera fait trois conférences par semaine à partir du 10 janvier. Il u'y aura qu'une senle série au cours de l'année scolaire.

Cours libre de clinique chirurgicale. — M. le D' DU-JARIER, chirúrgien de l'hópital Boucicaut, commencera une série de 8 leçons sur le traitement sanglant des fractures, le 18 jauvier 1921 à 17 heures, à l'amphithéâtre Vulpian, à la Faculté de médecine, et la coutinuera les jeudis suivants.

Thèses de la Faoulté de médecine de Paris. — 17 Décembre. — M¹ºo Goluer-Desplas, Douze cents cas d'auesthésie rachidienne. — M. Pierre Rolland, Contribution à la pratique de la chirurgie osseuse. — M. Truchot, Les hautes dosse daus la radiothérapie des nécolasues. 21 décembre. — M. de Montalent, Contribution à l'étude du cancer herniaire. — M. Robert Deguy, Quelques particularités de l'arriération mongolienne. —

M. J. Martinet, l'étiologie des leuconychies particlles. — M. Capelle, Considérations sur le mal de Pott. — M. J. Lamare, Le siphonage de la plèvre au cours des

pleurésies puruleutes.

3 décembr. — M. Houillon, Contribution à l'étude des pleurésies parulentes. — M. Fierre Viel, Contribution à l'étude des fibrouses gravidiques. — M. P. Dresch, Les bassins rétrécis sont-ils en voie de diminution ? — M. Gabriel Moret, Le pylore chez le nouveau-né. — Mile Burgard, Rapports des pleurésies puruleutes et de la scarlatine. — M. André Jouisse, Contribution à l'étude de l'allylthéobronine. — M. R. Poisson, Méningite tuberyuleuse à forme mélancolique. — M. Alamartine, Différentes modalities de l'encéphalite épidémique. — M. Pauvel, Traitement de l'arthrib le heurorragique. — M. Beaud, Sur l'emploi en chirurgie de l'artropine. — M. Hadj'. Gheutcheff, Troubles de la sudatiou et du système pileux.

MEMENTO CHRONOLOGIQUE

27 DÉCEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de l'internat de l'hospice Brousse à la préfecture de police.

30 DÉCEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscription pour le concours de chirurgien de l'hospice Brousse à Villejuif (s'inscrire à la préfecture de police).

31 DÉCEMBRE. — Paris. Dernier délai d'inscriptiou pour le concours de médecins du dispensaire de l'Office départemental d'hygièue sociale de l'Hérault.

31 DÉCEMBRE. — Bologne. Clôture du concours Humbert I<sup>er</sup> (Istituto Rizzoli à Bologne, Italie).

3 JANVIER. — Marseille. Dernier délai d'inscription pour le concours de chef de laboratoire de l'hôpital de a Conception, à Marseille.

5 JANVIER. — Montpellier. Dernier délai pour les demandes de transfert en vue d'occuper les places d'agrégés disponibles à la Faculté de médecine de Montpellier.

5 JANVIER. — Paris. Hôtel-Dieu (service de M. le Dr CAUSSADE). M. le Dr LEVEN, 10 h. 30: Ouverture d'une série de leçons sur la thérapeutique gastro-instestinale.

5 JANVIER. — Dernier délai pour produire uue demande de transfert pour les places libres d'agrégés de physiologie et de médecine générale à la Faculté de Montpellier.

6 JANVIER. — Paris. Ecole des hautes études sociales, 16, rue de la Sorboune, 4 h. 15. M. le D' B. ROUSSY: Conférence sur les conséquences de la guerre au point de vue du perfectionnement humain.

7 JANVIER. — Paris. Ouverture du registre d'inscriptions trimestrielles à la Faculté de médecine.

 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10h.45: Leçon clinique.
 JANVIER. — Paris. Clinique médicale de l'hôpital

### Dragees ...... Hecquet

au Sesqui-Bromure de Fer { CHLORO-ANÉMIE (4 à 6 par jour) { NERVOSISME HONTAGU, 48, Boal, de Port-Boyal, PARIS

### Bromeine Montagu

GOUTTES (24 = 4.6 SIROP (0.00) PILULES (0.00) AMPOULES (0.00)

TOUX POTHERS

55, Boulavard do Parl-Rayal, PR.R.I.

### NOUVELLES (Suite)

Beaujou. M. le professeur ACHARD, à 10 heures: Leçon clinique.

8 JANVIER. - Paris. Faculté de médecine, à 16 heures, lecon inaugurale de M. le professeur BRUMPT: Cours de parasitologie.

10 JANVIER. - Paris. Deruier délai d'inscription pour le concours de l'internat de l'hôpital Rothschild.

10 JANVIER. - Montpellier. Concours de médecins attachés au dispensaire d'office départemental d'hygiène sociale de l'Hétault.

10 JANVIER. - Marseille. Al'Hôtel-Dieu, concours de chef de laboratoire de l'hôpital de la Conception. 10 JANVIER. - Rouen. Concours de chef de clinique

urédicale à l'Ecole de médecine de Rouen.

11 JANVIER. - Paris. Faculté de suédecine. Clôture

du registre d'inscription pour le 2º examen, aneieu régime 12 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45. Leçou de thérapeutique pratique.

13 JANVIER. - Paris. Clinique oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, à 10 heures, M. le professeur Sebileau : Lecon clinique.

13 JANVIER. - Paris. Ecole interalliée des hautes études, 16, rue de la Sorbonne, 4 h. 15. M. le professeur Ch. RICHET: Conférence sur les conséqueuces de la guerre au point de vue sélection humaine.

F 13 JANVIER. - Paris. Faculté de médecine, 17 lieures. M. le Dr Lortat-Jacob : Conférence de cryologie.

15 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'Hôtel Dieu. M. le professeur GILBERT, 10 h. 45 : Lecon clinique.

15 JANVIER. - Paris. Clinique médicale de l'hôpital Beaujon. M. le professeur ACHARD, 10 heures : Leçon clinique.

17 JANVIER. - Paris, 69, quai d'Orsay. Cours d'orthopédie de M. le Dr Calot, à 2 heures.

17 JANVIER. — Paris. Coucours de l'internat de l'hôpital Rothschild.

17 JANVIER. - Paris. Concours de l'internat de l'hospice Paul Brousse à Villejuif.

18 JANVIER. - Paris. Faculté de médecine. Clôture du registre d'inscription pour le 3° examen, 170 partie, ancien régime.

19 JANVIER. — Marseitle. Clôture du registre d'inscription pour le concours de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'Ecole de Marseille et pour le coucours de suppléant de la chaire d'histoire uaturelle à l'Ecole de Marseille.

#### CHRONIQUE

#### DES LIVRES

illustré a sa place marquée dans la bibliothèque de tous ceux qui s'intéressent aux choses médicales du passé, et particulièrement à l'état de santé des grands disparus.

L'examen des malades en glientèle, parle D. O. Dops-SET. 1920, un vol. in-18, de 250 pages (Maloine et fils,

C'est la 2º éditiou d'un tout petit volume très portatif, facile à consulter, résumant d'une façon claire et précise ce qu'il faut se rappeler lorsqu'on est devant un malade. Nul doute que ce vade mecum ne rende, daus la pratique, de bons services au médeciu très pressé.

Du symptôme à la maladie (Guide élémentaire de diagnostic clinique), par le D' Félix Coste, avec une préface du professeur GRASSET. 1920, un vol. in-12 de 362 pages (Maloine et fils, à Paris).

Manuel de sémiologie pratique dont l'auteur présente la 4º édition, avec quatre chapitres uouveaux portant sur les syncopes, les fétidités de l'haleine, les expectorations jétides, les états injectieux. De même le chapitre des dyspensies a été complètement refondu. et tous les autres out été revus.

Dans ces conditions favorables, il est à prévoir que cette nouvelle éditiou reneontrera le même succès que ses devancières. H.

Comment moururent les rois de France? par le Dr G.-Y. WITKOWSKI, 1920, un vol. in-8, uouvelle édition augmentée, avec 35 figures et 8 planches. Prix : 10 francs (A la Bibliothèque des Curieux, rue Furstem\_ berg, 4, Paris).

Exposé humoristique de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas, sur les causes de la mort de nos rois et de nos princes. C'est une revue funèbre des différents cadavres, depnis celui de Charlemague, jusqu'à celui du fils de Napoléon III, en passant devant la longue liste intermédiaire des spectres : ceux de Louis Ier, Eudes, Henri Ier, Philippe Ier, saint Louis, Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Charles V, Louis XI, Frauçois Itr, Henri II, Henri IV, Marie de Médicis, Louis XIII, Anne d'Autriche, Marie-Thérèse, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Napoléon It, Charles X, Napoléon III, le prince impérial; plus tous les autres.

Le Dr Witkowski égaye sa multinécrologie par « moult gentillesses et gaudisseries » qui rendent ses récits amusants. Il redresse certains diagnostics posthumes qu'il est d'ailleurs assez difficile d'établir daus bien des cas, attendu qu'il n'est pas toujours commode de saisir, même dans tout le fatras de « documents » que peut laisser l'histoire, la vérité vraie.

Quoi qu'il gu soit, ce nouvel ouvrage de M. Witkowski est très intéressant à lire, et ce livre bien édité et

Villa de repos "Le Coteau" rs asthéniques et neurasthéniques troubles digestifs. Anémie, nvalescence, cure d'air, de soleil, le repos, régimes, hydrothérapie,

nts à la gérant decin traitant : D' MARTIN-SISTERON Médecin des hôpitaux de Grenoble